







# HISTOIR E DESVOYAGES,

0 0

NOUVELLE COLLECTION
DE TOUTES LES RELATIONS DE VOTAGES

PAR MERET PAR TER. QUI ONT ÉTÉ PUBLIÉES JUSQU'À PRÉSENT DANS LES DIFFÉRENTES LANGUES DE TOUTES LES NATIONS CONNUES:

CONTENANT

Ce qu'il y a de plus remarquable, de plus utile, & de mieux avéré, dans les Pays où les Voyageurs ont pénétré,

Touchant leur Situation, leur Etendue, leurs Limites, leurs Divisions, leur Climat, leur Teroir, leurs Productions, leurs Lacs, leurs Rivières, leurs Montagnes, leurs Mines, leurs Citez & leurs principales Villes, leurs Ports, leurs Rades, leurs Edifices, &c.

AVECLES MOFHES FTLES USAGES DES HABITANS, LEUR RELIGION, LEUR GOUVERNEMENT, LEURS ARTS ET LEURS SCIENCES, LEUR COMMERCE ET LEURS MANUFACTURES;

POUR FORMER UN STSTÊME COMPLET D'HISTOIRE ET DE GEOGRAPHIE MODERNE, QUI REPRESENTERA

#### L'ÉTAT ACTUEL DE TOUTES LES NATIONS:

ENRICHIE DE CARTES GÉOGRAPHIQUES

Nouvellement composées sur les Observations les plus autentiques;

DE PLANS, ET, DE PERSPECTIVES; DE FIGURES D'ANIMAUX, DE VEGÉTAUX, HABITS, ANTIQUITEZ, &c.

NOUVELLE EDITION,

Revue far l'Original Anglois, & où l'on a non-feulement rétabli avec soin ce qui a été supprime ou omis par le Tradusteur; ésastement dissingué ser Additions du Resse de l'Ouvrage; & corrigé les Endroits ou il s'es secaré du vrai Sens de son Autour;

Mais même dont les Figures & les Cartes ont été gravées par & sous la Direction de J. Vander Schley, Elève diftingué du célèbre Picart le Romain.

TOMETROISIÈME.

A LA HATE,

Chez PIERRE DE HONDT,

Avec Privilège de Sa Majesté Impériale, & de Nos Seigneurs les E ats de Hollande & de West-Frise.

Durzeth Goos



## AVERTISSEMENT DE M<sup>R</sup> L'ABBÉ PREVOST.

or l'estime du Public répondoit outjours à fon empressement pour un Livre, je ne ferois pas mal-fondé à juger favorablement de mon entreprise; & trois Editions des deux premiers Tomes, dont la vente ne s'est par réfroidie dans l'espace d'une année, me mettroient peut-être en droit d'en tirer des conclusions af

fer flateufén. Mais une longue expérience m'a trop appris comment ces apparences de fuecés doivent étre expliquées. Jai recannu par l'éxemple d'un einfinité d'Ecrivains, & quelquelois par le mien, que fouvent les fuffrages du Public combent moins fur la forme que fur la matière d'un Ouvrage; c c'elt-à-dire, qu'en faveur de l'utilité ou de l'agrément du fujet, on fair grace de fes fautes à l'auteur: diffinición humiliante, qui réduit no partage à l'indulgence. Ma rigueur n'ira pas fi loin pour moi-même, que je veuillé me faire abfolument l'application de cette remarque; mais après avoir déclaré qu'une juite défiance de mes forces me retient du moins dans le doute, je n'en quari que plus de hardiefic à vanter le mérite de mon újet, forfque je'

fais si peu de fond sur celui de mon travail:

Le troisième Tome del'Histoire Générale des Voyages, offre une variété extrême de chofes utiles & curicufes. Il n'est plus necessaire iei de plaider pour le défordre des résite, & pour la féchereffe des Deferiptions. Le Plande l'Ouvrage, dont l'exécution n'a pû commencer proprement qu'au quatrième Livre, parce que les premières Découvertes des Portugais, & Tes anciennes Relations Angloifes n'étoient pas susceptibles de l'ordre qu'on s'est propofé, se trouve desormais rempli avec une fidelité qui ne sera plus sujette à fe démentir. Les Journaux des Voyageurs deviennent plus intéressans dans leurs extraits. Les Réductions forment des corps réguliers, qui portent toûjours le double caractère de l'agrément & de l'instruction. Les Mœurs , les Ufages, la Géographie, l'Histoire eivile & naturelle, &c. font traités méthodiquement (a). En un mot, je ne vois plus d'apologie à faire, dans la fuite de ce Recueil, que pour quelques Voyageurs moins éclaires, ou moins attentifs, dont on ne diffimulera point les défauts, mais qu'on n'a pas dû. supprimer dans un Ouvrage où l'on se propose de recucillir toutes les Relations de Voyages.

In n'eft pas furprenant que les Hollandois ayent entrepris de réimprimer un Livre fi utile, comme ils l'ont annoncé dant un Programme qui m'eft combé entre les mains. Mais faifant profetition de donner mon travail, fans y changer, differeils, un feul mot, ils auroient på sen tenir de même à eopier éxactement (b) les Cartes & les Figures. Ceft entendre mail leurs im-

y joindre les Planches que Mr. Prevolt promet

<sup>(</sup>a) Ce ne fera proprement que dans le quattième Tome de cette Edition, qui est prefque achevé, qu'on verra l'Histoire Naturelle des Pays dont il est parlé, traitée méthodiquement. On attend pour la publier, qu'on puisse

avec fon quatrième Volume. R. d. E.

(b) ils n'en donnent pas quarante dans les
deux Tomes, quoique j'en aye donné environ
quatre vingt.

térêts. & décréditer toutes leurs promelles, que de faire espérer de leurs Artistes une perfection si supérieure à celle des nôtres. On n'y sera pas trompé en France, où personne n'ignore la décadence de la Gravûre Hollandoise, depuis la mort du fameux Piant, tandis qu'elle n'a pas cessé de se perfectionner à Paris.

A l'égard des Supplémens, par lesquels ils veulent faire appercevoir dans leurs Notes, ce que j'ai cru devoir retrancher du Texte Anglois ou devoir y joindre, j'étois fort éloigné de m'attendre à l'honneur d'un Commentaire. Mais j'appréhende encore qu'une affectation de cette nature, qui ne peut servir qu'à multiplier inutilement (c) les Volumes, ne nuise beaucoup à leur Edition. Ce que j'ai retranché dans quelques Relations regarde des détails inutiles, fur lesquels on m'a même reproché de n'avoir pas été plus févère, ou des répétitions choquantes. Mes Additions confiftent dans les Liaifons Historiques, qui ont été négligées par les Anglois, ou dans quelques faits & quelques explications que j'ai glanées après eux dans les Auteurs Originaux (d). le suis trompé, si des Remarques en forme de Commentaire, sur cette espéce de changemens, ne paroîtront pas superflues. J'ai supprimé aussi plusieurs Notes Angloifes, les unes que j'ai cru inutiles, d'autres, que les honnêtesgens auroient trouvé choquantes. Dans quel Pays du Monde, & dans quelle Religion même, liroit-on volontiers des invectives contre le Gouvernement & la Religion d'autrui, fur-tout lorsqu'elles ne sont d'aucun usage pour l'éclaircissement du Texte Historique? Où est l'homme raisonnable qui puisse approuver qu'à l'occasion du nom de Serviteurs de Dieu, que d'humbles Misfionaires s'attribuent, les Anglois ayent remarqué dans une Note qu'ils méritent alâtôt celui de Serviteurs du Diable? Dans une autre, ils prétendent que le Père Baglion , excellent Miffionaire Jefuite, devoit être nommé le Père Bélial, & qu'au lieu de Saint Dominique, il faudroit dire Saint Démoniaque, &c. Les belles idées! & que je fuis coupable d'avoir retranché des Notes de cette importance, ou d'en avoir adouci les expressions, ce que le Programme Hollandois appelle des contre-sens! Les principes d'honnêteté qui régnent en France me paroissent si justes & si nécessaires, qu'ils m'ont servi de régle dans tous mes Ecrits. J'aurois fort mal auguré du fuccès d'un Ouvrage que je n'aurois pas soigneusement purgé de toutes ces indécences.

Mais il m'importe peu que les Hollandois s'écartent de mes régles dans une Edition à laquelle j'ai refufé de prendre part, & que je désavoue. On fent fort bien qu'en s'appropriant mon travail, par une usurpation qui blesse toutes fortes de droits, ils ont dû chercher des prétextes pour colorer leur injustice & pour faire illusion au Public; fur-tout lorsqu'en diminuant les frais de l'Edition par le retranchement d'un si grand nombre de Figures & de feuilles, ils ne laissent pas d'éxiger pour chaque Volume à peu près le même prix que les Libraires de France. Il se trouvera même, suivant le projet qu'ils ont adrojtement concu de transformer mes dix Volumes en douze, qu'à la

de dix que j'ai promis. Cependant il est certoin que mes retranchemens ne montent pas à plus de deux fenilles. D'ailteurs les deux preriers Tomes de leur Editlon ne contiendront que cent vingt-cinq feuilles, tandis que les miens en ont près de cent cinquante : d'où il

<sup>(</sup>c) Ils annoncent douze Volumes, au-lieu faut conclure qu'ils employent un plus petit caractère, ou qu'ils défigurent les pages en y mettant beaucoup plus de lignes.

(d) Sans faire injustice à Mr. Prévost, le Pu-

blic est fondé à lui demander qu'il cite l'endroit des Auteurs Originaux dans lesquels il glane. On feaura alors à quoi s'en tenir. R. d. E.

fin de l'Ouvrage, leur Édition fe fera vendor plus cher que celle de Paris. Quotaçuit en foit, mes foins ne faifant qu'augmenter pour la perfeccion de mon entreprife, j'avertis le Public que les Figures de l'Highier Naturelle de La Citle Orisientaile d'Afrique ne feron cleivrées qua mois de juillet prochains, avec le quatrième Tome. La raifon de ce délai ne fyauroit déplaire aux Curieux. Après avoir remarqué que la plipart de ce s'igures fe réliemblent peu dans les diverfes Rélations des Voyageurs, j'en ai conclu que les unes ou les autres manquent d'azditude, d'en m'apperevant point que les Anglos y ayent apporté alfez de choix, j'ai pris le parti d'en donner de nouveaux Deffeins, d'après natres, fur les Animaux, les Vegéaux, & les autres curiofiers, d'après natres, fur les Animaux, les Vegéaux, & les autres curiofiers, d'après natres, fur les Animaux, les Vegéaux, & les autres curiofiers, d'après natres, fur les diffusions d'un fiqui le touverne dans les plus riches Calinets de Paris. L'ésécution d'un fiqui le touverne d'un les plus riches Calinets de Paris. L'ésécution d'un fiqui le coulem les plus riches Calinets de Paris. L'ésécution d'un fiqui le coulement d'un les plus riches Calinets de Paris. L'ésécution d'un fiqui le coulement d'un les plus riches Calinets de Paris. L'ésécution d'un fiqui le coulement d'un les plus riches Calinets de Paris. L'ésécution d'un fiqui le coulement d'un les plus riches d'un retardement dont l'avantage est fenfible. On en lera quitte pour différer fix mois à faire releir les roulèmes.



### Des Editeurs de Hollande à l'Avertissement précédent,

D ANS l'Avertillement qu'on vient de lire; Mr. Prengl. a pris à tâche de décrier cette Edition, fans l'avoir vue, de uniquement fur l'expofé du Programme, qui en a été publié. Il auroit mieur fait d'attendre qu'el le fut parvenue jusqu'à lui ; cela l'auroit vrai-femibablement empêché de 
tomber dans diverfes erreurs, qu'il nous importe de relever.

It nou accute d'avoir retraiché un grand nombre de Carte & de Figures, qui orneu fon Edition, & d'en avoir rédait quatre-vingt qui fe trouven dans les deux premiers Tomes, à moins de quarante. Met a'il avoir attendul a publication de notre troifieme Volume, qui finit pratique le IF. Volume de l'Edition de Paris, il y auroit va paroûre cer Pranches qu'il nous blime d'avoir fapprime; d'e nous affirmes ic le Public me prototes, qu'il ne nous arrivera jamais d'en omettre une foule. Ceft-lai fulment notre intention que nous n'avoir pas mém et cu devoir retrancher le Portrait de Mr. Presoft, dont on auroit cependant pu fe paffer à la cête d'un Ouvrage et el que celui-ci.

M. Als si nous ne supprimons aucune de ces Planches, nous avons au moins grand tort de les ammerer, c'est encore Mr. Prevost qui parle, comme aussi belles que celles de Pariz; & ccela pourquoi? pares que depuis la mort du famuer. Piccart la Gravière est viente de Hollande, tandis qu'elle n'a pas cessir de perfesionner à Paris qu'elle n'a pas cessir de perfesionner à Paris.

C'EST-À-DIRE qu'il n'y a point de Graveur passable dans ces Provinces & que toute l'Europe, qui admire la force du burin d'un Wandelaar, & la délicatesse de celui d'un Hontrakra, & de plusieurs autres qu'il nous seroit aisé de promet.

3

nommer, eft de mauvais goût. Tous les Triançois ne feront pas dans les Idées de Mr. Presóf, & rendront plus de Juftice Alhabileté des Graveurs de Hollánde. Ceft dans cette confiance que nous ôfons en appeller au jugement des connoificurs de cette Nation. Qu'ils pronnecent fin ost Planches, gravées par Mr. can der Schley, digne Elève du fameux Pieart, ne valent pas bien celles qui ont été faites à Paris; & fin ons avons pas leur fuffinge en notre faveur, nous accordons à Mr. Presóf, que, quoiqu'il neles ait pas vies, il n'a pas laiffé que drup na parler avec connoilinace de cathe

MR. PREVOST désaprouve que nous ayons fait remarquer dans des notes ce qu'il a cru devoir ajoûter ou retrancher de fon Original. Mais il femble n'avoir pas bien compris le plan fur lequel nous avons travaillé. Ce qu'il a ajouté se trouve distingué par une marque qui est à la marge du texte; & nous avons lieu d'être furpris qu'il nous blâme à cet égard. S'il veut bien se donner la peine de lire l'Avertissement que nous avons mis à la tête du premier Tome, il y verra que nous avons pris ce parti, afin de relever le foin qu'il a apporté pour rendre sa Traduction supérieure même à fon Original; car on ne sçauroit disconvenir que plusieurs de ces Ad-ditions ne soient intéressantes, sur-tout lorsqu'il les a glanées après les Anglois dans les Auteurs Originaux. Mais aussi il faut avouër que celles qu'il appelle des Liaifons Hiftoriques ne font pas toutes de ce genre; des Liaifons qui font purement de l'invention d'un Traducteur, ne font pas toûjours fort justes; & il nous scroit aisé de faire voir que plusieurs de celles de Mr. Prevost font dans ce cas, si nous n'étions pas persuades que le Lecteur s'en sera pleinement convaincu par le moyen des Marques qui les font distinguer. Quant aux passages que Mr. Prevojt à trouvé a-propos de supprimer, nous ne les avons pas non plus inféré dans les Notes, mais dans le texte même. & comme nous les avons aussi distingué par un Caractère Marginal, il est aisé de voir s'ils confiftent tous dans des répétitions inutiles, comme Mr. Prevost voudroit le faire croire. Il s'en faut beaucoup auffi que leur nombre foit auffi petit ou'il le prétend; nous en avons fupplée dans les deux premiers Tomes près de douze-cens; & il n'y a qu'à les parcourir pour voir que Mr. Prevoft est bien éloigné du véritable compte, quand il dit qu'ils ne montent pas en tout à plus de deux feuilles. C'est précisément pour prévenir une pareille affertion, que nous avons cru devoir les diftinguer par des marques particulières; & nous avons lieu de nous féliciter d'avoir pris ce parti; puisque, fans qu'il foit néceffaire de nous étendre davantage ici fur cet article, il met les Lecteurs en état de juger aifément de l'étenduc & du prix de notre travail. Au reste nous ne nions pas que Mr. Prévost n'ait eu quelques fois raison de supprimer des détails & des répétitions inutiles; auffi l'avons-nous imité en cela; mais en avertiffant toûjours dans une note des raifons que nous avions pour ne pas suppléer à ses Omissions. Il distingue les retranchemens qu'il a fait dans le texte d'avec les notes qu'il a jugé à-propos de ne pas traduire; les unes, dit-il', étoient inutiles; c'est fans doute parce qu'elles contenoient ou des citations, ou des détails de Géographie, ou des éclaircissemens sur l'Histoire civile & naturelle des Pays dont il est question. Mais nous avouons qu'à l'égard des inutilités de ce genre, nous ne fommes pas aussi serupuleux que Mr. Prevost; nous les avons toutes fait reparoître dans cette Edition. Quelques autres Notes, ajoute-t-il, auroient para choquantes à d'honnêtes-gens, parce qu'à fen.

#### ALAVERTISSEMENT PRECEDENT. v

ton avis, elles renferment des invectives peu décentes contre la Religion Catholique. Nous ne disconvenons pas tout-à-fait de cela; il est vrai que les Auteurs Anglois ont quelques fois employé des expressions, qu'un Eccléfiastique de la Communion de Rome pouvoit se dispenser de rendre mot à mot : auffi les avons nous adoucies de facon qu'elles n'offrent rien de choquant aux Lecteurs raisonnables, de quelque Communion qu'ils soient. Mais il faut avouer en même-tems que Mr. Prévost a poussé la délicatesse trop loin ; si les Anglois ont parlé dans quelques occasions avec trop d'aigreur, c'est moins quand il s'agissoit de la Religion Catholique même, que de quelques Superstitions, ou de certains Ecclesiastiques libertins, que Mr. Privost

n'a garde de vouloir prendre fous sa protection.

En voilà affez pour faire voir qu'il nous attribue mal-à-propos d'avoir voulu commenter son Ouvrage. Suppléer à ses Omissions, & distinguer ses Additions; est-ce-là faire un Commentaire? Ce qui mériteroit mieux ce nom. font les notes dans lesquelles nous avons rectifié la Traduction, lorsqu'elle n'étoit pas conforme à l'Original. Si c'est à cet égard que Mr. Prevost dit agréablement qu'il ne s'attendoit pas à l'honneur d'un Commentaire, il ne fe rend pas la justice qui lui est due; puisqu'il y a bien des endroits dans sa Traduction qui feroient inintelligibles sans ce secours; & afin qu'il ne nous accuse pas d'alléguer ce fait sans preuves, nous prendrons au hazard les premières expresfions qui se présenteront à l'ouverture du Livre. Il dit (a), que les revenus annuels que le Prince Henri retiroit des Cannes de Sucre qu'il avoit fait planter dans l'Iste de Madère, montoient à plus de 60000. Arobes, dont chacune fait environ 500 livres, monnoye de France. Qui croiroit, sans notre commentaire, que cette phrase figuisse que ce Prince resiseix toutes les années 15000 quintaux de Sucre? Devineroit-on, fi nous ne l'avions pas dit, qu'me containe forte de pilte (b), designe des Citrouilles? Quand Mr. Prevost nous rapporte (c) ou'un Ambassadeur du Roi de Perse fit à Albuquerque divers présens qui confistoient entr'autres en Parfums; pour rendre cette phrase intelligible, ne falloit-il pas remarquer que ces Parfums sont des Animaux dont les Persans se servent à la chaffe des Gazelles? Lorsqu'il dit (d) en parlant de l'Expédition (e) du Comte de Cumberland, que ce Seigneur s'empara de trois Bâtimens François, sans approfondir les droits; soupçonneroit-on que cela signifie qu'il s'en faisit parce qu'ils étoient de bonne prise? Une preuve, suivant Mr. Prevost. (f), de la hardiesse des Habitans d'un Canton d'Irlande, c'est qu'ils sont sans cloches, sans tambours, & sans trompettes; ne faut-il pas être aussi-bien au fait de ce stile, que nous y sommes, pour sçavoir que cette phrase signifie que les Habitans de ce Canton n'ont ni cloches, ni tambours, ni trompettes pour appeller les gens à l'Eglise? N'étoit-il pas à-propos d'avertir que ce qu'il appelle liqueur (g), est de la farine; qu'un Chien est un Bijou (b), dans son langage; qu'un Eléphant bleu (i) est un Eléphant blanc; que des oreilles

<sup>(</sup>a) Voyez Tom. I. pag. 6.

<sup>(</sup>b) Ibid. pag. 55. (c) Ibid. pag. 31. (d) Ibid. pag. 331. (e) Remarquons icien paffint que par-tout

Mr. Prevost à pris à tache de faire envifager cette Expédition, comme une véritable course

de Corfaire; quoique le Comte fut muni d'u-ne Commission de la Cour d'Angleterre qui étoit alors en guerre avec l'Espagne. . (f) Ibid. pag. 344.

<sup>(</sup>g) Tom. II. pag. 3. (b) Ibid. pag. 279.

#### VI REPONSE DES EDITEURS DE HOLLANDE &c.

ensières ( ) font des oreilles percées; que des paons (1) font des poëles à frire, qu'une Frégate où l'on trouve treize petites pièces d'Artillerie (m) est un Pariment chargé de treize balots d'étofe ? Toutes ces expressions, & quelques centainer d'autres de la même nature, ne méritoient-elles pas bien l'honneur d'un Commentaire? A la vérité nous aurions pu inférer dans le texte même la Traduction littérale, en supprimant celle de Mr. Prévost; mais n'auroit-ce pas été là prendre une liberté dont il auroit eu raison d'être choqué : la méthode que nous avons suivie le rend intelligible à tous les Lecteurs, sans qu'il puisfe dire que nous ayons rien changé à fon Ouvrage; & nous espérions nous être mis par-là à couvert du reproche qu'il nous fait de nous être approprié son travail par une usurpation qui blesse toutes fortes de droits. Cette phrafe lui a été dictée apparemment par la juste crainte que notre Edition ne fasse tomber celle de Paris; car il n'y a qu'une raifon d'intérêt qui ait pû l'aveugler au point de s'écarter des premières régles de la Politesse, dont il semble faire profession. Pour ce qui est de la chose en elle-même, nous avons été en droit de donner une Edition de cet Ouvrage, fur la fidélité de laquelle le Public pût faire fond, & nous croyons n'avoir rien fait en cela, qui ne foit autorifé par la pratique constante des Libraires de France aussi-bien que de ceux de nos Provinces.

Arrès ce que nous venons de dire, il n'est pas nécessaire de nous arrêter à prouver que ce n'est pas un inconvénient pour cette Edition, si elle est composée de douze Volumes, tandis que celle de Paris n'est composée que de dix. On comprend aissement que les Additions qu'on y fait, ne permettent

pas qu'elle foit moins étendue.

AVANT que de finir, il est bon d'avertir les Lecteurs que nous continuerons robjours avec la missen éxactitude à rendre extet Traduction aussi aonforme à l'Original qu'il sera possible. Nous poussirons même l'attention plus loin; Nous examinerons les sources où les disteurs displus vont puiller; de « s'il leur chaep qu'elques inadevrences, nous prendrons la liberté de les relever, perfiadés qu'ils sont trop raisonables pour le trouver mauvais. On s'aporcevera dans ce troisseme Tome, que nous avons dési pris ce foin.

| (R) | Prid.<br>Ibid. | pag. | 331. |
|-----|----------------|------|------|
| (,) | 2013.          | 1.2  | 400. |

62 41 (m) Ibid. pag. 406.

|   | Ce Volume Contient Solt Flor.                                              |
|---|----------------------------------------------------------------------------|
| : | Feuilles, y compris le Titre Rouge. à 1 fol font 3 - 2 - 0                 |
|   | Figures & Cartes Géographiques à 3 fols font 6 - 3 - 0                     |
|   | Vignette                                                                   |
|   | 1                                                                          |
|   | pour le petit Papier. 9 - 7 - 0                                            |
|   | pour le grand Papier, 14 - 0 - 0                                           |
|   |                                                                            |
|   | Selon les Conditions de la Soufcription, ceux qui ont souscrit ne payerent |
|   | pour le Petit Papier que 7 - 15 - o-                                       |
|   | pour le Grand Papier 11 - 12 - 0                                           |
|   |                                                                            |



## HISTOIRE

NERALE

## DES VOYAGES

DEPUIS LE COMMENCEMENT DU XVC. SIÉCLE.

## TROISIÈME PARTIE

LIVRE CINQUIEME (a).

#### **的水的水的水的水的水的水水中水的水的水的水的水**

VOYAGES EN DIFFÉRENTES PARTIES DE L'AFRIQUE ET DANS LES ISLES ADJACENTES,

AVEC LA DESCRIPTION DES PATS ET DES HABITANS.

#### CHAPITRE PREMIER.

Description des Isles Canaries & de l'Isle Madère, par Thomas Nicols.

HIL n'y a perfonne qui ne puisse remarquer sensiblement, dans le Intropuccours de cet Ouvrage, l'ésécution du plan qu'on s'elf formé dans la l'éface. Li les Auteurs Anglois faigués d'avoir faivi leurs Marchands au long d'une immenté écades de G'otes, ou dans quélques Pays dont lis n'ont guéres p'ul nous apprendre que les nons « d'ortant enfin d'une carrière enanyuelle & pénille, déclarent que les Relations vont prendre plus que jamais le double caractère de l'agré-

THOMAS

(a) C'est le IV. de l'Original. R. d. E.

ment & de l'utilité. ]

#### VOYAGES DES ANGLOIS EN

Nicols. 1560. Qui étoit Nicols. THOMAS Nicols, qu'ils font monter le premier fur la feène, nous apprend, dans une courte Préface, qu'il a demeuré dis-fept ans (b) aux Canaries, & qu'il n'a pû résilter à la paison d'écrire, en litant les creturs & les faustieres de quelques Voyageurs, sur-tout celles d'Anter Tèvers, qui dans un-Livre intitule le Nancau Maine Autarlayer, desdié au Cardinal de Sens, Garde de Secaux de France, prétend n'avoir rien apporté dont il n'ait été té-moin.

HACKLUYT (c) nous a confervé l'Ouvrage de Nicols, mais fans date, & fans autre marque du tems qu'une Note de l'Auteur, où l'on trouve qu'il demeuroit aux Isles Canaries avec la qualité de Facteur de trois celébres Négocians de Londres, Thomas Loke, Antony Hickman, & Edouard Castelin. Il paroît par d'autres témoignages que ces trois Marchands Anglois étoient affociés en 1554 pour le commerce de Guinéc: & les deux derniers jusqu'en 1556, mais fans Mr Loke, de forte qu'on en pent conclure que la réfidence de l'Auteur aux Canaries finit en 1554. Mais on recueille auffi de quelques-uns de ses termes, que son ouvrage sut composé plusieurs années après son retour. Quoiqu'il en soit, il a toûjours passé pour une piéce d'autant plus curieufe, qu'avec ce qu'il y a de plus remarquable dans les autres Ecrivains, elle contient quantité de chofes qui lui font propres, telles par éxemple, que les Caves des Momies, dont on ne trouve ailleurs que des traces fort imparfaites. Outre cette raifon, qui a du faire choifir la relation de Nicols pour fondement de tout ce qui appartient à la description des Canaries, on ajoûte, qu'il cft le feul qui ait parlé de toutes les Isles de ce nom. Mais pour donner une juste perfection à cet article, en suppléant à ce que

Raifons qui font piacer ici fa Relation.

Suplémens qu'on y joint Nicols même a négligé, on a cru devoir joindre à fes lumières, celles de quelques tabilis gens, qui out cu Jocaclion d'écrire fur le mene fijet fuis égre mis au rang des Voyageurs. On en nomme trois 1, Sir Elimund Scory, qui écrivoit en 1600 a. Un judicieux Médicieus, no dri louvage, composé vers le milieu du demier fiécle, a para digne au Dockeur Sprat [qui a été en 125 fuite Escapa de Rochetler, 3] dérire inféré dans l'ilhitoire de la Société Royale d'affectieur de l'administration de l'administrati

Exacte position des illes Canaries. 1715, or tec pauce can les l'annacions l'innouquiques.

Les lines Canaries, dont la moins cloiguée de la Côte d'Afrique en est à quartnei Beuds, s'écendent l'élèpace de cinq deges trente minutes de l'Ochet à l'El. Da Sud au Nord leur étendue n'elt que de dux degrés quinze minutes; mais fi fon y comprend l'Ille de Madère de Puerro-Santo, elles noccupient pas moins de cinq degrés 4 opinitutes. Elles font flusées entre le premier Méridien, qui traverfe la partie Occidentale de Ferro, de cinq degrés trente minutes de longitude; comme entre vingt-fept degrés trente minutes d'ingt-neuf degrés quarante-cinq minutes de latitude du Nord; ou, fi l'on y comprend les deux autres Illes que j'ai nommées, trente-trois degrés d'ammoutes. Cette position, qui est celle qu'on leur a donnée ici dats la Carte, adoit être regardée comme la plus partaite, parce qu'elle et fon-dée fur d'exactes observations, dont on aura foin de rendre compte dans-le cours de cet artiele.

(b) Angl. fept ans. R. d. E.

(c) Vol. II. Part. II. pag. 3.

Nic Nic font fa I S gu's tion Can

Iftes Canaries en général.

ES Isles sont au nombre de sept. Leur première découverte sit naître des contestations fort vives entre les Espagnols & les Portugais, qui s'en attribuoient exclusivement l'honneur. Les Portugais prétendoient les sur leur nom. avoir reconnues dans leurs voyages en Ethiopie & aux Indes Orientales. Mais il paroît plus certain que cette connoissance est due aux Espagnols; & l'on ne peut contester, du moins, qu'ils n'en ayent fait la première conquete, avec le secours de plusieurs Applois.

On ne s'est pas mieux accordé sur l'origine de leur nom. Quelques Ecrivains prétendent que celle qui se nomme proprement Canarie, a donné son nom à toutes les autres, & qu'elle l'a tiré elle-même du grand nombre de Chiens qui se trouvoient dans son sein. André Thevet, pour confirmer cette opinion, raconte qu'un certain Juba en emmena deux grands Chiens. Mais les Infulaires, à qui l'Auteur demanda ce qu'ils pensoient de ce récit, lui répondirent, que jamais ils n'avoient sçu que leur Isle eut produit plus de Chiens que tout autre Pays. Il s'y en trouvoit sans doute, mais comme dans tous les Pays du Nord-Oueft & dans quelques parties des Indes Occidentales, où les habitans s'en nourriffent au lieu de moutons. L'Auteur apprit de quelques-uns des premiers Conquérans mêmes, que les Isles Canaries ont tiré leur nom de la multitude d'une certaine espèce de Cannes dont on aura l'occasion de parler. Ces Cannes croissent en grand nombre sur une même racine. Pour peu qu'on les presse, elles rendent un jus couleur de lais, qui pasfe pour un poison subtil, & dont quelques Espagnols éprouvèrent malheureusement le danger dans le tems de leur première découverte. A l'égard des Cannes de Sucre, il est certain qu'elles y furent plantées par les Espagnols, plutieurs années après la conquéte. Ainfi le nom de Canarie ne peut être venu des Cannes de Sucre.

Les Infulaires reçurent de leurs vainqueurs le nom de Canariens. Ils étoient vêtus de peaux de Boucs, larges & pendantes fans aucune forme. Ils habitoient entre les rochers, dans des cavernes où ils vivoient avec beau- laires. coup d'union & d'amitié. Leur langage étoit le même (d). Ils se nourrissoient de chair de boucs & de chiens, & de lait de chievres. Ils faisoient aussi tremper dans le même lait de la farine d'orge, dont ils composoient une espèce de pain, appellé Goffia, qui est encore en usage parmi leurs descendans. L'Auteur en a mangé plulieurs fois avec goût, & le trouve extrémement

Origine & caractère des

QUANT à l'origine des Infulaires, ce qu'il en a pû découvrir de plus vraifemblable, c'est qu'ils viennent de certains éxilés d'Afrique, anciennement bannis par les Romains, qui leur avoient coupé la langue pour avoir blasphêmé les Dieux de Rome; cependant il confesse qu'il n'a reconnu dans leur langage aucune trace de la langue Romaine, ni de celle d'Arabie.

LES

c'r'd) On n'y parle, il eft vrait, qu'une même l'écles particuliers à chaque Ific. langue, mais qui est diversitée par des Dia-

#### VOYAGES DES ANGLOIS EN

Nicous. 1560. Dépendance des Canaries.

Nombre de

Las Canaries font fous le gouvernement du Roi d'Efpagne, dont les Officiers font leur réfidence dans la grande Canarie. Quoiqu'il ne possible proprement que les trois listes fécondes, qui sont Canarie, Ténéris de Palma (e), il s'est réserve le pouvoir d'exercer sa jurissistion dans les autres, pour garantir les Valfaux de l'opperssion de leur Seigneurs (f).

SUPPLEMENT. Nicolà ne compte que fept Illes, la grande Canaire, Ténérife, Gomera, Palma, I litero ou Veror, Lancerotta & Fuerte-ventura. Mais il y en a fix autres, qui font finuées autour de Lancerotta. Elles fe nommen Gratiofà, Rocca, Allegranaz, Santa-Clara, Infierno, & Lobos, qui rappelle auffi Vecchio-Marino, & qui est placée entre Lancerotta & Fuerte-ventura. On pent y joindre les Salvages, qui font entre les Canaries de Madére; petits Rocs à la vérité, qui ne font utiles à rien; & c'est apparemment ce qui a causs le flennee de Nicol

Si les Anciens ont connu les Canaries.

DANS fon titre, il employe l'alternative d'Isles Canaries, ou d'Isles Fortunées, en supposant que ce sont celles dont on trouve le nom dans Ptolomée, Il y a beaucoup d'apparence en effet que ce font les mêmes, plutôt que les Isles du Cap-Verd, comme d'autres se l'imaginent; car les Anciens ne parlent que d'une rangée d'Isles, situées au long de la Côte Occidentale d'Afrique, & l'on ne peut s'imaginer avec vrai-semblance qu'ils connussent les sses du Cap-Verd, sans connoître les Canaries, (ce qu'il faudroit néanmoins penfer, dans la fupposition que les premières sussent les Isles Fortunées) puisque les Canaries font directement dans la route qui y conduit, qu'elles font la moitié plus proches du Continent, & la moitié moins éloignées du Détroit de Gibraltar. D'ailleurs on peut fort bien douter avec quelques Auteurs, si les Grecs avoient étendu leurs connoiffances vers le Sud, auffi loin que les Isles du Cap-Verd. Enfin, ce qui femble décider la question, c'est qu'une des Isles Fortunées est nommée formellement Canarie par Ptolomée; à moins qu'on ne veuille supposer, que ceux qui ont découvert les Canaries les ayent ainsi nommées à l'imitation de cet Auteur. D'un autre côté, il est certain que les Arabes, fuccesseurs des Romains dans les sciences comme dans l'étendue de l'Empire, & probablement mieux instruits de tout ce qui appartenoit à l'Afrique, ont appellé les Canaries Al-Jazayr Al-Khaledat, c'est-a-dire Isles For-

D'où vient le nom d'ifles Fortunées. Les Anciens plaçoiene leur Elyfum aux filter Fortunées; ce qui a fait juger qu'elles troient ce nom de l'heurcufe température de l'air dée la fécondité du terroir (g). D'autres ont cru que dans le tens qu'on n'ôfoit encore s'éologner de Cotes, [c'elt-à-dire avant qu'on fiu fugé qu'e la Boufloel, quel-tyque ancien Navigateur pouffé en Mer par le vent & fort heureux de rencontere ces files, leur donna le nom de Fortunées, parce qu'il croyoit leur être redevable de fon falut (b). A l'égard du nom de Canarie, la plipart des Ecrivains

\*\*C(e) La découverte de ces trois lîles a été faite aux dépens du Roi. Voyez, P. Martyr. Décad. I. pag. 9.

(f) Le Roi a cédé la propriété de ces Ifles, à l'exception des trois qui viennent d'àtre nommées, à ceux qui en ont fait la découverte ou la conquête & à leurs hérifiers. α3 (π) Beckman, dans la Rélation de fon. Voyage à Borneo, pag. 5. & d'autres Auteurs difent que l'Air de ces ifies, est for fain, quoique très chaud; & que le terroir y est

extrêmement fertile.

(\*\*\*) Voyez les Voyages d'Atkins en Guinée, Bréil &c. en 1721. p. 31.

NICOLS. 1560.

grivains s'accordent avec Thevet pour l'attribuer au grand nombre de Chiens qu'on y trouva d'abord. Dapper, dans fa Description de l'Afrique nous apprend que les Mores les appelloient toutes Elbard, du Pic de Ténérife. On ne scauroit douter quelles ne fussent connues des Romains; mais après la chûte de l'Empire, elles furent oubliées, pendant plufieurs fiécles, de toutes les Nations de l'Europe, excepté des Arabes & des Mores, qui tinrent long-tems l'Espagne sous le joug. La première mention qu'on en trouve parmi les Modernes, est vers l'an 1393, qu'elles furent découvertes par Henri III. d'Espagne. En 1417, Betancour conquit Lancerotta & Fuerte-ventura. Gomera & Ferro furent subjuguées par Fernando Percyra & sa femme (i), au nom peut-être de Maffiot, neveu de Betancour, qui les échangea toutes quatre, avec Henri de Portugal, contre une partie de l'Isle de Madère. Ce Prince envoya une Flotte en 1447 pour conquérir les autres Mes; mais il abandonna ce dessein, sur les prétentions du Roi de Castille. L'année 1445 se passa fans aucun changement (k), & peu après, la grande Canarie fut conquise par Pedro de Vera, fimple habitant de Xericium, comme Palma & Ténérife le furent enfuite par Alphonse de Lugo, aux dépens de Ferdinand le Catholique (1). Enfin l'an 1483, elles furent annéxées à la Couronne d'Ef-

Conquête de ces iffes.

pagne, par un traité entre Alphonse de Portugal & Ferdinand de Castille. En 1445, lorsqu'Aluise da Cada-Mosto en fit le voyage, les quatre Isles, qui avoient été déja conquifes, étoient habitées par des Chrétiens foûmis à étoient habil'Espagne; & leur Gouverneur étoit un Espagnol, nommé Herrera, natif técs. de Seville, le même peut-être qu'on vient de nommer Pereyra. Le même Auteur observe, que les trois autres Isles étant plus confidérables, les Espagnols n'en avoient pas encore fait la conquête; qu'elles étoient habitées par des Idolâtres; que la grande Canarie n'avoit pas mons de huit ou neuf mille

Habitans, & Ténérife quatorze ou quinze mille.

On peut prendre une idée de ces Aborigenes, fur ce qu'on rapporte de ceux qui se sont conservés dans l'Isle de Ténérise. Linschoten & d'autres Ecrivains les nomment Guanchor, race groffière & barbare. Ils prennent autant de femmes qu'ils le desirent. Ils font alaiter leurs Enfans par des chèvres. Tous leurs biens font en commun, c'est-à dire, leurs alimens, car ils ne connoissent pas d'autres richesses. Ils cultivent la terre avec des cornes de bœufs. Leurs ancêtres n'avoient pas même l'ufage du feu. Ils regardoient l'effusion du sang avec horreur (m), de sorte qu'ayant pris un petit Vaisseau Espagnol, leur haine pour cette Nation ne leur fit point imaginer de plus rigoureuse vengeance que de les employer à garder les chèvres, éxercice qui paffoit entr'eux pour le plus meprifable (n). Ne connoissant pas le Fer, ils fe servoient de pierres tranchantes pour se raser les cheveux & la barbe. Leurs maisons étoient des cavernes creusées entre les rochers.

Anciennes mœurs des Habitans.

CET excès de barbarie n'empêchoit pas qu'ils n'eussent quelqueidée d'un état futur; car chaque communauté avoit toûjours deux Souverains, un vivant & l'autre mort. Lorfqu'ils perdoient leur Chef, ils lavoient fon corps avec beaucoup de foin; & le plaçant debout dans une caverne, ils lui met-

(1) P. Martyr. Dec. I. p. 9. (1) P. Martyr. ubi fupr. (2) (k) Voyez la Navigation de Cada Mosto; (2) (m) Voyages de Herbert. pag. 3. dans la Collection de Ramusio, Vol. I. pag. 98. (7 (n) Voyez Cada Motto, ubi. jup. NICOLS. 1560.

toient à la main une forte de sceptre, avec deux cruches à ses eôtés, l'une de lait l'autre de vin, comme une provision nécessaire pour son voya-

ge (0).

Du tems de Cada-Mosto, chaque Isle étoit divisée en plusieurs Seigneuries. L'Isle de Ténérife en avoit neuf. La guerre qui s'allumoit souvent entre ees petits Etats faifoit oublier les fentimens de douceur & d'humanité. qui étoient naturels à la Nation, & le earnage étoit toûjours porté à l'excès. Leurs armes n'étoient néanmoins que des pierres, avec une forte de lances ou de dards, les uns armés de corne, d'autres nuds, mais endurcis au feu, qui les rend aussi dangereux que le fer. Pour eottes de maille, ils s'oignoient le corps du jus de certaines plantes melees de fuif. Cette onction, qu'ils renouvelloient fouvent, leur rendoit la peau si épaisse, qu'elle fervoit eneore à les défendre contre le froid. [Les Hommes aufli-bien ouertles Femmes se servoient du jus de certaines herbes, pour se peindre le corps en verd, en rouge, & en jaune; couleurs qu'ils estimoient le plus. I

Neuf fortes d'Idolatrie dans une méme lile.

Le paroît que chaque canton avoit ses usages & son culte de Religion particuliers. Dans l'Isle de Ténérise, on ne comptoit pas moins de neuf sortes d'Idolàtrie : les uns adoroient le Soleil, d'autres la Lune, les Planettes &c. La Polygamie étoit un ufage général ; mais le Seigneur avoit les premiers droits fur la virginité de toutes les femmes, qui se eroyoient fort honorées lorfau'il vouloit en ufer.

A chaque renouvellement de Seigneur, ils confervérent long-tems une (p) pratique fort barbare. Quelques jeunes personnes s'offroient toûjours pour être facrifiées à fon honneur. Il donnoit une grande l'ête, à la fin de laquelle ceux qui vouloient lui donner cette preuve d'affection étoient conduits au fommet d'un Rocher. Là, on prononçoit des paroles mystéricuses, accompagnées de diverfes cérémonies; après quoi les victimes se précipitant elles-

Cérémonie barbare.

mêmes dans une profonde Vallée, étoient déchirées en piéces avant que d'y arriver. Mais pour récompenser ce fanglant hofomage, le Seigneur se croyoit obligé de répandre toutes fortes de biens & d'honneurs sur les parens des morts: [ee qui fait douter fi le facrifiee ne se faisoit pas plûtôt à la tendresfe du fang, qu'au respect pour le Souverain.]

Caraftère & ualités des Guanches.

. DURBET dans (q) la Relation de son voyage à Lima, nous apprend que ces Guanches, nom que les Espagnols leur ont donné, étoient une Nation robuste & de haute taille, mais maîgre & bazanée, que la plûpart avoient le nez plat, qu'ils étoient vifs, agiles, hardis & naturellement guerriers. Ils parloient peu, mais fort vîte. Ils étoient si grands mangeurs qu'un seul homme mangeoit quelquefois dans un feul repas, vingt lapins & un ehevreau. Soivant la Relation du Docteur Sprat (r) il reste encore dans l'Isle de Ténérife quélques descendans de cette ancienne race, qui ne vivent que d'orge pilé, dont ils composent une pate, avec du lait & du miel. On leur en trouve tolijours des provisions, suspendues dans des peaux de Boucs, au deffus de leurs fours. Ils ne boivent pas de vin , & la chair des animaux n'est pas une nourriture qui les tente. Ils sont si agiles & si legers , qu'ils

Leur agilité furprenante.

<sup>(</sup>r) Hift. de la Société Royale, pag. 212. (0) Herbert, pag. 4.

<sup>(</sup>p) Voyez Cada Motto, ubi. fure.

<sup>(4)</sup> Durret, pag. 72. .

#### DIFFERENTES PARTIES DE L'AFRIQUE, LIV. V. CHAP. L.

descendent du haut des montagnes en sautant de rochers en rochers. Mais ceux qui l'entreprennent fans s'y être bien éxercés, s'y rompent quelquefois le eou. Ils se servent pour cela d'une sorte de pique, longue de neuf ou dix pieds, fur laquelle ils s'appuyent pour s'élancer, ou pour gliffer d'un lieu à l'autre, & pour brifer les angles qui s'oppofent à leur paffage, pofant le pied dans des lieux qui n'ont pas fix pouces de largeur. Le Chevalier Richard Hawkins, rend témoignage (s) qu'il les a vû monter & descendre par cette methode, des montagnes escarpées, dont la seule perspective l'effrayoit. Sprat raconte l'Hilloire de vingt-huit prisonniers, que le Gouverneur Espagnol avoit fait conduire dans un Château d'immense hauteur, où il les crovoit bien renfermés, & d'où ils ne laissurent pas de s'échaper, au travers des précipiees, avec une hardiesse & une agilité incroyables. Il ajoûte qu'ils ont une manière extraordinaire de fifler, & qu'elle se fait entendre de einq milles; ce qui est confirmé par le témoignage des Espagnols. Il asfüre encore, qu'ayant fait fifler un Guanche, près de son oreille, il fut plus laquelle ils side quinze jours sans pouvoir entendre parfaitement.

NICOLS. 1560.

Force avec flent.

On trouve auffi dans Sprat que les Guanches employent les pierres dans leurs combats, & qu'ils ont l'art de les lancer avec autant de force qu'une bale de Monfquet. Cada-Mofto affire la même chofe. & s'accorde avec Sprat dans la plus grande parrie de cette Relation. Ils difent tous deux fur le témoignage de leurs propres yeux, que ees Barbares jettent une pierre avec tant de justesse, qu'ils sont surs d'atteindre au but qu'on leur marque ; avec tant desforce que d'un p tit nombre de coups ils brifent un bouclier; \$27 & si loin, qu'on la perd de vûe dans l'air. [Peu de tems après la décou-

verte de ces Illes, les habitans étolent fi habiles dans ce genre d'éxercice , qu'un homme offrit de donner douze Oranges à trois perfonnes, & d'en prendre douze ponr lui, en s'engageant de frapper ses Antagonistes avec chaeune de celles qu'il jetteroit, pendant qu'il pareroit en même -tems de la

main toutes celles dont on tacheroit de le touelier. ]

A l'égard des productions de ces Isles, les Espagnols n'y trouvèrent ni bled, ni vin à leur arrivée. Ce qu'il y avoit alors de plus utile étoit le fromage, qui étoit fort bon dans fon espéce, les peaux de Boucs que les habitans pafforent en perfection, & le fuif (t), qu'ils avoient en abondance. Dans la fuite on y a planté des vignes & femé toutes fortes de grains. Lorique Sir Richard Hawkins (v) fit le voyage en 1593, il y trouva du vin & du bled de la production du Pays (x); mais il s'engendre dans le bled un ver qui se nomme Gorgoffio, & qui en confume toute la substance saus endommager la peau. Les Canaries donnent aujourd'hui, avec le vin & le bled, du fucre, des conferves, de l'Orcal, de la poix qui ne fond point au Soleil, & qui est propre par conféquent aux gros ouvrages des Vaisseaux; du ser, des fruits de toutes les bonnes espèces, & beaucoup de bestiaux. La plûpart de ces isles peuvent sournir aux Batimens leur provition d'eau. Toutes les Relations s'accordent à les reprefen er comme une fource féenn le de toutes fortes de commodités, mais relevent particulièrement les bestiaux, le bled, le miel, la eire, le sucre,

Productions

<sup>(</sup>f) Voyage de Sir Richard Hawkins à la off(s) Cada Mosto ubi fap. Mer du Sud, & toutes les Relations Espagnov ) Hawkins, abi inc. les de ces liles.

<sup>(</sup>x) Beckman vante auffi le millet, pag. 4.

#### VOYAGES DES ANGLOIS EN

NICOLS. 1560. Qualité de leurs vins.

le fromage & les peaux. Le vin des Canaries est agréable & très-fort. Il se transporte dans toutes les parties du Monde (y). Roberts (z) prétend que c'est le meilleur vin de l'Univers. Linschoten (a) confirme tout ce qu'on dit de la fertilité des Canaries. Il ajoûte qu'il n'y pas de grains qu'elles ne produisent avec la même abondance, & parmi les beltiaux qu'elles nourriffent, il compte les Chameaux.

Esu médiocre.

LE Maire (b) rend le même témoignage à la fécondité de ces Isles pour tout ce qui est agréable & nécessaire à la vie; mais il parle moins avantageusement de l'eau, qu'il trouve d'une bonté médiocre. Les Habitans en ont la même opinion, puisqu'ils se croyent obligés de la purifier en la filtrant au travers de certaines pierres. Le Maire fait observer que le tems de la moiffon aux Canarics est communément le mois de Mars & d'Avril, & que dans Double moifquelques endroits il y a deux moissons chaque année. Il ajoûte qu'il y a vû un cerifier porter du fruit fix femaines après avoir été greffé. On y trouve l'Oriselle, plante qui produit la grainc de Canarie, mais qui demande beaucoup de foin & de ménagement dans ces Isles, tandis qu'elle croît (c) fans peine en Hollande & dans les autres Pays de l'Europe. Les oifeaux de Canarie, qu'on nomme Serins, & qui naissent en France, n'ont ni le son si doux, ni

Végétaux.

fon.

le plumage si beau & si varié que dans le lieu de leur origine (d). OUTRE les Végétaux qu'on a nommés, ces Isles produisent aujourd'hui des pois, des féves; & des coches, qui font une forte de grain femblable au mais, dont on se sert pour engraisser la terre; des papas, des groseilles, des framboifes & des cerifes, des guaves, des courges, des oignons d'une rare beauté, toutes fortes de racines, de légumes & de falades, avec une variété infinie de fleurs. Entre les poiffons, le maquereau y (e) est dans une prodigieufe abondance, & l'esturgeon n'y est gueres moins commun (f) puisqu'il fait l'aliment des Pauvres. Les Canaries ont aussi beaucoup de chevaux & de

CES observations regardent toutes les Canaries en général; mais Lancerotta est particulièrement renommée pour ses chevaux; la grande Canarie, Palme & Ténérife pour ses vins, Fuertc-ventura pour la quantité de ses oiseaux de

mer & Gomera pour fes daims (b).

Difficrence de cherté pour les provifions.

Left utile d'observer que les provisions sont plus chères dans les Isles de commerce que dans les autres; de forte que l'avantage des Vaisseaux est toûjours de relacher à celles-ci, lorsqu'ils ne vont point aux Canaries pour y acheter du vin. C'est Dampierre qui pese soigneusement sur cette remarque. après en avoir reconnu la vérité par une facheuse expérience. Durret nous apprend que les Soldats qui font à la garde des Forts y font transportés d'Efpagne.

( y ) Voyages des Hollandois , Vol. I. pag. 96-

(z) Voyage au Cap-Verd, pag. 4.

(a) Voyage au Cap-Verd, pag. 4.

(b) Voyage aux Canaries, pag. 19.

(b) Voyage aux Canaries, pag. 19. (c) Le Maire, ubi fup.

(d) Durret, ubi fup. pag. 71. Voyages de Dampierre, Vol. III. pag. &. Durret, ubi fup.

Dampierre, ubi fup. b) Le même, ibid.

Nicots 1560.

Ine Canarie.

CA longueur est de douze milles, à peu-près sur la même largeur. Elle est reardée comme la principale des líles du même nom, mais par la feule l'ille. raifon qu'elle est le siège de la Justice & du Gouvernement. La Cour Souveraine est composée du Gouverneur & de trois Auditeurs, qui sont en possession de toute l'autorité, & qui reçoivent les appels de toutes les autres siles.

Grandeur de

La Ville se nomme en Latin Civitas Palmarum, en Espagnol la Ciudad (a) das Palmas, communément Palme ou Canarie. Elle est ornée d'une magnifique Cathédrale, où les Offices & les Dignités font en fort grand nombre. L'administration ordinaire des affaires civiles est entre les mains de plusieurs Echevins qui forment un Conseil. La Ville est grande (b), & la plûpart de Habitans fort riches. Le fable, dont l'Ifle est composée, rend les chemins si propres, qu'après la moindre pluye, on y marche communément en fouliers de velours. L'air est tempéré, sans qu'on y connoisse jamais l'excès du froid ou du chaud. On recueille deux moissons de froment; l'une au mois de Février, l'autre au mois de Mai. Il est d'une bonté admirable, & le pain a la blancheur de la neige. On compte dans la grande Canarie trois autres Villes, qui fe nomment Telde, Galder & Guia. L'Isle a douze Manufactures de Sucre, qui s'appellent Ingomos, & qu'on prendroit pour autant de petites Villes à la

Différens

Trois autres

multitude de leurs Ouvriers (c).

Voici la méthode qui est en usage aux Canaries pour le Sucre. Un bon champ produit neuf récoltes dans l'espace de dix-huit ans. On prend d'abord une canne, que les Espagnols nomment Planta; & la couchant dans un fillon la culture & la on la couvre de terre. Elle y est arrosée par de petits ruisseaux, qui sont ména-fabrique du gés avec une écluse. Cette plante, comme une forte de ranne, produit pluficurs cannes, qu'on laisse croître deux ans fans les couper, & non fix mois, comme Theyet le prétend mal-à-propos. On les coupe jusqu'au pied; & les liant avec leurs feuilles, qui se nomment Coholia, on les transporte en fagots à l'Inganios, où elles font pilees dans un moulin, & le jus est conduit par un canal dans une grande chaudière, où on le laisse bouillir jusqu'à ce qu'il ait acquis une juste épaisseur. On le met alors dans des pots de terre, de la forme d'un pain de fucre, pour le transporter dans un autre lieu, où l'on s'occupe à le purger & à le blanchir. Des restes de la chau sière, qui s'appellent Efcumas, & de la liqueur qui coule des pains qu'on blanchit, on compose une troificme forte de fucre, qui fe nomme Pamela ou Netas. Le dernicr marc, on le rebut de toutes ces opérations, se nomme Remiel ou Melasse, & l'on en fait encorc une autre forte de fucre, nommée Refinado.

Méthode des Canaries pour

Lorsque la première récolte est finie, on met le seu à toutes les seuilles qui font restées dans le champ, c'est-à-dire, à toute la paille des cannes; ce récolte. qui consume toutes les tiges, jusqu'au niveau de la terre; & fans autre secours

⊕(a)[C'est du moins le nom qu'elle porte dans les Actes publics , & même dans les Contrats particuliers & les Procédures de Juitice.] III. Part.

(b) Angl. est belle. R. d. E.
(c) Angl. & on y fait une très grande quantité de fort bon sucre. R. d. E.

NICOLS. 1560.

que le foin d'arrofer & de nettoyer le terrain, les mêmes racines produifent dans l'espace de deux ans une seconde moisson, qui se nomme Zoca. La troifième, qui arrive dans le même période, est appellée tertia Zoca, la quatrième, quarta Zica, & toûjours de même jusqu'à ce que la vieillesse des plantes oblige de les renouveller.

Fruits divers.

L'Is LE Canarie produit un vin d'une bonté spéciale, sur-tout dans le Canton de Telde. Elle n'est pas moins séconde en excellens fruits, tels que les melons, les poires, les pommes, les oranges, les limons, les grenades, les figues, les pèches de diverfes espèces, [les patates] & fur-tout le Plantano

Plantano.

ou le Plantain. Cet arbre n'est pas propre aux édifices. Il croît sur le bord des ruisseaux. Son tronc est fort droit, & ses seuilles extrêmement . épaisses. Elles ne viennent pas aux branches, mais aux sommet de l'arbre, où elles fortent du tronc même. Elles ont une aunc de longueur . & la moitié moins de largeur. Chaque arbre n'a que deux ou trois branches, sur lesquelles croissent les fruits, au nombre de trente ou quarante. Leur forme est à peu-près celle du concombre. Ils sont noirs dans leur maturité, & l'on peut dire qu'il n'y a point de confiture auffi délicieuse. Le Plantain ne produit qu'une fois. On le coupe enfuite. De la même racine il en naît un autre, & l'on recommence ainsi continuellement. L'Isle de Canaric est fort bien fournie (d) de bêtes à cornes, de chameaux, de chèvres, de poules, de canards, de pigeons & de groffes perdrix. Le bois est ce qui lui manque le plus. Sa fituation (e) est à vingt-sept degrés du Nord.

Divers témoignages fur la même Ifle.

SUPPLEMENT. Cette lile a de tous côtés treize ou quatorze liques d'étendue, & fon circuit n'en a pas moins de quarante. Suivant l'opinion commune, clle cft la même que les Anciens, particulièrement Ptolomée, ont appellée du nom qu'elle porte encore. C'est la principale de toutes ces Mes. Le nom de sa Capitale est Canarie, ou Ciudad de las Palmas (f).

LE MAIRE, qui étoit dans cette lile en 1628, nous apprend que la Ville est défenduc par un Château situé sur une Colline, mais peu capable (g) de réfistance. Elle est au Sud-Sud-Ouest, à une lieue & demie de la Rade, où l'ancrage est aussi bon, qu'il est dangereux contre le rivage même de la Ville, à cause des rocs qui sont cachés sous l'eau. On compte dans la Ville de Canarie environ douze mille Habitans, dont on affüre que le courage supplée Fortifications à la foiblesse de leurs murs. Elle n'a guères moins d'une lieue de circuit. ses Edifices sont fort beaux; & la plûpart des Maisons ont deux étages, avec des Plate-formes au fommet: la Cour Episcopale, le Tribunal de l'Inquisition, & le Conseil souverain, qui est comme le Parlement des sept Isles,

ont leur siège à Canarie; mais l'Évêque, le Gouverneur, & les Gens de

qualité font leur résidence (b) à Ténésise. Il y a dans Canarie quatre

Couvens (i); les Dominiquains, les Cordcliers, les Bernardines, & les Ré-

do Canarie.

Cours & Couvens de la Capitale.

> (d) Herbert dit que la grande Canarie est pleine de chèvres, de vaches, d'ines, de porcs, de froment, de ris, d'orge & d'une variété de fleurs & de raifius. Voyages d'Herbert, pag. 4. Linschuten y joint les chameaux.

(e) C'ett plutôt 25 degrés. La Capitale du moins oft à cutte dernière latitude. (f) Beckman Voyeges à l'ifie Borneo, pag. 4. & fuivantes.

(g) Durret dit qu'elle a une bonne Citadel-le, & un petit Fort à gauche, devant lequel les Vaiffeaux demeurent à l'ancre; pag. 71. &. fuivantes.

(b) Tous les autres disent qu'ils demeurent

(i) Durret dit qu'ils ont été bâtis par les Marchands Geneis.

#### DIFFERENTES PARTIES DE L'AFRIQUE, LIV. V. CILIP. I.

colets ( k ). L'Auteur fut appellé aux Bernardines, en qualité de Médecin, & leur fit quatre visites; mais il reconnut bientôt que leurs principales maladies venoient de leur captivité continuelle. Elles le caressèrent beaucoup. elles le chargèrent de biscuits, & de toutes fortes de confitures s féches & liquides, de limonade, de malvoisse, & de toutes fortes de fruits, qu'elles

1560.

lui envoyoient fur des plats & des foucoupes de porcelaine, garnies de rofes, d'oeillets, de fleur d'orange, de jafmin, & de tubereuses, sans compter Horce bouquets. ] [ & cela avee des polites , dont il crut devoir la meilleure partie à fon sexe. Il leur fit aussi quelques présens, qui surent avidement recus. Les François ont un Conful à Canarie; le Maire fut appellé

pour voir fa femme, dont les infirmités auroient demandé des Médecins plus

éclairés qu'il ne s'en trouve dans cette Ville (1).

Le Plantano ou le Plantain, aux Indes Occidentales, est de la hauteur d'un Pommier ordinaire; mais il a le trone fort droit, & diminuant un peu fur le Plantaia. en groffeur à mefure qu'il s'eleve. Dans fa fubstance, il reffemble beaucoup à la tige du Choux; les feuilles font communément plus larges que l'Auteur ne le fait observer. La ressemblance qu'il donne au fruit avec le concombre feroit affez juste, s'il avoit ajouté qu'il est plus gros; il croît en grappe, qui en porte depuis feize jusqu'à trente & quarante. Lorsqu'il commence à meurir, sa couseur est d'un brun blanchatre; il est alors un peu plus dur que la Patate ou la Pomme de terre, & couvert d'une peau fort épaisse, d'un verd pâle. A mesure qu'il avance en maturité, le fruit & la peau jaunissent; & lorfqu'il commence à paffer, la peau devient noire; mais si on la leve, le fruit est d'un jaune soncé & rougeatre, qui semble beaucoup à l'or. Il n'y a personne qui ne le trouve délicieux.

Pour éclaireir ce qui a été dit fur les Cannes de fuere, nous décrirons ici la manière de les planter, & de faire le Sucre dans la Jamaïque. Premièrement on plante les cannes dans des creux ou fossés d'environ un pied en quarré, & qui pour l'ordinaire n'ont pas plus de fix pouces de profondeur. On mer dans chacun de ces quarrés quatre ou fix tronçons de cannes ; les nouvelles cannes pouffent par les nœuds de ces tronçons & font en état d'être coupées au bout de feize ou dix-huit mois. Le premier jet s'appelle cannes de plan; on donne au suivant le nom de Rottins de la première année; au troisième, celui de Rottins de la seconde année &c. Il y a peu de ter-

roirs qui donnent plus de trois ou quatre récoltes de Rottins.

DANS la Jamaique, pour expédier l'ouvrage, on se sert de cinq, de six, & même de sept chaudières, dont la derrière s'apelle Tech, ou la Batterie; après qu'on a fait passer le sucre par toutes ces chaudières, on le met dans les Rafraichiffoirs, mais auparavant on y jette un peu de chaeun pour perfectionner fon grain. Du Rafraichiffoir on le transporte dans des Canots, auxquels on donne le nom de pots, apparemment parce qu'on les a dabord fait de terre; à présent ils sont composés de quatre planches, jointes de façon qu'elles forment une pyramide, mais un peu ouverte à fon fommet, qu'on nomme le fond du pot, parce que cette partie est fituée vers en bas dans les purgeries, pour que les fédimens du fucre puissent s'écouler. C'est avec

<sup>(1)</sup> Le Maire, Voyage aux Canaries, pag-(k) Le Maire dit que c'est un Couvent de Récollettes. R. d. E. 19. & fuiv.

NICOLS. 1560.

la liqueur qui en fort, qu'on fait par la distillation la meilleure espèce de Rum: la moins estimée se fait avec l'écume que iette le sucre, quand il bout dans les chaudières. Le fucre qui se prépare de cette manière s'appelle Moscouade, ou sucre brut; celui dont l'Auteur a parlé ci-devant se nomme sucre terré. Le sucre qui s'attache aux parois des Rafraichissoirs est fort dur; on lui donne le nom de Pannelle. Il y a peu de cette dernière espèce de sucre. & l'on n'en fait pas beaucoup ufage ]

#### C. III.

Iste de Ténérife.

Situation de Ténérife.

CETTE lsle cstau 27<sup>e</sup>. degré & demi (a) de latitude. Sa (b) distance de l'Isle de Canaric est de douze lieuës au Nord. On lui donne dix-sept lieuës (c) de longueur: la terre en est haute. Au milieu de l'Isle s'éleve Son Pic & fa une Montagne ronde, qu'on appelle le (d) Pic de Teithe, & dont la hau-Description. \* teur est si prodigieuse, qu'elle a plus de quinze lieues de chemin. [ Elle a à peu-

près la figure d'une de ces mesures dont on se sert pour mesurer le charbon de terre, & qu'on nomme chauderons. ] Du fommet, qui n'a pas plus d'un demi-mille de tour, il fort quelquefois des flammes & du fouffre. A deux milles au-deffous, on ne trouve que de la cendre & des Pierres de Ponce. A deux milles encore, la Montagne est couverte de neige pendant toute l'année: un peu plus bas, elle produit des Arbres d'une hauteur furprenante, qui fe nomment Vinatico, dont le bois est fort pesant & ne pourrit jamais dans l'eau. tico & Barbu- Il y en a une autre forte, qu'on appelle Barbufane, & qui est de la même qualité que le Pin: plus bas on trouve des Forets de dix & douze milles de longueur: le passage en est charmant, par la quantité de petits Oiseaux qui font entendre un ramage admirable. On en vante un particulièrement qui est fort petit, & de la couleur de l'Hyrondelle, avec une tache noire & ronde.

fane.

Oifeau char-

de la grandeur d'un liard, au milieu de la poitrine : son chant est délicieux : mais s'il est renfermé dans une cage, il meurt en peu de tems

Taybayba . arbrittenu. fon ufage.

TENÉRIFE produit les mêmes fruits que l'Isse de Canarie. Il s'y trouve auffi, comme dans les autres lifles, une forte d'Arbriffeau nommé Taybayba. dont on exprime un jus laiteux, qui s'épaiffit en peu de momens & qui forme une excellente glue. Mais l'Arbre qui se nomme Dragon (e) est propre à l'isle Dragon, & de Ténérife. Il croît fur les terres hautes & pierreufes; & par les incifions qu'on fait au pied il en fort une liqueur qui ressemble au sang, & dont les Apoticaires font une drogue médicinale. On fait, du bois de cet Arbre, des Targettes ou de petits Boucliers qui sont fort en estime, parce qu'ils ont cette propriété

> (a) La partie la plus Méridionale est profqu'à 28 degrés. La partie du Nord à 28 degrés

(b) Plùtôt à l'Ouest qu'au Nord-Ouest. (c) La lon ueur de Ténérife est contestée.

Les uns lui donnent 22 lieues, d'antres plus ou moins. Sa largeur est fort in égulière, depuis trois licues juiqu'à quinze, & son circuit d'environ forvante lieues. Beckman, Voyage à Borneo, pag. 4. & fuiv. Dellon affure qu'elle

a dix-huit lieuës de long & dix de large. (d) Ou de Tayda, c'est ainsi que le nom-

ment Varene & Beckman. Ils ajoutent que les Habitans le nomment Pico de Terraria. Dapper dit 12 même chofe dans 12 Defeription de

(e) Durret confirme cet endrolt, pag. 7. Ce jus du Dragon, s'appelle gomme Adragant, ou lang de Dragon.



KAART van 't EILAND TENERIFFE,
Volyous Sterrekundige-Waarneemingen, en Daghregisters von ZRELIERDEN.



#### DIFTERENTES PARTIES DE L'AFRIQUE, LIV, V. CHAP. I.

priété qu'une épée dont on les frappe s'y enfonce, & tient si fort au bois qu'on

ne l'en retire pas fans peine.

CETTE lile porte plus de bled que toutes les autres ; ce qui lui a fait donner le nom de Nourrice & de Grenier dans les tems de discrte & de cherté. Il croît fur les Rochers de Ténérife une forte de mouffe, nommée Orchel, qui s'achete par les Teinturiers. L'Isle a douze Inganios ou Manusactures de fucre; mais on v admire particulièrement un petit Canton, qui n'a pas plus d'une lieuë de circonférence, auquel on prétend qu'il n'y a rien de comparable dans l'Univers. Il est fitue entre deux Villes, dont l'une se nomme Larotava, & l'autre Rialejo. Ce petit espace produit tout à la-fois de l'eau excellente, qui s'y raffemble des Rocs & des montagnes; des grains de toutes espèces; toutes fortes de fruits; de la soyc, du lin, du chanvre, de la cire & du miel; d'excellens vins en abondance, une grande quantité de fuere, & beaucoup de bois à brûler. En genéral l'Isle de Ténérise sournit beaucoup de vin aux Indes Occidentales & aux autres Pays; le meilleur croît fur le revers d'une Colline, qui s'appelle Ramble. La Ville Capitale, nommée (f) Lagane, est fituée sur le bord d'un Lac, à trois lieuës de la Mer. Elle est bien batie, & l'on y compte deux belles Paroisses. C'est la résidence du Gouverneur; les Echevins y obtiennent leurs emplois de la Cour d'Espagne, Il y a quatre autres Villes dans l'Ifle de Ténérife, Santa-Cruz, Larotava, Rialejo, & Garachico.. Avant la conquête, cette Isle avoit sept Rois, qui vivoient dans des cavernes, comme leurs Sujets, qui se nourrissoient des mêmes alimens, & qui n'avoient pour habits que des peaux de Boues, comme les Habitans de Canarie. On a déja remarqué que la fépulture que les Barbares donnoient aux corps de leurs Princes confiftoit à les placer debout des Plinces dans une grande caverne; & s'ils avoient joui de l'autorité fouveraine, ils leur mettoient à la main un bâton en forme de sceptre, avec un vase plein de lait à leur côté. L'Auteur vit trois cens de ces corps dans une même caverne, & leur trouva la peau si séche qu'il la compare au parchemin; mais il n'ajoûte rien ici qui puisse expliquer comment ils étoient si bien conservés. Chaque Isle avoit fa langue particulière, outre celle qui étoit commune à toutes les

NICOLS. 1560.

Mouffe pour les teintures.

Prodigieuse fécondité d'un petit Canton.

Ville Capi-

Sépulture

Canaries. LES Isles de Canarie, de Ténérise & de Palme (g) appartiennent au Roi d'Espagne, qui en tire annuellement cinquante mille ducats. Elles sont aussi fous la Jurisdiction d'un seul Evêque, dont le revenu annuel est de douzc mille ducats.

SUPPLEMENT. Ténérife, quoique la seconde des Isles Canaries en dignité, est la plus confidérable par l'étendue, les richesses & le commerce.

SIR Edmund Scory, homme de fçavoir, prétend que cette Isle fut nommée Nivaria, de la neige qui environne le Pie de Teithe comme un collier; & le nom de Ténérife ne lui a été donné que par les Habitans de l'isse de Palme, dans la langue desquels Tener fignific de la neige, & Iffe une montagne (b).

Ténérife

Le Capitaine Dampierre a publié de fort bonnes remarques fur l'Isle de

<sup>(</sup>f) Plus proprement S. Christoval de la leur fituation est au milieu des autres. Laguna, ou S. Chrittoph: du Lac. (b) Voy. le Pilgrimage de Parchaís.pag.715. (g) Ces trois ifles font les principales, &

NICOLS. 1560. Ses principaux Ports & icurs proprié-

Ténérife. Il observe que son étendue étant Nord & Sud, ses principaux Ports font du côté de l'Est & de l'Oucst. Il nomme pour les plus considérables (i) Oratava à l'Ouest, & Santa-Cruz à l'Est. C'est Oratava qui est le plus célébre par le Commerce. Les Anglois y ont un Conful & plufieurs Marchands. Il est plus dangereux dans les vents de l'Ouest, que Santa-Cruz dans ceux de l'Est. La meilleure eau se trouve aussi à Santa - Cruz; de forte que les Bâtimens y envoyent leurs Chaloupes d'Oratava même. Ce Port est éloigné de la Rade environ d'un mille, & n'en est séparé que par une petite langue de fable où l'abordage est extrêmement doux & commode. C'est le plus für des deux Ports en Hiver; mais les deux Rades font tellement ouvertes, l'une à l'Est, & l'autre à l'Ouest, que les Vaisseaux se voyent souvent forcés de mettre en mer, & de laisser même couler leurs ancres pour faire plus de diligence; après quoi ils reviennent tranquillement au même lieu. A Santa-Cruz, le meilleur aucrage n'est pas à plus d'un demi ( k ) mille du rivage, fur trente, quarante & cinquante braffes d'un fond limoneux. S'il s'y trouve beaucoup de Vaisseaux, ils sont fort resserrés l'un (1) près de l'autre. Le Rivage est généralement fort élevé, & meme escarpé dans la plûpart des lieux d'où les Batimens peuvent s'approcher. Entre ce Port & l'endroit où l'on trouve de l'eau fraîche, il y a deux petits Forts qui commandent la Rade, & quelques batteries de canon répandues au long de la Côte: la Ville, qui est fans murs & fort petite, est désendue ausli par deux

Ses Fortifications.

> autres Forts (m). LES maifons de Santa-Cruz ne furpassent pas le nombre de deux cens; mais elles font toutes de pierre, à trois étages [& couvertes de tuiles:] les meilleurs Edifices font l'Eglife Paroifiale & deux Couvens (n).

> TLES Forts dont on vient de parler ne purent pas garantir les Galionsesd'Espagne contre l'Amiral Blake, quoiqu'ils se retirassent aussi près qu'il leur fut pollible fous le plus confidérable. Les Anglois endommagèrent beaucoup la Ville, & l'on voit encore aujourd'hui les marques de leurs boulets de canon dans les murailles de ce Fort. Les débris de ces Galions ne font qu'à 15 brasses d'eau, & l'on dit que la plus grande partie de l'argent y est restée. I A trois milles de Santa - Cruz, on découvre (0) Laguna fur une petite

éminence

qu'Oratava ell plus grande que Laguna, qu'elle a plusieure Couvens, mais une feule Paroitfe. Nicols appelle cette Ville Larotava, d'autres la nomment Lauratava. Le P. Feuillée a fait en 1724, le 26 d'Août, plusieurs observations fur la longitude de cette Isle. Il a trouvé la distance méridienne entre Oratava & Toulon, de 22 degrés 23 minutes, & par conféquent entre Paris 18 degrés 48 minutes; 12 minutes. Le même Auteur place cette Ville 5 minutes à l'Est de Laguna.]

(i) Dampierre rapporte fur la foi d'autrui,

(k) Durret dit, un mille

(1) Vis-à-vis de Santa-Cruz est un autre Port nommé la Rosa. Le reste de l'Isse est environné de rochers inaccessibles, Supplement au Voyage des Indes Orientales par Dellan, pag. 6.

(m) Dellon dit au même endroit que le Fort orincipal a quatre baftions, & commande la Ville de Santa-Cruz, qui ett le lieu le plusfür de l'ific pour l'abordage; que fur la Côte du Nord il y a trois autres petits Forts; & au Sud, un Château avec des tours rondes, & deux petits Forts devant la Ville qui la défendent de ce côté-là: Durret s'accorde avec ce récit, excepté qu'aux trois Forts, il en joint un quatrième en forme de Tour

(n) On y voit trois Monasteres d'hommes & trois de filles. Il s'y trouve auffi un Hermitage le plus agréable du monde , [ & à tra- 13 vers lequel coule l'eau d'une Source qui fe rend à la Ville, & qui fort des montagnes, ] Durret,

(e) Le P. Fcüillée, par l'observation des Satellites, aux mois de Jullet & de Septembre

éminence: la terre des deux côtés de la Rade, est parfemée de rocs; mais no yoit par intervalles quelques petits cantons cultivés. Au long des Montagnes, tout est rempi de Vignobies, eurremelés néamonis de quantité de 25º Rochers, qui ne produifent que (les builfons qu'on nomme Dildos, & qui reffemblient al cette efféce de Cannes venimeules, dont Nicola a fait men-

NTCOLM 1560. Laguna, Capitale de Ténérife.

La Ville de Laguna forme une Perfpective fort agréable du côté qu'elle s'écned fur le penchant de la Colline; de l'autre elle s'avance dans la Plaine. Elle n'eft ni petite, ni mal-bâtie; fes Maifons fans étre uniformes, lui don-p-nent l'air d'une Ville confidérable, [elles font bâties comme celles de San-qa-Cruz J On en d'fitingue plufieurs, qui s'elevent comme autant de Palais;

Sa Defeription par Dam-

elle a deux Couvens de Filles, & quatre d'Hommes; un Hôpital, quelques Chapelles & deux Eglifes Paroiffiales, avec de fort beaux Clochers. Les Couvens d'hommes font ceux de S. Augustin, de S. Dominique, de S. François, & de S. Diégo ou S. Jaques.] Les rues font spacieuses & fort belles : elles s'ouvrent au milieu de la Ville par une grande Place, qui est entourée de fort beaux bâtimens. La plûpart des maifons font ornées de jardins, & de parterres ou de terraffes, fur lesquelles on voit régner de belles allées d'Orangers & de Limoniers. La fituation de Laguna peut recevoir quantité d'embellissemens. Comme elle domine sur la mer, & qu'elle est ouverte du côté de l'Est, elle a l'avantage du vent de commerce, qui est ordinairement fort doux : de forte que pendant tout le jour elle n'est guéres sans quelque souffle rafraîchiffant, dont la Plaine voifine tire tant d'avantage, que l'herbe y est d'une verdure charmante. Cette Plaine est terminée à l'Ouest par des Montagnes, qui lui fournissent une autre fource d'agrémens par la fraîcheur de leurs eaux: la principale fontaine (p) est conduite jusqu'à la Ville par des tuyanx de pierre, élevés fur des piliers. De l'autre côté, c'est-à-dire à l'Est: la nature a placé un Lac, ou un Etang (q) d'eau fraîche, d'un demi-mille de tour: on voit dans toutes les failons fur ses bords une multitude de Bestiaux; mais en Hiver il est couvert de toutes fortes d'Oiseaux de mer. qui donnent aux Habitans le plaifir de la chaffe; c'est de ce Lac que la Ville a tiré le nom de Laguna. Enfin si l'on considère dans la Capitale de Ténérife, la fituation, l'étendue de fa vûe à l'Est; (car la vûe s'étend jusqu'à la grande Canarie) fes Jardins, fes Allées d'arbres & fes Bofquets, fa Plaine, fon Lac, fon Aqueduc, & la douceur des vents dont elle est rafraîchie; elle doit paffer pour une habitation délicieuse. On ne fait pas la même peinsure du reste de l'Isle, qui est rempli de Rochers & de Monts escarpés, dont

1724, trouva que cette Ville est située à 22 degrés 28 minutes Ouest de Toulon, & par conséquent 5 minutes Ouest d'Oratava, & un degré 7 minutes Est de Ferro.

(p) Cest la Fontaine dont Durret parle.

(p) Cett la Fontaine dont Durret paris, Mais Dellon ajoûte que la fraicheur de l'eau y eft entretenue par de grands arbres qui font autour de la Source. de que toutes les Collines voilines font couvertes d'oranges, de citrons d. d.; grenades; qu'il y a au pied de la montague un Canton charmaint, à ôcité duquel l'eau tombe des rochers avec un doux murmure, & fe raffemblant dans un canal, arrofe la Plaine l'épace de quatre milles & deml; sprés quot elle entre dans un Aqueduc, qui la conduit Feface d'une denni-lieuj piíqu'à deux cens pas de la Ville, où elle eft reque dans deux citernes. Dellan, abb [ap. ]

(q) il y a uffi, près de la Ville, fur une petite Colline, un Luc environné d'autres Collines, qui abreuve les beltiaux des Habitanz Dellan, auf jup. 1560.

les Voyageurs ne se dégagent qu'avec peine, avec des Anes & des Mulets pour montures. On s'en sert aussi pour les chariots & les autres voitures.

DE Laguna, on découvre au Sud-Oueft une pointe de Montagne qui farpaffe toutes les autres; mais qui paroit peu confidérable dans ce point de vûe, parce qu'elle eft environnée de plutieurs autres Monts; c'eft le fameux (r) Pic, qui est regarde avec raison comme la partie du Globe Terrestre la plus

Autre descripe La terre dir Sir

La terre, dit Sir Edmund Scory, s'éleve insensiblement depuis le Port de tion parScory. Santa-Cruz jusqu'à Ciudad de Laguna. Cette Capitale est admirablement située au milieu d'une Plaine, dont la circonférence est d'environ dix milles, & qui est environnée de hautes montagnes, excepté vers le Nord-Ouest. Il y entre de ce côté-là un vent qui porte beaucoup de fraîcheur dans la Ville: c'est ordinairement à midi qu'il commence, pour durer jusqu'à minuit, quoiqu'en-même tems il fouffle pleinement Sud-Est fur Mer. Pendant la nuit, fa fraîcheur est quelquesois excetsive, à cause de la rosée qui tombe alors en abondance. Les Maifons de la Ville font baties de pierre brutes, presque toutes à deux ou trois étages: elles n'ont pas de cheminées, même dans la Cuifine; mais feulement un fourneau contre le mur. Aufli les l'labitans mangent-ils leur viande grillée plutôt que rôtie. La forme de la Ville est fort belle, & les rues affez droites: elle n'a point de murailles; mais elle est bien fournie d'eau. Son nom lui vient d'un Lac qu'elle a du còté de l'Oueft. & fur leguel il se trouve quantité d'Oiseaux de mer & d'eau

Faucons plus gros que ceux de Barbarie.

I ne puis oublier, die Sir Edmund, les belliqueux Faucons, qui paroiffent tous les foirs aux environs du Lae. Cett un fpectacle fort agréable que
de voir les Négres occupés à les chaffer & même à les combatres; ils font
beauconp plus gros & plus fortes que ceux de Brabarie. Le Viceroi (t) affiftant un jour a cette chaffe, & voyant le plaifit que l'Auceur y prenoit, l'affiftant un jour a cette chaffe, & voyant le plaifit que l'Auceur y prenoit, l'affittant un jour a cette chaffe, & voyant le plaifit que l'Auceur y prenoit, l'arfittant un jour a cette chaffe, de voyant le plaifit que l'Auceur y prenoit, l'arfittant un jour a cette chaffe, de voyant le plaifit que l'Auceur prenoit, l'arfittant un jour a cette chaffe, de voyant le plaifit que la évoit pas repoir fitte
revenu d'Andaloufie à l'emérit envoye et l'empare au Direct plain prenoit plus de l'empare de

Vol prodigieux d'un Faucon.

Le fameux Pic de Ténérife est, fuivant l'opinion commune, la plus haute Montagne de l'Univers. Linfchoten assure qu'on le voit en Mer de soixan te (v) milles; qu'on ne peut y monter qu'aux mois de Juillet de d'Août; par-

Observations fur le Pic de Ténérise.

> (r) Le P. Füillée a trouvé que le Piccelt à 2a degrés 20 minutes 30 fécondes Ouelt de Toulon. Par confequent il doit être une minute 30 fécondes Ouelt de Laguna, & un degré 5 minutes Eft de Ferro. La latitude eft de 28 degrés 30 minutes d'après les mêmes obfervations.

(s) D'autres ne l'appellent que Gouverneur Général.

(t) Observations de Sir Edmund Scory,

dans le Pilgrimane de Parchafs, pag. 785. (9) Le Maire dit quarante ll'uders Heckman, cinquanter; Durret, foitante. Herbert preiend que dans un tenus clair, on le voie de cent vingt & qui-quefois de trois cens unilles. Purchaf Taconte que Tinnas Brism, un de fes amis, l'avoit và de 48 licules dans un tems fercin. Il ayotire à la mange que d'autres prétendent l'avoir và de cent cinquante milles. Pilgrimage, pag. 783.

#### DIFFERENTES PARTIES DE L'AFRIQUE, LIV. V. CHAP. I. 17

ce que le reste de l'année il est couvert (x) de neige, quoiqu'il n'en paroisse point dans tous les lieux voifins; qu'on employe trois jours à gagner le fommet, d'où l'on découvre aussi tôt toutes les autres siles; & qu'il en sort beaucoup de fouffre (y) qui est transporté en Espagne. Beckman dit, que cette merveilleuse Montagne est située au centre de l'Isle, & qu'elle s'élève comme une Pyramide, ou plûtôt comme un pain de fucre; mais qu'il ne put en voir le fommet (z), parce qu'il étoit caché dans les nues. Atkins l'appelle un amas pyramidal de Rocs brutes (a), qui ont été comme incrustés ensemble par quelque embrafement foûterrain qui dure encore.

On ne trouve pas moins de différence entre les Auteurs sur la véritable hauteur du Pic (b), que fur la distance d'où l'on peut l'appercevoir en mer. Cependant, par une observation sur le Barometre, on a reconnu que le vifargent s'abbaiffe d'onze pouces au fommet de la Montagne, c'est-à-dire de vingt-neuf à dix-huit; ce qui répond, fuivant les Tables (c) du Docteur Halley, à deux milles & un quart. Ce calcul s'accorde affez avec celui de Beckman, qui met la hauteur perpendiculaire du Pic à deux milles & demi;

il observe aussi que les Hollandois y placent leur premier Méridien (d). DAMPIERRE observe que l'Isle de Ténérife est abondance en froment, en

orge & en mais, qu'on transporte souvent dans les autres Pays; & qu'elle furpasse (e) en fertilité toutes les Isles voisines. Le Capitaine Robert rend témoignage qu'il y a vû un arbre de corail, le plus grand peut-être qui ait jamais été (f) connu dans le monde. Durret compte le Pin avec le Dragon & la plante d'Aloës pour une production naturelle de Ténérife. Le Pin y rend une certaine gomme, ou une espèce de poix, qu'on en tire par une méthode fort simple: on couche l'arbre coupé en piéces, sur une fosse qu'on ouvre dans la terre; & mettant le feu (g) à l'un des deux bouts, on force la

poix de couler dans la fosse.

CETTE Isle produit trois fortes d'excellent vin, qui font connus sous les noms de Canarie, de Malvoisie, & de Verdona; les Anglois les confondent tous trois fous le nom commun de Sack. Beckman observe que les Vignes qui produisent le Canarie, ont été transplantées du Rhin à Ténérise par les Espagnols, sous le régne de Charles-Quint: on prétend que dans une seule année, il en est venu jusqu'à quinze & seize mille muids (h) en Angleterre. Dampierre, le Maire & Durret donnent la préférence à la Malvoisse de Ténérife fur celle de tous les autres Pays (i) du Monde. Les deux derniers de ces trois Auteurs ajoûtent qu'elle n'étoit pas connue à Ténérife avant que les

NICOLS.

Sa hauteur mefurée à l'aide du Baro-

Corail à Té-

Poix de pin.

Trois fortes d'excellent

Espagnols

(x) Le Maire dit qu'il est perpetuellement couvert de neige, qu'elle ne tombe jamais, & qu'elle ne diminue point. (y) Voyage de Linschoten, Chap. 90. pag.

(z) Beckman, Voyage à Borneo, pag. 4.

& fuiv.

(a) Atkins, Voyage de Guinée, pag. 30.
(b) Herbert dit qu'on jui donne quinze milles de hauteur. Dellon & Durret 4,812 pieds, ce qui fait environ neuf milles; Varenius, quatre milles & demi.

(c) Voyez ie Parfait Géographe, Part. I.

III. Part.

pag. 348. (d) Voyez des détails plus curieux fur le Pic à la dernière Section de ce Chapitre.

(e) Voyez fes Voyages, Vol. Ill. pag. 3.

(f) Son Voyage aux Isies du Cap-Verd,

pag. 4.

(g) Voyage à Lima, pag. 71.

(b) Herbert dit que Tenerife furpasse Ca narie en raifins, & qu'elle fournit tous les ans vingt-huit mille barrils de vin, pag. 4.

(i) Les Anglois l'appellent par corruption

Malinfey.

NICOLS. Origine du vin de Canarie.

Espagnols y eussent apporté quelques ceps de Candie, qui produisent aujourd'hui de meilleur vin & plus abondamment que dans l'Itle même de Candie : le transport & la navigation ne sont qu'augmenter sa bonté. Dampierre parle auffi du Verdona, ou du vin verd. Il est plus fort & plus rude que le Canarie; mais il (k) s'adoucit aux Indes Occidentales, où il est fort estimé. Comme il croît à l'Est de l'Isle, il s'embarque à Santa-Cruz. Au contraire le Canarie, qui croît à l'Ouest, s'embarque à Oratava (1).

Prix de la Malvoific.

Dellon observe que le prix d'une pipe de Malvoisie ne surpasse pas communément vingt ducats. Les droits d'exportation montent à dix-fept réaux. Ainfi le tout ne revient pas à plus de quatre-vingt-neuf liv. de France, pour quatre cens quatre-vingt pintes dont la pipe est composée. Dellon ajoûte que l'argent étant fort commun à Ténérife, les Marchands Etrangers commercent avec beaucoup d'avantage. Il nous apprend encore que les marchandifes estimées à Té-dont la vente est la plus certaine aux Canaries, font les épées, les pistolets, les couteaux, les peignes, les montres & les pendules, le beau drap noir & gris; les rubans, & toutes fortes de linge, fin & commun (m).

Marchandifes nérife.

> Le ne manque rien aux richesses de Ténérise, s'il est vrai, comme le Capitaine Robert nous l'affure, qu'il y ait une Mine d'or à la pointe de Negos. Il observe à cette occasion qu'un pauvre homme, plus avide de richesses que fes voifins, fut furpris fur une de ces montagnes avec des outils de fer & d'autres instrumens, qui firent connoître sus intentions. On trouva même déja fur lui une certaine quantité d'or. Enfin le crime d'avoir voulu fouiller dans les Mines parut si avéré, qu'il sut pendu peu de jours avant (n) l'arrivée du

Mine d'or. Elle coûte la vie à un Pauvrc.

Capitaine. Un homme d'esprit, qui a sait sur l'Isse de Ténérise des observations curieuses, dont on doit la publication au (0) Docteur Sprat, parle ainsi des productions de cette Ific. " Les Vignes qui produifent l'excellent vin , de Ténérife croiffent toutes sur la Côte, à la distance d'un mille de la ", Mer. Celles qui font plus loin dans les terres font beaucoup moins esti-, mées, & ne réufliffent pas mieux quand on les transplante dans les au-, tres liles.

Observations d'un homme d'esprit, pu-Sprat.

> " DANS quelques endroits de l'Isle de Ténérife, il croît une sorte d'arbris-, feau, nommé Legnan, que les Anglois achetent pour du bois aromatique. ", On y trouve des abricotiers, des pechers & des poiriers qui portent deux , fois l'an, & des limons qui en contiennent un petit dans leur centre, ce qui leur a fait donner le nom de Pregnada. Ténérife produit du coton & de la coloquinte. Les rofiers y fleurissent à Noël. Il n'y manque rien aux " roses, pour la vivacité du coloris, ni pour la grandeur; mais les tulipes

Limon Pregnada. " n'y croiffent point. Les rochers y font couverts de crête-marine. Il croît fur les bords de la mer une autre herbe à feuilles larges, si forte & même ", si venimeuse qu'elle fait mourir les chevaux. Cependant elle n'est pas si

" pernicieuse aux autres animaux. On a vû jusqu'à quatre-vingt épis de fro-", ment fortir d'une seule tige; il est aussi jaune & presqu'aussi transparent que

(m) Robert , Voyage aux Illes du Cap-

<sup>(</sup>k) Voyez les Voyages de Dampierre, Vol. III. pag. 3. & fuiv.
(1) Dellon, Supplement, pag. 6. (n) Histoire de la Societé Royale, pag.

#### DIEFERENTES PARTIES DE L'AFRIQUE, LIV. V. CHAP. I. 10

" que l'ambre. Dans les bonnes années un boiffeau de semence en a rendu

" jusqu'a cent. ", LES Serins des Canaries qu'on apporte en Angleterre font nés dans les ., Barancos ou les Sillons que l'eau forme en descendant des montagnes. L'Isle

de Ténérife est aussi fort abondante en cailles & en perdrix, qui sont d'une " grande beauté & beaucoup plus groffes qu'en Europe. Les pigeons ra-" miers, les tourterelles, les corbeaux & les faucons y viennent des Côtes de Barbarie. Il y a peu de montagnes où l'on ne découvre des effains d'abeilles. Les chèvres fauvages grimpent quelquefois jusqu'au fommet du " Pic. Les porcs & les lapins ne sont pas moins communs dans l'Isle. A l'é-

" gard du poisson, il y est généralement de meilleur goût qu'en Angleterre. On y trouve des Goulus de mer & des Dauphins. Les écrevisses de mer ", n'y ont pas les pattes si grandes. Le Clacas, qui est sans contredit le meil-" leur coquillage de l'Univers, croît dans les rocs, où il s'en trouve fouvent ,, cinq ou fix fous une grande écaille. On estime austi une forte d'anguille, ", qui a fix ou fept queuës, longues d'une aune, jointes à un corps & à une ,, tête de la même longueur. Les Turtles e & les Cabridos font des poissons qui

" l'emportent fur nos truites. " Le Port de Santa-Cruz est au côté Nord-Est de l'Isle; mais elle a trois

" autres Villes qui le furpaffent en beauté comme en grandeur, S. Christo-, val de Laguna, Oratava & Garrachico.

SIR Edmund Scory (p), qu'on a déja cité, étoit aux Canaries vers le commencement du dix-septième siècle. L'idée qu'il nous donne de Ténérise est plus éxacte que tout ce qui se trouve dans les Relations qui ont suivi la sienne. Cette lile est partagée, dit-II, par une chaîne de montagnes, qui ressemble beaucoup à la nef d'une Eglife, dont le l'ie fait comme le clocher. Si on la divife en douze parties, il y en a dix qui ne font compofées que de montagnes impraticables, de rochers, de bois & de vignobles Mais le reste consiste en terres labourables, d'où l'Auteur rend témoignage que, malgré la petitesse de l'espace, il a vû tirer dans une année cinq mille deux cens hannaks. rede froment, outre une prodigieuse quantité d'orge & de ris. [Ce Terroir

est si bon qu'il n'y a rien qu'il ne put produire, s'il étoit cultivé comme il Les principaux Vignobles font ceux de Buena Vista, Dante, Oratava, Fi-

guefte, & fur-tout celui de Ramble, qui produit le meilleur vin de l'isle. Il y a deux fortes de vins fort estimés, la Malvoisie & le Verdona. Celui-ci vient Fid'un grain fort long & passe pour pesant. L'autre d'un grain rond, squi sorme une liqueur divine, ] & digne d'être transportée dans toutes les parties du Monde. Elle est à l'épreuve de la chaleur & du froid. Pour les fruits, il n'y a pas de Pavs qui fournisse de meilleures espèces de melons, de grenades, de citrons, de figues, d'oranges, de limons, d'amandes & de dates. La foye, le miel, & par confequent la cire, y font de la même excellence; &

fi ces trois fources de richesses y étoient cultivées avec plus de foin, elles furpasseroient celles de Florence & de Naples. Le côté du Nord est rempli de bois & d'excellente eau. On y voit croître

" Les Turtles sont une espèce de Tortues. (p) Observations de Scory dans le Pilgrimage, pag. 785.

NICOLS. 1560. Où naissent les Serins à Té-

Poissons excellens. Clacas, Anguilles monstrucuses.

Turtles &Ca-

Antre idée de Ténérife par

Les principaux Vigno-.

Ses Arbres.

20

NICOLS, le cèdre, le cyprès, l'olivier fauvage, le mastix, le favinier, avec des palmiers & des pins d'une hauteur admirable. Entre Oratava & Garrachico on 1560. trouve une forêt entière de pins, qui parfume l'air des plus délicieuses odeurs. L'Isle n'a pas de canton qui n'en produise; c'est le bois dont se font les tonneaux & tous les autres uftenciles. Outre le pin droit, on en voit un autre qui croît en s'élargissant comme le chêne. Les Habitans le nomment l'arbre immortel, parce qu'il ne se corrompt jamais ni dans l'eau, ni sous terre. Il est presqu'aussi rouge que le bois du Brésil, auquel il ne céde pas non plus en dureté; mais il n'elt pas si onctueux que l'autre espèce. Il s'en trouve de si gros, que les Espagnols ne sont pas difficulté d'assurer sort sérieusement. que toute la charpente de l'Eglife de los Rémédios à Laguna, [qui a quatrevingt pieds en longueur, fur quarante huit en largeur,] est composée d'un

Eglife bêtie d'un seul arbre. propriétés.

feul de ces arbres. Arbre nommé Dragon, & fes

Mais l'arbre qu'on appelle Dragon, furpasse tous les autres par ses propriétés. Il a le tronc fort gros, il s'éleve fort haut, son écorce ressemble aux écailles d'un dragon ou d'un serpent; & c'est delà sans doute qu'il tire son nom. Ses branches, qui fortent toutes du fommet, font jointes deux à deux comme les mandragores. Elles font rondes, douces & unies comme le bras d'un homme, & les feuilles [qui ont environ deux pieds de longueur,] fortent comme entre les doigts. La substance du tronc sous l'écorce n'est pas un véritable bois; c'est une matière spongieuse, qui sert fort bien, quand elle est séche, à faire des ruches d'abeilles. Vers la pleine Lune, il en fort une gomme claire & vermeille, qui s'appelle sangre de draco ou sang de dragon. Elle est beaucoup meilleure & plus astringente que celle de Goa & des Indes Orientales, que les Juifs (q) altèrent ordinairement de quatre à un.

DANS la proportion de sa grandeur, l'Isse de Ténérise contient plus d'Habitans qu'aucune autre Isle de l'Océan. Dampierre en fait monter le nombre

Nombre des Habitans de Ténérife.

Pareffe des Espagnols.

à quinze mille hommes. Mais on est porté à croire qu'il l'a supposé plus grand. loriqu'il ajoûte (r) que l'Isle peut mettre douze mille hommes sous les armes, A l'égard des Habitans Espagnols, Dellon & Durret observent que les gens de qualité, & ceux dont la fortune est aisée, sont fort affables & fort polis; mais que le caractère des Pauvres est, comme en Espagne, l'orgueil & la pareffe. Il n'y a pas de petit Bourgeois de Laguna qui ne porte une longue épée, à la Ville comme en voyage, & qui n'aime mieux languir de faim, ou du moins vivre de potage & de racines, que de se donner le moindre mouvement pour se rendre la vie plus douce; quoique le poisson, le gibier & les autres commodités se présentent en abondance. Dampierre (s) ajoûte que les femmes, [auffi lâches que les hommes pour le travail,] se couvrent d'un Fi grand voile, qui ne les empêche pas de regarder du coin de l'œil les objets qui peuvent leur plaire. On suppléera dans l'article suivant au Caractère des Flabitans de Ténérife, par une relation curieuse qui regarde les Guanches.

<sup>(</sup>q) Dellon & Durret, ubi fup. (r) Angl. le Maire en fait monter le nombre à quinze mille hommes; mais Dampierre le

suppose plus grand lorsqu'il dit &c. R. d. E. (s) Augl. Delion. R. d. E.

#### C. III.

NICOLS. 1560.

Isles de (a) Gomera, de Palma, d'Hiero ou Ferro, de Lancerota & de Fuerte-Ventura.

A première de ces cinq Iîles est fituée à l'Ouest de Ténérise, à six lieuës de distance. Elle n'a pas plus de huit lieuës de longueur. On lui donne Gomera, & le titre de Comté; mais, dans les différends civils, les Vassaux du Comte ses propriétés. de Gomera ont le droit d'appel aux Juges Royaux, qui font leur résidence dans l'Isle de Canarie. La Capitale de l'Isle porte le même nom. C'est une fort bonne Ville (b) avec un excellent Port, où les Flottes des Indes s'arrêtent volontiers pour y prendre (c) des rafraîchissemens. L'Isle fournit à fes Habitans leur provision de grains & de fruits. Elle n'a qu'un Ingenio, c'est-à-dire, une Manufacture de sucre; mais elle produit des Vignes en abondance, [& del'Orchel.] Sa latitude, 27 degrés du Nord (d).

Situation de

Isle de Palma (e).

CETTE Isle est à douze lieues de Gomera au (f) Nord-Ouest. Sa forme est ronde. Elle n'a pas moins de vingt-cinq lieuës de circuit. On vante Palma. beaucoup l'abondance de ses vins & de son sucre. Sa Capitale, qui se (g) nomme Palma, fait un grand commerce de vin aux Indes Occidentales & dans les autres Pays. Elle est ornée d'une très-belle Eglise. L'administration des affaires & de la Juftice est entre les mains d'un Gouverneur & d'un Conseil d'Echevins. L'Isse n'a qu'une autre Ville, nommée S. André, affez iolie, mais fort petite. Elle a quatre Ingenios, où l'on fait d'excellent sucre ; deux qui se nomment Zanzes , & les deux autres Taffacortes. Le terroir produit peu de bled. Dans leurs befoins, les Habitans ont recours à l'îsle de Ténérife.

SUPPLEMENT. Les meilleurs vins de Palma croiffent dans un Canton qui se nomme Brenia, & qui produit tous les ans environ douze mille barrils Brenia, le de Malvoisie. Il n'est pas moins fertile en fruits (b) & en bestiaux. Vers l'année 1652, il se forma dans cette Isle un Volcan, avec un tremblement de terre si violent, qu'il se fit sentir jusqu'à Ténérise, où la première érup- l'isse de Paltion du fouffre enflammé fut entendue comme un coup de tonnerre. On vit ma. de la même Isle, pendant plus de six semaines, la flamme aussi brillante dans les ténébres de la nuit, qu'une chandelle allumée dans une chambre, & l'on y vit tomber quantité de cendre & de fable, que le vent avoit la force de transporter (i) à cette distance. IRe

Canton de meilleur pour

(a) Ou la Gomera.
(b) Hawkins dit qu'elle est à l'Est.
(c) Il y a une belle rivière d'eau douce à

trois lieues au Sud de la Ville. Hawkins, Voyage à la Mer du Sud, p. 25.

(4) La Partie Nord de Gomera est 28 degrés dans nos Cartes.

(e) Ou la Palma.

(f) Elle est absolument au Nord dans les Cartes.

(g) Hawkins la place à l'Est de l'Isse. (b) Voyez le Parfait Géographe, Part. II.

pag. 221. (i) Voyez la Relation du Pic de Ténérife

dans l'Histoire de Sprat.

## Ifte de Ferro, d'Hiero (k) ou de Fer.

Vignoble unique dans l'iffe de Fer ou Ferro.

L'Isle de Ferro n'est qu'à deux lieuës à l'Ouest de Palma. Son circuit est d'environ six lieuës. Elle appartient au Comte de Gomera. Sa situation (1) est à 27 degrés de latitude du Nord. Ses principales productions sont la chair de chevre & l'orchel. On n'y a jamais vû qu'un feul Vignoble, planté par un Anglois de Taunton, qui se nominoit Jean Hill. Elle n'a pas non plus d'autre eau douce que celle qu'on y recueille de la pluye, à la faveur d'un grand arbre (m) qui se trouve au milieu de l'Isle, s dont les seuilles ressemblent à celles de l'Olivier ] & qui est sans cesse couvert de nuées. L'eau qui diftille fur les feuilles tombe continuellement dans deux grandes citernes qu'on a construites au pied de l'arbre, & suffit pour (n) les besoins

Merveilleux Arbre qui lui fournit de l'eau.

des Habitans & des bestiaux. SUPPLEMENT. La plûpart des Voyageurs s'accordent dans le récit qu'ils font de cet Arbre, & quelques-uns y joignent des circonstances qui augmentent le prodige. Ils observent (0) que le tronc a deux brasses d'épaisseur, qu'il s'éleve de quarante-huit pieds, & que le diamétre de fes (p) branches est de cent vingt pieds. Dapper raconte que les nuages qui couvrent l'arbre, excepté (4) dans la plus grande chalcur du jour, y répandent une rofee si abondante, qu'on en voit continuellement couler de l'eau, & qu'il en tombe chaque jour vingt tonneaux dans les citernes. Elles font de pierre, profondes de feize pieds, & larges de vingt (r) pieds quarrés. Leur fituation est au Nord de l'arbre. Dapper ajoûte que les Infulaires appellent cet arbre Garne, & les Espagnols Santo; qu'il est d'une fort belle forme, & que les feuilles ont toûjours la verdure du laurier, mais qu'elles ne font pas plus grandes que celles du noyer; & que pour fruit, il porte (s) une forte de noix ou d'aveline qui cft fort douce & fort agréable. Pour conserver plus sûrement l'Arbre Santo, on a pris foin de l'entourer d'un mur de pierre. Le même Ecrivain raconte qu'au tems de la conquête, lorsque les Espagnols ne trouvant dans l'Itle ni fontaines, ni puits, ni rivière, en marquoient beaucoup d'étonnement, les Infulaires leur dirent qu'ils ramaffoient l'eau de pluye dans des vases. Ils avoient couvert soigneusement leur arbre avec de la terre & dcs

(k) Les Espagnols l'appellent ordinairement Hiero, les Portugais Fierro, & les Italiens Ferro.

(1) Sa latitude a trente minutes de plus dans nos Cartes. Le P. Feuillée à déterminé fa lon-gitude à 20 degrés Ouest de l'Observatoire de Paris. C'est la même que M. de L'Isle avoit marquée d'après les Journaux des Voyageurs, Les Géographes [François] tracent leur premier Meridien par l'Ifle de Fer. [ en conféquence d'une ordonnance de Louis XIII. en 1534.]

(m) Pierre Martyr dit qu'il est sur la plus haute terre de l'isse. Décad. 1. pag. 12. (n) Dapper dit qu'il a fourni leur provision

d'eau à des Flottes entières.

(q) Linschoten dit qu'il est toujours convert de petites nuées de la même forme, & qui ne groffitient ni ne diminuent. Voyez fes

Voyages, pag. 177. (r) Linichoten dit qu'il y a quantité de citernes fous l'arbre & à l'entour, & que l'eau est claire, legère & fort belle. Isid. Le Consmentateur du premier Voyage des Hollandois aux Indes Orientales, en 1594, s'accorde éxactement avec Linschoten, qu'il a peut-être copié; cependant au lieu de citernes pour recevoir l'eau, il dit que les Habitans la viennent recevoir dans des vales; ce qui est conforme

à la Pianche que de Bry nous a donnée de cet Arbre. (6) Beckman, pag. 7.
(7) Linfchoten dit que les feuilles (p) Durret, Voyage de Lima, ubi fup. gues & étroites, & toujours vertes. (s) Linfchoten dit que les feuilles font lon-

des cannes, dans l'espérance que leurs Vainqueurs se trouveroient forcés d'a- Nicols. bandonner l'Isle. Mais le fecret ne demeura pas long-tems caché. Une fem-

me (t) le découvrit à fon Galant Espagnol.

La plupart des Voyageurs ne parlent, comme M. Nicols, que d'un feul Diversité d'o-Arbre qui fournit à l'Ille fa provision d'eau; mais le Chevalier Richard pinions sur Hawkins en introduit un grand nombre dont les Infulaires tirent le même cet Arbre. fervice. Il raconte que le grand Arbre est dans une Vallée, au milieu d'un bois épais de fort grands Pins, qui étant défendus une partie du jour contre l'ardeur du Soleil, par les hautes Montagnes dont ils font environnés au Sud-Est, reçoivent sur leurs seuilles les vapeurs qui s'exhalent de la Vallée, & qui retombent après s'être épaiffies en nuages. Du feuillage des l'ins, ditil, elles coulent fur l'Arbre qui est au milieu de la Vallée, & de cet Arbre dans les citernes; mais ce secours de la nature n'empêche pas que les Habitans no ramaffent l'eau (v) de pluye avec beaucoup de diligence, & qu'ils ne la confervent dans d'autres citernes. Quoique le récit de Hawkins différe ici des autres relations, on y reconnoît du moins le même Arbre dont les autres Voyageurs ont parlé. Il n'y en a qu'un scul qui nie hardiment le fait, & qui traite de fiction ce que tous les autres ont rapporté si sérieusement : c'est Le Maire, dans la Relation du voyage qu'il fit aux ssles Canaries en 1628. Comme il avoit entendu parler de cet Arbre merveilleux, il ne manqua point en arrivant de prendre des informations. & de raconter toutes les circonflan-traite de fable, ces qu'on a rapportées jusqu'ici ; mais il nous assure que les ayant toûjours regar. & se dément. does comme une fable (x) il fut confirmé dans cette opinion par le témoignage des Habitans. Ne pourroit-on pas objecter contre ce récit, que les informations de le Maire furent prifes dans l'ille de Ténérife. & non à Ferro même, d'autant plus qu'il confesse ensuite d'avoir trouvé quelques Insulaires

Le Maire le

doient point une auth grande quantité d'eau qu'on l'a publié. Le faut remarquer que tous les Auteurs dont on a cité jusqu'ici les noms ne parlent que fur le témoignage d'autrui; mais nous y joindrons le récit de Louis d'un témoin lackfons, qui passe pour un témoin oculaire. Il apprit lui-même à Purchass oculaire. qu'étant à l'erro en 1618, il avoit vû l'Arbre de ses propres yeux; qu'il lui avoit trouvé la groffeur d'un chene, l'écorce fort dure, & fix ou fept aunes de hauteur; les feuilles rudes, de la couleur des feuilles de Saule (a), mais blanches au côté inférieur ; qu'il ne porte ni fleurs , ni fruits ; qu'il est fitué sur le revers d'une Colline; que pendant le jour il paroît flétri, & qu'il ne rend de l'eau que pendant la nuit, lorsque la nue qui le couvre commence à s'épaisfir, enfin qu'il en donne affez pour suffire à toute l'Isle, c'est-à-dire, suivant le récit de Jacksons, à huit mille ames & à cent mille bestiaux (b). Il ajoûte que

qui lui tinrent un langage différent (y), & qui reconnoissant l'éxistence de plusieurs Arbres (z) de cette nature, se rédussirent à prétendre qu'ils ne ren-

Rélation

(1) Voyez Dapper, fur les Ifles Canaries. (v) Hawkins, Voyage à la Mer du Sud.

pag. 25.

(x) Le Maire ubi ſub. pag. 28. (y) Id Ibid. (z) Dans la Relation même de Le Maire, il n'est pas parlé de plusieurs de ces Arbres; il y oft dit fimplement que quelques habitaus a-

vouèrent à l'Auteur qu'il pouvoit y avoir eu un tel arbre, mais qu'il n'avoit jamais fourni cette prodigiense quantité d'eau qu'on lui attribuc R. d. E

(a) Angl. Ics branches rudes, & les feuilles femblables à celles du laurier. R. d. E. (b) Purchass remarque que le Chevaller Edmond Scory diminuoit beaucoup ce nombre.

NICOLS. 1560.

l'eau est conduite par des tuyaux de plomb, du pied de l'Arbre dans un grand réfervoir, qui ne contient pas moins de vingt mille tonneaux, environné d'un mur de briques & pavé de pierres; que de-la on la transporte dans des barrils à divers endroits de l'Isle, où l'on a pratiqué d'autres citernes; & que le grand baffin est rempli toutes les nuits (c).

Jugement fur cette variété d'opénions.

APRÈs avoir comparé tous les témoignages, quoique nous ne foyons pas portés à rejetter celui d'un homme qui parle de ce qu'il a vû, fur-tout à l'égard d'un fait dont on ne sçauroit démontrer l'impossibilité, il nous semble néanmoins que le récit de Le Maire est le plus probable, parce qu'il est plus aisé de concevoir que plusieurs arbres puissent fournir de l'eau à l'hile de Ferro qu'un feul: on pourroit demander ausli comment saisoient les Insulaires avant la naissance de cet Arbre, ou quelle seroit leur ressource s'il venoit à leur manquer. A la vérité Linschoten nous apprend qu'ils ont de l'eau dans quelques endroits voifins de la Côte; mais qu'il est si difficile d'en approcher qu'ils n'en peuvent tirer beaucoup d'utilité; & que le terrain de l'Isle est si sec, qu'il ne s'en (d) trouve point une goutte dans aucun autre endroit,

Etat présent de l'iffe de Ferro

qui il appa-

tient.

rible.

Le même Voyageur ajoûte que l'Isle de Ferro est fort stérile; cependant d'autres Ecrivains nous apprennent depuis, qu'elle produit du bled, des cannes de fucre, & quantité de fruits & de plantes; fans parler d'un grand nombre de bestjaux, qui fournissent du lait & du fromage aux Habitans. N'oublions Volcan terpas le Volcan qui s'y ouvre quelquefois avec un grand bruit & beaucoup de ravages. En 1677 il en parut un (e) qui ne dura que cinq jours; mais quinze ans après en 1692, l'Isle en essuya pendant six semaines un beaucoup plus terrible, qui fut accompagné de pluficurs tremblemens de terre (f).

#### Isle de Lancerota ou Lanzarota.

CETTE Isle est (g) au 26°. degré de latitude, à dix-huit lieuës de la grande Canarie vers le Sud-Eft; & fa longueur est de douze lieuës. Ses seules richesses sont la chair de chèvre & l'Orchel. Elle a le titre de Comté. Du tems de Nicols, elle appartenoit à Dom Augustin de Herrera, qui se qualifioit Comte Comté de Lanzarota, A de Fuerte-Ventura & de Lanzarota; mais ses Vassaux avoient le droit d'appel aux Juges Royaux de Canarie, comme on l'a déja fait observer. Cette Isle envoye chaque semaine à Canarie, à Ténérisc & à Palma, des Barques chargées de chair de chèvre féchée, qui s'appelle T: finetta, & dont on se sert dans ces Isles au lieu de lard.

> SUPPLEMENT. Lancerota n'a pas moins de treize lieuës, du Nord au Sud. fur neuf lieuës de largeur (b). Son circuit est d'environ quarante lieuës. Elle for

(e) Purchass observe que le même arbre erolt dans l'isle S. Thomas, avec cette différence néanmoins, fi l'on en croit Sanutus, que les nuées ne s'y raffemblent qu'après-midi, & fe diffipent enfuite deux heures avant le jour, après quoi les feuilles & l'arbre entier diftillent de l'eau & ne féchent que deux heures après le lever du Soleil. Pilgrimage, pag. 784. (d) Linschoten, ubi sup. Barbot prétend que cet arbre est connu aujourd'hui pour une

fiction. Voyez la Collection de Churchill, Vol.

V. pag. 525. (e) Ce fut la même année que Port · Royal à la Jamaïque fut englouti par un Tremblement de terre.

(f) Atkins, Voyage en Guinée, pag. 30. (g) C'est peut-être une faute d'impression . pour 29 degrés. Nos Cartes la placent 30 minutes plus au Nord.

(b) Beckman, Voyage à Borneo, pag. 4.

fut prife en 1596, par les Anglois, fous la conduite de Léonidas (f) Comte de Cumberland; après quoi elle fut fortifiée avec (k) plus de foin. Marmol dans sa Description de l'Afrique place ici la Ville de Cavas, que les Algériens Ville de Cayas. pillèrent avec le refte de l'Ifle; & d'où ils enlevèrent quatre cens foixantehuit Prisonniers.

NICOLS. 1560

LANCEROTA n'a proprement qu'une Ville; mais elle a deux Ports fur la Côte Orientale, l'un nommé Puerto de Naos, l'autre Puerto de Cavallos. Ils ne font éloignés l'un de l'autre que de la portée du canon: le premier qui est le plus profond, s'ouvre entre deux rangées de rocs, qui rendent le Canal fort dangereux. La dangereuse situation de ces deux Ports les rend si déserts qu'on n'y voit pas même une maison. Ils sont à trois lieues de la Ville, & le chemin de communication est entre des montagnes; cependant on a bâtiune

Deux Ports dans l'Iste de Lancerota.

Eglife à Cavallos. LE Comte de Cumberland & le Docteur Layfield, son Chapelain, nous

ont laisse deux Relations de la prise de Lancerota, où l'on trouve une Defcription (1) curieuse de la Ville & de ses anciens Habitans. Le 13 d'Avril 1596, ayant eu la vûe d'Allegranza, la plus septentrionale des Canaries, & du Comte de

Ville & Ch2-

presqu'immédiatement, celle de trois petites ssles nommées Granges, ils les Cumberland laisserent à l'Ouest, pour venir relâcher dans l'après-midi à celle de Lancero- dans cettesses. ta. Le lendemain ils jetterent l'ancre dans une Rade qui regarde l'Est-Sud-Est, proche (m) d'une dangereuse chaîne de rocs. Les Anglois étoient informés que le Seigneur de l'Itle & de Fuerte-Ventura possédoit plus de cent mille livres sterling. Le Chevalier Jean Berkeley fut détaché avec cinq ou fix cens hommes pour actaquer la Ville, qui étoit à neuf ou dix milles de l'endroit où la Flotte avoit débarqué; le chemin qu'il prit lui parut le plus court, mais il étoit rempli de fable & de pierres qui le rendoient fore difficile. En arrivant nés, à la Ville, il trouva que les Habitans avoient pris la fuite avec ce qu'ils avoient de plus précieux. Cependant ils n'avoient pû emporter leurs vins & leur fromage; & les Anglois en firent d'abondantes provisions. Berkeley réfolu de poursuivre les Fuyards, envoya sur leurs traces un détachement, qui fut arrêté à un demi mille de la Ville par un Château très-fort, fitué au fommet d'une Colline. On se crut dans la nécessité de former un siège; mais une centaine d'Espagnols ou d'Insulaires qui gardoient la Place, cherchèrent leur füreté dans la fuite. Les Anglois entrant fans réliftance trouvèrent douze piéces d'artillerie démontées, & de grands amas de pierres. Le Château étoit bâti de quartiers de rocs, & fortifié avec beaucoup d'art. On avoit pratiqué la porte dans la partie supérieure du mur , à la hauteur d'une pique ; de forte qu'en retirant l'échelle, vingt hommes auroient pû la défendre con-

La Ville étoit composée de plus de cent maisons, dont la plus belle n'a- Description voit que l'apparence d'une cabane. Elles étoient bâties de cannes & de pail- de la Ville, le, avec quelques chevrons, & couvertes de boue endurcie au Soleil; l'Eglife

(i) Comme c'est le même dont on a donic ic une autre Relation, il est certain que sa fon nom étoit Georges, [& l'on ne conçoit pas pourquoi Purchaif, de qui celle-ci est tirbe, le nomme Leonidas.]

(k) Herbert, ubi fus. pag. 5. (1) Purchail, Pilgrim. Vol. IV. pag. 1151 (m) C'est apparemment près de l'un des deux Ports qu'on a nommés.

III. Part.

26

NICOLS. 1560.

glise même n'en étoit pas différente. Elle étoit sans fenêtres, & ne recevoit de lumière que par la porte; il n'y avoit aucune division pour le chœur; des deux côtés regnoit un banc de pierre qui alloit jusqu'à l'Autel. Les Anglois y trouvèrent différentes marques de la Religion Romaine, [telles que des bul-12 les & des indulgences.] Il y avoit à peu de distance un Couvent qu'on commencoit à bâtir, avec un Jardin fort bien cultivé. Berkeley défendit que les Edifices sussent détruits ou brûlés.

Ufaces & qualités des Habitans.

OUDIQUE les l'labitans sussent si agiles qu'il sut impossible aux Anglois d'en arrêter un feul , Layfield qui accompagnoit Berkeley , observa qu'ils sont fort bazanés (n) & d'une taille fort haute. Leurs armes font des piques & des pierres. Lorfou'on les couche en joue avec les armes à feu, ils fe jettent par terre; mais aufli-tôt qu'ils ont entendu le bruit du coup, ils se relevent avec leurs piques & leurs pierres, & voltigeant autour d'un Bataillon ils l'incommodent beaucoup. Leur Isle s'étend Nord-Est & Sud-Ouest; elle est à vingt-huit degrés quelques minutes du Nord. [On la croit plus grande que l'If-12 le de Wight.] Une chaîne de Montagnes, qui la divise, sert d'azyles à quel-ques bêtes sauvages, qui n'empêchent pas les chèvres, les moutons [& les ] anes] d'y paître tranquillement; mais il y a peu de bêtes à cornes, [& de D

Propriétés de l'Iffe.

chameaux] & moins encore de chevaux [qui y font petits.] Les Vallées font féches & fabloneuses; elle ne laissent pas de produire de l'orge & du froment médiocre. La moiffon devoit se saire cette année au mois d'Avril, & les Habitans en attendojent une seconde vers le mois de Septembre.

# Isle de Fuerte Ventura (o).

Simution & étendue.

CETTE Isle est à 27 degrés (p) de latitude; on ne la compte éloignée que de cinquante lieuës du Promontoire de Guer en Afrique, & de vingt-quatre à l'Est de la grande Canarie. On lui donne quinze lieuës de long sur dix de large; elle appartient au Seigneur de Lancerota. Ses productions sont le froment, l'orge, les chèvres & l'orchel; elle ne produit pas plus de vin que Lancerota. Du côté du Nord, à la distance d'une lieue, elle a une autre petite Isle, qui se nomme Gratiosa. Les plus grands Vaisseaux passent sans danger dans l'intervalle.

SUPPLEMENT. Sa longueur du Sud-Ouest au Nord-Est n'est pas moins de vingt-cinq lieuës : mais elle est fort irrégulière dans sa largeur ; car elle est composée de deux Péninsules, jointes par un Isthme qui n'est large que de quatre lieuës. Son circuit est d'environ soixante-dix lienës, à cause des deux Golphes (q) qui font formés par l'Isthme; cette Description est conforme à cel-

Villes de Fuersc-Ventura.

le de nos Cartes. DAPPER dit que Fuerte-Ventura a trois Villes fur les Côtes; Lanagla; Tarafalo & Pozzo-Negro. Du côté du Nord elle a le Port de Chabras; & un autre à l'Ouest, dont on vante la bonté. Entre cette Isle & celle de Lancerota, les

(n) Ce récit s'accorde fort bien avec tout diminuée.] ( e ) D'autres écrivent Forte Ventura. (p) La Partie du Sud elt à 28, & la Partie

ee qu'on a rapporté jusqu'ici des Guanches. A [Mais les Voyageurs modernes parlent fi peu de cette Nation, qu'il y a beaucoup d'ap rence qu'elle s'est éteinte, ou qu'elle est fort

(q) Beckman, Voyage à Borneo, pag. 4.

\$000 L Land

(a) constitute make me

Fared Designation of the Control of



C. P. Bishing direct

les plus nombreuses Flottes peuvent trouver (r) une retraite sur c commode; mais la Côte est dangereuse au Nord-Est, & la mer y hat surieusement contre une multitude de rocs.

SCORE.

Remarques

préliminaires fur les Auteurs

de ces Rela-

(r) Hawkins, ubi fup. pag. 24.

## 6. I V.

Trois Voyages au sommet du Pic de Ténérife , avec des observations sur l'origine des Guanches , & sur les Caves des Morts.

L manque tant de circonstances aux anciennes descriptions du Pic de Ténérife, qu'il doit être agréable au Lecteur de les trouver ici raffemblées dans un nouvel article, d'après les Relations des Voyageurs modernes. Nous en avons trois, qui font l'ouvrage d'autant d'Anglois, témoins oculaires de ce qu'ils racontent, & les feuls à qui l'on ait l'obligation d'un Journal éxact de ce voyage. La première est du Chevalier Scory, Homme de sçavoir, qui a fait fur l'Isle de Ténérise & sur le Pic, des observations, dont Purchass a publié l'Extrait (a). Mais cet Editeur en ayant négligé la datte, on est réduit à supposer (b) qu'elles sont de l'année 1600. L'Extrait est composé 10, d'un voyage au Pic & des observations de l'Auteur. 20. de ses Remarques sur la nature du terroir de Ténérife, & fur ses productions. 30. d'un détail sur les anciens Habitans de l'Isle. 40. d'une Description de Laguna. Le second & le dernier de ces articles ont déja trouvé place dans les Supplémens qu'on a joints à la description de Nicols. Les deux autres vont entrer ici; mais il faut observer que Purchass suivant sa méthode ordinaire, qui est de mutiler grossièrement ses meilleurs Auteurs, n'a pas donné l'extrait de l'Ouvrage entier : de forte qu'on ignore à quoi le reste avoit rapport.

La fecond voyage au Pic elt inféré dans l'Histoire de la Société Royale de Londras (¿) par le Docteur Sprar, enfuire Evêque de Rochefter: elle y elf finan nom d'Auteur & fina datte; mais on croit pouvoir conclure de quelques circonflances qu'elle fut écrite en 1650 ou 52. Le troifieme voyage ell de M. Edens, qui le fit en 1715, & qui a confenti que fa Relation lut inférée (d) dans les Transfacions de la Société Royale. Comme ces trois pièces font extrémement curieutes, & que chacune renferme quantité de Rémarques différentes, elles métient de trouver place : lé fiparément; & pour n'y suffer rien à defirer, on y joindra pluficure obsérvations fur l'Histoire naturelle de Ténérife, communiquées par l'Auteur de la féconde Relation.

Description du Pic de Ténérife, & Recherches sur les Guanches.

La fameufe montagne de Teyde ou Teythe, qu'on nomme communément le Pic de Ténérife, caufe une égale admiration de près ou dans l'éloignement. Elle étend

(a) Voyez Pilgrim, pag. 785.
(b) Il eit certain par, un endroit de la Relation que l'Auteur étoit aux Canaries en 1582, mais il paroit enfuite qu'il n'écrivit point dans la même année.

(c) Publié pour la première fois en 1667, is 40, 200, pages. (d) Nombre 345, pag. 317; & dans l'Abrégé des Juste, Vol. V. Part. II. pag. 147.

SCORT. 1600. étend sa base jusqu'à (e) Garrachico, d'où l'on compte deux journées & demies de chemin jusqu'au fommet. Quoiqu'elle paroisse se terminer en pointe fort aigue, comme un pain de fucre, avec lequel elle a d'ailleurs beaucoup de ressemblance; elle est plate néanmoins, à l'extrémité, dans l'étendue de plus d'un arpent. Le centre de cet espace est un goussire d'où il s'élance de grosses pierres, avec de la flamme & de la fumée, accompagnées d'un bruit prodigieux. On y peut monter pendant fept lieues fur des Mules ou fur des Anes; mais il faut continuer le voyage à pied, avec de grandes difficultés. Chacun est obligé de porter ses provisions de vivres.

Manière de monter au Pic de Ténérife.

Le dos de la montagne, pendant les dix premiers milles . est orné des meilleurs arbres de toutes les especes; & le terrein est même arrosé de petits ruiffeaux fortant de leurs fources, qui venant à se joindre, descendent juiqu'à la mer en larges torrens, furtout lorsqu'il arrive quelque playe violente qui les groffit. Quand on est au milieu du chemin, le froid devient insupportable : & l'on est forcé de ne marcher que du côté du Sud, & pendant le jour feulement. Cette Région froide ne finit qu'à deux lieues du fommet, où la chaleur n'est pas moins (f) extrême qu'au fond de la Vallée; ainsi par une raifon toute opposée, on est obligé de marcher du côté du Nord, & seulement pendant la nuit. Le tems le plus commode de l'année pour ce voyage est le cœur de l'Eté, parce qu'on évite les torrens qui viennent de la fonte des neiges. Si l'on arrive au fommet vers la fin de la nuit, on peut y paffer quelques heures; mais il est impossible de s'y arrêter après le lever du Soleil. On y reçoit bientôt, du côté de l'Est, des vapeurs si ardentes qu'on les croiroit sorties

On ne peut s'arreter longtems au fommet.

Le Soleil parolt tourner fur ion centre.

d'un four enflamé. It est remarquable que du sommet, le Soleil paroît beaucoup plus petit lorfou'il est monté sur l'horison, que lorfou'on le voit au-dessous de soi, & qu'il femble tourner fur fon centre. Le Ciel y est fort clair & fort sercin. Il n'y tombe iamais de pluve, & le vent ne s'y fait jamais sentir (g); on rapporte la même chofe du Mont Olympe. Quoique l'Isle soit si remplie de Rochers qu'on en compte jusqu'à vingt mille, elle paroît de l'extrémité du Mont comme une belle Plaine, divifée en portions par des bordures de neiges; mais ce qu'on prend pour la terre n'est au fond que les nuées, qu'on a plusieurs milles (b) au-deffous de foi.

Rui Teaux de foutire.

TOUTE la partie d'en haut est ouverte & stérile, sans aucune apparence d'arbre ou de buillon. Il en fort du côté du Sud plufieurs ruiffeaux de fouffre qui descendent dans la région de la neige: autli paroît-elle entremèlée dans pinfieurs endroits de veines de fouffre. La flamme du Volcan dont on a parlé s'élance avec plus de force en Eté. Si l'on jette une pierre dans le gouffre, elley retentit, comme un vaisseau creux de cuivre, contre lequel on frapperoit avec un marteau d'une prodigienfe groffeur; austi les Espagnols lui ont-ils donnéle nom de Chaudron du Diable, [dans lequel on fait bouillir toutes les 150

Provisions

(e) Ville Maritime, au côté Nord-Ouest de vent & du froid. Scory ett le seul qui parle

(g) D'autres ont trouvé au fommet, du

l'Ific, & au Sud d'Oratava. Hde ce tournoyement du Soleil, [ & de ces va-(f) Elle pouvoit venir alors de quelque efpeurs ardentes, qui viennent du côté de l'Eft]. ferveicence extraordinaire du Volcan, car les (b) Dans l'Anglois il y a pluficurs furlongs, antres Voyageurs ne parlent point de cette ce font des mesures de chemin , dont huit sont chalcur exectlive. un mine. R. d. E.

Provisions de l'Enfer. 1 Mais les Naturels de l'Isle étoient persuadés sérieusement que c'est l'Enfer, & que les ames des méchans y faisoient leur séjour, pour être tourmentées sans cesse, tandis que celles des bons habitoient l'agréable Valléc , où l'on a bâti la Ville de Laguna: en effet le monde entier n'a ciens Habipas de canton où la température de l'air foit plus douce, ni de perspective plus riante que celle qu'on a du centre de cette Plaine, [qui est arrosée par quantité de ruisseaux formés par la réunion de divers filets d'éau, qui descendent

SCORY. I 60 0. Idde des an-

des montagnes.

On connoît peu l'origine des Guanches. Ils étoient barbares à l'arrivée des

Origine des Guanches.

Espagnols; ils le sont encore. Leur ancien langage, qui n'a pas cesse de subfifter dans la Ville de Candelaria, reffemble beaucoup à celui des Mores de Harbarie, Betancour, [Gentilhomme François,] qui découvrit le premier leurs Isles, les représente (i) comme des Payens qui n'avoient pas la moindre idée de Dieu; mais au contraire le Chevalier Scory affitre qu'ils reconnoiffoient un pouvoir suprème, auquel ils donnoient divers noms, tels que ceux d'Achuhurahan, Achuhuchumar, Achguaya-xerax, qui fignifient le plus grand .. le plus fublime, le confervateur de tout ce qui éxifte. Lorfqu'ils manquoient de pluye, ou qu'ils étoient incommodés par le dérangement des Saifons & par quelqu'autre difgrace, ils conduisoient leurs moutons & leurs chèvres dans un lieu destiné aux éxercices de Religion; & sevrant ce jour-là les petits du lait de leurs mères, ils tiroient du fang à tous leurs Troupeaux, dans l'opinion, que c'étoit le moyen d'appaifer la colère divine, & d'obtenir du Ciel ce qui leur manquoit. Ils avoient quelque notion de l'Immortalité & d'une punition future du crime, puisqu'ils regardoient le Volcan du Pic comme l'Enfer des méchans. Ils l'appelloient Echeyde, & le Diable Guayotta; mais l'Auteur ne remarque point qu'ils euffent de commerce avec cet ennemi de Dicu. \*

Sacrifice fort fingulier,

DANS les affaires civiles, ils avoient quelque apparence d'ordre. Ils avoient des Rois, dont ils se reconnoissoient les Valfaux; & le serment de leur soûmillion se renouvelloit à leur mariage. Le droit de succession étoit établi parmi cux, fans y admettre les Batards: ils avoient un certain nombre de Loix. auxquelles ils faifoient profession d'obéir. Leurs Rois n'habitoient boint d'autres Palais que des cavernes taillées dans les rocs, ou formées par la nature :

Leur Gouvernement civil.

4 on en voit encore un très-grand nombre, [entre lesquelles on croit distinguer celles qui appartenoient aux Princes de la Nation.] L'Isle de Ténérife sut gouvernée long-tems par un feul Roi, qui portoit le nom d'adexe; enfuite les enfans d'un de ces Monarques ayant conspiré contre leur Père, divisèrent le Royaume en neuf parties, parce qu'ils étoient autant de Frères. Ils s'éleya. entr'eux & leurs Successeurs, des guerres qui affoiblirent insensiblement la Nation; cependant l'ambition y avoit moins de part que le vol. Les injustices mutuelles confiftoient à se dérober des bestiaux, particulièrement des Chèvres mouchetées, dont ils failoient beaucoup d'estime, [& qu'ils regar-

Canfe de leurs guerres.

(i) Ce n'est pas le seul éxemple d'un Peuple oue les premiers Voyageurs ont repréfenté comme Athée, & qu'on a trouvé dans la fuite plus rempli de l'idée d'un premier Etre que ceux qui leur avoient fait cette injustice. [Peut-

être n'y a-t-il aucune Nation, quelque barbare qu'elle foit, qui ne croye pas en un Etre fuprieme. Cette croyance le répand par tout ou il y a la moindre lucur de ralloq.]

30

Scont. 1600. Leurs Mariadoient comme des animaux facrés:] il y a beaucoup de reffemblance, pour la taille & la couleur, entre leurs Chèvres & les Daims d'Angleterre.

Is a voient une forme établic pour les Mariages; elle confifioir à demander le confiencement des Péres avec quelques cerémonies; mais aprés l'avoir obtenn, il y avoir peu de formalités pour la confommation; aufil des liens flifaciles fe rompoiner-ils de même. Il étoit libre de quiter une femme pour laquelle on prenoit du dégoût, & de s'en procurer fisceeffivement plufieurs autres, avec exter refrirciton néamoins que tous les enfans néa prés le premier divorce paffoient pour illégitimes; le Roi feul étoit éxempt de cette loi, en faveur de la fueceffion; il a voit droit fousle même précexte d'époufer fa Seur. A la naiflance d'un enfant, une femme choîfe pour cet office lui verfoit de l'eua fur la teré; d'éd se comment elle contradiot; avec la famille une forre d'affinité, qui ne lui permettoit plus d'époufer un homme de la même race.

Exercices de leurs jeunesfes.

1.E 3 Junes-gens s'éxerçoient à fauter, à courir, à lancer des dards de les pierres; mais für tout à la danfe, dont ils font encore aujourd'hui leur platir de leur gloire. La vertu & l'honnete fimplicité étoient en fi haute recommandation parmi eux, que, par une loi inviolable, ceux qui faifoient quelque violence à une femme, étoient punis de mort.

Géans.

La pilpart des Gusinches étoient bienfaits dans leur taille, & d'une honne complexion. Il \*y trouvoir quelquefois des Géans d'une hauteur incroyable. On a découvert dans une de leurs cavernes la éter d'un Guanche, qui avoir quarre-vingt dents; & fon corps, qui fut trouvé dans la caverne fépulchrale des Rois de Guymur, de la race déquels on prétend qu'il étoit, n'avoir pas moins de quinze pietés. Au 80 de l'Îlle, les Guanches étoient couleur d'onive; mais du côté du Nord ils étoient blancs, fur-tout les Femmes, qui avoient auffil a chevelure fort longue & fort belle. Leur habit commun étoir une cafaque courte de peau d'agneau, fans manches & fans col, liée par devant avec des courrois de cutt. Les Femmes toeint véues comme les Hommes, & cette cafaque fe nommoit Tomare; mais la modéfue leur y fisioient joindre une autre robe de peau, qui defendoit par deflous, jufqu'à leurs alons; car elles regardoient comme une indécence pour leur fèxe d'avoir la poi-trine & les pieds découverts. On les enfévelifoit dans le deruier habit qu'el-

Habillement des Guanches.

Leurs Ali-

les avoient porté pendant leur vic (t).
Pour A limens, les Guanches femoient de l'orge & des fèves; le froment leur étoit inconnu. Ils faifoient cuire l'orge au feu, & le broyant dans des moulins à bras, tels qui on en uée en Efpagne, ils en triorent la farine, pour en compofer une forte de pain avec de l'eau, du lait & du beurre; c'et ce qu'ils appelloient Giffé, dont lis faifoient leur principale nouriture. Cependant ils mangeoient quelquefois de la chair de Mouton, de Chèvre & de Porc; mais c'etoit dans certains jours réglés, qui étoient comme leurs jours de Fére. Il s'affembloient alors, pour joindre d'autres réjouiflances à la bonne chère. Leur Roi, qui préfichoit à ces affembles, diffusboti de fa propre main trois Chèvres à chaque bande, composée de vingt Guanches, & du

<sup>(</sup>k) L'article qui regarde la fépulture des Mortes les cérémonies dos cavernes fopulchrales elt renvoyé à la lin de la troifféquille pieds paroit une éxagération.]

Giffio à proportion: après quoi toutes les bandes venoient fuccessivement depryant le Monarque, & montroient leur habileté [à fauter, à courir, à luter, à lancer le javelot, à danfer, & dans tous les éxercies dont l'usage étoit établi. Pendant ces Fêtes, l'on publioit un armistice, qui donnoit aux hommes la libert de traverfer le Pays de leurs ennemis; & Govent malgré la guerre, ils s'invitoient à des festins mutuels avec un parsait oubli de toutes fortes de ressentimens. Dans la fassion d'ensencer les terres, le Roi faisoit des lots de chaque canton, & les distribuoit entre les Hommes. On se fervoir de cornes d'animaux pour les cultiver, & Hon prononçoit des paroles myth-

Scour. 1600. Leurs Fêtes.

tage des l'emmes.

Les ont une forte de fruit qu'ils nomment Mozan, de la groffeur d'un pois : il et d'abord très-verd; enfuite rougiffant à mcfure qu'il meurit, il devient enfin très-noir. On le compareroit à nos grofeilles noires, s'il n'étoit d'un goût béaucoup plus agréable. Les Guanches n'en fucent que le jug (qu'ils nomment Joya; I) lis en font une efpèce de miel, qu'il appellent Chacerguen. Le Mozan fe cueille fort meur; on le laiffe fecher au foleil pendant

rieuses en v jettant la semence ; tous les ouvrages domestiques étojent le par-

Fruit qu'ils nomment Mozan, & fon u-

d'un goit béaucoup plus agréable. Les Guanches n'en sucent que le jus 27-[qu'ils nomment Joya: Il he n font une effecée de miel, qu'il appellent Chaccerguen. Le Mozan fe cueille fort meur: on le laiffe fécher au loiei pendant fept on tuit jours; enfuite le broyant avec des pierres, on le fait bouilli dans l'eau, jusqu'à ce qu'il s'épaiffife enfyrop. Cé la médecine des Guanches pour le flux de ventre, de pour quantité de maux. Ils ons aufil l'uige de la faignée aux brass, aux temples & au front; mais leur lupcette n'est qu'un ciezau (1) fort aigu.

#### Second Voyage au Pic de Ténérife.

Quotque le Doctour Sprat n'air pas fait connoître l'Auteur particulier de cetter Relation, il affire que les Marchands du vougae ciosient une compagne d'honnétes-gens, dont le témoignage ne foulire aucune exception, pagnie d'honnétes-gens, dont le témoignage ne foulire aucune exception, mont après d'erre pour suit un dieu de l'échange de l'é

Anonyme. 1652. Départ d'O-

A fix heures du l'oj: ils commencèrent à monter le (n) Pic; mais après avoir marché l'épace d'un mille, jis trouvérent le chemin li difficile pour les chevaux, qu'ils prirent le parti de les laiffer derrière vax avec leurs Domettiques. Pendant ce premier mille, quelquevants des Voyageurs reflentirent des foibleffes & des maux de cœur. D'autres furent tourmentée par des

Les Voyageurs reffentent des foiblesses & des tranchées.

(1) Angl. qu'un caillou. R. d. E.
(m) Angl. au fommet de la première montagne qui est vers le Pic. R. d. E.
(n) On l'appelle proprement Tritbe, TeyEt de & Terraira. [Celt par excellence qu'on]e

nomme funplement, le Pic de Tépérife. Il ne faut pas manquer let de faire attention que ce Voyage fe fait d'un côté du Pic différent de l'autre.]

Trumelin Chagle

1652.

vomissemens & des tranchées; mais ce qui parut encore plus surprenant, le crin des chevaux se dressa. Les Malades ayant demandé du vin , qu'on portoit dans de petits barrils, ils le trouverent si froid qu'ils n'en purent boire fans l'avoir fait chauffer : cependant l'air étoit calme & modère; mais vers le coucher du Soleil, le vent devint si violent & si froid, qu'étant forcés de s'arrêter fous les rocs, ils y allumèrent de grands feux pendant toute la nuit.

I's recommencerent à monter vers quatre heures du matin. Après avoir fair l'espace d'un mille, un des Voyageurs se trouva si mal qu'il sut obligé de retourner fur fes pas. La commencent les Rochers noirs. Le refte de la Compagnie continua fa marche jusqu'au pain de sucre, sc'est-à-dire a l'endroit où le 🕰 Pic commence à prendre cette forme. La plus grande difficulté qu'ils y eurent à combatre fut le fable blanc, contre lequel neanmoins ils s'étoient munis, en prenant avec eux des fouliers, dont la femelle étoit plus large d'un doigt Souliers pour marcher dans que le cuir supérieur : ils gagnérent avec beaucoup de peine le dessus des Rochers noirs qui est plat comme un pavé. Comme il ne leur restoit plus qu'un mille jusqu'au sommet, ils sentirent redoubler leur courage; & sans être tentes de se reposer, ils gagnèrent enfin le sommet. Leur crainte avoit été d'y trouver la fumée auffi épaiffe qu'elle leur avoit paru d'en bas; mais ils n'y

Sommet du Pic. & co qu'on y trou-

le fable.

fre, [& qui les incommodoient fort au vifage.] \* DANS la dernière partie de leur marche, ils ne s'étoient apperçus d'aucune altération dans l'air, & le vent n'avoit pas été fort impétueux; mais ils le trouvèrent si violent au sommet, qu'ayant voulu commencer par boire la fanté du Roi. & faire une décharge de leurs fusils, à peine pouvoient-ils se fostenir. Ils avoient besoin de réparer leurs forces, que la l'atigue avoit épuisées. Leur surprise augmenta beaucoup, lorsqu'ayant voulu goûter de l'eau-de-vie, ils la trouvèrent fans force; le vin au contraire leur parut plus vif & plus spi-

fentirent que des exhalations affez chaudes, dont l'odeur étoit celle du fout-

ritueux qu'auparavant.

Forme & qualités de la Chaudière.

Le sommet du Pic, sur lequel ils étojent, sert comme de bord au sameux gouffre que les Espagnols appellent Caldera: Ils jugèrent que l'ouverture peut avoir une portée de mousquet de diamétre ; & qu'elle s'étend vers le fond l'espace d'environ quatre-vingt verges. Sa l'orme est celle d'un entonnoir; ses bords font couverts de petites pierres tendres (0), mêlees de fouffre & de fable. entre lesquelles il s'exhale de la sumée & des vapeurs chaudes, qui sont si dangereuses, que l'un des Voyageurs ayant tenté de remuer une pierre assez groffe, faillit d'être fuffoqué. Les Pierres mêmes font fi chaudes qu'on ne peut y toucher fans précaution. Personne n'ôsa descendre plus de quatre ou cinq verges, parce que le terrain s'enfonçant fous les pieds, on fut arrêté par la crainte de ne pouvoir remonter facilement; mais on prétend que des Voyageurs plus hardis en ont couru les risques, & qu'étant parvenus jusqu'au fond, ils n'y ont rien trouvé de plus remarquable qu'une espèce de souffre clair, qui paroît comme du sel sur les pierres.

Ce qu'on découvre du fommet du

Du haut de cette célèbre montagne, les Marchands Anglois découvrirent la grande Canarie, qui en est à quatorze lieues; l'Isle de Palma qui en est éloignée de dix-huit, celle de Gomera qui n'en est qu'à fept lieues. & celle

(a) Aigl. de petites pierres détachées. R. d. E.

de Ferro à plus de vingt; mais leur vûe s'étendoit à l'infini fur la furface de Anonyme. l'Océan, & l'on en doit juger par une fimple remarque: c'est que la distance de Ténérife à Gomera, qui est de sept licues, ne paroissoit pas plus grande que la largeur de la Tamife.

Aussi-Tôt que le Soleil parut à l'Horison, l'ombre du Pic parut couvrir non-seulement l'Isle de Ténérise & celle de Gomera, mais toute la Mer, auffi loin que les yeux pouvoient s'étendre; & la pointe du Mont leil dans ce sembloit tourner distinctement (p), & se peindre en noir dans les airs. lieu. Lorsque le Soleil eût acquis un peu d'élévation, les nuées se formèrent si vîte qu'elles firent perdre tout - d'un - coup aux Marchands la vûe de la mer, & celle même de l'Isle de Ténérise, à la réserve de quelques pointes des montagnes voifines qui sembloient percer au travers. Nos observateurs ne pûrent sçavoir si ces nuées s'élèvent quelquesois au-dessus du Pic même; mais quand on est au-dessous, on s'imagineroit qu'elles sont suspendues fur la pointe, ou plûtôt qu'elles l'enveloppent; & cette apparence est constante pendant les vents de Nord-Ouest : c'est ce que les Habitans appellent le Cap. Ils le regardent comme le prognottic certain de quelque

Un des mêmes Marchands, qui recommença le voyage deux ans après, arriva au fommet du Pic avant le jour. S'étant mis à couvert sous un roc, pour se sommet du garantir de la fraîcheur de l'air, il s'apperçut bientôt que ses habits étoient fort humides; il jetta les yeux autour de lui, & sa surprise sut extrême de voir quantité de gouttes d'eau couler au long des rocs. Il remarqua aussi que du sommet des autres montagnes, il s'écoule continuellement de petites veines d'cau, qui se rassemblent ou qui se dispersent suivant la facilité qu'elles trouvent à leur passage.

Humidité au

APRÈs avoir passe quelque tems au sommet du Pic, les Anglois descendirent par une route fabloneuse jusqu'au bas de ce qu'on appelle le Pain de sucre; & comme elle est si roide qu'on la croiroit perpendiculaire, ils en furent bientôt dégagés. En jettant les yeux dans cet endroit, ils découvrirent une cave qui leur causa de l'admiration: sa forme est celle d'un four, dont l'ouverture seroit au sommet. Ils eurent la curiosité d'y descendre avec des cordes, dont ils firent tenir le bout par leurs Domestiques. La profondeur de Cave ou Grotcette cave est de dix verges, & sa largeur de quinze. En descendant, ils su- te singulière. rent obligés de s'arrêter sur un tas de neige fort dure, pour éviter un trou rempli d'eau qui a l'apparence d'un puits, & qui est directement au-dessous de l'ouverture de la cave. Il a fix brasses de profondeur, sans que les Anglois puffent juger si c'est une source d'eau vive, ou l'assemblage de la neige fondue, ou la distillation des Rochers. De tous les côtés de la grotte on voit des glaçons suspendus, qui descendent jusqu'au tas de neige, dont le fond est rempli; mais nos Voyageurs bientôt incommodés de l'excès du froid quittérent ce lieu pour continuer de descendre. Ils arrivèrent à Oratava. vers cinq heures du foir, le visage si rouge & si cuisant, que pour se rafraîchir ils furent obligés de se faire laver long-tems la tête avec des blancs d'œufs.

LΑ

<sup>(</sup>p) Angl. & vers le bord de l'horizon, ment. R. d. E. la pointe du mont fembloit se relever distincte-III. Part.

pour une espèce d'Eupliorbium.

ANONYME. 1652. Hauteur du

La hauteur perpendiculaire du Pic est d'environ deux milles & demi. Les Marchands Anglois n'apperçurent point d'autre arbre dans leur route que des pins. Ils ne virent nulle trace d'herbe, de buissons [ni d'arbres, excepté de pa Pic, (a therifine. Pins;] mais au milieu du fable blane, ils remarquerent une plante qui a quelque ressemblance avec le Jone (q). Près du lieu où ils avoient passe la nuit,

ils découvrirent aussi plusieurs de ces Cannes quarrées, dont on a parlé dans la Relation de Nicols: leur raeine a presqu'un demi-pied de largeur, & les scions sont hauts de sept à huit pieds. Ils portent au sommet un petit sruit rouge, qui rend, en le pressant, une forte de lait si venimeux, que si l'on en distille fur la peau d'un cheval ou de quelqu'autre bête, il fait tomber auffi-tôt le poil. Il s'en trouva de fees, dont les Anglois se servirent pour allumer du feu. Mais cette plante n'est pas propre au Pie de Ténérise. Elle croît dans toutes les parties de l'Isle , & quelques Naturalistes la prennent

Espèce d'Euphorbium.

# Troisième Voyage au Pic de Ténérife, par M. Edens.

EDENS. 1715.

LE MARDI 13 d'Août 1715, à dix heures & demie du foir, l'Auteur accompagné de quatre Anglois & d'un Hollandois, avec des Domestiques & des chevaux pour le transport de leurs provisions, partit du Port d'Oratava; leur Guide étoit le même qui en avoit fervi depuis pluficurs années à tous les Etrangers qui avoient fait ee voyage.

Dinart d'Oratava.

ILS arrivèrent avant minuit à la Ville d'Oratava (r), qui est à deux milles du Port; & fuivant les instructions du Guide, ils y prirent des bâtons d'une forme commode, pour faciliter leur marche.

Détail de la route.

Le jour fuivant, à une heure du matin, ils s'avancèrent jusqu'au piedd'une montagne fort roide, à un mille & demi de la Ville; & commençant à voir autour d'eux à la faveur de la Lune, qui étoit fort claire, ils découvrirent le Pic, environné d'une nuée blanche qui le couvroit comme un chapeau. Delà, fuivant le pied de la montagne, ils gagnèrent une plaine que les Espagnols ont nommée Dornajito en el monte verde, e'est-à-dire, petit trou dans la montagne verte: ce nom lui vient, comme l'Auteur le suppose, d'un trou trèsprofond qu'on trouve un peu plus loin fur la droite, dans lequel tombe une eau pure & fraîche qui defeend des montagnes. Après avoir marché par des chemins tantôt rudes & tantôt fort aifes, ils arriverent à trois heures près d'une petite croix de bois, que les Espagnols appellent la Cruz de la Solera, [& qui est faite d'une pièce de Solera, e'est-à-dire d'une longue perche, qui a un trou à chaeun de ses bouts. Les Espagnols s'en servent pour trainer du bois qu'ils attachent à une extrémité, tandis que des bœufs font attelés à l'autre. On dit que cette croix a été mife dans cet endroit, parce que quelqu'un y a été tué.] Delà nos Voyageurs apperçurent le Pic devant eux ; mais quoique depuis la Ville ils cuffent monté presque continuellement par divers détours, il ne leur parut pas moins élevé, & les nuées blanches en couvrojent encore la pointe.

Un

<sup>(4)</sup> Aigl. ils remarquérent une forte de (r) LaVille & le Port font fur laCôte du Nord. Genets fost touffus. R. d. E.

Un demi-mille plus loin, ils se trouvèrent sur le dos d'une montagne sort rude & fort escarpée, qui se nomme Caravalla; nom qui lui vient d'un grand Pin que leur Guide les pria d'observer: Cet arore jette en effet une grande branche, qui par la manière dont elle s'avance au-dela des autres, a l'air d'un mat, tandis que les autres forment une touffe qui ressemble à la partie d'avant d'une Caravelle (s), on trouve d'ailleurs, des deux côtés, un grand nombre d'autres Pins. Entre ces arbres, ils virent plufieurs ruiffeaux de fouffre enflamé, qui descendoient de la montagne en serpentant (t), & de petits tourbillons de fumée qui s'élevoient des lieux où le fouffre avoit commencé à s'enflamer. Ils eurent le même spectacle la nuit suivante, lorsqu'ils fe retirerent fous les rocs pour s'y repofer; mais ils ne purent découvrir d'où venoit l'inflammation, ni ce que devenoient enfuite ces ruiffeaux ardens (v).

VERS cinq heures du foir ils arrivérent au fommet de la Montagne, où ils trouverent un fort gros arbre, que les Espagnols appellent el Pino de la Merienda, c'est-à-dire, l'arbre de la Colation. Le feu que disférens Voyageurs ont fait au pied, en a découvert le trone & fait couler beaucoup de térebentine. Nos Anglois en allumèrent un grand, à peu de distance, & s'arrêtèrent pour se rafraîchir. Ils apperçurent quantité de lapins, qui out peuplé ces lieux déserts & sabloneux. Depuis cet endroit jusqu'assez près du l'ain de su-

cre, on est fort incommodé par l'abondance du sable.

Les se remirent en marche vers six heures; & trois quarts d'heure après ils arrivérent à Portillo, c'est-à-dire, à l'ouverture de plusieurs grands rocs, d'où ils recommencerent à découvrir le Pic, qui ne leur paroiffoit plus qu'à deux licuës & demie d'eux. Leur Guide les affura qu'ils étoient à la même distance du Port. Mais le Pic ne ceffoit pas de leur paroître enveloppé de nuécs blanches. A fept heures & demie, ils arriverent à las Faldas, c'est-à-dire, aux avenues du Pic; d'où, jusqu'à la Stancha, qui n'est qu'à un quart de mille du pain de fucre, ils eurent à marcher fur de petites pierres si mobiles, que les mobiles. chevaux y enfoncoient jusqu'au-dessus du pied. La couche en devoit être

fort épaisse, puisque l'Auteur y fit un grand trou sans en pouvoir trouver le fond.

A mesure qu'on s'approche du Pain de sucre, on voit quantité de grands rocs disperses, qui, suivant le récit du Guide, ont été précipités du sommet par d'anciens Volcans. Il s'en trouve auffi des tas, qui ont plus de foixante Effets des Voltoifes (x) de longueur; & l'Auteur observe que plus ils sont loin du pied du Pic, plus ils reflemblent à la pierre commune des rocs. Mais ceux qui font moins éloignés paroiffent plus noirs & plus folides. Il y en a même qui ont la couleur du cailloux, avec une forte de brillant, qui fait juger qu'ils n'ont point été altérés par le feu: au lieu que la plûpart des autres tirent beaucoup fur le charbon de forge; ce qui ne laifle pas douter que de quelque lieu qu'ils vien-

(s) L'Auteur remarque qu'une Caravelle eit un Batiment de firucture antique, & qui étoit fort en ufage autrefois en Eipagne. Elle est mal façonnée de tous côtés; sa proue ell aigue; fes mats panchent en avant; fes voiles font triangulaires; & reçoivent mieux le vent que les autres, mais elles ne font pas ti commodes à manier.

(t) Angl. Ils virent à une hauteur peu confidérable dans l'Air, du fouffre enflainé comme une fuíce, qui retomba en foriac de rayons de feu. R. d. E.

(v) Angl. mais ils ne purent remarquer fi ces Feux produifoient quelque bruit. R. d. E. (x) And. foixante verges. R. d. E.

EDENS. 1715. Ouantité de pins fur les

Ruiffeaux de foulfre enf.a-

habitent ces

EDENS. 1715. où les Voya-

geurs pallent

la nuit.

nent, ils n'avent souffert les impressions d'une ardente chaleur. Il y en a quelques-uns qui font ponffés hors de la Caldera, ou du Goufre, qui est au haut du Pic, & d'autres fortent d'une Cave ou Citerne qu'on voit en y allant. &

(y) que quelques Voyageurs ont cru n'avoir point de sond.] La Stancha.

À neuf heures, les Voyageurs arrivèrent à la Stancha, un quart de mille au-dessus du pied du Pic, au côté de l'Est. Ils y trouvèrent trois ou quatre grands rocs, durs & noirs, qui s'avancent affez pour mettre plufieurs personnes à couvert. Ils placèrent leurs chevaux dans ce lieu, & cherchant pour euxmêmes une retraite commode, ils commencerent par se livrer tranquillement au fommeil. Ensuite leurs gens préparérent diverses fortes de viandes qu'ils avoient apportées. Comme leur dessein étoit de se reposer pendant tout le jour, Edens profita du tems pour observer mille objets qui le frappoient d'admiration. A l'Est du Pic, on voit à quatre ou cinq milles de distance plusieurs montagnes, qui s'appellent Malpesses; & plus loin au Sud, celle qui porte le nom de Montagne de Rejada. Tous ces monts étoient autrefois des Volcans. comme l'Auteur ne croit pas qu'on en puisse douter, à la vûe des rocs noirs & des pierres brûlées qui s'y trouvent, & qui ressemblent à tout ce qu'on rencontre aux environs du Pic. Si l'on s'en rapporte aux réfléxions d'Edens, rien n'est comparable à cet amas confus de débris entassés les uns sur les autres. qui peuvent passer pour une des plus grandes merveilles de l'Univers. Après avoir dîné avec beaucoup d'appétit, les Voyageurs voulurent recommencer à dormir: mais étant repofés de la fatigue qui les avoit forcés d'abord au fommeil, ils ne purent fermer les yeux dans un endroit si peu commode; & leur unique ressource fut de jouër aux cartes pendant le reste de l'après-midi; [tandis que Edens s'amufoit plus agréablement à contempler les différens ob-tres qui s'offroient à sa vûc.] Vers six heures du soir, ils découvrirent la grande Canarie, qu'ils avoient à l'Est quart au Nord.

Les Voyageurs ne peuvent dormir.

Chacun se promit ensuite de pouvoir dormir sous le rocher. On se fit des lits avec les habits, & l'on choisit des pierres pour oreillers. Mais il sut impossible de goûter un moment de repos. Le froid tourmentoit ceux qui s'étoient éloignés du seu. La fumée n'étoit pas moins incommode à ceux qui s'en approchoient. D'autres étoient perfécutés par les mouches, avec un extrême étonnement d'en trouver un si grand nombre dans un lieu où l'air est si rude & lls font fur- fi perçant pendant la nuit. L'Auteur s'imagine qu'elles y font attirées par les chèvres, qui grimpent quelquefois fur ces rocs; d'autant plus que dans une caverne fort proche du fommet de la montagne, il trouva une chèvre morte. Elle n'avoit pû monter si haut sans beaucoup de peine; & s'étant sans doute échauffée dans sa marche, le froid l'avoit saisse jusqu'à lui causer la mort. A moins qu'on ne veuille supposer qu'elle étoit morte de [saim, ou peut-être] A de quelque vapeur fulphureuse qui l'avoit étouffée; ce qui paroît le plus probable, parce que l'Auteur ajoûte qu'elle s'étoit féchée ju qu'a tomber presqu'en poudre. Enfin le Guide avant averti qu'il étoit tems de partir, on se remit en marche à une heure après minuit. Comme le chemin ne permettoit

LA faim redevint fi pressante, qu'on fit un second repas avant neuf heures.

pris de trouver beaucoup de mouches.

> (3' y) C'est la Cave qui est située au pied du Journal précédent. Pain de fucre, & dont il est parté dans le

plus de mener les chevaux, on laissa dans le même lieu quelques hommes pour les garder.

ENTRE la Stancha & le fommet du Pic, on rencontre deux montagnes fort hautes, chacune d'un demi mille de marche. La première est parsemée de petits cailloux, fur lesquels il est aisé de glisser. L'autre n'est qu'un amas monstrucux de groffes pierres, qui ne tiennent à la terre que par leur poids, & qui font mélées avec beaucoup de confusion. Après s'être reposés plusieurs fois, les Voyageurs arriverent au fommet de la première montagne, où ils prirent quelques rafraîchissemens. Ensuite ils commencerent à monter la seconde, qui est plus haute que la première, mais plus sure pour la marche, parce que la groffeur des pierres les rend plus fermes. Ils n'en effuverent pas moins de fatigue pendant une groffe demi-heure, après laquelle ils découvrirent le Pain de fucre, qui leur avoit été caché par l'interpolition des deux montagnes.

A v fommet de la feconde, ils trouvèrent le chemin affez uni, dans l'espace d'un quart de mille, jusqu'au pied du Pain de sucre, où regardant leurs montres, ils furent furpris qu'il fût déja trois heures. La nuit étoit fort claire, & la Lune fe faifoit voir avec beaucoup d'éclat. Mais ils voyoient fur la mer des couvre du tas de nuées, qui paroiffoient au deffous d'eux comme une Vallée extrêmement profonde. Ilsavoient le vent affez frais au Sud-Est quart au Sud où il demeura presque continuellement pendant tout le voyage. Pendant une demiheure qu'ils furent affis au pied du Pain de fucre, ils virent fortir en plusieurs endroits une vapeur femblable à la fumée, qui s'élevant en petits nuages disparoissoit bientôt & faisoit place à d'autres petits tourbillons qui suivoient les premiers. A trois heures & demie, ils se remirent à monter dans la plus pénible partie du voyage. Edens & quelqu'autres ne ménageant pas leur marche, parvinrent au fommet dans l'espace d'un quart d'heure; tandis que le Guide & le reste de la Compagnie n'y arrivèrent qu'à quatre heures.

Le fommet du Pic est un Ovale, dont le plus long diamétre s'étend du Nord-Nord-Ouest au Sud-Sud-Est. Autant qu'Edens en put juger, il n'a pas moins de cent quarante toifes (z) de longueur, fur environ cent dix de largeur. Il renserme dans ce circuit un grand goufre, qu'on a nommé Caldera, e'ellà-dire la Chaudière, dont la partie la plus profonde est au Sud. Il est assez escarpé sur tous ses bords; & dans quelques endroits il ne l'est pas moins que la descente du Pain de sucre. Toute la Compagnie descendit jusqu'au fon!, où elle trouva vers quarante toifes (a) de profondeur, des pierres fi groffes ne Caldera. que plufieurs furpaffoient la hauteur d'un homme. La terre, dans l'intérieur de la Chaudière, peut se paîtrir comme une forte de pâte; & si on l'allonge dans la forme d'une chandelle, on est surpris de la voir brûler comme du fouffre. Au dedans & audehors on trouve quantité d'endroits brùlans, & lorsqu'on y leve une pierre on y voit du souffre attaché. Au-dessus des trous d'où l'on voit fortir de la fumée, la chaleur est si ardente qu'il est impossible d'y tenir long-tems la main. La cave, où Edens trouva une chèvre morte, est au Nord-Est quart à l'Est, dans l'enceinte du sommet. Le Guide l'affüra qu'il s'y diffilloit fouvent du véritable efprit de fouffre; mais ce Phénoméne ne parut point dans le peu de tems que les Anglois y passèrent.

EDENS. 1715. Deux mon tagnes entre la Stancha & le

Ce qu'on dépied du Pain

Forme & é. tendue da fommet du

Goufre nom-

fervations fur

EDENS

(a) Angl. cent-quarante Verges, R. d. E. (a) Angl. quarante Verges, R. d. E. E. 3

Enens, 1715. En ns observe que c'est une erreur de s'imaginer, avec les Auteurs de quelques Relations, que la refipiration foit difficile au fommet di Fici i rend témoignage qu'il n'y respira pas moins facilement qu'au pied. Il n'y mangrea pas non plus avec moins d'appetit. Avant le lever du Solcii, il trouvai air aufil froid qu'il l'eut jamais ressent en Angleterre dans les plus rules Hyvers. A peine put-il démourer fains seg ante. Il tomba une roles si about le monde eut fes habits mouilles. Cependant le Ciel ne cella point d'erre fort ferrien. Un peu après que le Solcii lut levé; lis vient fur la mer l'ombre du Pic, qui s'étendoit jusqu'à l'Ille de Gomera; & celle du fommet leur parossibit imprimée dans le Ciel comme un autre l'ain de fièrre. Mais les nuées étant affiz épaisseautour d'eux, ils ne découvrirent pas d'autres silles que le grande Canaric & Gomera.

Cave on Citerne qu'Edens trouve à fon retour.

A fix heures du matin, ils p-niferent à partir pour retourner für leurs traces. A fixp leures, ils arrivèrent pres d'une cietren d'eau, qu'ils nivoient pas remarquée en montant, & qui pafis pour ètre fians fond. Leur Guide les affirs que c'écoit une erreur, & que fept ou huit ans auparavant, il l'avoit vue à fee pendant les agitations d'un furieux Volean. Edens jugea que cette citerne peut avoir trense c'enit parlies de long far douze de large, & que fla profondaur ordinaire eft d'environ quatorae braiks. Elle a fur fes bonds une matière blanche, que les Anglois, fur la foi de leur Guide, prireur pourd'ufalpeire. Il s'y trou-voit aufif dans plufieurs endroits de la glace & de la neige, 1 lune & l'autre fort durc, quoique coverte d'eau. Bond fip penifre de verte caut dans une bondre, de la court de la court de la contra penifre de verte caut dans une bondre, de la contra de la court de la court

Caverne fépulchrale,

To 15 on quatre milles plus bas, ils découvrirent une autre cave, qui étoit remplie de fquelletes & d'os humains. Ils en virent quelque-uns d'une grandeur si extraordinaire qu'ils les prirent pour des os de Géans. Mais ils ne purent apprendre d'où venoient tant de cadavres, ni quelle étoit l'exendue de la caverne (b).

Le 15 d'Août, ils rentrèrent à fix heures du foir dans le Port d'Oratava, d'où ils étoient partis.

Conjecture sur l'origine du Pic, avec la Description de la Cave des Morts, & des Momies de l'Isle Ténérise.

A NONYME.

1 6 5 2.

A qui l'on doit ces obfervations.

L'AUTEUR de la feconde Relation du Pic, y joint un détail curieux fur I'lle de Ténérife, & fur les Ilabians. Elle n'et pas fon ouvrage; mais il la tenoit d'un homme fort judicieux, qui avoit vœu vingt ans dans cette lle, avec le double tire de Médecin & de Marchand. Après en avoirextrait diverfes remarques pour échièrei la Relation de Nicols, on a réfervé ce qui concerne l'Hitôire naurelle de l'Illé, & les Momies qu'on y a trou-

(b) C est apparemment une de ces Caves ou Grottes qu'on a déja vues dans l'article pré-

vecs,

vées, pour former ici un article qui ne mérite pas moins de curiofité que le Pic méme.

L'OPINION du Médecin, ou du Marchand, est que tout le terroir de Ténérife étant imprégné de fouffre, a pris feu dans (c) les anciens tems; & que l'Isle entière, ou la plus grande partie, a fauté tout-à-la-fois. Alors font fortis des entrailles de la terre quantité de montagnes & de vastes rocs, virous. qui paroissent aujourd'hui dans tous les cantons de l'Isle; mais particulièrement dans la partie du Sud-Ouest: & fuivant les mêmes idées, la plus grande partie du fouffre s'étant trouvée au centre de l'Isse a foulevé le Pic à cette hauteur prodigieuse qui fait (d) l'admiration des Voyageurs. L'Auteur est perfuadé que ceux qui observeront attentivement, sur les lieux, la situation & la forme de tous ces rochers calcinés, entreront tout-d'un-coup dans fon opinion; car ces grandes masses font couchées autour du Pic, à trois ou quatre milles de distance, l'une sur l'autre, & dans un ordre à faire juger que la terre s'étant enflée par la force du fouffre, a crevé tout-d'un-coup, pour vomir des montagnes & des torrens de rochers, qui ont roulé pêle-mêle les uns par desfus les autres, fur-tout vers le Sud-Ouest; car dans cette partie de l'Ifle, depuis le fommet du Pic jusqu'à la Côte, on voit non-seulement de vastes amas de ces rocs brûlés, mais juíqu'aux traces d'une infinité de fleuves de

fon partage éternel. Du côté du Nord on ne voit presqu'aucun rocher. L'AUTEUR conçoit que dans le tems de la grande éruption, il fortit du fourneau plusieurs mines de métaux différens. On en remarque encore des neixux. traces fur un grand nombre de rocs, qui ont la couleur, les uns de l'or, les autres de l'argent ou du cuivre ; particulièrement dans les Azulcios , qui font de hautes montagnes de cette partie Sud-Ouest, où peu de personnes ont pénétré. Mais l'Auteur, qui se vante d'avoir eu le tems & la curiosité de les visiter, rend témoignage qu'il y a vû, dans plusieurs endroits, de la terre blanchâtre (e), mêlée de pierres bleues, qui font couvertes d'une rouille jaune, femblable à celle du cuivre ou du vitriol. Il y a remarqué aussi de petites fources d'eau vitriolique, qui ne peuvent être éloignées de quelques mines de cuivre. Un Fondeur de cloches, au Port d'Oratava, affuroit qu'ayant apporté fur deux chevaux leur charge de cette terre, il en ves avoit tiré affez d'or pour en faire deux groffes bagues. Un Portugais qui avoit voyagé dans les Indes Occidentales, répétoit fouvent qu'il ne doutoit pas que l'Ifle de Ténérife n'eût d'auffi bonnes Mines que celles du Méxique & du Pérou. Enfin, un ami de l'Auteur avoit tire de quoi faire deux cuillères d'argent, de quelques charges de terre qu'il avoit apportées du même côté des montagnes. On y trouve encore des caux nitreuses, &

des pierres couvertes d'une rouille couleur de fafran, qui a le goût du fer.

fouffre, dont les ravages ont tellement ruiné le terroir, que la ftérilité paroît

L'E même Ecrivain nous apprend que l'Isle est remplie de fources d'eau fraîche, qui ont le goût du lait (f); & qu'à Laguna, où l'eau est rare, on l'é-

dans ces liles, pag. 416.

(c) Voyez l'Histoire de la Société Royale par le Docteur Sprat, pag. 204. (d) On prétend que le Pic de St. Philippe ou de Fuégo, une des Isles du Cap-Verd, s'est formé de même. Voyez le Voyage de Robeits

(e) Angl, de la terre bleuftre. R. d. E. co (f) L'enu qui a ce goût n'est pas estimée des Mariniers ; ils la croyent mèlee d'eau de

ANONYME. I 6 5 2. Explication physique des pparences du Pic & des en-

Mine & Mi-

Faits qui fervent de preu-

puro'

1652. Caves des titre l'Auteur les visite.

Ce qu'il v

trouve.

ANONTME, pure en la filtrant au travers de certaines pierres. Il confirme d'ailleurs la plûpart des observations de Nicols. À l'égard des enterremens, il raconte que sa qualité de Médecin lui avant

morts. A quel fait rendre des fervices confidérables aux Infulaires, il obtint d'eux la liberté de visiter leurs Cavernes sépulchrales ; spectacle qu'ils n'accordent à personne, & qu'on ne peut se procurer malgré eux, sans exposer sa vie au dernier danger. ils ont une extrême vénération pour les corps de leurs Ancêtres; & la curiofité des Etrangers passe chez eux pour une profanation. Dans leur petit nombre & leur pauvreté, ils font si fiers & si jaloux de leurs usages, que le plus vil de leur nation dédaigneroit de prendre une Espagnole en mariage. L'Autour se trouvant donc à Guimar, Ville peuplée presqu'uniquement par les descendans des anciens Guanches, eut le crédit de se faire conduire à leurs Caves. Ce font des lieux anciennement creufés dans les rochers, ou formés par la nature, qui ont plus ou moins de grandcur fuivant la disposition du terrain. Les corps y font coufus dans des peaux de chèvres, avec des courroyes de la même matière, & les coutures si égales & si unies qu'on n'en peut trop admirer l'art. Chaque enveloppe est éxactement proportionnée à la grandeur du corps. Mais ce qui causc beaucoup d'admiration, c'est que tous les corps y font presqu'entiers; [mais ils ont perdu leur couleur & 13" font un peu rides. ] On trouve également dans ceux des deux féxes les yeux. mais fermés, les cheveux, les oreilles, le nez, les dents, les lèvres, & la barbe; & jufqu'aux parties naturelles. L'Auteur en compta trois ou quatre cens dans différentes caves, les uns debout, d'autres couchés fur des lits de

Découverte d'une cave & d'un corps.

puiffe le percer. Un jour que l'Auteur étoit à prendre des lapins au Furet, chaffe fort éxercée dans l'Isle de Ténérife; ce petit animal, qui avoit un grelot au cou le perdit dans un terrier, & disparut lui-même sans qu'on pût reconnoître ses traces. Un des Chaffeurs, à qui il appartenoit, s'étant mis à le chercher au milieu des rocs & des broffailles, découvrit l'entrée d'unc eave des Guanches. Il v entra; mais fa fraveur se fit connoître aussi-tôt par ses cris. Il v avoit appercii un cadavre d'une grandeur extraordinaire, dont la tête repoloit fur une pierre . les pieds fur une autre ; & le corps fur un lit de bois. Le Chaffeur devenu plus hardi en fe rappellant les idées qu'il avoit fur la fépulture des Guanches, coupa une grande piéce de la peau que le Mort avoit sur l'estomac. L'Ecrivain de cette Relation rend témoignage qu'elle étoit plus douce & plus fouple que celle de nos meilleurs gants, & si éloignée de toute forte de corruption, que le même Chaffeur l'employa pendant plufieurs années à d'autres usages. Ces cadavres sont aussi legers que la paille. L'Auteur, qui en avoit vû quelques-uns de brifés, proteste qu'on y distingue les nerfs, les tendons, & même les veines & les artères, qui paroiffent comme autant de petites cordes.

bois, que les Guanches ont l'art de rendre si dur, qu'il n'y a pas de fer qui

Art d'embaumer pratiqué par les Guanches.

St l'on s'en rapporte aujourd'hui aux plus anciens Guanches, il y avoit parmi leurs Ancêtres, une Tribu particulière qui avoit l'art d'embaumer les corps, & qui le conservoit comme un mystère sacré qui ne devoit jamais être communiqué au vulgaire. Cette même Tribu composoit le Sacerdoce, & les Prêtres ne se mélojent point avec les autres Tribus par des mariages. Mais après la conquête de l'Isle, la plûpart furent détruits par les Espagnols, &



SE AL SECTION OF SECTION OF

GRAF - SPEIGN



leur secret périt avec eux, La tradition n'a conservé qu'un petit nombre d'in- ANONYME. grédiens qui entroient dans cette opération. C'étoit du beurre mélé de graifse d'ours, qu'on gardoit exprès dans des peaux de chèvre. Ils faisoient bouillir cet onguent avec certaines herbes, telles qu'une espèce de lavande qui croît en abondance entre les rocs, & une autre herbe nommée Lara, d'une substance gommeuse & glutineuse, qui se trouve sur le sommet des montagnes; une autre plante, qui étoit une forte de Cyclamen ou de Truffe, la fauge fauvage, qui croît par-tout dans les montagnes; enfin plufieurs autres fimples qui faisoient dans ce mélange un des meilleurs baumes du monde. Après cette préparation, on commençoit par vuider le corps de ses intestins, & le laver avec une lescive faite d'écorce de Pins, féchée au Soleil pendant l'Été, ou dans une étuve en Hyver. Cette purification étoit répétée plusieurs fois. Enfuite on faifoit l'onction au dedans & au dehors, avec un grand foin de la laisser sécher à chaque reprise. On la continuoit jusqu'à ce que le baume cût entièrement pénétré les cadavres, & que la chaît fe retirant, on vît paroître tous les muscles. On s'appercevoit qu'il ne manquoit rien à l'opération lorsque le corps étoit devenu extrêmement leger. Alors on le cousoit dans des peaux de chèvres, comme on l'a déja fait observer. H est remarquable que pour éviter la dépenfe, lorsqu'il étoit question des pauvres, on leur ôtoit le crane. Ils étoient coufus austi dans des peaux , mais auxquelles on laissoit le poil. Au lieu que celles des riches étoient si fincs. & passées si (g) proprement, qu'elles se conservent fort douces & fort souples jusqu'au-

1652.

LES Guanches racontent qu'ils ont plus de vingt caves de leurs Rois & Caves des de leurs grands hommes, inconnues même parmi eux, excepté à quelques vieillards qui font les dépositaires d'un fi respectable secret, & qui ne doivent jamais le révéler. Enfin l'Auteur observe que la grande Canarie a ses caves comme Ténérife, & que les Morts y étoient ensevelis dans des facs; mais que loin de se conserver si bien, les corps y sont entièrement consu-

Les Guanches ont dans ces lieux funébres des vases d'une terre si dure qu'on ne peut venir à bout de les casser. Les Espagnols en ont trouvé dans pluficurs caves, & [les panvres gens] s'en fervent au feu pour les ufages de

la cuitine. In ne reste pour la persection d'un article si curieux, qu'à joindre ici quelques remarques du Chevalier Scory. Il nons apprend que les (b) anciens

Guanches avoient un Officier public pour chaque féxe, avec le titre d'Embaumeur, dont le principal office étoit de composer une certaine préparation de poudres différentes [faites de genêt, d'une forte de pierres, d'écorce de pins, ] & de plufieurs herbes mélées enfemble, & liées avec du beurre de chèvre, qu'après avoir lavé foigneusement les corps morts, ils les frottoient pendant quinze jours avec ce baume, en les exposant au Soleil & les tournant fans celle julqu'a ce qu'ils fussent entièrement secs & roides: (le tems de cet-

(g) Histoire de la Société Royale par Sprat, roient rapporter leur fecret à la même origi-og, 209, & suiv. On ne trouve rien qui puil-ne, & le faire remonter même jusqu'à l'Efc faire juger d'où ect art venoit aux Guan-gypte.]

fches. [Ceux qui les foat venit d'Afrique pour-

(b) Pilgrimage de Purchaff, pag. 783. III. Part.

42

mies à Londres (i).

Assurma. sa cérémonte régloit pour les Parens la durée du deuil) qu'enfuite on envelop-1652. 

le corps dans des peaux de chèvres, coufises enfemble avec une adrefle de une propreté merveilleufe; qu'on les portoit dans des caves profondes, dont l'accès n'écito permia qu'aux Ministres des finnerailles, de qu'on les y plaçoit couchés ou debout. Le Chevalier Scory étant à Ténérife avoit v'à plutieurs de ces corps, qui écoient enfevulis depuis plus de mille ans. (Cepen-Bi dant il n'sjoite point à quelles marques on pouvoit leur reconnoître tant d'antiquité.) Purchait rend temoignage lui-même qu'il avoit và deux de ces Mo-

(i) Pilgrim. de Purchail pag. 783.

# L V L

Description de l'Ille de Madère.

NICOLS.

1560.
Sa découverte, fon nom & fa fi-tuation.

L'ISLE de Madère est fituée à 32 degrés de latitude du Nord, [ au Sud-L'L'Ouest du Détroit de Gibraltar, ] & a foixante-dix lieues de l'Ille Ténérise
au Nord-Est (a). Elle fut découverre par un Anglois, nommé Masbam;
mais conquise ensuite & possédée par les Portugais. Son nom lui vient de la
multitude d'arbres flauvages de toutes les espéces; [ comme Cédres, Cy-L'prés, Pins, &c.] dont elle étoit remplie. Cependant on sur persuade affice
long-tems qu'entre l'Ille de Palma & celle-ci, il y avoit une sile, non encore découverte, & nommée depuis Saint Brandon, qui étoit la véritable
Madère, [ où Macham avoit abordé. ]

Ses Villes, fa grandeur & fes productions.

Mabère produit un revenu confidérable au Roi de Portugal. Sa Capitale, qui fe nomme Funchul, elf fortifiée par un Câteau. Le Port est commode & bien défendu. On admire dans la Ville, l'Eglife Cathédrale, où l'on n'a rien épargné pour la beauté de l'édifice, & pour l'étaillément du Clergé, [quilztif fous la dépendance d'un Evéque.] Le Gouvernement est formé fur celu de let fous la dépendance d'un Evéque.] Le Gouvernement est formé fur celu de

Portugal, où l'appel des causes se porte en dernière instance.

[Lx circuit de l'Ille est d'environ trenne lieux. Sa terre est hante. Les Hecua arbres ou'elle produit en abondance, corifiens fui des montagnes, au travers desquelles on a trouvé l'art de conduire l'eau par diverles machines.] Elle a une feconde Ville nommée Machio, dont la Rade est auis fort avantageuse aux Vaisseaux (Elle doir son nom à Macham, qui en a fair la dé-12 couverte.] On compre dans Ille de Madére six (e) lingenios, où lon fait descellent signer. Elle produit une abondance (xè) inde toutes force de fruits poires, ponnense, prauer, dates, péches, midons, patages, oranges, intons, grenades, circons, signes ; des séguines de toute espèce. L'arbre qui donne le sang de dragon y croît aussi. Mais rien ne lui fait tant d'honneur que se excellent vinas, qui l'extinpérent data tout les autres Pays du Monde.

Ifle de Puerto-Santo.

Du côté du Nord, à douze lieuês (c) de diftance, on trouve une autre Isle, nommée Port-Saint, ou Puerto-Sainto, dont les Habitans vivent de leur propre

(b) Augl. felze. R. d. E.

(c) L'Auteur s'est trompé en ne mettant

au Nord-Quest ou au Nord-Quart à l'Ouels.]

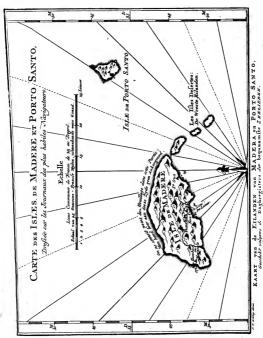

KAART van de E.I.



propre economie. L'Isle de Madère produisant (d) peu de bled, ils se sont livres à l'Agriculture, qui les rend indépendans du secours de leurs voilins. A fix lieuës de Madère, du côté de l'Est, on trouve encore quelques Isles, nommées (e) les Déferts, qui, dans une fort petite étendue, ne produisent que de l'orchel & des chèvres.

ENTRE Ténérife & Madère, la nature a placé, presqu'à la même distance de ces deux isles, celle qu'on nomme les (f) Sauvages, ou les Seivages. Elle Les Sauvages. n'a pas plus d'une lieue de tour, & l'on n'y a jamais vû d'arbre ni de fruit. Cependant les chèvres y trouvent de quoi se nourrir entre les rochers &

les pierres.

SUPPLEMENT. Dapper & quelqu'autres Géographes, comptent Madère entre les Canaries. Mais quoique Nicols joigne sa Description à celle de ces Isles, il est fort éloigné de la comprendre sous le même nom, puisqu'il ré-

duit nettement le nombre des Canaries à sept.

Lest remarquable que plusieurs Ecrivains mettent fous le nom de Madère (e) l'ille de Puerto-Santo; & qu'en Angleterre comme en Espagne, on dise meme affez communément, les Madères; [comme on n'en compte plus à préfent qu'une, il faut que ce foit un ancien usage qui ait donné lieu à cette expression.] Nous n'avons aucune Relation particulière de ces deux Isles. La plupart des Voyageurs ne faifant que toucher à quelqu'un de leurs Ports, & fous le nom fouvent fans y descendre, nous ont laissé peu de lumières sur l'intérieur du Pays. Cependant on trouve, dans trois Auteurs, diverses Remarques qui méritent de n'être pas négligées. Le premier est (b) Aluife de Cada Mosto, qui étoit à Madère en 1455. Son voyage aux Isles du Cap-Verd est inseré dans teurs qui ont la (i) Collection Italienne de Ramufio, & trouvera place dans celle-ci. Jean Ovington. Chapellain (k) du Roi Guillaume, nous a donné dans son voyage de Surate en 1680, un Chapitre entier fur les propriétés de Madère. Enfin

Jean Askins, Chirurgien de Vaisseau, qui a publié son voyage de Guinée, du

Remarques de divers E crivains.

NICOLS.

1560.

Les déferts.

Deux Isles des Madères.

Trois Auparlé de Ma-

Bréfil .

( d) Elle en tire ordinairement fa provision de France & de l'Isle de Ténérife. Cependant il y a des années où elle peut se passer de ce fecours. On affüre qu'en 1455, elle produifit trente mille flares Vénitiens, qui font dixbuit cens foixante - quinze quartiers d'Angle-

(e) Le Chevaller Jean Narhorough dit que les Deferts font des liles nues & fteriles, remplies de roes d'une bonne hauteur, qui ne sont feaux. Voyez fon Voyage aux Détroits de Marclian, pag. 3. Ces Isles sont appellées aussi les Sertors ou les Serters, par corruption appareniment du nom Deferts. [ On en compte

Est de Ténérise, dont elle est éloignée de arente lieuës & folxante de Madère.

trois.]
(f) Elle est au Nord de la Pointe Nord-

(g) Le Chevalier Richard Hawkins dit ex->

effément que les Isles Madères font au no bre de deux, l'une nommée la grande Madère, l'autre Porto-Santo. Voyez fon Voyage à la Mer du Sud, pag. 24.

(b) Son nom a déja paru dans les Sections

précédentes. (i) Volume L pag. 97. (k) Il fervoit d'Aumônier fur le Benjamin, Le Capitaine Hamilton l'a cenfuré fans fonde-

ment dans fa Relation des Indes Orientales, eloignées que d'un mille de la pointe Sal-Eil de imprime en 1772 à Edimbourt, Comme de Maière; qu'il y a de l'eau fuithiamment dans n'ayant composé la plus grande partie de fon l'intervalle, lans aucun danger pour les Valif- ouvrage oue fur les Réarisons d'autroi Fa supposant la vérité de cette accusation, on est toujours obligé de reconnoître qu'il y a dans on Livre pluficurs remarques très curicufes. Et loin que nous iul fassions un crime des inormations qu'il a prifes de différentes perfonnes, nous croyons au contraire qu'il faut blamer la plûpart des Voyageurs de ce qu'ils ne font pas la même choic l.

NICOLS.

1560.
Situation de gette Ifle.

Brésil, & des Indes Occidentales, entre 1720 & 1723, n'a pas crû devoir supprimer ce qu'il avoit observé dans cette lise.

MADRE, qui a tiré fon nom de la quantité d'arbres dont elle étoit remplie, eff fiture entre 23 degrés douze minutes, & 23 degrés cinquante minutes de latitude, & entre un degré quinze minutes de longitude. Funnel (1) prétend que par de bonnes obfervations, il a trouvé que cette fife et à 23 degrés vingt minutes de latitude du Nord. La longitude, fuivant fon calcul, eft 18 degrés quinze minutes, de Londres. Mais il eft certanq ne la latitude eft jei trop générale; à moins qu'il n'ait voulu la réduire à Funchal, que les obfervations du Chevalier Nathorough (m) pacent n'o degrés plus au Sud. Dans nos Cartes, Madère est vers 32 degrés quarante minutes de latitude, & quarante minutes Ett de Forr. Elle a foixante-quinze milles de longueur.

Sa grandeur conteitée.

fur trente de largeur.

Le Docteur Fryer, dans fa Relation (a) de l'Inde Orientale, afflire que c'eft la plus grande file de l'Océan Atlantique. Mais l'écnérie peut lui difjuter l'étendue. Quelques Extrusia modernes donnent a l'Ille de Madère cent quarante liceisé de Carciati, & d'autres cent foisante; tandis que Cada Molto, rante millet. Le même Autreur observé de l'autres configures par le la companie de l'autre de l'autr

Différentes opinions fur fa découverte.

OVINGTON, dans fon voyage de Surate, observe que malgré les Relations des Portugais, qui attribuent la première découverte de Madère à Jean Gonfalve & Triftan, fous la protection de Henri Infant de Portugal, les Habitans de l'Isle font un récit fort différent. Ils racontent qu'en 1342, un Gentilhomme Anglois (q) qui avoit épouse une semme fort riche, s'étant embarqué avec elle pour passer de Bristol en France, sut poussé par des vents impétueux. jusques dans cette Isle. Il y prit terre; mais la trouvant sans Habitans & sans culture, il tomba dans une mélancolie fi profonde qu'elle le mit au tombeau. Cependant les Matelots remirent à la voile & gagnèrent heureusement la Côte de Barbarie. Ils y trouvérent quelques Portugais, auxquels ils firent le récit de leur voyage & de l'Isle qu'ils avoient quittée, en promettant de la retrouver, fion leur fournissoit des Vaisseaux & des hommes. Cette offre parut si avantageuse aux Portugais, que l'ayant proposée à la Cour de Lisbonne. ils obtinrent les secours qu'ils desiroient, avec lesquels ils trouverent effectivement l'Isle de Madère; & dans peu d'années, ils firent de ce Pays sauvage. un jardin de plaifir (r).

Première Colonie envoyée à Madère.

Suivant Cada Mosto, le Prince Dom Henri envoya la première Colonie à Madère, vers l'année 1431, fous la conduite de Tristan Tessora & de Jean (s) Gonzales Zarco, qu'il en nomma Gouverneur. Ils firent entr'eux

(1) Voyez fon Voyage, pag. 3. (m) Voyage aux Detroits de Magellan, pag. 3.

pag. 3. me l (n) Voyages de Fryer, pag. 3. artic (e) Navigation de Cada Motto, dans Ra-

(p) Voycz ci-deffus Tome L pag. 5.

(q) C'est Machan, dont on a déja parlé.

Son histoire est racontée différemment au To-

me I. pag. 5. & plus au long à la suite de ect article. (r) Voyez son Voyage à Surate, pag. 4.

(1) D'autres le nomment Gonzalvo.



l'ue de la Ville et de la Rade de Funchal Capitale de l'Île de «Madere». GEZIGT van de STAD en de RÉE van FUNCHAL HOOFBETAD van 't Eiland MADÉRA.

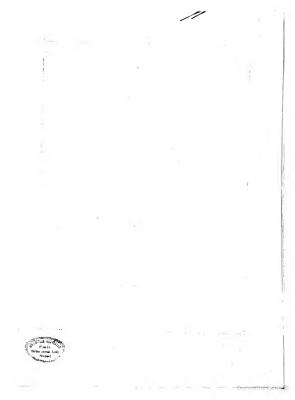

le partage de l'Isle. Le canton de Machico échut au premier, & celui de l'unchal à l'autre. Les nouveaux Habitans pensèrent aussi-tôt à nettoyer la terre. Mais ayant employé le feu pour détruire les forêts, il leur devint si impossible de l'arrêter, que plusieurs personnes, entre lesquelles Gonzales (t) étoit lui-même, ne purent échapper aux flammes qu'en se retirant dans la mer, où pendant deux jours ils demeurerent dans l'eau jusqu'au cou, fans aucune nourriture. Madère étoit alors habitée dans (v) quatre parties; Manchico, Santa-Cruz, Funchal, & Camera de Lobos. Cétoient du moins les

Nicols. 1560. lées, & danger des Habitans.

principales habitations; car il y en avoit de moins confidérables; & la totalité des Habitans (x) montoit à huit cens hommes, en y comprenant une Compagnie de cent chevaux. Il n'est pas surprenant que depuis tant d'années ils se soient multipliés jusqu'à se trouver en état, suivant le récit d'Atkins, If de mettre aujourd'hui dix-huit mille hommes fous les armes (y); [ce qu'ils ont déia pû faire depuis la Révolution arrivée en Portugal, lorsqu'en 1640

les Portugais fécouèrent le joug des Espagnols.]

En 1601, lorsque Moquet se trouvoit (z) dans cette Isle, elle avoit deux Villes, dont la principale étoit défendue par deux Châteaux. La Garnison de l'un étoit composée d'Espagnols, & l'autre de Portugais. La Ville que Moquet appelle Madère, & qu'il devoit nommer Funchal, est située dans une Vallée, au pied d'une montagne, d'où il fort, dit-il, une si prodigieuse abondance de fources, qu'elles caufent quelquefois des inondations terribles jusqu'à ruiner les Ponts, les Maisons, les Eglises, & les autres Edifices. Cette Ville étoit alors de la grandeur de Saint-Denis en France, mais fort peuplée, à cause du grand nombre d'Esclaves qui l'habitent, & qui vont travailler hors de la Ville dans les Manufactures de fucre. Jean de Cloux qui avoit époufé la Niéce de Dom Criftoval de More, Viceroi de Portugal, étoit alors Conful de France; & diverses Nations de l'Europe avoient des (a) Facteurs dans l'Isle. [De tous côtés on y voit d'agréables maisons de Campagne.]

Situation de

LE Chevalier Narborough, qui s'y trouvoit en 1669, observe que l'unchal, ou Fonchiale, c'est ainsi qu'il l'écrit, est situé dans une Baye au Sud de l'Isle, & fort près de la mer. Elle est défendue par un mur & par d'autres Fortifications du côté du rivage (b). Plusieurs ruisseaux d'eau fraîche, dont elle est arrosée, viennent se jetter dans la Baye par une arche qui passe sous le mur. Le rivage est couvert, dans quelques endroits, de cailloux de mer; & dans d'autres, d'un grand nombre de rocs. Le fond est fort mauvais dans la partie Orientale de la Rade; cependant les Vaisseaux peuvent jetter l'ancre à la portée du canon. On donnoit alors un mille de longueur à la Ville, & trois quarts de large. La Baye est à 32 degrés (e) dix minutes de latitude du Nord; [& à dix degrés & une minute Ouest du Lézard.] Barbot qui étoit à Madère en 1681, repréfente Funchal au pied d'une montagne, & fort étroite dans sa longueur. Il ajoûte qu'elle est munie de trois Forts ou

<sup>(</sup>t) Ovington ratonte à peu près la même

choic, ubi fup. pag. 6.
(v) La dellus quelques uns ont prétendu ue les Chefs avoient divisé l'lise en quatre

Parties. (x) Cada Mofto, ubi fup.

<sup>(2)</sup> Voyages de Moquet en 1601, pag. 17. & fuiv. (a) Angl. & par une bonne artilleric. R. d. E.

<sup>(</sup>b) Voyages de Moquet en 1601, pag. 19. e) Voyez Voyage de Narborongh au Dé-

<sup>(</sup>y) Atkins, Voyage de Guinée, &c. pag. 28. troit de Magellan en 1569, pag. 3.

NICOLS. ISOO. Elle fe nomme proprede trois Châteaux, & que l'Adelantade, ou le Gouverneur du Roi de Portugal, y fait ordinairement (d) fa résidence.

Elle fe nom
O'vikoto no hoferve que le nom de cette Ville est Tombal ou Tonzal,

mais qu'on la nomme communément Funchal (2) à causé du Fenouil qui y

croît en abondance. En 1689, qui est l'année de son voyage, elle lui parut
d'une grandeur fort médiocre. Cependant elle n'avoit pas moins de vingt. E
glifes, (on Chapelles.] Cest le centre, ou plutôt l'unique lieu du commerce, qui consiste principalement en vin & en fucre. Le fuere de Madere passe pur le meilleur de l'Univers.

Las Campagnes de l'Îtle font fort montagneufes, mais elles n'en font pas moins fécondes û moins délicieufes. La Ville elt rafraichie par fept ou huit rivières, & par quantief de petits ruill'eaux qui del'endent des montagnes. On ne Gauroli voir fans admiration la fertilité des lieux les plus lauxt. Ils font auffi cultivés que les Plaines d'Angletterre, & le bled n'y croît pas moins facilement. Mais la multitude des nuées qui s'y forment et pernicieufe (f).

Autre idée de la même Ville.

au raifin.

Le Capitaine Uring étoit a Funchal en 1717. Il raconte qu'elle cli défendue par deux grands Forts, & que far un roc à quelque diffance du rivage elleen a un troifieme (2) qui el capable d'une bonne défenfe par faituation. Derrière la Ville, continue-t'il, le terrain s'elve par degrei jufqu'aux montagnes, & s'etend en forme de cercle dans l'épace de pluieures milles. Cette campagne est remplie de jardins, de vignobles, & de maifons agréables ; ce qui rend la perfective charmante. Il tombe des montagnes une abondance de belles eaux, qui font conduites affice loin par des Aqueducs, & qui fervent aux Habitans pour arrofer & pour embelle leves jardins (b).

F u x u x 1, dit Atisin qui y toix en 1720, ell'a rédicènce du Gouvernour & de l'Evèque, & forme une Ville (i) grande & bim pauplée. Elle a fix Paroilles, plufuur Chapelles, trois (£) Monaflères d'Hommes & trois de l'autre fèxe. Le Réligieules font mois reflerée à Plumchal qu' Lifonne. Elles ont la liberté de recevoir les Erangers, & d'acheter d'eux toutes fortes de bagaelles. Le Collège des Jéfuires et un fort be Elifice. [Li clé meme que dans y les autres pays Catholiques, ce Religieux font attentifs à bien vivre, & ils font for respectés ant pour leur éruition que pour leurs richelles, 1 A l'égard des Habitans, c'eft un mélange de Portugais, de Négres & de (1) Mulâtres, que le commerce rende éganx, & que le non pas afficieut de s'allier par des mariages.

Mauvais Port à Funchal.

L. Porc et incommode & dangereux, fur-tout pendant fur vents d'Ouett & de Sud-Ouet, qui régente librement dans la Rade. L'ancage n'el für qu' a plus d'un mille du rivage, fur un food de quarante braffes, & feulement du côté de l'Ouet. Encore et-ho- forcé, lorque le gonflement des seux annonce quelque vent impétueux, de tirer les (m) cables & de gagner promptement la comment de la commen

(d) Voyez la Relation de Barbot dans la Collection de Churchill, Vol. V. pag. 524. (e) La plupart des Ecrivains la nomment Funchal, & ne varient qu'entre Fonchal & Fonchiale.

(f) Voyage d'Ovington à Surate, pag. 7.

(g) On l'appelle Loo.
(h) Uring, Hift, de ses Voyages, pag. 334.

(i) Angl. & par les punaifes. (k) II eit Suffragant du Patriarche de Lifbonne. Autrefois i'Archevêque des Indes Orientales fauiut fa réfidence à Funchal. (Voyezeles Voyages de Wybants van Warwick. Vol.

II. part. II. pog. 500.]
(i) Voyez Cada Mosto.
(m) Voyage d'Atkins en Guinée, pag. 26.

Linday ze et to A Sept 12

la mer. Les bords du rivage sont si rudes, que les cargaisons demandent des précautions extrêmes; & les vents augmentant la difficulté, on est obligé de choisir des tems commodes. A la vérité les petits Bàtimens peuvent demeurer à l'ancre fous le Rocher du Fort de Loo, qui les garantit du vent d'Ouest. Mais si la moindre partie d'un orage leur fait tourner la proue vers la mer, alors les Matelots n'ont rien à faire de mieux que de gagner promptement le rivage, & d'abandonner leur Vaisseau à tous les hazards. Si les logemens sont plus surs à terre, ils ne font guères plus commodes; car on y est (n) fans celle tourmenté par les mouches & par d'autres infectes (0)

BARBOT nous apprend qu'outre Funchal, l'Isle a deux autres Villes, Moncerico & Santa-Cruz; qu'elle a trente-fix Paroiffes, un Collège, [un Couvent de Jéfuites ] cinq autres Monastères, quatre Hôpitaux, quatre-vingt-deux Hermitages, & quantité de Châteaux & de Maisons de Campagne (p).

LES Cartes particulières mettent trois Villes dans Madère, toutes dans la partie méridionale de l'Ifle. Marafylo, petite Place, avec une Baye & un Port à l'extrémité Sud-Ouest de l'Isle. L'ancrage y est excellent, sur douze, quinze, dix-fept & vingt braffes: Funchal, vers le milieu d'une grande Bave: Santa-Cruz, dans une autre Baye fort ouverte, vers la pointe Orientale de l'Ille. C'est entre cette pointe & Santa-Cruz, que Machico doit être située. Quoique son nom ne paroisse pas sur les Cartes, on apprend des Géographes qu'elle a une fort belle Eglise, avec un Couvent de Bernardines. On convient généralement que l'air de Madère est excellent. Ovington (q) affüre qu'il est fort tempéré, & que le Ciel y est presque toûjours clair & screin. Il observe à cette occasion que les climats, qui font, comme Madère, entre le 30°. & le 40°. degré de latitude, étant éxempts des excès de froid & de chaud, font non-feulement les plus délicieux, mais encore les plus convenables à la constitution humaine, & par conséquent les plus savorables à la santé.

MOQUET (r) parle de Madère comme du plus charmant féjour de l'Univers. L'air, dit-il, y est d'une douceur admirable, & l'on ne doit pas être furpris que les Anciens y ayent placé (s) les Champs Elifés. Ainfi Moquet femble entrer dans l'opinion de ceux qui comptent Madère entre les Canaries (t).

SULVANT la Description d'Atkins (v), l'Isle est un amas de Montagnes, entremêlées de Vallées fertiles. Les parties hautes font couvertes de bois, qui fervent de retraite aux chèvres fauvages. Le milieu contient des jardins, & le bas des vignobles. Les chemins y font fort mauvais; ce qui oblige d'y tranfporter le vin dans des barrils (x), fur le dos des ânes.

La Description que Cada Mosto nous a donnée de Madère, semble présérable

NICOLS. 1560.

Autres Villes de Madère.

Leur Grus-

Agrémens de cette lile.

Mauvais che-

ajoute que la raifon qui force les Vaiffeaux de 1 (2) Quelques Anciens ont mls leur Elyflum gagner la mer, el pour éviter les illes Defiersor ou Deferts.

(a) Barbot, fbid. pag. 27.
(b) Idem, fbid. pag. 524.
(q) Ovington, Voyage de Surate, pag. 7.
(r) Moquet, ubi fup. pag. 17. & Liv.

(s) Narborough dit que le terrain est for-

(n) Barbot (dans la Collection de Churchill, pag. 324 Vol. V.) confirme cerécit. Il de bois charmans.

aux ifles Fortunées, qui étoient les Canaries. (v) Voyage d'Atkins en Guinée, &c. pag.

(x) L'Anglois die qu'on les transporte dans des Outres, faits de peau, & qui leur communiquent quelque gout. R. d. E.

Nicols. 1560. Diministion de fertilité à Madère. ble à toutes celles qui font venues (y) après lui. Il observe que le terrain quoique montagneux, est d'une rare fertilité; qu'il produisoit autresois jusqu'à trente mille stares (z) Vénitiens de bled, & qu'il rendoit soixante-dix pour un. Mais que faute d'habileté dans la culture, (a) il ne rend plus que trente ou quarante; qu'il est rempli de fources excellentes, outre sept ou huit rivieres; que ce fut cette abondance d'eau qui fit naître au Prince Henri de Portugal, la penfée d'y envoyer des cannes de Sicile; que cette transplantation dans un climat plus chaud, leur donna tant de fécondité, qu'elles (b) furpasferent toutes les efpérances [& qu'on a tiré d'une seule récolte, de quoi faire : quatre-cens Cantaros de fucre, à cent douze livres, poids de Venize, le Cantaros: I que le vin v étoit fort bon de fon temps, quoiqu'alors extrêmement près de son origine; & l'abondance si grande, que les transports étojent déja confidérables. Entre les vignes qui furent portées à Madère, le Prince Henri sit choisir à Candie quelques ceps de Malvoisie, qui réussirent parfaitement. En général le terroir de Madère est si favorable aux vignobles, qu'on y voit plus de grappes que de feuilles, & qu'elles y font (c) d'une groffeur extraordinaire, [ puisqu'on en voit qui ont depuis deux julqu'à quatre pau-13mes en longueur. ] On y trouve auffi, dans fa perfection, le raifin noir qui se nomme Pergola. Cada Mosto ajoûte que les Habitans (d) commençoient alors la vendange à Paques.

Vins de Madère. L'Is a ne produit rhea avec tant d'abondance que du vin. On en diffingue trois ou quatre espèces, qui viennent des ceps de Candie: Celui qui a la cou-leur du Champagne a peu de réputation. Le pâle ell beaucoup plus fort. La troiffeme espèce, quo no nomme Malvoile, et l'eristalement délicieule. La quatrième elle l'Imas, qui n'ell pas moins coloré que la Malvoille (2) mais qui lui ell fort inférieur par le golt. On le mêle avec d'autres vins, autant pour les conferver que pour leur donner de la couleur. Cald Molto remarque qui en faifant cuver, on y jette une forte de pâte, composée de la pierre de Júl qu'on ple avec beaucoup de foin, dé dont on met neuf ou dux livres dans chaque pipe. Le vin de Madére a cette propriété, qu'il fe perfectionne, ou, s'il a fouffer quelque altération, qu'il fe répare à la chaleur du Soleil. Mais il faut pour cette opération, que la bonde soit ouverte, & qu'il puisse recevir l'auf ().

LE

(y) Vers 1455, Cell-deller, 35 ans après il découverte. Per due mesforé de prints, qui le couverte. Per due mesforé de prints, qui prie tote livres. Qu'illy, prin, 71a. (a) Divigion continue cette distinution de fertillet, de prétend qu'inprès avoir donné de fertillet, de prétend qu'inprès avoir donné de fertillet, de prétend qu'inprès pas qu'il doit de la proprete pies qu'inqu'in metre l'âté, il loidere vernifie qu'il y a des mueles vis le l'éval une proprete pies qu'inqu'in metre l'âté dans le ne à Malère, judges metre l'aire d'année de l'aire de l'aire qu'il de l'aire qu'il prétendre de passe, avant qu'on leur protent de l'aire de passe, avant qu'on leur print d'aire de l'aire de l'aire qu'il prétendre de passe, avant qu'on leur prints d'aire de l'aire de l'aire qu'il prétendre de l'aire de l'aire de l'aire qu'il prétendre de l'aire de l

Ifie] Voyage à Surate, pag. 10. Le Capitaine Uring affare que l'Ille ne produit guéres que la provifion pour trois mois, & qu'elle tire le recte des autres Pays. Voyages d'Uring, pag. 334.

(b) Atkins, ubi fuo.

(c) Orington observe qu'après l'incendie des Bois dont on a prilè, les cendres cau ferent cette extrême fertilité, [qui a fait don 17 ner à cette fle, le noin d'iffe de la Reine.] (d) Cada Mosto, dans Ramusto, Vol. L

pag 98.

(c) Augl. que le Tinto d'Alicante. R. d. E.,

(f) Voyage d'Ovington à Sarate, p.g. 8.

& fuir.

Le produit d'un vignoble se partage avec égalité entre le Propriétaire & ceux qui cueillent & qui pressent le raisin. Cependant on voit la plûpart des Marchands s'enrichir, tandis que les Vignerons & les Vandangeurs languiffent dans la pauvreté, Les Jésuites étant en possession du meilleur vignoble de profit. Malvoisie en tirent un profit considérable, [& ont le monopole de cette espèce de vin.]

NICOLS 1560. Partage du Malvoifie des Jéfuites.

On compte qu'années communes, l'Isle de Madère donne vingt mille pipes de vin. Il s'en confume huit mille entre les Habitans, son en employe trois ou quatre à remplir ce qui se perd dans les tonneaux,] & le reste se transporte aux Indes Occidentales & dans d'autres Pays, mais particulièrement à la Barbade où les Anglois le préfèrent à toutes fortes (g) de vins de l'Europe. •

ATKINS prétend, comme Ovington, que les cendres des bois brûlés, aux premiers tems de la découverte, donnérent beaucoup de fécondité aux Can-fertilité. nes (b) de sucre, mais qu'un ver, qui commença bientôt à s'y introduire, ayant ruiné les Plantations, elles furent changées en Vignobles qui dédommagerent les Habitans par l'excellence de leurs vins. Celui qu'on appelle Malvoifie est un cor lial admirable, & le meilleur appartient aux Jésuites de Funchal. La vendange se fait aufourd'hui dans le cours des mois de Septembre & d'Octobre, & le produit annuel monte à vingt-cinq mille pipes. Suivant le même Auteur, Madère n'a proprement que deux fortes de vins; l'un brunatre; l'autre rouge, qu'on nomme Tinto, & qui, suivant l'opinion commune, tire ce nom, de ce qu'en effet il est teint; quoique les Habitans s'obstinent 17 à (i) le désavouer. [On mêle de la chaux dans ces Vins, pour les préserver

contre les chaleurs des Indes Occidentales, auxquelles les autres espèces de vins ne réfiftent pas fi bien.] MADÈRE produit une fingulière abondance de pêches, d'abricots, de pru-

Fruits de l'If-

nes, de cerifes, de figues & de noix. Les Négocians Anglois à qui l'on a le permis de rélider dans cette lile, y ont transporté d'Angleterre des grofeilles, des framboiles, des noifettes, & d'autres fruits, qui ont mieux réuffi dans un climat chaud, que la plûpart des fruits de Madère ne font fous un Ciel auffi froid que le nôtre. La Banane est estimée (k) des Habitans avec une forte de véneration, comme le plus délicieux de tous les fruits; jusqu'à se persuader que c'est le fruit défendu, source de tous les maux du genre humain. Pour confirmer cette opinion, ils alleguent la grandeur de ses seuilles. qui ont affez de largeur pour avoir fervi à couvrir la nudité de nos premiers Pères. C'est comme un crime à Madère de couper une banane avec un couteau, parce qu'on voit ensuite dans la substance du fruit quelque ressemblan-23-ce avec l'image du Sauveur crucifié. [Les oranges & les limons, y font en

si grande quantité, que quand on mange à l'ombre des arbres qui les porte; on a le planir de voir ces fruits tomber d'eux-mêmes dans les plats. I

(g) Ibid. pag. 9. Le Capitane Uring dit qu'il s'en fait entre vingt & trente mille pipes, dont la plus grande partie est achetée par les Anglois ur leurs Coionies d'Amérique. Voyez fon

l'altération dont parle Atkins, dit que l'herbe étoit alors fi haute, qu'on étoit obligé de la bruler, ce qui rendoit la terre fort séconde.

(i) Atkins, Voyage en Guinée, &c. pag. 24. (k) Ou Bonona

Voyage, pag. 334.

(b) Dapper qui éctivoit long-tems avant

NICOLS. 1560. Sucket, confiture.

LES Habitans font de leurs citrons (1) une forte de confiture fort délicate, qu'ils appellent Sucket, dont ils font partir tous les ans pour la France la charge de deux ou trois petits Vaisseaux. le sucre qu'ils y sont entrer se transporte rarcment, parce qu'il est lui-même (m) fort rare. On en prescrit l'ufage avec fuccès pour la maladie Angloife, qu'on appelle Confumption.

Cèdre &Naf-

ENTRE les arbres, Cada Mosto vante beaucoup le Cèdre & le Nasso (n) de Madère. Le premier est fort haut, fort gros & fort droit. Son odeur est d'un agrément fingulier. On en fait de belles planches, qui fervent particulièrement pour les lambris. Le Naffo est couleur de rose. Outre les planches, on en fait des bois de fufil, & des arcs d'un excellent reffort. On envove les arcs aux Indes Occidentales, & les planches en Portugal (0).

ATKINS découvrit dans les jardins de Madère une curiolité qui lui parut fort extraordinaire. C'est la fleur immortelle (p), qui étant cueillie dure plusieurs années sans se faner. Elle croît comme la sauge, & la sleur ressemble à celle de la camomille. L'Auteur en prit plusieurs, qui se trouverent auffi blanches & auffi fraîches à la fin de l'année, qu'au moment qu'il

les avoit cueillies.

Peu d'ani-

CADA Mosto rapporte que de son tems l'Isle étoit abondante en toutes fortes de bestianx & que les montagnes renfermoient beaucoup de sangliers. Les Perdrix & les Phaifans font communs dans l'Isle. On y voit des Phaifans blancs. Mais il n'y a point d'autres animaux fauvages, excepté des cailles. maux faura-Oucloues Habitans racontèrent à l'Auteur, que dans l'origine de l'Etabliffement, on v trouva un nombre incrovable de pigeons, qui se laissoient prendre avec un lacet qu'on leur jettoit au cou, & qui ne se défiant d'aucune trahison regardoient stupidement l'Oiseleur tandis (q) qu'il concertoit sa perte. Il ajoûte que ce récit lui parut d'autant plus vrai-semblable qu'on voyoit encore la

Provisions de l'iffe.

ges.

même chose dans quelques liles nouvellement découvertes (r) LES principales provisions de l'file font le chevreau, le porc, le veau, qui est communément affez maîgre, les légumes (1), les oranges, les noix, les figues, les yams, les bananes, &c. Comme il n'y a point de (t) Marchés fixes. la Campagne envoye dans les Villes ce qu'elle juge nécessaire à la consommation. Uring fe plaint qu'ordinairement les alimens y (v) font fort chers. Le Commerce se fair par des échanges. Atkins observe que les provisions qu'on recoit le plus volontiers à Madère font la farine, le bœuf, le pilchard & le harang; le fromage, le beurre, le sel & l'huile. Ce qu'on recherche après ces alimens, ce font des chapeaux, des perruques, des chemifes, des bas, toutes fortes de groffes étoffes, & de (x) draps fins, fur-tout les noirs, qui font la couleur ordinaire des Portugais. On demande aussi des meubles & des ustenciles, com-

(1) Moquet vante quantité d'autres confitures, qui se transportent aussi, pag. 19. Cada Mosto rend le même témoignage de son tems,

(m) Ovington, ubi fup. pag. 10. (n) D'autres nomment par préférence le Diagon & le Gayac, qui est pourtant médio-cre à Madère. Voyez le Parf. Géog.

( o ) Cada Molto , ubi fa)

( ) Atkins, Voyage en Guinée, pag. 27.

(q) Alcaforado s'est fort étendu sur la familiarité des oifeaux.

(r) Cada Mosto, dans Ramusio, pag. 97. (s) Angl. les Choux. R. d. E. (t) Voyage de Guinée par Atkins, pag. 20.

(v) Voyez ses Voyages, pag. 335. (x) Uring dit que les Habitans tirent leur

parure d'Angleterre, & leur linge de Hollande, par les Vaiifeaux Anglois.

me de la vaisselle d'étain, des chaises, des écritoires, du papier, des livres de compte, &c. Les Habitans donnent du vin en échange (y); le vin commun sur le pied de trente Milreys la pipe ; la Malvoisie sur le pied de soixante, Chaque Milrey monte à douze schellings & demi, dont six & demi se payent en marchandifes de la même valeur, & fix en billets. Mais lorfqu'il est question d'un envoi confidérable, ils accordent pour cent, quarante ou cinquante. Comme ils transportent ensuite ces (z) marchandises au Bresil, elles sont quelquefois d'une grande cherté à Madère.

NICOLS. 1560.

Pour la fatisfaction du Lecteur, Atkins a inféré dans fa Relation un petit détail des marchandifes de peu de valeur qui font de débit à Madère. Le voici. On peut y vendre deux habits, à moitié usés, pour une Pipe de Vin. Trois perruques déja portées, pour le même prix.

|                          |   |    |   | - |    |  |   |   |    |   | deni. |
|--------------------------|---|----|---|---|----|--|---|---|----|---|-------|
| Un pain de fucre         |   |    |   |   |    |  | ٠ |   | z. | ٠ | 8.    |
| La livre de fromage      |   |    | ٠ |   |    |  |   |   | ٥, |   | 8.    |
| CELLE du Biscuit         |   |    |   |   | ,* |  | ٠ |   | ٥. | - | 2.    |
| Un a piéce de bœuf       | ٠ |    | ٠ |   |    |  |   | , | ٥. |   | IO.   |
| On y achete 100 Citrons. |   | ٠. |   |   |    |  |   |   | I. | - | 3.    |
| 100 Limons.              |   |    |   |   |    |  |   |   | I. |   | 8.7   |

Les Marchands Anglois qui réfidoient à Madère pendant le séjour qu'Ovington fit dans cette I'le en 1680, n'étoient qu'au nombre de douze. Ils vivoient particulières " fuivant les usages de leur Patrie, se traitant fort bien dans leurs Maisons de Campagne & n'épargnant rien pour se rendre la vie agréable. La, ils s'assembloient entr'eux fous des berceaux d'orangers, & de limoniers, rafraîchis continuellement par des ruisseaux d'eau vive. Rien n'approche de la scène qu'ils avoient devant les yeux. Les Collines étoient couvertes de vignobles, & les Vallées remplies de fruits qui parfumoient l'air. Les bosquets & les allées d'arbres jettoient de la variété dans cette perspective, & la rendoient encore plus riante. L'air étoit ferein. Le chant des oiseaux y faisoit entendre une mélodie continuelle. La mer & les Vaisseaux formoient un autre point tustion de de vue plus éloigné. Enfin, de quelque côté qu'ils tournassent les yeux, ils trouvoient fans cesse de nouveaux charmes (a) dans cette admirable diverfité d'objets dont ils étoient environnés.

Remarques d'Ovington. 168Q.

Délicieufe f.

Dans le tems de la vendange, les pauvres n'ont guères d'autre nourriture. que le pain & le raifin. Sans cette fobriété, il leur feroit difficile d'éviter la fiévre dans une Saifon fi chaude; & les plaifirs des fens auxquels ils s'abandonnent fans réferve, joints à l'excès de la chaleur, ruineroient bientôt les plus vigoureux tempérammens. Aussi les Portugais mêmes les plus riches s'imposent-ils des régles de sobriété, dont ils ne s'écartent presque jamais. Ils ne pressent jamais leurs Convives de boire. Les domestiques qui servent dans un repas ont toûjours

ferve qu'ils ont de la cire & du miel, mais (y) Dapper y joint le fucre, le miel, la cire, les oranges, les citrons & les limons, les grenades & le cuir. Dampierre y ajoûte le cn petite quantité, pag. 98.
(2) Atkins, ubi jup. pag. 25.
(a) Voyage à Surate d'Ovington, pag. 12. maddar. Ce grand commerce avec quantité

de Nations rend les Habitans de Madère plus civils que ceux des Canaries. Cada Mofto ob-

OVINGTON. I680. Sobriété des Portugais.

tofijours la bouteille à la main, mais ils attendent si éxactement l'ordre des-Maîtres pour leur offrir du vin , qu'un simple signe ne seroit pas entendu. Cette affectation de tempérance est portée si loin, qu'un Portugais n'oseroit uriner dans les rues, parce qu'il s'exposeroit (b) au reproche d'yvrognerie.

Leur parure à Madère.

Les Habitans de Madère ont beaucoup de gravité dans leur parure, & portent communément le noir, par déférence, comme Ovington se l'imagine . pour le Clergé de l'Isle, qui s'y est mis en possession d'une extrême autorité. Mais ils ne peuvent être un moment sans l'épée & le poignard. Les Valets mêmes ne quittent point ces ornemens inséparables. On les voit servir à table,. l'affiéte à la main, & l'épée au côté, jusques dans les plus grandes chaleurs; & leurs épées font d'une longueur extraordinaire.

Leurs Maifons. venimeux.

LES Maisons n'ont rien néanmoins qui sente le faste. L'édifice & les meu+ bles font de la même simplicité. On voit peu de Bâtimens qui ayent plus d'un: étage. Les fenêtres sont sans vîtres & demeurent ouvertes pendant tout le iour. Le foir, elles se ferment avec des volets de bois. Le Pays ne produit (c) Nul animal aucun animal venimeux. Mais il s'y trouve un nombre infini de lézards, qui nuifent beaucoup aux fruits & aux raifins. Les serpens & les crapaux qui multiplient prodigieusement aux Indes, s'accommodent peu de l'air de Madère (d). L'Islz a beaucoup perdu de sa sertilité depuis l'origine de ses Plantations.

Caufe de l'altération du erroir,

A force de fatiguer la terre, on a tellement diminué sa force, qu'on est obligé. dans plusieurs endroits de la laisser reposer pendant trois ou quatre ans; & lorsqu'elle ne produit rien après ce terme, elle est regardée comme absolument stérile. Cependant on n'attribue pas moins cette altération à la molesse des Habitans qu'à l'affoiblissement du terrain. Tous les vices, & sur-tout celui de l'incontinence, régnent à Madère dans toutes les conditions. L'éxemple des hommes a comme autorifé les femmes à fatisfaire auffi leurs inclinations déréglées. Elles n'en perdent jamais l'occasion, particulièrement avec les Etrangers. Ovington rejette une partie de ce défordre fur l'ufage établi de se marier sans se connoître. & souvent sans s'être vûs. Il raconte que pendant son séjour à Madère, un jeune homme fort riche devant épouser une jeune personne qui l'étoit auffi , les deux Parties étoient arrivées à la veille de leur mariage, sans avoir jamais eu l'occasion de se voir. Cependant une curiosité peu conforme à l'usage, conduisit le jeune homme chez celle qui devoit être sa semme. Il y fut bien reçu; mais tandis qu'il y étoit, le hazard lui fit entendre la voix de deux jeunes filles, qui s'entretenoient dans une chambre voiline. Il y ietta aufli-tôt les yeux par le trou de la ferrure, en priant qu'on lui fit diffinguer sa semme. Demain, lui dit-on. Il serà assez tems demain. La principale précaution qu'ils apportent au mariage des filles regarde la famille de l'homme & fon origine, pour se garantir de toute alliance avec les sois & les Mores. qui sont en grand nombre à Madère. Les hommes n'ont point la même dé-

Singularité de leur mariages.

(b) Ibid. pag. 14. (c) Tous les poifons; dit l'Auteur, étant ou chauds, comme l'Euphorbium, ou froids, comme l'opium, ou iccs, comme le vitriol, il femble que ces qualités ou leur mèlange devroient plitti)t fe trouver à Madère qu'en Irlande, qui est un Pays humide & par conféquent moins propre à former toutes ces

causes, [& il n'y a ajoute t-il, aucun poison 👉 qui foit fimplement humide; car l'humidité est une qualité parement passive, & qui n'est nas nuitib e par elle même |. | Cependant l'Ir- H lande a des animaux venimeux & Madere n'en

licateffe

<sup>(</sup>d) Ibid. pag. 15-18.

licatesse dans le choix de leurs femmes; mais on regarde comme la dernière bassesse, de prendre pour une jeune fille, un mari qui n'est pas de la même Religion; & cette rigueur s'étend jusqu'aux Anglois, avec la seule différence qu'ils devienment propres à recevoir les Portugailes en se faisant Catholiques, au lieu que la tache des Juifs ou des Mores n'est pas même effacée par ce changement. Cependant il arrive quelquefois qu'on passe sur l'objection en & les Anglois. faveur des richeffes; mais on a vû rompre auffi des mariages qui n'avoient pas eu d'autre défaut, & la décision des Casuiltes s'accorder là-dessus avec l'inclination des Parties. Ovington déclare plaifamment qu'il n'auroit jamais regardé la sobriété & la continence comme un obstacle au mariage. Cependant une Dame de Madère, qui se proposoit de donner sa fille à un jeune homme de la Ville, ayant appris qu'il avoit toûjours joui d'une fanté parfaite, fans s'être amuse avec les semmes de mauvaise vie, & sans avoir jamais gagné de maladie honteuse, conclut que tant de sagesse ne pouvoit venir que d'une constitution foible, & ne le crut pas propre à devenir son ( ) gendre.

OVINGTON. I 680. Disserence pue les Portugais mettent entre les Juifs

Raifons bifarres d'un refus.

Le meurtre est dans une sorte d'estime à Madère. Il y est devenu comme une marque de distinction; & pour jouir d'une certaine renommée, il faut avoir trempé fes mains dans le fang d'autrui. La fource de ce détestable usage, est la protection que l'Eglise accorde aux Meurtriers. Ils trouvent un azile inviolable dans les moindres Chapelles, qui font en grand nombre. Funchal en est rempli, & les Campagnes mêmes en ont plusieurs. L'indul-

Le meurtre trop libre à

27 gence qu'on a pour un crime de cette nature est la honte de [la religion & de] l'humanité. C'est assez qu'un Criminel puisse toucher le coin de l'Autel, pour braver toutes les rigueurs de la Justice. Le plus rude châtiment qu'il ait à craindre est le bannissement on la prison, dont il peut même se racheter par des présens.

Richeffe da

LE Clergé y est très nombreux [& comme dans tous les autres pays catholiques il augmente tous les jours, & cela pour opprimer les Laïques, a.. Clergé. vec lesquels ils semble vouloir disputer qui l'emportera par le nombre. Il paroît surprenant que tant de riches Eccletiastiques puissent être entretenus dans ee degré d'opulence par le travail d'un si petit nombre d'Habitans (f). Pour diminuer l'étonnement, les Portugais répondent qu'on n'admet personne au Sacerdoce, s'il ne jouit déja, de quelque bien qui l'empêche d'être à charge à l'Eglife. On fe garde bien d'y recevoir ceux qui font descendus de race Juive ou More. Cependant il y a une Eglise, nommée Saint-Jacques, où l'on permet aux Prêtres Afriquains d'officier. Les Jésuites tiennent le premier rang

Erentre les Ordres Religieux. [Ils fe fontacquis la reputation dont ils jouissent, par la facilité avec laquelle ils accordent l'absolution à leurs pénitens, & par leur affectation à vouloir passer pour plus saints que les autres. Pour cela, ils dérobent foigneusement à la connoissance du Public, toutes les énormités & les irrégularités, de même que les plus petits défauts dans la conduite des membres de leur Société, Il n'y a que leur ignorance qu'ils ne puillent pas deguifer.

<sup>)</sup> Ibid. pag. 18. & fuiv. en qualité d'Aumônier, fur un Vaisseau de f) On a deja remarque qu'Ovington étoit : Roi nommé le Benjamin; [ainfi il uoit être Chapelain du Roi Guiliaume, & qu'il fervoit cru fur l'article du Clergé.]

déguiser. Entre ceux à qui Ovington parla, de trois à peine y en avoit-il un OVINGTON. qui entendit le latin. S'ils chaffent quelqu'un de leur Couvent, ils cachent 1689. scrupulcusement la faute qu'il a commise, de peur que si le bruit s'en répandoit dans le public, cela ne diminuât le respect qu'ils éxigent du peuple. Lorfqu'on leur demande pourquoi ils se sont ainsi défaits d'un de leurs membres, ils répondent simplement, c'est parce qu'il étoit indigne de notre Société.] [On n'est pas surpris qu'Ovington, qui étoit Prêtre de l'Eglise Anglicane, les maltraite un peu; mais c'est pouller trop la haine que de vouloir faire paffer, sans preuves, la réputation d'honneteté dont ils jouissent, pour un voile dont ils ont l'adresse de couvrir leurs désordres; & les Auteurs de ce Recueil font encore plus coupables, lorsqu'ils avertissent ici malignement qu'Ovington doit être crû fur l'article du Clergé, parce qu'il étoit lui-même

Ecclefialtique (g). Eglife des lé-

L'Eglise des lefuites surpasse toutes les autres en richesse & en beauté. L'Auteur eut l'occasion de la voir dans tout son lustre, le jour où l'on célébroit la Fête de S. Ignace. La mufique étoit des plus belles, les ornemens extraordinaires, & les illuminations composoient un spectacle magnifique. [Latte veille de tous leurs Saints, de même que celle de St. Jean Baptifte, se célébroit à la clarté d'un prodigieux nombre de lampes, qu'on plaçoit au haut des Clochers après le coucher du Soleil, mais toutes ces Illuminations n'étoient rien en comparaifon de celle que les Jéfuites firent cette nuit-là ; de loin elles éblouissoient les yeux des spectateurs. Quelques-unes de leurs Chapelles font baties for la descente de montagnes si escarpées, qu'il ne faut pas moins que la protection des Saints à qui elles sont dédiées, pour garantir d'une chute très dangereuse ceux qui en sortent.] Près de cette Eglise est un fameux Hopital pour Hôpital pour les maux vénériens. L'Auteur vit plusieurs Malades qui lui parurent des objets fort dégoûtans. Mais si l'on a la liberté de les voir, il ne faut laisser rien échapper qui les offense; car dans la plus humiliante situation, ils conservent toute leur fierté. Ovington ne vit qu'une femme qui donnoit quelques marques de confusion & de repentir (b).

les maux venériens.

> LES Eghfes font les lieux où l'on ensevelit les Morts. On orne avec beaucoup de foin le cadavre; mais on l'enterre fans cercucil. & l'on ne manque pas de meler de la chaux avec la terre, pour le confumer plus promptement; de forte qu'en moins de quinze jours fa place peut être remplie par un autre corps. Comme l'Eglife Romaine a décide [peu charitablement,] fur lexifort des Hérétiques, elle ne traite pas leurs cadavres avec beaucoup de ménagement. Les Anglois qui meurent à Madère font moins confidérés que les carcaffes mêmes des bêtes; car on leur refuse toutes sortes de sépultures. & leur partage est d'être précipités dans la Mer. Ovington rapporte un éxem-

ple de cet usage, qu'il traite de barbarie, dans un Marchand Anglois qui mourut fous fes yeux. Tous les Marchands de la même Nation voulant l'enterrer avec décence, & le fauver du moins de la rigueur du Clergé, prirent le parti de le transporter entre les rochers, dans l'espérance qu'il y feroit à couvert des recherches eccléfiastiques. Mais ils furent trahis dans leur mar-

La Sépulture refulée aux Hérétiques.

(g) Voyez le Voyage d'Ovington; pag. 23. (b) Ibid. pag. 25, 26.

che. Les Portugais se rendirent en foule au lieu de la sépulture, éxhumèrent le corps, & l'exposèrent aux insultes publiques; après quoi ils le jettèrent dans l'Océan. On en use de même aux Indes Orientales, dans tous les Pays de la domination Portugaife. Il n'y pas de lieu qui paroiffe affez vil pour y menterrer un Hérétique; [& lui rendre les derniers devoirs de l'humanité,

OVINGTON. 1689. La même pratique s'éxerce

c'est commettre un péché mortel.] On appréhende que les vapeurs de son cadavre n'infecte toute l'étendue d'un canton Catholique, Cependant la haine des Pretres se laisse quelquesois adoucir par une somme d'argent. L'Auteur rapporte l'éxemple d'un enfant qui avoit été secrettement enterré, & Apour lequel on obtint grace, [a des conditions, qui devroient paroître fort étranges, fi le récit d'Ovington avoit ici plus de vrai-semblance. Mais com-

Exception peu vrai-tem-

me il n'en parle que sur le témoignage d'autrui, on peut supposer qu'il a prêté trop facilement l'oreille à des fables.] Il raconte donc que le Clergé Portugais éxigea que l'enfant fût éxhumé, pour recevoir le Baptême des Catholiques; & qu'après cette cérémonie (i), il consentit qu'on lui rendît la fépulture.

Chanoines de Madère.

Les Chanoines de l'Eglife Cathédrale jouissent du plus heureux fort du monde, dans une condition également éloignée de la pauvreté & du travail. Leur régle les oblige à la vérité de se rendre à l'Eglise des quatre heures du matin. Mais comme cette heure ne favorife point affez le goût qu'ils ont pour le repos. Ovington a remarqué qu'ils ont foin tous les jours de faire retarder l'horloge, afin qu'elle fasse entendre quatre heures, lorsqu'il en est réellement cinq; & par cet artifice, ils menagent tout-à-la-fois leur fommeil &

leur réputation. A v reste cette censure, dont on s'efforce ici d'adoucir les termes, doit

Embarras des paroître affez pardonnable à l'Auteur Anglois, après le chagrin que son Ca-Anglois à l'occafion de quelques-uns de leurs Matelots convertis par les Jé-

pitaine essuya de la part des Ecclésiastiques de Madère. Il en rejette la principale cause sur les Jésuites, en les accusant d'un excès de zele pour leur Religion; mais il est surprenant qu'il prétende leur en faire une ofiense.] Quelques Matelots Anglois [qui sçavoient la langue Portugaise ayant été bien recus au Collége des Jéfuites, prirent du goût pour la Religion Romaine, & s'en firent expliquer les principes. Leur Vaisseau se disposoit à par-

tir. Ils] se trouverent absens à la revûe que leur Capitaine fit de l'Equiparige. [On devina aifément qu'ayant pris la réfolution de se faire Catholiques, ils avoient renoncé au voyage des Indes.] Le Capitaine s'adressa au Gou-verneur, qui ordonna, pour satisfaire la Nation Angloise, qu'on fit quelques recherches dans la Ville. Mais son autorité n'alloit pas jusqu'à pouvoir forcer le Collège des Jésuites. Cependant le jour du départ étant fixé pour les Anglois, ils se rendirent à bord, d'où ils envoyèrent au rivage leur Pinasse bien armée; dans l'espérance d'y enlever quelques Pecheurs & de les faire suppléer à la place de leurs Matelots. En croisaut des le premier jour, le hazard leur fit rencontrer deux Eccléfiastiques, qui se rendoient à Fun-Hechal dans une Barque. Les deux Révérends, [comme l'Auteur les appel- lls arrêtent le.] furent extrémement furpris de le voir arrêtée pas une trouve de la Moisle. I furent extrêmement furpris de se voir arrêtés par une trouppe de Mate- par reprélail-

lots; mais leur douleur furpassa beaucoup leur étonnement, lorsqu'on leur dé-les.

OVINGTON. 1689.

Ils font o-

bligés de les

rendre.

clara qu'il falloit dire adieu au délicieux fejour de Madère & fe preparer au vovage des Indes [au cas que les Jédicies ne rendifient pas les Matetots An-490 glois, qu'ils avoient enleve.] Il se demandèrent la libert de d'errie au Gouverneur. Leur lettre, dont ils ne refuferent pas la lecture aux Anglois, contenoit des prières & des inflances palfonnées, ji la demandioient pour l'amour de Dieu-yè de de la Vierge Marie J'derre fecourus à toutes fortes de pris. Le Capitaine écrivit en même-tema au Conflu de fa Nation pour luftifier fa conduire.

A l'arrivée de ces deux lettres, l'allarme se répandit dans toute la Ville, & le Peuple auffi ainnié que le Ctergé, déclara que si son ne si haioi de lui rendre se rètres, toute la Nation Anglois en porteroit la vengeance à Madère. En effet les Marchands qui demeuroint dans l'ille, commencierent à trembler pour leur street. Ils tentérent inutilement toutes sortes de moyens pour appaifer la populace, qui couroit dans les rues en redemanlant se s'êtères & maudissant les Hérétiques. Ensin craignant que l'obstination du Capitaine ne les exposits biende aux dernières violences, ils deman lérent la primission de se rendre à bord, pour lui faire entendre raison; & dans le doute du succès, ils portérent avec eux toutelur augent, résolus de ne pas recourner dans la Ville.

rendre à bord, pour lui faire entendre railon; & ilan le done du fuecte, ils portièren avec eux tout leur agent, réfolus de ne pas recourrer dans la Ville, s'ils ne tiroient aucun fruit de leur négociation. Mais le Capitaine, après les avoir entendus, compris qu'il ne pouvoir netenni le Pfilonniers fant aculer un tout confidérable à l'Anglectre. [La différence étoit extreme entre des Matelous 45 figuilfs, qui premoient se vlontairement le parti de l'abandonner, d'é deux Éccléfiafiques qu'il prétendoit arracher malgré eux à leur Patrie.] Enfin s'enne déterminé à fastânire les Portuguis; [il renvoya les deux Prêtrer, qui, fuivant-ja remarque de l'Auteur, lui auroient été aufi inutiles fur mer, qu'ils le font fur la trerie; d'. Il il abandonna l'a vengeance à l'Eferviau de cette Relation, 45 qui (il) a crò bien l'éxercer en parlant fort injurieusement de l'Eglife Romaine de de l'emittee.]

Leur ven-

# Isles de Puerto-Santo & de Saint Brandon.

Découverte & propriétés de Puerto-Santo.

C. » a Molto, qui eftentré le ptemier data quelque détail fur ces deux Illes, nous apprend que celle de Puetro-Santo fur découverte par les Portugais, vers l'an (1) 1418, le jour de la Toulfaints; & que c'ét de cette fête qui le raité (m) fonnom. Le Prince l'entri de Portugal y forma une Colorne, fous la conduite de (n) Barthélemi Perdirella, qu'il revieti de la (e) qualité de Gouvragus. Ou donné 1 fille euviron » à quine milles de tou.

Gouvernant. On donne à l'îsse environ (p) quinze milles de tour. Le meme Auteur ajoûte qu'elle produit allez de blec de d'avoine pour sa provision q u'elle nourrit beaucoup de Bousis & de Pores (q), mais sur tout une prodigieuse quantité de lapins. Entre plasseurs espèces d'athres, elle a

(k) Ovington, ubi fup. pag. 3t. & fuiv.
 (i) L'Auteur fe trompe. C'est en t413.
 (m) Faria en donne une autre raison. Voy.

le Chap, I. du Vol. I.
(n) Dans Ramufio, c'est Pollastrello.

(a) Lorique Breiton fe faifit de Puerto-Santo, en 1595, l'Ille abondoit en vin, en bled, en buile, & ne manquoit ni de beiliaux,

ni de frults, d'olfcaux & de poiffon. Voyez
 Hakluyt, troifième Vol. de fa Collection,
 pag. 578.

(p) Barbot dit huit lieuës. D'autres plus ou moins. Elle cft à douze lieuës au Nord-Eft de Madère.

(q) On a parlé au Tome I. de la multiplication des Lapins.

17-le dragon, dont la féve ou le jus se tire dans certaines Saisons; l'il découle par des incisions qu'on a faites au bas du tronc l'année auparavant, ] & forme une gomme qui par diverses épurations (r) devient ce que les Apoticaires nomment fang de dragon. Cet arbre donne un fruit dont on estime le goût. & qui est jaune, avec la forme d'une cerife. On trouve dans Puerto-Santo le meilleur miel & la plus belle cire du monde, mais en petite quantité. Le poisfon est abondant fur les Côtes, fur-tout la Dorade (1) & le Dentali. L'Isse n'a pas de Port; mais la Rade est commede & couverte de toutes parts, excepté entre le Sud & l'Est; ce qui la rend dangereuse lorsque le vent souffle de ce

côté-là. Cada Mosto ( ) borne ici ses éclaircissemens. Au mois d'Avril 1595, le Capitaine Amias Preston s'empara de la Ville de Puerto-Santo avec foixante hommes. Elle étoit alors affez grande & fort bien bâtie. Les Habitans se retirèrent avec ce qu'ils ayoient de plus précieux fur une montagne voifine, où les Anglois n'ofèrent les attaquer. Ils propofèrent une rançon pour la Ville; mais Preston se ressentant de quelques insultes qu'il y avoit reçues, la fit brûler jusqu'aux sondemens. Il fit le même traitement à tous les Villages de l'Isle, qui étoient habités par de vieux Soldats Portugais à qui l'on accordoit cette retraite (v) comme une récompense de leurs fervices. En 168r, Barbot ayant relaché dans cette Isle, y trouva (x) quel-

aucs Villages & plufieurs Hameaux.

NICOLS parle de Saint Brandon (y), fans expliquer la grandeur ni les propriétés (z) de cette Isle. Linschoten s'étend davantage; mais avec autant d'incertitude. A droite des Canaries, dit-il, (a) environ cent lieuës de Ferro, le hazard a fait souvent rencontrer une lse nommée par les gens de mer . San-Borandon , ou Boranora. Ceux qui l'ont vûe la représentent comme un lieu délicieux, où la verdure, les arbres & toutes fortes de provisions font en abondance. On prétend qu'elle est habitée par des Chrétiens; mais personne n'a pû rendre compte de leur Pays ni de leur langage. Les Espagnols, qui font partis plusieurs fois des Canaries pour la chercher, n'ont point encore réuffi à la découvrir ; ce qui a fait supposer à quelques-uns de leurs Ecrivains que c'est une Isle enchantée, qui ne se montre jamais à ceux qui la cherchent. D'autres racontent qu'elle a ses jours & ses tems pour se faire voir & pour disparoître, ou que c'est la force des Courans qui en éloigne les Vaisfeaux. Enfin d'autres conjecturent plus raisonnablement que l'Isle étant sort petite & presque toûjours enveloppée de nuages, les Courans ne permettent gueres en effet qu'on puisse en approcher assez pour la voir. Quoiqu'il en soit,

Elle est prise & brulée par les Anglois.

OVINGTON.

1689.

Opinions diveries fur l'ifle de S. Bran-

(r) Quelques-uns la mettent au rang des épiceries. Cest-là une Remarque du Traduc-teur, qui s'ans deute n'aura pas fait attention à ce que difent les Anteurs Anglois : ceux-ci o's fervent Amplement qu'il paroit par cette Rélation, que le fang de Dragon elt an jus épais-fi, R. d. E.

(s) Orate Vecchio. (t) Voyez la Collection de Ramusio, Volume I. pag. 96.
(v) Collection de Hackingt, Volum. III.

(x) Barbot, dans la Collection de Cour-

III. Part.

chill, Volum. V. pag. 524.

(y) Elle est ainsi nommée dans la Traduc-

tion Françoife des Voyages Hollandois aux Indes Orientales; mais les Anglois l'appellent Boranora; & de Brie , Boraden. Les uns la mettent à cent lieue, d'autres à cent milles des Canaries. Par la droite de Ferro, il faut entendre ici le côté de l'Oueth

(2) Nicols la place entre Madère & Palma. Pour accorder cette fituation avec Linfehoten, il faut entendré le Nord, par la droitedes Canaries.

(a) Voyages de Linschoten, pag. 177.

O'UN 1970 M. on est persinadé, finivant Linichotem, que l'Ille de Saint Brandon éxiste, à la 1689. distance des Canaries qu'on vient de marquer; dé l'On ne peut douter, sjotuc-t'il, d'un fair qui est attecté par divers témoins oculaires. Malgré l'air de persination avec lequel is éxplique, les Auteurs de ce Recueil font portes à croire que c'est une îlse chimérique, comme celle d'O-Brésil, qui femble se jouér aussi de l'accordination de l'accordi

#### C. VII.

Histoire de la Découverte de l'Isle de Madère.

ALCAFORADO. I 4 2 I. Remarques préliminaires.

N trouve, dans pluseurs Auteurs, différentes Relations de la même Découverte. Jean de Barros, le Tite-Live du Portugal, en parle avec peu d'étendue dans la première Décade de son Asie. Le Docteur Manuel Clement en a publié l'Histoire en Latin, avec une Epitre dédicatoire au Pape Clément V. Manuel Tome a composé sur le même sujet un Poëme Latin sous le titre d'Insulana. Antoine Galvano s'étend sur cette découverte dans le Traité des Entreprises des Espagnols & des Portugais (a) jusqu'à l'année 1550. Manuel de Faria y Soufa, illustre Commentateur du Camoens (b), cite Galvano à la première Stance du cinquiéme Chant de la Lusiade. Mais nous n'avons pas de Relation fi complette que celle de François Alcaforado, Ecuyer du Prince Henri de Portugal, premier Auteur des Navigations qui nous ont ouvert de nouveaux Mondes. D'ailleurs elle a précédé celles de tous les autres Ecrivains, elle fut composée pour le Prince, [dans un tems où l'attention du Public auroit # exposé les moindres faussetés au démenti; ] & personne n'étoit plus capable qu'Alcaforado de donner un détail éxact de cet événement, puisqu'il étoit au nombre de ceux qui affiftèrent à la feconde découverte.

Son Ouvrage fut publié d'abord en Bortugais, par Dom Francisco Manuel. Enfuire ayant eitraduit en Franços, il parus à Paris (o no 1674, On ne s'autache ici qu'à cette Tradedion, parce qu'on n'a pû le procurer l'Original. Jonyjne sgait pas même où il a détimprimé. Le Tradedior dit que le Manuscrit Original est gardé avec soin par Dom Francisco; cela semble infinuer que l'Enditon Portugais n'a pas précéde de beaucoup la Françoise. L'Autour François déclare qu'ayant trouvé le flyle chargé de comparaison, de digredions, d'étimologies, de rélétions ennuyeues, il n'a pas fait difficulté de le reformer; mais qu'il a conservé serupuleusement se moindres circonlances his-

Doutes fur la vérité de cette Histoire.

(a) Imprimé en 1560, traduit en Anglois & publié is 40, par Hakluyt. Purchafs en a mis l'extrait dans fon Pilgrimage, Vol. II. pag. 1671.

(b) Faria parle aussi de cette découverte

de Madère dans son Asie Portugaise.

(c) Sous le titre de Relation historique de la

découverte de l'Isse de Madère. [C'est un pe-se tis format, de cent-huit pages, lans la préface qui en contient douze, & d'où nous en avons tiré les particularités qu'on lis tel. L'Ouvrage est imprimé en aflez grands caracètres].

(d) Collection de Hackluyt, Vol. II. Pait. II. pag. 1.

. . .

quelque façon cette Histoire, & les Anglois ne seront plus étrangers dans un Alcarozano. événement qui a rendu un de leurs Compatriottes fameux pendant plusieurs siécles, parmi les autres Nations.] On ne peut distimuler qu'il y a quelques objections à faire contre la vérité de cette Histoire, dans certains endroits où les circonstances s'accordent mal avec le tems de l'Auteur. Si l'on ne regarde point ces erreurs comme une raison de rejetter l'ouvrage, il faut supposer qu'elles y ont été mêlées par les Editeurs. Mais il est vrai du moins que ce qui regarde la personne de Machan se trouve confirmé par Ovington, qui é-

I42I.

crivoit sur le témoignage des Habitans même de Madère.

Cause des a-

Sous le régne d'Edouard III, Roi d'Angleterre, un homme d'efprit & de courage, nommé Robert (e) Machin, ayant conçû une passion fort vive Machan, pour une ieune personne d'une naissance supérieure à la sienne, obtint la préférence sur tous ses Rivaux. Mais les parens de sa Maîtresse, qui se nommoit Anne d'Arfet, s'appercurent des fentimens de leur fille; & dans la réfolution de ne pas fouffrir un mariage qui bleffoit leur fierté, ils se procurèrent un ordre du Roi pour faire arrêter Machin, jusqu'à ce que le sort d'Anne fût fixé par une autre alliance. Ils lui firent épouser un Homme de qualité, dont Machin refusa de déclarer le nom après sa triste avanture. Anne sut aussi-tôt conduite à Briftol dans les terres de son mari. L'Amant prisonnier obtint immédiatement la liberté; mais animé par le ressentiment de son injure autant que par sa passion, il entreprit de troubler le bonheur de son Rival. Ouelques amis lui prêterent leur fecours. Il fe rendit à Briftol, où, par des artifices ordinaires à l'Amour, il trouva le moyen de voir sa Maîtresse. Elle n'avoit pas perdu l'inclination qu'il lui avoit inspirée pour lui. Ils résolurent ensemble de quitter l'Angleterre & de chercher une retraite en France. Leur diligence fut egale à leur témérité. Un jour qu'Anne feignit de vouloir prendre l'air, elle fe fit conduire au bord du Canal par un domestique de confiance; & se met- Maitresse. tant dans un Bateau qui l'attendoit, elle gagna un Vaisseau, que son Amant tenoit prêt pour leur fuite.

Il enlève fa

L'ANCRE fut levée aussi-tôt, & les voiles tournées vers les Côtes de France. Mais l'inquiétude & la précipitation de Machin ne lui avoient pas permis de choifir les plus habiles Matelots d'Angleterre. Le vent d'ailleurs lui fut si peu favorable, qu'ayant perdu la terre de vûe avant la nuit, il se trouva le lendemain comme perdu dans l'immensité de l'Océan. Cette situation dura treize Hiours, pendant lesquels il fut abandonné à la merci des Flots. [On parle d'un tems où la Bouffole n'étoit point encore en usage dans la Navigation. ] Enfin, le quatorzième jour au matin, ses gens apperçurent fort près d'eux une terre qu'ils prirent pour une Isle. Leur doute fut éclairei au lever du Soleil, qui leur fit découvrir des forêts d'arbres inconnus. Ils ne furent pas moins surpris de le jette dans

Une tempête voir quantité d'Oiseaux d'une forme nouvelle, qui vinrent se percher sur leurs l'isse de Ma-

mâts, & leurs vergues, fans aucune marque de frayeur. Its mirent la Chaloupe en mer. Plufieurs Matelots y étant descendus pour gagner la terre, revinrent bientôt avec d'heureuses nouvelles & de grands témoignages de joye. L'Isle paroissoit déserte; mais elle leur offroit du moins

(e) Galvano, & Hackluytaprès lui , l'appel- ment que ce fut vers 1344, fous le régne de lent Machan, Ils ne marquent pas précisément. Pierre IV. d'Arragon, l'année de cette avanture. Galvano dit feule-

ALCAFORADO

un azyle après de fi longues & fi mortelles allarmes. Divers animaux s'étoient approchés d'eux fant les mencaer d'aucune violence. Il savoient vi des ruif-feaux d'eau fraîche, & des arbres chargés de fruit. Machin & fa Maitreffe, avec leurs mellieurs amis, o eurent plus d'emprefilement que pour aller fer a-frachir dans un fi beau Pays. Ils s'y firent conduire auli-tôt dans la Chaloupe, en haiffant le rette de leurs gens pour la garde du Vaiffeau. Le Pays leur parart enchandé. La douceur des animaux ne les invitant pas moins que celle de l'air & que la variéte des leurs en & de de fruits, ils a'vancérent un pea plus loin dans les terres. Bientôt ils trouvèrent une belle prairie, bordée de lauriers, & rafrachie par un ruiffeur, qui décendoir des Montagnes dans un lit de beau gravier. Un grand arbre, qui leur offroit fon ombre, leur fit prodre la réfolution de arrêter dans cette belt folluted. Ils y drefferent des cabanes.

Il s'établit à terre.

& rafrachie par un ruill'eau, qui deficendoit des Montagnes dans un lit de the beau gravier. Un grand arbre, qui leur offroit fon ombro, leur fis prondre la réfolution de s'arrêter dans ectte belle folitude. Ils y drefferent des cabanes, pour y prendre quelques jours de repos & deliberre fur leur futuation. [Ils y 12<sup>3</sup> pafférent le tems très agréablement; ils faifoient continuellement de nouvelles decouvertes, & les productions du pays leur fournillioient toi) jour des fujiets d'admiraration.] Mais leur tranquillité dura peu. Trois jours après, un orage du Nord-Eff arracha le Valifeau de defiles issancres, & le jett fair les Côctes de Marocçois s'étant brifé contre les rochers, tout l'Equipage fut pris par les Mores & renfermé dans une étroite prifon.

Le vent entraine fon Vaiffeau dans l'Afrique.

> MACHIN n'ayant retrouvé le lendemain aucune trace de son Bâtiment. conclut qu'il étoit coulé à fond. Cette nouvelle difgrace répandit la confternation dans fa troupe, & fit tant d'impression sur sa compagne, qu'ellen'y furvêcut pas long-tems. Les premiers malheurs qui avoient suivi son départ avoient abbatu son courage. Elle en avoit tiré de noirs présages, qui lui faifoient attendre quelque funeste catastrophe. Mais ce dernier coup lui fit perdre iufou à l'ufage de la voix. Elle expira deux jours après, fans avoir pû prononcer une parole. Son Amant penétré d'un accident si tragique ne vêcut que cinq jours après elle, & demanda pour unique grace à fcs ainis de l'enterrer dans le même tombeau. Ils avoient creuse sa sosse au pied d'une sorte d'autel, qu'ils avoient élevé fous le grand arbre. Ils y placèrent aussi le malheureux Machin; & mettant une croix de bois fur ce trifte monument, Ils y joignirent une inscription qu'il avoit composé lui-même & qui contenoit en peu de mots sa pitoyable avanture. Elle finissoit par une prière aux Chrétiens, s'il en venoit après lui dans le même lieu, d'y bâtir une Eglife fous le nom de Jefus Sauveur.

Sa Makreffe mourt, & lui apres elle.

AFRÈS Is mort du Chef, le refte de la Troupe ne penfa qu'à fortir d'un lieu fi défert. Tous les foiss furent employs è mettre la Chaloupe en état de foûtenir une longue navigation; de l'on mit à la voile, dans la vice, sij étoit polible, de recourner en Angleterre. Mais la force du vent ou l'ignorance des Matelots ayant fait prendre la même route que le Vajifeau, on alls tomber fur la même Cote, de l'on viy effixy pa sun moilleur fort.

Esclavage de fes gens en Afrique. Ils y trouvent Jean de Morales. Les prifons de Maroc étoient alors remplies d'Efclavis Chréciens de toutes les Nations, comme celles d'Alger le font aujourd'hui. Il sy trouvoir un Efigagnol de Séville, nommé Jean de Morales, qui ayant éxercé longtems la profeillon de Pilote, prit beaucoup de platifir au rocit des Prifonniers Anglois. Il apprit d'eux la fituation du nouveau Pays qu'ils avoient découvert, de les marques de terre auxquelles il pouvoie tere reconno. Li l'Hiftorien fe croit obligé de reprendre les circonftances qui conduifirent à la feconde Découvert de Madére.

I E AN Premier, de Portugal, étant retourné victorieux des guerres de Alcaronape, Castille, entreprit de passer en Afrique à la tête d'une puissante Armée, pour la conquête de Ceuta qu'il prit effectivement en 1415. Il étoit accompagné dans cette expédition des Infants de Portugal, entre lesquels Dom Henri, a- couverte de lors Grand-Maître de l'Ordre de Christ, se distingua singulièrement. Ce Madère, jeune Prince ayant cultivé l'étude de la Géographie & des Mathématiques.

I421. Causes de la

trouva l'occasion chez les Mores [& les Juis,] de prendre des informations fur les Pays & les Mers, dont ils étoient environnés. Ce qu'il apprit d'eux lui fit naître une passion insurmontable pour les Découvertes. Après la réduction de Ceuta, il se retira dans la Province des Algarves, où il bâtit près du Cap Saint-Vincent un Fort & une Ville qu'il nomma Terca-Nabal. mais'qui prit ensuite le nom de Villa do Infante. Il s'y livra si entièrement à l'éxécution de ses projets, qu'il y destina d'abord tous les revenus de son Ordre. L s principal instrument fur lequel il jetta les yeux pour une si noble en-

Gonfalvo treprife, fut Juan Gonfalvo Zarco, Gentilhomme de la Maison. La valeur de Zarco, princidu PrinceHenri de Portugal.

Zarco s'étoit signalée au Siége de Ceuta, où le Roi l'avoit revêtu de la dignité de pal instrument Chevalier. On prétend qu'il introduisit le premier l'usage de l'artillerie sur les Vaisseaux. Il avoit découvert, en 1418, l'Isle de Puerto-Santo. dans un voyage qu'il faifoit pour trouver le Cap de Bojador; deux ans après, il passa les Détroits par ordre du Roi Jean, pour aller croifer fur les Côtes d'Afri-que. Mais il faut remarquer ici que des l'an 1416, Dom Sanche, dernier Fils du Roi Ferdinand d'Arragon & Grand-Maître de l'Ordre de Calatrava, avoit laissé en mourant une grosse somme d'argent pour la rédemption des Captifs. Après quelques délais, on fit partir d'Espagne un Foist, chargé du legs & de l'exécution des volontés du Prince. Quantité d'Esclaves Chrétiens sortirent des prisons de Maroc. Jean de Morales (f) qui sut de ce nombre, passoit avec les autres d'Afrique à Tarif lorsque la flotte de Zarco traversoit le Détroit, Les deux Couronnes, sans être en guerre ouverte, avoient quelques différends qui autorifoient le Commandant Portugais à se saisir du Foist. Cependant la cargaison n'ayant pû lui inspirer que de la pitié, il rendit la liberté à ce Bàtiment & ne retint que Morales, après lui avoir reconnu affez d'ha-

Comment il rencontre jean de Morales.

(f) Il faut avouer que l'objection qui naît ici contre la vérité de cette Hilloire, est difficile à lever. On nous a raconté qu'après la mort de Machin, ses Compagnons partirent aussitôt, & trouvèrent Jean de Morales dans les prilons de Maroc. Or fil'on suppose, comme Galvano le rapporte d'après les Chroniques de Caftille, que la découverte de Machin arriva vers l'an 1344, il faut que la prifon de Morales n'ait pas duré moins de soixante feize ans juiqu'au tems qu'il rencontra Zarco. L'intervalle seroit encore plus long, fi l'avanture de Machin étoit arrivée dès la 1328, comme Herbert l'écrit. L'Auteur même de cette Histoire place cet événement fous le Régne d'Edouard III, qui commença en 1327 & qui finit en 1378. Mais en ne le rapportant qu'à la dernière année de ce Règne, ce seroit toujours quarante de ux ans qu'il faudroit accorder à la prison de Ma-

chin; ce qui est non-seulement peu probable. mais contraire au fens de l'Historien, qui fem-ble mettre un espace fort court entre les deux événemens, & contraire encore à la Chronique, qui dit expressément que Machin passa luimême en Afrique, & qu'il fut préfenté enfui-te au Roi de Castille. À la vérité cette suppofition de la Chronique peut paffer pour l'invenrion de quelque Espagnol, qui a cru fortifier alors les prétentions de l'Espagne sur Madère; mais la première objection demeure dans toute sa force. On n'y voit même aucune autre réponse, que de dire, ou que Morales avoit blesse la vérité en déclarant qu'il sçavoit des Anglois mêmes ce qu'il n'avoit appris que par la tradition des autres Esclaves; ou qu'Alcasorado n'a pas rapporté fidellement ce du'il tenoit de Morales.

Alcaforado. 1421.

bileté pour le croire capable de fervir le Prince Henri dans fes delleins. La violence n'eut aucune part à cette nouvelle captivité. Morales n'apprit la caufe de fa détention que pour en marquer de la joye, & s'offrir volontairement au fervice du Prince de Portugal. Il s'emprella même de communiquer à Zaro l'épérance qu'il avoit de 16 faire confidérer tout-d'un-coup par de ouvertures importantes; il parla de la nouvelle Ifle que les Angloss avoient découverte. & l'hiltôrie des deux Amans ne fut pas obbliée.

Il le mene au Prince Henri.

me su ZARCO charmé de ce qu'il entendoit, n'eut rien de si pressant que de retourner à Tarca Nabal, pour faire un si riche présent à fon Prince. Morales sut reçu comme un envoyé du Ciel. A peine cut-il expliqué ses propositions, que Henri dépécha [Zarco & Morales] au Roi son Père, pour →

Obitacles levés. hii en relever les avanages. & demander la pérmiffion de les ésé-nier. Estas trouvèrent des obliades à la Cour , par l'oppofision fecret de quelques ennemis du Prince. Mais, fur les informations de Zarco, il s'y rendit l'un-même, & fa préfence fit évanouir aufli-éol les difficultés. Le tems de l'expédition fut marqué au mois de Juin, & les ordres donnés pour l'équipement d'un bon Vaiffean, accompage d'une Chaloupe à rames, l'uivant l'uiage du tems. Zarco fut nommé pour commander cette petite Plotte. Il prit avec lui le Capitaine Jean Luurence; l'Arnopois de Cardaval (g), Ruy Paés, Alvares Alfonfo, François Alcaforado Auteur de cette Relation; & deux habiles Pilotes, Antonie Jago, & Lorenzo Gomez.

Départ pour la découverte de Madère.

ZAR co toucha dans fa route à Puerto-Santo, où les Portugais, qu'il y avoit laissés deux ans auparavant, lui racontérent comme une vérité constante . qu'au Nord-Est (b) de l'Isle, on voyoit sans cesse des ténébres impénétrables. qui s'élevoient de la Mer jusqu'au Ciel; que jamais on ne s'appercevoit qu'elles diminuaffent, & qu'elles paroiffoient gardées par un bruit effrayant qui venoit de quelque cause inconnue. Comme on n'ôsoit encore s'éloigner de la terre. faute (i) d'Astrolabe, & d'autres instrumens dont l'invention est postérieure, & qu'on s'imaginoit qu'après avoir perdu la vûe des Côtes, il étoit impossible d'y retourner, fans un secours miraculeux de la Providence; cette prétendue obscurité passoit pour un abîme sans fond, ou pour la bouche même de l'Enfer. Les Ecrivains qui s'attribuoient plus de lumières, foûtenoient que c'étoit l'ancienne Isle de Cipango, que le Ciel se plaisoit à tenir cachée sous un voile mystérieux , dans laquelle on étoit alors perfuadé que les Evéques Espagnols & Portugais s'étoient retirés avec d'autres Chrétiens, pour se garantir de l'esclavage & de l'oppression des Mores, [& des Sarrazins.] Ils ajoûtoient qu'on ne pouvoit entreprendre sans crime de pénétrer dans un secret si divin, puisqu'il n'avoit point encore plû au Ciel de faire précéder cette découverte par

Opinions fabulcufes fur cette lile.

> (g) Angl. François de Carvalail. R. d. E. (b) Ce devroit être au Sud-Oueft, qui est la situation de Madère par rapport à Puerto-

(4) Si cette remarque est véritable, voici la ne veuille fuppofer que c'elt une sin décision du no point for conteilé, justifique l'Audécision du no point for conteilé, justifique l'Auterre décigne que les infrumeus nécessités à la remarquer dans les Remarques prell
Navignation nécionet pas encore inventés en ou de quelqu'un qui sorde cut le
1418 à 1420, lorfque Puerto-Samo & Madeire faprent découvers par les Portugais. D'une examples de fendibales additions, l'

autre chté, il eft clair par le même endroit qu'ils furcut huventés quéques années après cette découverte, puissuits l'étoient forque l'Auteur composit à Relation ; moiss qu'on ne veuille suppofer que c'ell une interpolation de Dom l'Francico Mainuel, comme on l'a fait remanquer dans les Remarques prélimbaires, ou de quéquirun qui avoire ule Manuferit avant lui. [On verra dans la fuite quelques d'accumples de fembables additions.]

Eteles fignes qui font annoncés dans les anciennes Prophéties, [qui parlent de Alcaronapo. ce Miracle.

Les exhortations de Morales firent méprifer à Zarco ces fausses terreurs. Ils jugèrent tous deux que les ténèbres dont on vouloit leur faire un fujet d'é- qui n'arrêtent pouvante, étoient au contraire la marque certaine de la terre qu'ils cherchoient. Morales. Cependant après quelque délibération, ils convinrent de s'arrêter à Puerto-Santo jusqu'an changement de la Lune, pour observer quel effet il produiroit fur l'ombre. La Lane changea, sans qu'on s'apperçût de la moindre altération dans ce Phénomène. Alors tous les Avanturiers furent faisis d'une si vive terreur qu'ils auroient abandonné leur entreprife, si Morales n'étoit demeuré ferme dans ses idées, soûtenant toûjours d'après les informations qu'il avoit reçûes des Anglois, que la terre qu'on cherchoit ne pouvoit être bien loin. Il faisoit comprendre à Zarco que cette terre, étant sans cesse à couvert du Soleil par l'épaisseur de ses forêts, il en sortoit une humidité continuelle, qui produisoit cette nuée épaisse, l'objet de tant de craintes & de fausses imaginations,

ENFIN Zarco, ne confultant plus que son courage, mit à la voile un jour au

matin, sans avoir communiqué sa résolution à d'autres qu'à Morales; & pour ne laisser rien manquer à sa découverte, il tourna directement la proue de son Vaiifeau vers l'ombre la plus noire. Cette hardiesse ne fit qu'augmenter les Approche du Vaiiseau vers Vaiiseau vers allarmes de son Equipage. A mesure qu'on avançoit, l'obscurité paroissoit l'isse, de plus épaisse. Elle devint si terrible qu'on ôsoit à peine en soûtenir la vûe, fraveur des Vers le milieu du jour en entendit un bruit terrible, qui se répandoit dans Matelots. toute l'étendue de l'horifon. Ce nouveau danger redoubla fi vivement la frayeur publique, que tous les Matelots poufférent de grands cris, en suppliant le Capitaine de changer de route & de leur fauver la vie. Il les affembla d'un visage serme, & par un discours prononcé avec le même courage il leur infpira une partie de sa résolution. L'air étant calme & les Courans sort rapides, il fit conduire son Vaisseau au long de la nuée par deux Chaloupes. Le bruit servoit de marque pour s'avancer ou se retirer, suivant qu'il paroissoit plus ou moins violent. Déjà la nuée commençoit à diminuer par degrés. Du côté de l'Est elle étoit sensiblement moins épaisse, mais les vagues ne cessoient pas de faire entendre un bruit terrible. On crut bientôt découvrir au travers de l'obscurité quelque chose de plus noir encore, quoiqu'à la distance où l'on étoit, il fût impossible de le distinguer. Quelques Matelots assurèrent qu'ils avoient apperçu des Géans d'une prodigieuse hauteur. Ce n'étoient que les rochers, qu'on vit bientôt à découvert. La mer s'éclaireissant enfin, & les vagues commençant à diminuer, Zarco & Morales ne doutérent plus qu'on ne fût peu éloigné de la terre. Ils la virent presqu'aussitôt, lorsqu'ils n'ôsoient encore s'y attendre. La joye des Matelots se conçoit plus aisement qu'elle ne peut s'exprimer. Le premier objet qui frappa leurs yeux fut une petite pointe, que Zarco nomma la pointe de Saint-Laurent. Après l'avoir dou- vue de la terre, blée, on eut au Sud la vûe d'une terre qui s'étendoit en montant; & l'ombre ayant tout-à-fait disparu, la perspective devint charmante jusqu'aux montagnes.

142I.

Difficultés

RUY Paës fut envoyé dans une Chaloupe, avec Jean de Morales, pour. Ruy Paës & reconnoître la Côte. Ils entrèrent dans une Baye, qu'ils trouverent con- Jean de Moraforme à la description que Morales avoit reçûe des Anglois. Etant descen- les y descendus au rivage, ils découvrirent fans peine le monument de Machin, & les miers.

142I.

ALCAFORADO, autres marques qu'ils s'attachèrent à distinguer. [ Après avoir satisfait leurreniété au tombeau des deux Amans, ] ils portèrent ces heureuses nouvelles au Vaisseau. Zareo prit possession du Pays au nom du Roi Jean & du Prince Dom Henri, Chevalier & Grand-Maitre de l'Ordre de Christ. Ensuite rapportant ses premières vûes à la Religion, il fit élever un nouvel autel près du Tombeau de Machin. La datte de ce grand évenement est le 8 de Juillet, jour de Sainte Elifabeth.

Recherches que Zarco fait dans l'ific.

LE premier foin des Avanturiers Portugais, fut de chercher dans le Pays, des Habitans & des Bestiaux. Mais ils n'y trouvèrent que des oiseaux de diverfes espèces, & si peu farouches qu'ils se laissoient prendre à la main. On résolut de fuivre les Côtes, dans la Chaloupe. Après avoir doublé une pointe à l'Ouest, on trouva une Plage où quatre belles rivières venoient se rendre dans la Mer. Zarco remplit une bouteille de la plus belle eau, pour la porter au Prince Henri. En avançant plus loin, on arriva dans une Vallée arrofée par une autre rivière. Plus loin encore, on trouva une seconde Vallée couverte d'arbres, dont quelques-uns étoient tombés. Zarco en fit une croix, qu'il éleva fur le rivage, & nomma ce lieu Santa-Cruz. Un peu au-delà, ils passerent une Pointe qui s'avançoit affez loin dans la mer, & la trouvant remplie d'un grand nombre de geais, ils lui donnèrent le nom de Pauta dos Gralhos, qu'elle conferve encore.

CETTE pointe, avec une autre langue de terre, qui en est à deux lieues, forme un Golphe, alors bordé de beaux cedres, au-delà duquel Zarco découvrit encore une Vallée, d'où fortoit une eau blanchâtre qui formoit un grand baffin avant que d'entrer dans la Mer. Tant d'agrémens naturels engagerent Zarco à faire descendre encore une fois ses gens pour pénétrer plus loin dans les terres. Mais quelques Soldats chargés de cet ordre revinrent bientôt lui apprendre qu'ils avoient vû de tous côtés la Mer autour d'eux, & par conféquent qu'ils étoient dans une Isle, contre l'opinion de ceux qui avoient pris

que la découverte est une cette terre pour une partie du Continent d'Afrique. Ific.

ZARCO ne pensa plus qu'à choisir dans l'interieur du Pays quelque lieu propre à s'y établir. Il arriva dans une campagne affez vaîte, & moins couverte de bois que les autres cantons, mais si remplie de fenouil que la Ville qu'on y a bâtic depuis, qui est devenue la Capitale de l'Isle, [& la Métropo-17le de tout l'Orient pour le spirituel] en a tiré le nom (k) de Funchal. La, trois belles rivières fortant de la Vallée & s'unissant pour se jetter dans la mer, forment deux petites Isles, dont la fituation tenta Zarco d'en faire approcher son Vaisseau. Ensuite il continua sa route par terre jusqu'à la même pointe qu'il avoit vûe au Sud, où il avoit planté une croix. Il découvrit, au-dela, un rivage si doux & si uni qu'il lui donna le nom de Playa formosa. Un peu plus loin, il fut arrêté par un ruisseau d'eau claire, mais si rapide, que deux de ses gens ayant entrepris de le passer à la nage, surent emportés par .

Divers lieux qu'il vifite & qu'il nomme.

Il reconnolt

(k) On trouve ici dans ectte Relation une remarque fur Funchal, qui prouve clairement qu'on a fait quelques additions aux Manuferit 'Alcaforado; car l'Auteur n'a pû parler de plufieurs chofes qui n'arrivèrent qu'environ quatre-vingt ans après, telles que l'érection de Funchal en Evèché, [qui n'a eu lieu que vers

le feizième fiécle; ou autour de l'an 1500: & ce ne fut encore que plufieurs années après, que l'Archevêque des Indes y fit fa réfidence; & cependant c'est à cette réfidence qu'il est. fait allufion dans ces mots, la Misropole de tout FOrient pour le frirituel.].

le Courant, & n'auroient pû éviter de périr s'ils n'eussent été promptement ALCAYORAGE. fecourus. Cet accident fit nommer le ruisseau Soccoridos; cause plus heureuse que celle qui a fait nommer Agraviados une rivière de la Mer Arabique dont les Historiens Portugais (1) font mention.

En continuant sa marche, Zarco s'approcha d'une pointe de rocher, qui étant coupée par l'eau de la mer, formoit une forte de Port. Il crut y décou-

vrir les traces de quelques animaux; ce qui rendit sa curiosité d'autant (m) plus vive, que jusqu'alors il n'en avoit point encore apperçu. Mais il fut bientôt détrompé en voyant sauter dans l'eau un grand nombre de Loups-Marins. Ils fortoient d'une caverne que l'eau avoit creusée au pied de la montagne, & qui étoit devenue comme le rendez-vous de ces animaux. Cette découverte fit donner à Zarco le furnom de Camera dos Lobos, qui s'est trans-17-mis (n) à sa postérité, sde la même manière que Scipion & Germanicus ont tiré des furnoms des Provinces qu'ils avoient conquises.]

Les nuées devinrent si épaisses dans cet endroit, que faisant paroître les rochers beaucoup plus hauts & trouver quelque chose de plus terrible au bruit arrêtent Zardes vagues qui venoient s'y brifer, Zarco prit la réfolution de retourner vers son Vaisseau. Il se pourvut d'eau, de bois, d'oiseaux & de plantes de l'Isle, pour en faire présent au Prince Henri; & remettant à la voile pour l'Europe, il arriva au Port de Lisbonne vers la fin du mois d'Août 1420, fans avoir perdu un feul homme dans le voyage.

LE succès d'une si belle entreprise lui attira tant de considération à la Cour Il retourne en de Portugal, qu'on lui accorda publiquement un jour d'audience, pour faire Portugal. Acle récit de ses découvertes. Il présenta au Roi plusieurs trones d'arbres d'une reçoit. groffeur extraordinaire; & fur l'idée qu'il donna de la prodigieuse quantité de forêts dont il avoit trouvé l'Isle couverte, ce Prince la nomma l'Isle Madère. Zarco reçut ordre d'y retourner au Printems, avec la qualité de Capitaine ou de Gouverneur de l'Isle; titre auquel ses descendans joignent aujourd'hui celui de Comte (0).

L'Isle est nom-

Le second voyage se fit au mois de Mai de l'année 1421. Zarco partit accompagné de fa femme, Constance Rodrigue de Sa (d'autres disent d'Almeyda:) de Juan Gonsalvo son fils aîné, & de ses deux filles, Hélène & Béatrix. Il retrouva son Isle en peu de jours. La Rade où il aborda n'étoit encore diftinguée que par le nom de Port Anglois; mais il la nomma Puerto Machino, pour faire honneur à la mémoire de l'infortuné Machin; & la Ville qui s'y est formée depuis, a conservé le nom de Machino ou Machico. En descendant au rivage, il fit abbatre le bel arbre fous lequel étoient les autels & le tom- Machico, Ebeau dont on a parlé; & l'usage qu'il en fit aussi-tôt fut pour bâtir une Egli- glise batie. fe , qu'il dédia à Jesus Sauveur , suivant les intentions de Machin qui subsistoient encore dans son épitaphe. Il donna aux tristes restes des deux Amans une fépulture honorable dans le chœur.

mée Madère. Son fecond voyage à Ma-

APRÈS

(1) Cette réflexion fur la Rivière de les Agraviados, dans le Golphe Arabique, est une autre interpolation ; pulique l'évenement qu'elle suppose est postérieur de cent vingt ans à la découverte de Madère.

(n) On reconnoît encore lei une interpola-

( m ) Machin avoit vû différentes fortes d'a-

III. Part.

(\*) C'est encore ici vrai-semblablement une autre interpolation.

ALCAFORADO. 1421. Fondations de Funchal.

Après avoir accordé ses premiers soins à la Religion, il choisit pour l'établiffement de fa Colonie, l'endroit de l'Isle qui lui avoit paru le plus commode & le plus agréable. C'étoit une belle Vallée, où l'eau fraîche étoit en abondance. Il y jetta les fondemens d'une Ville qui fut nommée l'unchal, & qui devint bientot fameuse. Constance sa femme, en dédia le premier Autel à Sainte Catherine; ce qui se trouve néanmoins contraire au récit de Barros, qui fuppose deux Eglises bâties à Funchal avant celle-ci. Cette erreur du Tite-Live de Portugal rend fort suspect tout ce qu'il raconte ensuite du feu qu'on employa pour détruire les forêts, & qui s'y entretint pendant sept ans; d'autant plus que Madère n'a jamais été fans beaucoup d'arbres, quoiqu'on en ait abbatu un fort grand nombre pour les Manufactures de fucre. dont on a vû jufqu'à cent cinquante à la fois.

Autres difoofitions on faveur du Prince Henri.

de Zarco.

au Prince Henri les revenus de cette Isle pour tout le tems de sa vie, en dédommagement des fommes qu'il avoit avancées pour la découvrir & la peupler. Cette donation se fit à Cintra par un Acte solemnel, le 26 de Septembre 1433; & par le même motif, l'autorité spirituelle sut accordée Récompense perpétuellement à l'Ordre de Christ. Alphonse, successeur d'Edouard, confirma ces dispositions en 1439. A l'égard de Juan Gonsalvo Zarco, dont le mérite & les fervices méritoient aussi des récompenses, les Princes ses Maîtres changérent son nom & ses armes. Il fut revêtu du titre de Comte, avec le nom de Camera dos Lobos, en mémoire de la caverne qu'il avoit découverte; & pour armes, il prit [fur un champ de finople] une tour d'argent supportée par deux Loups-marins & chargée d'une croix d'or. Ses

APRÈS la mort du Roi Jean, Edouard fon Fils & fon fuccesseur accorda

changement d'armes ne doit pas paroître fort furprenant, puisqu'on changea auffi celles de Portugal, qui étoient auparavant d'Argent, à une Croix d'Azur. 

Descendans conservent encore le même nom & les mêmes armes. Cent

HAPITRE H.

Voyage d'Aluife da Cada Mosto, au long des Côtes d'Afrique jusqu'à Rio grande, en 1455.

CADA Mosto. 1454. Remarques préliminaires fur les voyages de Cada Mofto.

NOUS avons deux voyages de Cada Mosto, qui se trouvent dans les Collections de Ramusio & de Grynæus; l'un, aux rivières de Sanaga ou Sénégal; de Gambra, ou Gambia; & de Rio grande. L'autre à la même Côte d'Afrique & aux Isles du Cap-Verd.

CES deux Ouvrages ayant été [vrai-femblablement] composés en Italien, Ramusio nous les a conservés dans la même langue; mais Grynæus en a donné une Traduction Latine, qui différe de l'Original dans pluficurs points effentiels, [& fur-tout dans les dattes. ] Par exemple, l'Italien fait partir l'Auteur de Venife, en 1454, & la Traduction en 1504. On juge ailement que de part ou d'autre l'erreur vient de l'Impression, & l'on est d'abord porté à croire, que c'est l'Imprimeur du Latin qui doit être accusé de cette négli-

gence.

gence. Mais la conjecture se change en certitude, lorsqu'on observe enfuite que le Prince Henri, par qui Cada Mosto (a) fut employé, mourat en 1463.

CARA Mosto. 1454.

Les deux voyages font précédés d'une Préface de l'Auteur, & d'une Introduction composée par celui qui a pris soin de les recueillir. On lit dans la feconde de ces deux piéces qu'Aluife da Cada Mosto fut le premier qui decouvrit les Isles du Cap-Verd, quoique les Portugais attribuent l'honneur de cette découverte, douze ans auparavant, à (b) Denis Fernandez, un de leurs Compatriotes. On fit d'autant plus de cas des voyages de Cada Mofto, lorsqu'ils furent publics, que les Anciens ayant représenté les Pays voilins de la Ligne comme une Région inhabitable, il apprit au contraire à les Lecteurs qu'elle étoit couverte de verdure & remplie d'Habitans. D'un autre côté, on s'imagina que ses découvertes pouvoient être d'une utilité considérable pour le commerce. Ramufio paroît avoir été perfuadé que par les rivières du Sénégal, & de la Gambra (c) qu'il prenoit pour des branches du Niger, on pouvoit s'ouvrir un commerce facile avec les riches Contrées de Tombuto & de Melli, & faire ainsi passer l'or en Europe avec plus de commodité & de diligence, que par les vastes & dangereux déserts qui séparent ces deux Régions de la Barbarie. Comme le fel, fuivant Leon, étoit la marchandife la plus précieuse qu'on pût porter aux Négres, on se proposoit de prendre du fel dans l'Isle de Sal, qui est une des Isles du Cap-Verd, & d'en fournir tous les Pays qui bordent le Niger, dont on ne supposoit pas que le cours eut moins de cinq-cens milles. On espéroit d'en tirer, pour échange, de l'or & des Esclaves; & tandis que l'or passeroit en Europe, les Esclaves devoient être transportes au marché de Saint-Jago , autre Isle du Cap-Verd, d'où il feroit aife de les conduire immédiatement aux Indes Occidentales.

Imaginations de Ramufio fur le Com-

Pour entreprendre un fi beau commerce, il auroit été nécessaire alors d'obtenir le consentement des Portugais, qui étoient maîtres de toute cette son projet, Côte d'Afrique, jusqu'à plutieurs degres au-delà de la Ligne. Ramusio, dont le rapporte lei les raisonnemens, jugeoit qu'il y avoit peu de difficulté, puisque tous les Européens avoient la permittion de porter leur commerce [à l'Isle de St. Thomas, qui est sous l'Equateur, c'est-à-dire] jusqu'à. l'extrémité de la Guinée. Cependant comme les Portugais mêmes n'en n'avoient point encore entrepris de cette nature, il cherchoit par quels moyens on y pouvoit parvenir. Les Anglois l'ont tente plusieurs fois; mais les obstacles qu'ils y ont tronvé marquent affez, que si le succès n'est pas impossi-

Défauts de

foit une communication entre le Niger & les autres rivières qui tombent dans la mer Occidentale; opinion combattue par tons les Voyageurs de quelque réputation. Monficur de l'Isle l'a rejettée lui-même dans ces derniers tems; & fa dernière Carte d'Afrique représente le Sénégal ; la Gambra & le Niger comme des fleuves absolument séparés. CADA Mosto, dans sa Présace, après avoir fait l'Apologie de son Ouvra-

ble, il n'est pas aussi facile que Ramusio se l'imaginoit. D'ailleurs il suppo-

(a) Ramufio écrit toùjours Aluife da Cada Mofto. [ Aluise eft le même nom que Louis].

(b) Voyez le Chepit, I. du Tome I. (c) Angl. & de Rio Grande. R. d. E.

CADA Mbsro. 1454. Eloge du Prince Henri de Portugal par Cada Mofto, \*

ge & déclaré qu'il s'attache inviolablement à la vérité, parle de l'Infant Enriquez, c'est-à-dire du Prince Henri, premier Auteur des découvertes. Il loue la grandeur d'ame de ce Prince, l'élévation de son génie & son habileté dans toutes les connoissances Astronomiques. Il ajoûte qu'il se livra tout entier au fervice de la Religion, en faifant la guerre contre les Mores, & que ses Exploits lui acquirent une immortelle réputation. Le Roi Jean son Père, étant au lit de la mort en 1432, le fit appeller, & lui recommanda de ne jamais abandonner l'héroïque résolution de poursuivre les ennemis de la fainte Foi. Ce généreux Prince engagea fa parole; & pour la remplir presqu'austitôt, il entreprit avec Dom Edouard son Frère, & successeur de Jean, cette fameuse guerre contre le Royaume de Fez, qui dura plusieurs années. Son zéle ne se relàchant point contre les Mores, il fit partir, chaque année ses Caravelles pour croiser sur les Côtes (d) d'Azafi, & de Messa; mais n'étant pas moins passionné pour les découvertes, il joignoit à cette Commisvincible de ce sion celle d'avancer sans cesse au long de la Côte. Elles poussèrent en effet iusqu'au grand Cap qu'on a nommé le Cap de Non (e), & qui n'a tiréce nom que de l'impossibilité qu'on se figuroit à pénétrer plus soin. Cependant le Prince Henri, qui pensoit autrement, ajoûta trois Caravelles au nombre qu'il avoit jusqu'alors envoyées. Elles passerent le Cap d'environ cent milles; & n'avant trouve au-delà que des Côtes sabloneuses & désertes, elles revintent for leurs traces.

Ardeur in-Prince pour les Découver-

> LEUR progrès n'ayant fait qu'encourager le Prince, il remit la même Flotte en Mer. l'année suivante, avec ordre d'avancer cent cinquante milles de plus, & d'aller aussi loin qu'il seroit possible, en promettant d'enrichir par ses bienfaits tous ceux qui tenteroient cette entreprise. Ils partirent; mais tout leur courage & leur respect pour les ordres du Prince ne purent leur faire pousser plus loin leurs Découvertes. Cependant la force de son jugement ne lui faisoit pas voir avec moins de clarté, qu'on devoit trouver de nouveaux Pays & de nouvelles Nations. Il ne se lassa point d'envoyer des Caravelles, jusqu'à l'heureux tems où l'on découvrit enfin certaines Côtes habitées par les Arabes du désert. & par les Azanaghiz, Nation farouche & bazanée. Ainsi les Négres ayant été découverts, on continua de découvrir successivement les autres Nations, comme Cada Mosto va nous l'apprendre. Tel est le fond de sa Préface.

Age de Cada Mosto, & ses vûcs en commenerat fes Vorages.

Le raconte ensuite qu'il étoit âgé de vingt-deux ans lorsqu'il entreprit son yoyage; qu'il en avoit déja fait plusieurs dans quelques parties de la Méditerranée, & celui de Flandres, qu'il s'étoit proposé de recommencer pour travailler à sa fortune; car il ne desavoue pas qu'avec le dessein d'employer sa jeunesse, son principal objet ne sût d'acquérir des richesses & des dignités. Ce qui donne beaucoup de prix à ses Relations, c'est qu'elles sont les plus anciennes qui nous restent des Navigations Portugaises. S'il y en a quelques-unes qui les ayent précédées, ce ne font que de courts extraits & de simples abrégés donnés par les Historiens, qui ne méritent pas le nom de Journaux de Voyageurs. Cala Mosto étoit un homme d'esprit & d'intelligence, qui a fait un

(d) Zaff, ou al Saffi. (e) Faria prétend que le Cap Non fut double & cifui de Bojador découvert en 1415, c'est à dire, plufieurs années avant la mort du nologie,

Roi Jean. Voycz le Chap. I. de cet Ouvrage. On rend compte ici de la Préface de Cada Motto, fans s'attacher à l'exactitude de la Chro-

usage continuel de ces deux qualités dans son Ouvrage; & si l'on excepte quelques circonstances sur lesquelles on ne peut douter qu'il n'ait été trompé par les Marchands d'Afrique, comme la plûpart des Voyageurs font expofés à l'être, nous n'avons pas de Journal plus curieux & plus interreffant que le fien. On y trouvera particulierement un détail fort instructif sur le commerce d'or de Tombuto & sur ses principales branches, qui ont été si peu connues de nos derniers Voyageurs: ce qui marque affez que ce n'est pas la multitude des Ecrivains qui jette du jour dans les matières obscures; & qu'un Voyageur éclairé donne une idée plus juste des Pays qu'il a parcourus, que vingt Auteurs médiocres qui rendent compte des mêmes lieux. [ Dans Grynæus , & dans

Ramufio, ces Voyages font diftingués par des Sections, que nous n'avons pas fuivies ici.]

CADA Mosto, résolu de retourner en Flandres avec le peu d'argent qu'il avoit, s'embarqua fur une Galère Vénitienne commandée par le Capitaine Marco Zeno, Chevalier [de Malte.] Ils partirent de Venise le 8 d'Août 1454. Les vents contraires qui s'élevèrent près du Cap Saint-Vincent les ayant forcés de s'y arrêter, il se trouva que dans le même tems Dom Henri Prince de Portugal, vivoit fort près du même Cap, dans un Village nommé Ripofera, où il s'étoit retiré volontairement pour le livrer à l'étude. Ce célèbre Protecteur de la Navigation & des Voyageurs, envoya aussi tôt au Vaisseau, Antoine Gonzalez son Sécretaire, accompagné d'un Véhitien nommé (f) Patricio Conti, qui étoit alors Consul de sa République en Portugal, & que son goût pour les Voyages attachoit aussi au service du Prince. Ils portoient quelques montres du fucre de Madère, du sang de dragon de la même Isse, & des autres commodités que le même Prince commençoit à tirer des Pays qu'il avoit découverts. Après diverses questions, ils apprirent aux Vénitiens du Vaisseau que Dom Henri avoit fait peupler plusieurs isles désertes, & que les richesses qu'ils leur montroient en étoient déja les fruits. Ils ajoûtèrent que ces essais n'étoient rien en comparaison des grandes choses que le Prince avoit éxécutées; que depuis telle & telle année il avoit pénétré dans des Mers jusqu'alors inconnues, ri à Riposera. & dans des Pays où ses gens avoient fait des découvertes incroyables; que les Portugais qui s'étoient employés à ces admirables entreprises avoient tiré des avantages extrêmes de leur commerce avec les Nations barbares, & gagné quelquefois jufqu'à mille pour cent. Enfin leur récit parut si merveilleux aux Vénitions, que la plûpart des passagors, & particulièrement Cada Mosto, se scritirent enflamés de la passion des voyages. Ils demandèrent si le Prince accordoit la liberté de partir, à ceux qui lui offroient leurs fervices. On leur répondit qu'il ne la refufoit à personne. Mais on leur expliqua les conditions qu'il y mettroit: C'étoit 10. d'équiper & de charger un Vailleau à leurs dépens; ou seulement de le charger, parce qu'il fournissoit volontiers des Caravelles, 20. Que dans le premier cas, il se réservoit au retour, la quatrième partie des biens qu'on rapportoit; & que dans le fecond, il éxigeoit la moitié de la cargaison. 3º. Que si le voyage manquoit de succès, le Prince se chargeoit de tous les frais. Mais on prit soin d'assurer, qu'il étoit impossible qu'on ne recueillit pas de grands fruits d'une si belle entreprise. Gonzalez ajoûta que

CADA Mosro. 1454.

Mérite de fes Journaux.

Cada Mofto part de Venise & relache au Cap St. Vin-

Rencontre

(f) Grynneus dit, sans le nommer, que c'étoit un Patriclen de Venise.

70

Cana Dom Henri feroit charmé d'y voir entrer des Vénitiens, & qu'il les traite-Mosro, roit avec diffinction, parce qu'étant perfinadé qu'on trouveroit des Epices dans les Pays dont il avoit commencé la découverte, il fçavoit que les Négotians de Venife étoient plus entendus que toute autre Nation dans le com-

nierce [ de cette efpèce de Marchandifes.

Cada Moflo fe determine à fervir les Portugais,

Ca ab. Mofto ne balança point à fe rendre auprès du Prince, qui lui confirma tout ce qui l'enoti d'entendre, & qui augmenta meme fon ardeur par une infinité de nouvelles promeffes. La jeuneffe, la curioité, l'envie de s'enrichir furent autnt d'aignillons qui ne laifferent plus de repos au jeune Voyageur. Il commença par s'informer des marchandifes qui convennient à fes nouveaux defficiis. Enlitée, etant retourné à bord, il diipol de celles qu'il avoit dellineis pour le Pays-Bas; & ne réfervant que ce qu'il erut favorable à l'expédition qu'il médiors, il aliaft partir faits lui les Galeres Ventiennes, le la latin partir faits lui les Galeres Ventiennes, le la latin partir fait lui les commendents de la cardinate féjor qu'il fit en Peregal. Il lui fit équiper no combiné de tardinate féjor qu'il fit en Peregal. Il lui fit équiper no combiné de tardinate de la commendent de la commendent à Vincent Diux, natif de Lagos. Mais Cada Mofto l'avaut chargée préfairentérement à fe finais, la partirent entémble le 2 de Mars 1455, avec un vent

1 4 5 5. tierement Nord-Eft.

Il arrive à Pucito Santo.

Dès le 25, lis arrivèrent à l'Îllo de Puerro-Santo, qui est éloigné de fix cens milles au Sud, du Cap Saint Vincent (§2). Il y avoit dépl pres de vingtens milles au Sud, du Cap Saint Vincent (§2). Il y avoit dèp ares de vingtept ans que cette Îlle avoit été découverte. Ils en partient le 28 de Mars, & le meme jour ils entréent dans Almérine (§4) un des Prots de l'Îlle de Madère, à quarante milles de Puerro-Santo. Dans un tems clair, ces deux Îlles peuvent le voir l'une de l'autre. Celle de Madère coit faintée depais l'Illes que voir de l'autre. Celle de Madère coit faintée depais centre l'équels Îlle de le Commandement de viorit paragés. Trifan occupie la partie où le Port de Manchico est fittes & Zarco, celle où il avoit jetté luimème les fondemens de Punchal.

Il touche à Madère. M ao à sa avoit déja quarre Habitations confidérables; Manchico, Sans-Cruz, Funchia & Camera dos Lobos, fans compter d'autres chabillemes qui commengoient à fe former en différens lieux. On y compoir alors dischuir cens hommen (\*) de Millien, & une Compagnie de cent ('cavaliers, L'Ilé le eft aerofice par lunie trivières, qui la traverfent prefigientièrement & fir lesquelles on avoit confirmit des moulins à ficie rles planches, qui en fournif foient de diverfes fortes au Portugal. Les plus oftimées étoient celles de Cédrec & de Naflo, dont on employoit les premières à tous les utiges des Edifices, & les autres à faire des ares & des bois de fuil (\*). Le Cédre-reffemble beaucoup au Cyprès; mais il rend une odeur extremement agréable. Le bois de Naflo eft couleur de role & d'une rare beauté. Cada Mofto rend témoignage que la venlange fe faifoit alors à Madère vers letems de Paques, au plus tard, l'octave d'après.

(b) C'est apparemment ce que les autres

nomment Machico, ou Manchico.

(i) Celbà-dire apparenment de gens ca- publes de porter les armes.

<sup>(</sup>g) On retranche ici de ce Journal la defcription de Puerto-Santo, & une partie même de celle de Madère, qui ont déja trouvé place dans le Chapitre précédent.

<sup>(</sup> k ) Aigi. et des Arbalettes. R. d. E.

IL quitta cette Isle, pour prendre au Sud; & dans peu de jours il arriva aux Isles Canaries, qui sont à trois cens vingt milles de Madère. Il compte fept Canaries, dont quatre étoient habitées par des Chrétiens; Lancerota, Fuerte Ventura, Gomera & Ferro. Elles avoient pour Seigneur, fous l'auto- Canaries. rité du Roi d'Espagne, un Gentilhomme Espagnol, nommé Herrera. natif de Séville. On transportoit de ces Isles à Cadix & dans la rivière de Séville, une grande quantité de l'herbe qui se nomme Orchel ou Oricello, pour les usages de la teinture. Les peaux de chèvres, le suif & le fromage faisoient le reste du commerce. L'Auteur remarque que les Habitans naturels des quatre Isles foûmises aux Chrétiens étojent les Canarins, & qu'ils avojent différens langages qu'ils n'entendoient point entr'eux. Leurs habitations étoient de Etat où ces fimples Villages, fans fortifications & fans défense dans les Plaines, mais fi lifes étoient bien fortifiés dans les montagnes, qu'il falloit un Siége pour les forcer. Les trois autres Isles, qui se nomment la grande Canarie, Ténérise & Palma n'avoient encore que des Idolatres pour Habitans. Elles étoient mieux peuplées que les quatre autres, fur tout celle de Ténérife, qui est la plus grande, & qui ne contenoit pas moins de quatorze à quinze mille ames. On en comptoit huit ou neuf mille dans la grande Canarie. Palma n'en avoit qu'un petit nombre, quoiqu'elle parût charmante en perspective. Ces trois Isles étant bien gardées par des Habitans fort courageux, les montagnes d'une hauteur exceffive, & les Places imprenables, il avoit été jusqu'alors impossible

aux Chrétiens de s'en rendre Maîtres. Ténérife est une des plus hautes Isles du Monde, & fe découvre de fort loin en mer. L'Auteur fut affuré par quelques Matelots, qu'ils l'avoient apperque de foixante & foixante-dix lieues Espagnoles, qui font environ deux cent cinquante milles d'Italie. Elle a dans fon centre une montagne en forme de diamant, d'une hauteur merveilleufe . & toûjours brûlante. Cada Mosto apprit ces circonstances, de plusieurs Chrétiens qui avoient été prisonniers dans cette sile. Il prétend que depuis le pied

CADA Mosto. 1455.

de la montagne juíqu'au fommet, il n'y a pas moins dequinze fieues Portugai-fics, qui font foixante milles d'Italie. [Mais on a vû, dans le Chapitre précédent, des régles plus justes pour la véritable hauteur du Pic.1 (1) L'Isle de Ténérife avoit alors neuf Maîtres ou neuf Princes, qui prenoient le titre de Dues. C'étoient autant d'Usurpateurs, qui avoient divisé ges. l'autorité fouveraine, après s'en être faifis par la force. Les guerres qu'ils avoient entr'eux caufoient fouvént beaucoup de carnage. Leurs armes n'étoient que des pierres, & des massues, en forme de dards, dont la pointe étoit armée d'os ou de corne au lieu de fer. Ceux à qui ce secours manquoit, fe contentoient de faire durcir leurs massues au feu. La plapart des Habitans étoient continuellement nuds, quoique plufieurs fe couvrissent de peaux de chèvres. Mais ils s'enduisoient la peau de suif, mêlé avec le jus de quelques herbes, qui la rendoient affez épaiffe pour rélifter au froid. D'ailleurs, é-

tant fi avancés au Midi, ils n'avoient jamais beaucoup à fouffrir de l'Hiver. Leur demeure étoit des grottes & des cavernes au pied des montagnes. Ils se nourrissoient d'orge, de chair & de lait de chèvre, qu'ils avoient en a-

Anciens ufa-

(1) On trouvera dans le Chapitre précédent avec celle des autres Canaries. la Description entière de Ténérife, & du Pic.

CADA MOSTO. I 455 Ancienne Relizion.

bondance, & de quelques fruits; mais particulièrement de figues. Comme le climat est fort chaud, ils faisojent leur moisson aux mois d'Avril & de Mai. On connoiffoit peu leur Religion, parce qu'ils n'avoient pas de culte établi. Les uns adoroient le Soleil; d'autres la Lune & les Etoiles. On leur attribuoit jusqu'à neuf sortes d'idolàtrie. Leurs femmes n'étoient pas communes; mais ils n'avoient pas de loi qui les gênât pour le nombre. Ils ne prenoient une vierge, qu'après avoir propose à leur Seigneur de passer la première nuit avec elle; & ceux qui obtenoient cette grace, s'en crovoient fort honorés.

Information: de Cada Mof-

Si l'on veut scavoir d'où Cada Mosto avoit tiré ces connoissances, il répond que les Chrétiens des quatre Isles s'approchoient souvent de Ténérife pendant la nuit, & qu'ils y enlevoient fouvent des Infulaires de l'un & l'autre féxe, qu'ils vendoient en Espagne pour l'esclavage. Lorsqu'il arrivoit à ces Barbares de faire quelques prisonniers Espagnols, ils n'avoient pas la cruauté de les faire mourir; mais par un mépris, qu'ils regardoient comme la dernière punition, ils les employoient à nettoyer les Chèvres & à tuer les

mouches dont ces animaux font tourmentés. LES anciens Canarins étoient dans l'usage d'offrir à leur Seigneur, non

Sacrifice barbarc.

feulement leurs fervices & leur fidélité, mais le facrifice même de leur vie, lorfqu'il entroit en possession de l'autorité souveraine. Il s'en trouvoit toûjours plufieurs qui paffoient de l'offre à l'éxécution. Ils fe rendoient avec un nombreux cortège sur le bord de quelque profonde Vallée, où les victimes après quantité de cérémonies & de paroles mystérieuses, se précipitoient à la vûe de tout le monde. Le même usage obligeoit le Seigneur de marquer une confidération particulière aux Parens des Morts & de les diftinguer par des honneurs & des bienfaits. L'Auteur fut informé de cette coûtume barbare par divers Canarins qui avoient quitté leur Nation pour embrasser le Christianisme. Ils font d'une légèreté extrême à la course, & fort agiles à descendre

Adresse & légéreté des Caparins.

& monter au milieu de leurs rocs & de leurs précipices. Ils fautent [à pieds ] nuds] de pierre en pierre, & fouvent ils s'élancent à des distances incroyables. Leur adresse à jetter des pierres est si merveilleuse, qu'ils sont sûrs de toucher tolijours au but. Les deux féxes se peignent le corps, en verd, en rouge, en jaune, avec le jus de certaines herbes, & cette variété de couleurs passe entr'eux pour un grand ornement. Cada Mosto relâcha dans les deux Isles de Gomera & de Ferro. Il toucha austi à celle de Palma; mais fans v descendre.

Cada Mosto arrive au Cap-Blanco.

AYANT remis à la voile, il continua sa course vers l'Ethiopie: & le vent ne ceffant pas de le favorifer, il arriva au Cap Blanco, qui est à [huit cent] foixante-dix milles des Canaries. Il observe que portant au Sud dans ce passage, il se tint sans cesse éloigné de la Côte d'Afrique, qu'il laissoit sur la gauche; les Canaries étant fort avancées dans la mer du côté de l'Ouest. Il fit voile ainsi pendant la moitié (m) de sa course; après quoi, prenant plus à gauche, il chercha la vûe des Côtes, dans la crainte de passer le Cap sans l'appercevoir; car on est ensuite affez long-tems sans découvrir la terre. Les Côtes s'enfoncent après le Cap. & forment un Golfe, qu'on appelle Forna d'Arguim .

Description de cette Côte.

(m) Angl. les deux tiers. R. d. E.

¿ Arguim, du nom d'une petite Isle qui est située dans le Golse même. Il n'a pas moins de einquante milles d'enfoncement, & l'on y trouve trois autres Îsles, auxquelles les Portugais avoient déja donné des noms. La première porte celui de Blanca, à cause de ses sables blancs. La seconde, celui d'Isse das Garzas, ou des Hérons, parce qu'on y trouva un si grand nombre d'œuss de ces animaux, qu'on en remplit deux Barques; la troisième celui de (n) Coori. Elles font toutes trois petites, fabloneuses, & desertes; mais celle d'Ar-

CADA Mosto. 1455.

guim a de l'eau fraîche.

IL faut observer qu'au Sud du Détroit de Gibraltar, la Côte, qui est celle de Barbarie, n'est pas habitée au-delà du Cap-Cantin, d'où l'on trouve jusqu'au Cap-Blanco une Région fabloneuse & déserte, qui est séparée de la Barbarie par des montagnes (0) du côté du Nord, & que ses Habitans nomment (p) Sara. Du côté du Sud elle touche au Pays des Négres, & dans fa largeur elle n'a pas moins de einquante ou foixante journées Ce défert s'é- Sara, tend ju'qu'à l'Océan. Il est couvert de fable blane, si aride & si uni, que le Pays étant d'ailleurs fort bas, il n'a l'apparence que d'une Plaine jufqu'au Cap-Blanco, qui tire auffi fon nom de la blancheur de fon fable, où l'on n'appercoit aucune forte d'arbre ou de plante. Cependant rien n'est si beau que ce Cap. Sa forme est triangulaire, & les trois pointes qu'il présente sont l'une de l'autre à la distance d'un mille.

Isles du Golfe d'Argin ou d'Arguim.

Déferts de

On trouve fur cette Côte une prodigieuse quantité de gros Poisson de tou-15 tes les espèces & d'une bonté extraordinaire : [il ressemble assez pour le goût Poiffon qui fe mange à Venife. Le Golfed Arguim est fort [peu] protond

dans toute son étendue; il est plein de rocs, & traversé par des Courans qui Frendent la navigation fort dangereuse dans les ténèbres, [& pendant le jour il faut toujours avoir la fonde à la main.] Cada Mosto apprit qu'il s'y étoit deja perdu deux Vaiffcaux. La fituation du Cap-Blanc est au Sud-Ouest du

Cap-Cantin. DERRIÈRE le Cap-Blanc, dans l'intérieur des terres, on trouve à six

journées du rivage, une Ville nommée Hoden, qui n'a pas de murs, mais qui est fréquentée par les Arabes & les Caravanes de Tombuto (q) & des autres Régions du Pays des Nègres. Leurs alimens font des dattes & de l'orge. Ils point de vin.] Le Pays est si fec qu'ils y ont peu de vaches & de chèvres, & encore leurs vaches font-elles très petites en comparaison de celles d'Italie. Ils font Mahométans, & fort ennemis du nom Chrétien. N'ayant point d'habitations fixes, ils font fans cesse errans dans les déserts, & leurs courfes s'étendent jusques dans cette partie de la Barbarie qui est voiline de de la Méditerranée. Ils voyagent toujours en grand nombre, avec un train nombreux de Chameaux, sur lesquels ils transportent du cuivre, de l'argent, & d'autres richesses, de la Barbarie & du Pays des Negres à Tombuto, pour

Hen rapporter de l'or & de la Malaguette, [qui est une espèce de poivre.] Leur couleur est bazanée. Les deux sexes ont pour unique vêtement, une sorte de robe blanche bordée de rouge. Les Hommes portent le turban, à la

Ville nom. mée Hoden.

des Négres à

manière

(n) Grynaus écrit Cori. ( o ) Ce font les Monts Atlas. III. Part.

(p) Ou Sarrah. (4) Grynaus met Atanbute.

CADA MOSTO. 1455.

manière des Mores, & vont toûjours nuds pieds. Leurs déserts sont remplis de Lions, de Panthères, de Léopards, & d'Autruches, dont l'Auteur vante les œufs après en avoir mangé plufieurs fois.

Commerce des Portugais au Golfe d'Arguim.

LE Prince Henri de Portugal, connoissant l'importance du Golfe d'Arguim. en avoit défendu l'entrée pour l'espace de dix ans, à tous ceux qui n'étoient pas compris dans son Ordonnance, c'est-à-dire à ceux qui n'avoient pas dans Isse du même nom une Habitation & des Facteurs approuvés. Les Portugais, qui jouiffoient du privilège, commerçoient avec les Arabes qui venoient fur la Côte. Pour l'Or & les Négres qu'ils tirojent de ces Barbares. ils leur fournissoient différentes fortes de marchandises, telles que des draps de laine & d'autres étoffes, des tapis, de l'argent & de l'alkhizeli. Le Prince fit bâtir un Château dans l'Ille d'Arguim, pour la fûreté du Commerce; & tous les ans, il y arrivoit des Caravelles du Portugal. Les Négotians Arabes menoient au Pays des Négres quantité de Chevaux de Barbarie, qu'ils y échangeoient pour des Esclaves. Un beau Cheval leur valoit souvent jusqu'à douze ou quinze Négres. Ils y portoient aussi de la soye de Grenade & de Tunis, de l'argent & d'autres marchandises, pour lesquelles ils recevoient des Esclaves & de l'Or. Ces Esclaves étoient amenés à Hoden, d'où ils pasfoient aux montagnes de Barka, & de-là en Sicile. D'autres étoient conduits à Tunis, & sur toute la Côte de Barbarie. Le reste venoit dans l'Isle d'Arguim; & chaque année, il en passoit sept ou huit cens en Portugal.

AVANT l'établissement de ce Commerce, les Caravelles Portugailes, au nombre de quatre & quelquefois davantage, entroient bien armées dans le Golfe d'Arguim, & faisoient pendant la nuit des descentes sur la Côte, pour enlever les Habitans de l'un & l'autre féxe qu'elles vendoient en Portugal. Elles poufférent ainsi leurs courses au long des Côtes, jusqu'à la rivière du Sénégal, qui est fort grande, & qui sépare la Nation des Azanaghis de la pre-

Nation des Azanaghis, & fes ufages.

mière Contrée des Negres. Les Azanaghis sont bazanés ou plûtot d'une couleur d'un brun très foncé; ils] habitent plufieurs endroits de la Côte au-delà du Cap-Blanco. Ils font voifins des delerts, & peu éloignés des Arabes de Hoden. Ils vivent de dattes, d'orge, & du lait de leurs Chameaux. Comme ils font plus proches du Pays des Négres que de Hoden, ils y ont tourné leur commerce, qui se borne à tirer d'eux du millet [des légumes] & d'autres secours pour la commodité de leur vie. Ils mangent peu, & l'on ne connoît pas de Nation qui supporte si patiemment la saim. [Une écuellée de farine d'Orge leur suffit. pour un jour entier. A la vérité leur fobriété doit être attribuée en partie à la rareté des vivres dans leur pays. Les Portugais en enlevèrent un grand nombre, & s'en trouvoient micux pour esclaves que des Négres. Mais, depuis quelque tems, le Prince Henri avoit fait la paix avec eux, & formé des régles de commerce qui ne permettoient plus aux Portugais de les infulter. Il espéroit que se familiarisant avec les Chrétiens, ils recevroient d'autant plus facilement les impressions du Christianisme, qu'ils n'avoient que des idées fort confuses de la Religion de Mahomet.

CADA Mosto attribue une coutume fort singulière à la Nation des (r) Azanaghis.

(r) L'Auteur les appelle fouvent Indiens, donnoit pas d'autre nom avant le Voyage de c'ett-a dire, Indiens Orientaux. On ne leur Gama.

Azanaghis. Ils portent, dit-il, autour de la tête une forte de mouchoir qui leur couvre les yeux, le nez & la bouche; & la raison de cet usage est que Hregardant [le nez &] la bouche comme des canaux fort sales, ils se crovent obligés de les cacher aussi sérieusement que d'autres parties auxquelles on attache la même idée, dans des Pays moins barbares. Aussi ne se découvrentils la bouche que pour manger.

CADA MOSTO. 1455.

ILs ne reconnoissent aucun Maître; mais les plus riches sont distingués par quelques témoignages de respect. En général il sont tous fort pauvres. menteurs, perfides, & les plus grands voleurs du monde. Leur taille cst médiocre. Ils se frisent les cheveux, qu'ils ont fort noirs, & flottans sur leurs épaules. Tous les jours ils les humectent avec de la graiffe de poiffon, & quoique l'odeur en foit fort défagréable, ils regardent ect usage comme une parurc. Ils n'avoient jamais connu d'autres Chrétiens que les Portugais, [qui avoient fait fur eux un grand nombre d'esclaves, &] avec lesquels ils avoient eu la guerre pendant treize ou quatorze ans. Cada Mosto

Imaginations des Azanaghis à la vùe des oremiers Vaif-

affure que lorsqu'ils avoient vû des Vaisseaux, spectacle inconnu à leurs Ancêtres, ils les avoient pris pour de grands oifeaux avec des aîles blanches, qui venoient de quelque Pays éloigné. Ensuite les voyant à l'ancre & sans voiles, ils avoient conclu que c'étoient des Poissons. D'autres observant que ces machines changeoient de place, & qu'après avoir passé un jour ou deux dans quelque lieu, on les voyoit le jour suivant à cinquante milles, & tofijours en mouvement au long de la Côte, s'imaginèrent que c'étoient des esprits vagabonds, & redoutoient beaucoup leur approche. En suppofant que ce fût des créatures humaines, ils ne pouvoient concevoir qu'elles fiffent plus de chemin dans une nuit, qu'ils n'étoient capables d'en faire en trois jours; & cc raisonnement les confirma dans l'opinion que c'étoit des Esprits. Plusieurs Esclaves de leur Nation, que Cada Mosto avoit vûs à la Cour du Prince Henri, & tous les Portugais qui étoient entrés les premiers dans cette mer, rendoient là-dessus le même témoignage. ENVIRON six journées dans les terres au-delà de Hoden, on trouve une

Ville de Teg-I'on tire du sel.

autre Ville nommée Teggazza, qui fignifie Caisse d'or, d'où l'on tirc tous les ans une grande quantité de sel de roche, qui se transporte sur le dos des Chameaux à Tombuto, & delà dans le Royaume de Melli, qui cft du Pays des Negres. Les Arabes vagabonds, qui font ce commerce, [ausli-bien que les Azanaghis ] disposent, en huit jours, de toutes leurs marchandises, & revien-

nent charges d'or. [Car ils ont pour la charge d'un Chameau jusqu'à deux ou trois cens Mitigals; & chaque Mitigal est de la valeur d'un ducat ].

CE Royaume de Melli est situé dans un climat fort chaud, & fournit si peu d'alimens pour les Bètes, que de cent Chamcaux qui font le voyage avec les Caravanes, il n'en revient pas ordinairement plus de vingt-cinq. Austi cette grande Région n'a-t'-elle aucun quadrupéde. Les Arabes mêines & les Azanaghis y tombent malades de l'excès de la chaleur. On compte quarante journées à cheval, de Teggazza à Tombuto, & trente de Tombuto à Melli. Cada Mosto ayant demande aux Négres quel usage les Marchands de Melli font du sel, ils répondirent qu'il s'en consumoit d'abord une petite quantité dans le Pays, fecours si nécessaire à des Peuples situés près de la Ligne, où les jours & les nuits font d'une égale longueur, que sans un tel préservatif contre la chaleur, leur fang se corrompt bientôt. Lis employent peu d'art à le préparer Mosto. 1455. Ufage dufel parmi les Négres.

préparer. Chaque jour ils en prennent un morecau qu'ils font distondre dans un vasté c'aux ét à l'austima vec avidité, ils evoyent lui être redevables de leur fanté & de leurs forces. Le reste du sel est porte à Melli en grosse pièces, deux desquelles suffisient pour la charge d'un Chamen. Là, les Habitans da Paya le britent en d'autres pièces, dont le poils ne surpaile pas les forces d'un homme. On affemble quantité de gens robustes qui les chargent sur leur tête, & qui portent à la main une longue sourche, sur laquelle ils s'appuyent (2) lorst, suits font fatiques. Dans cet étan, site fe rendent fur le bord d'une grante can, sins que l'Auteur ait più favoir si cell la mer ou quelque sleuve; mais il panche à évoire que c'elt de l'eau douce, parce que dans un climat si chand il ne séroit pas nécessaire d'y porter du sels els controlles en controlles avant de l'auteur de l'auteur de l'auteur de l'auteur d'in chaud il ne séroit pas nécessaire de vous parceurs sont ordinairement des N'égres qu'on prend à gages, & donton ent el abilité de s'e struir faute de Clameaux ou d'autres bêtes de somme; & parce uni vien d'étre dit, on comment qu'ils dovient être en très errand nombre.

Commerce du fel, & fa méthode,

de même que ceux auxquels ils portent ee fel. ]

Négocians invitibles,

Lorsou'ils font arrivés au bord de l'eau, les maîtres du fel font décharger la marchandife, & placent chaque monecau fur une même ligne, en y mettant leur marque. Enfuite toute la Caravane se retire à la distance d'une demie journée. Alors d'autres Negres, avec lesquels ceux de Melli font en commerce, mais qui ne veulent point être vûs, & qui font apparemment les Habitans de quelques líles, s'approchent du rivage dans de grandes Barques, éxaminent le fel, mettent-une fomme d'or fur eliaque monceau. & se retirent avee autant de discretion qu'ils sont venus. Les Marchands de Melli retournant au bord de l'eau, confidérent fi l'or qu'on a laiffe leur paroît un prix suffisant. S'ils en font fatisfaits, ils le prennent & laiffent leur fel. S'ils trouvent la fomme trop petite, ils fe retirent encore, en laiffant l'or & le fel; & les autres, revenant à leur tour, mettent plus d'or, ou laissent absolument le scl. Leur commerce se fait ainsi sans se voir; usage ancien, qu'aucune infidélité ne leur donne jamais occasion de changer. Quoique l'Auteur trouve peu de vrai-semblance dans ce récit, il affüre qu'il le tient de plusieurs Arabes, des Marchands Azanaghis, & de quantité d'autres personnes, dont il vante le témoignage.

Entreprise de l'Empereur de Melli, pour les découvrir.

et un Souverain fi pullant, a favoir point entrepris, par force ou par aderfil, dei découvrir la Nation qui ne veut ni parler ni fe laifler voir. Ils
lei racontrent que peu d'annos aupravant, ce Prince ayant réfolu d'enfeter quelque-suns de ces Négodins invisibles, avoir fait affembler fon Confeil, dans lequel on avoir répolu qu'à la premètre Caravane, quelque Négres de Melli creuferoinnt des puits au long de la rivière, pres de l'endroit
ou l'on plagolit e fel, & que sey sexhant pluqu'à l'arrivee des Errangers, ils
en fortroitent content par le present de l'action de

Ce qui l'empêche de réuffir.

(s) Aigl. & oul portant deux longues charge, R. d. E. fourches, far lesquelles ils repoient leur

nier:

nier refusa de parler. Envain l'interrogea-t'on dans plusieurs langues. garda le filence avec tant d'obstination, que rejettant d'un autre côté toutes fortes de nourriture, il mourat dans l'espace de quatre jours. Cet événement a fait croire aux Négres de Melli que leurs Négotians étrangers font muets. Ouelques-uns néanmoins penfent avec plus de raifon que le Prifonnier étant revêtu de la forme humaine ne pouvoit pas être privé de l'usage de la parole; mais que dans l'indignation de se voir trahi, il avoit pris la résolution de se taire jusqu'à la mort. Ceux qui l'avoient enlevé rapportérent à leur Empereur, qu'il étoit fort noir, de belle taille, & plus haut qu'eux d'un demi-pied; que sa levre inférieure étoit plus épaisse que le poing, & pendante jusqu'au dessous du menton; qu'elle étoit fort rouge & qu'il en tomboit même quelques gouttes de fang; mais que sa lèvre supérieure étoit de la grandeur ordinaire : qu'on voyoit entre les deux, ses dents & ses gencives [d'où il découloit auffi du fang], & qu'au deux coins de la bouche, il a-

Cana Мозто. 1455.

voit quelques dents d'une grandeur extraordinaire; que ses yeux étoient noirs & fort ouverts: enfin que toute fa figure étoit terrible.

CET accident fit perdre la pensée de renouveller la même entreprise d'autant plus que les Etrangers, irrités apparemment de l'infulte qu'ils avoient re- contre les maçûe, laisserent passer trois ans sans reparoître au bord de l'eau. On étoit per-ladies des Nofuadé à Melli, que leurs groffes lèvres s'étoient corrompues par l'excès de la greschaleur. & que n'ayant pu supporter plus long-tems la privation du sel, qui est leur unique reméde, ils avoient été forcés de recommencer leur commerce, La nécessité du fel en est établie mieux que jamais dans l'opinion des Négres de Melli; ce qui est assez indifférent à l'Empereur, pourvû qu'il en tire beaucoup d'or. C'est tout ce que l'Auteur a pu se procurer de lumière ( s ) sur des faits si difficiles à vérifier. Mais en les reconnoissant fort étranges, il ajoûte ou'on ne doit pas les traiter de fabuleux, après les divers témoignages fur lefquels ils font appuyés; & lui-meine, dit-il, qui a vû dans le monde & entendu tant de choses merveilleuses, il ne sait pas difficulté de les croire.

Effet du Sel

L' o R qu'on apporte à Melli se divise en trois parts; une qu'on envoye par la Caravane de Melli à Kobbia, fur la route du grand Caire & de la Syrie; l'or, pour trales deux autres à Tombuto, d'où elles partent féparément; l'une pour (v) verfer l'Afri-That & de-la pour Tunis en Barbarie: l'autre pour Hoden, d'où elle se re-que. pand jusqu'aux Villes d'Oran & d'One (x), dans l'intérieur du Détroit de Gibraltar, & jusqu'à Fez, Maroc, Arzila, Azafi, & Messa, hors du Détroit, C'est dans ces dernières Places que les Italiens & d'autres Nations Chrétiennes viennent recevoir cet or pour leurs marchandifes. Enfin le plus grand avantage que les Portugais ayent tiré du Pays des Azanaghis, c'est que de l'or qu'il envoye chaque année à Hoden, ils trouvérent le moyen d'en attirer quelque

Route de

<sup>(</sup>t) Le timoignage des Afriquaires paroltra des Mores de Maroc. Voyez fes Voyages en fans force. C pendant II est vrai que to as les 1671, [dans la Collection de Stephens, Vol. Vo ageurs s'accordent à le rapporter; ce qui II. pag. 81. A la vérité cet Auteur ne parle futifit du moins pour fauver le crédit de Calla point de ces terribles levres, mais enaque tic-Morto, Johion, qui étoit dans la Rivière de tion a cours pendant un certains tems, & pent-Gambra ou de Gambinen 1620, répéte la mêêtre que le tems de celle el est passé.] me choie avec les mêmes circonitances, Mo-(v) Grynmus met Ato. vette le rapporte auffi d'après le témoignage

<sup>(</sup>x) Gryneus met Hona.

78

Mosto.
1455.
La monnoye inconnue chez les Azanaghis.

partie fur les Côtes (y) du Golfe d'Arguim, & de fe le procurer par leurs échanges avec les Negres.

D'As les Régions des Mores bazanés, il ne se labrique point de monnoye. On n'y en connoît pas même l'usiges, non plus que parmi les Négres. Mais tout le commerce le fait par des échanges d'une chose pour une autre, & quelques lois de deux pour une. Cependant les Azanaghis de les Arabes ont, dans quelques-unes de leurs Villes intérieures, de petites coquilles (2) qui leur tiennent lieu de monnoye courante. Les Vénitiens en apportoient du Levant, & recevoient de l'or pour une matière si viele. Les Négres ont pour l'or un poids qu'ils appellent Mitegal, & qui revient à la valeur d'unducar. [Les Ha-12-bitans des déferts de Sara, n'ont ni Religion ni Souverain; cependant dans certains endrois, les plus riches d'entr'eux, acquièrent quelque autorité sur les autres.] Les semmes portent des robes de coton, qui leur viennent du Pays des Négres; & quelque-cannes, des effectes des fres qu'on appelle. Mibs-

Parure de leurs femmes. Exercice des hommes. zeli. Mais elles n'ont pas l'usage des chemises. Les plus riches se parent de petites plaques d'or. Elles [font bazanées & ] font consister leur beauté dans to la grosseur & la longueur de leurs mamelles. Dans cette idée, à peine ont-elles atteint l'âge de feize ou dix-sept ans, qu'elles se les serrent avec des cordes, pour les faire descendre quelquesois jusqu'à leurs genoux. Les hommes montent à cheval [à la manière des Mores,] & font leur gloire de cet éxer-17cice. Cependant l'aridité de leur Pays ne leur permet pas de nourrir un grand nombre de ces animaux, ni de les conferver long-tems. La chaleur est excettive dans cette immente étendue de fables, & l'on y trouve fort peu d'eau. Il n'y pleut que dans trois mois de l'année, ceux d'Août, de Septembre & d'Octobre. Cada Mosto sut informe qu'il y paroît quelquesois de grandes troupes de Sauterelles jaunes & rouges, de la longueur du doigt. Elles font en fi grand nombre, qu'elles forment dans l'air une nuée capable d'obscurcir le Soleil, & de douze ou quinze milles d'étenduc. Ces incommodes visites n'arrivent que tous les trois ou quatre ans; mais il ne faut pas cspérer de vivre dans les lieux où l'armée des Sauterelles s'arrête, tant elle caufe de défordre & d'infection. L'Auteur en vit une multitude innombrable, en passant fur les

Armées de Sauterelles.

Rivière de Sénégal. Son embouchure. A Fa às avoir doublé le Cap-Blanco, la Caravelle Portugaife continua fa course juqu'à la rivière de Sannaga, ou du Sénégal, qui separe le defert & les Anagalis, du fertile l'aya des Negres. Cinq ans avant le voyage de Gada Mosto, ectre grande rivière avoir éte découverre par trois Caravelles du Prince Flenri, qui y avoient établi des artieles de commerce avec les Mores; & depuis ce tens-là, il ne s'évit point passé d'année où le Portugal n'y eût envoyé quelques Vaisséaux.

L. rivière du Sénégal a plus d'un mille de largeur à fon embouchare. & Pentrée en eff tor profonde. Avant que de fer efficirer dans fon lit, elle offre une lib., qui préfente un Cap vers la Mer. Des deux côtés, outrouvedes bancs de fable & des Ballies qui s'écendent affer prés du rivage; ce qui oblige les Vaiffeaux d'observer le cours de la marée [, qui revient de fiz heures en fix presente la cours de la marée [, qui revient de fiz heures en fix presente la cours de la marée [, qui revient de fiz heures en fix presente la cours de la marée [, qui revient de fiz heures en fix presente la cours de la marée [, qui revient de fiz heures en fix presente la cours de la marée [, qui revient de fiz heures en fix presente la cours de la marée [, qui revient de fiz heures en fix presente la cours de la marée [, qui revient de fiz heures en fix presente la cours de la marée [, qui revient de fiz heures en fix presente la cours de la marée [, qui revient de fiz heures en fix presente la cours de la marée [, qui revient de fiz heures en fix presente la cours de fix presente la cours de la marée [, qui revient de fiz heures en fix presente la cours de fix presente l

<sup>(</sup>y) Ce récit des lienx d'où vient l'Or, & CF(s) Ce sont apparemment les petites Code la manière dont il traverse l'Afrique, est le plus ancien de le plus vrait sembladie.

heures,] pour entrer dans la rivière. Elle y remonte l'espace de soixante-dix milles, suivant le témoignage que l'Auteur en reçut d'un grand nombre de Portugais, qui y étoient entrés dans leurs Caravelles. Depuis le Cap-Blanco, qui en est à trois cens quatre-vingt milles, la Côte se nomme Anterota, & borde le Pays des Azanaghis ou des Mores bazanés. Cette Côte est continuellement sabloneuse jusqu'à vingt milles de la rivière.

CADA MOSTO. 1455.

CADA Mosto sut extrêmement surpris de trouver la différence des Habitans Grande difféfigrande, dans un fi petit espace. Au Sud de la rivière, ils sont extrêmement les hommes noirs, grands, bienfaits, & robustes. Le Pays est couvert de verdure, & rempli d'arbres fruitiers. De l'autre côté, les hommes sont hazanés, maigres, de espace. petite taille, & le Pays sec & stérile. L'opinion (a) des Sçavans est que la rivière du Sénégal fort de celle de Ghion, qui vient du Paradis terrestre. Les Anciens nommoient cette branche Niger, & prétendoient qu'ayant arrosé l'Ethyopie & s'avançant à l'Ouest vers l'Océan, elle se divisoit en plusieurs autres branches. Le Nil, qui fort aussi du Ghion, arrose l'Egypte & tombe dans la Méditerranée.

LE premier Royaume des Négres (b) est le Sénégal, situé sur la rivière du même nom, & ses Peuples se nomment Jaloss. Tout le Pays est fort bas, gres. non-sculement au long de la rivière, mais fort loin au-dela jusqu'au Cap-Verd, qui est la plus haute terre de toute cette Côte, à quatre cent milles du Cap-Blanco. Ce Royaume de Jalofs ou du Sénégal a pour bornes à l'Est, le Pays de Tukhusor; au Sud, le Royaume (c) de Gambra; l'Océan à l'Ouest, & la rivière au Nord.

Le Roi du Sénégal se nommoit alors Zukholin, il n'avoit pas plus de vingt-deux ans. Cette Couronne n'est pas héréditaire. Trois ou quatre des principaux Seigneurs, dont le Pays est rempli, s'accordent ordinairement pour se choisir un Maître, qui ne régne qu'autant qu'il leur plaît. Ils le détrônent par la force, à moins que le Roi ne se rende assez puissant lui-même pour leur réfister : ce qui met dans le Gouvernement la même instabilité qu'en Egypte, où le Soudan du Caire craint sans cesse d'être banni ou massacré. D'aisseurs il ne faut pas juger de ces Rois sur l'idée que l'Europe a des siens. Leurs Peuples sont également pauvres & féroces. Ils n'ont pas de Villes sermées, ni d'autres habitations que de miférables Villages , dont les maifons font couvertes de chaume. La pierre & le ciment ne leur manqueroient pas; mais ils n'en connoissent pas l'usage. Le Royaume du Sénégal n'a, suivant l'Auteur, que deux cent milles d'étendue au long des Côtes, & la même profondeur dans les terres. Le Roi n'a pas de revenu certain: mais les Seigneurs du Roide Sene-Pays, pour gagner sa faveur, lui font présent de Chevaux & d'autres Bê- gal. tes, telles que des Vaches & des Chèvres. Ils y joignent différentes fortes

(a) Toutes ces notions du Niger & du Nil ont été reconnues fauffes.

(b) Quoique les premiers Cantons des Né-gres foient fur la Rivière de Sénégal, ils n'avolent pas de Royaume de ce nom. On peut croire même que le nom de cette Rivière lui vient des Azanaghis, que quelques Ecrivains nomment ausii Sanhagas, & qui habitent du côté du Nord. Quoiqu'il en foit, la fupposition d'un Royaume de Sénégal ou de Sannaga, est une sausseté que plusieurs Géographes ont copiée d'après Cada Mofto,

(c) Il n'y a pas non plus de Royaume de Gambra, mais une Riviere nominée Gunbra ou Gambia, dont les bords font habités auffi par les Négres, qui étoient divifés en Tribus plutôt qu'en Royaumes.

CADA Mosto. 1455. de légumes & de racines; fur-tout du millet. La plus grande partie de fes richeffes lui vient de fes vols & de fes brigandages. Il enleve, pour l'efelavage, les Peuples des Pays voifins. Il ne fait pas plus de grace à fes propres Sujets. Une partie de ces Esclaves est employée à la culture des terres qui lui appartiennent: le refte est vendu foit aux Azanaghis & aux Marchands Arabes qui les prennent en échange pour des Chevaux & d'autres commodités, foit aux Vaisseaux Chrétiens depuis que le commerce est ouvert avec eux. Chaque Négre peut prendre autant de femmes qu'il est capable d'en nourrir. Le Roi n'en a jamais moins de trente ou quarante, qu'il diffingue entr'elles , fuivant leur naissance & le rang de leurs Pères. Il les entretient dans certaines habitations (d) voilines de fa Cour, huit ou dix ensemble, avec des femmes pour les fervir, & des Efclaves pour cultiver les terres qui leur font affignées, [& du revenu desquelles elles vivent.] Elles ont auffi des Vaches & des Chèvres, avec des Efclaves pour les garder. Lorfque le Roi les vifite, il ne fe fait accompagner d'aucunes provisions, & c'est d'elles qu'il tire fa fubliftance pour lui-meme, & pour tout son cortège. Tous

les jours, au lever du Soleil, chaque femme de l'habitation où il arrive prépare trois ou quarte couverts de différentes viandes, telles que du Cnevrau, du Poilfon & d'autres délicatefles du goût des Nègres, qu'elle fait porter par fes Efelaves, au logement du Roi; de fortequ'en s'evisilant, il trouve quarante ou cinquante mets qu'il fe fait fervir fluivant fon appétit. Le refte est distribué entre fes gens. Mais comme ils font toujours en fort gran1 nombre, la plûpart font totjours affamés. Il se promene ainsi d'une habitation à l'autre, pour visiter fuiccefficment toutes se femmes; ce qui lui procure ordinairement des enfans en grand nombre. Mais loriqu'une fearme devient groffe, il n'approche plus d'elle. Tous les Seigneurs faituent le meme devient groffe, il n'approche plus d'elle.

Ses Femmes, & manière dont il les entretient.

Religion du

ufage.
Ĉas Négres font profeffion de la Religion Mahométane, mais avec moins de lumière & de fobimifion que les Mores blanes. Cependant les Seigneurs ont toiljours près d'eux quelques Azanaghis ou quelques Arabes pour les éxercices de leur eulte; & c'elt une maxime établie parmi les Grands de la Nation, qu'ils doivent être plus fodmis aux lois divines que le Peuple, [qui'n 27-point Religion.] Mais depuis qu'ils font devenus familiers avec les Caréciens, leur reliped et flort diminué pour le Mahométime, [qui'is nont em-17-braffe que parce qu'ils n'avoient aucun commerce qu'avec les Azanaghis ou les Arabes.]

Habillement des hommes & des femmes.

Lis Négres du Sénégal font toújours nuds, excepté vers le milieu du corps, qu'ils fe couvrent de poux de Clévères, à peu près dans la forme de nos hautes chauffes. Mais les Grahis & les Rucles portent des ciemifes de coton, que les femmes filent dans le Pays. Le tiflu de chaque piéce n'a pas plus de fix pouces de largeur, car ils n'out pu trouver l'art de faire leurs piéces plus larges. Ils font obligés d'en courte einq ou fix enfemble pour les ouvrages qui demandent plus d'écndue. Leurs chemifes tombent jufqu'un milieu de la cuiffe. Les manches en font fort amples; mais elles ne leur viennent qu'au milieu du bras. [Ils portent des Caleçons de coton, qui leur s'acfecndent.

(d) Angl. dans certains Villages, R. d. E.

defeendent jufu'au bas de la jambe, & qui font fi larges, qu'ils ont entre trente & quarante empans de circoaférence Quand ils font noués, ils font tout pilífes; par devant ils ont la figure d'un fie, mais par derrière, ils trainent par terre, & reflemblément aflez à une longue juppe. Ceuq ui font revêt tos de cet ajultement ont une figure des plus bizarres; cependant ils en font charmés, & ils demandent fouvent aux Européens, s'ils ont jamais viù d'habillement de meilleur goût.] Les femmes font abfolument nues depuis la tête jufqu'à la ceiture; e le bas eft couvert d'une juppe de coton, qui leur dejendiq à la ceiture; e le bas eft couvert d'une juppe de coton, qui leur dejendiqu'au milieu des jambes. Les deux f'êxes ont la tête & les pieds musi; ils ont les cheveux fort bein treffés, ou noués avet e affez d'art, quoi qu'ils les ayent fort courts. Les hommes s'employent, comme les femmes, à filtr & à laver les habits.

L s climat eff richaud qu'au mois de Janvier la chaleur furpaffic celle de Pitatie au mois d'Avriji & plus on avance, plus on la trouve infuportable. Cell' Pidage pour les hommes & les femmes de fe laver quatre ou cinq fois le jour. Ils font d'une proprete extréme pour leurs perfonnes mais leur faier de rance d'une groffiéreté éconnante fur toutes les chofes dont ils n'onn pas l'habitude, l'art & l'habileté même ne leur manque pas dans les affaires auxquelles lis font accoutumés. Ils font fit grants parieurs que leur langue n'et jamais offive. Ils font menteurn, & toûjoun prêts à tromper. Cependant le charité eft entr'eux une wertu fi commune, que les plus pauvres donnent à diner, à fouger, & le logement aux Etrangers, fans éxiger aucune marque

de reconnoissance.

Its ont fouvent la guerre dams le fein de leur Nation ou contre leurs voifins. Leurs armes font la Targette, qui est composse de la peau d'une bête
qu'ils nomment Danta, & qui est fort difficile à percer; la Zagaye, forte de
zb-dard [léger, & de la longueur d'unempan, ] qu'ils lancent avec une adresse
mirable, arméte de fre d'anctele; ce qui rendis spless l'une restremement damereu-

22-fes: une espèce de cimeterre, [fait de fer qui n'est pas trempé,] courbé en arc, &qui teu vient des Négreis de Gambri, a car sils not dus ferdana leur Pays, iis l'ignorent, & leurs lumières ne vont pas jusqu'à le pouvoir mettre en usage. Ils ont au diu une forte de javeline, qui restlemble à nos demi-lances. Avec sil peu d'armes, leurs guerres sont extrémement fanglantes, parce qu'ils portent peu de coups inutiles. Il sont sifers, emportes, &s si pleins de mépris pour la mort qu'ils la presserent à la suite. Ils n'ont point de Cavalerie, parce qu'ils ont peu de Chevaux. Ils connolissent encore moins la navigation, & jusqu'à l'arrivée des Portugais ils n'avoient jamais vu de Vaisseaux fur leurs Côtes. Ceux qui la haistent les bords de la riviére ou le vivage de la mer ont de petites Barques, qu'ils nomment Zappolies & Almadies, composses d'une pièce de bois creux, dont la plus grande peut content trois ou quatre lommes. Elles leur servent pour la péche, ou pour le transport de leurs utlenciles au long de la rivière. Il stont les plus grands Nageurs de mondy, & l'Autreu leur a re-

connu cette qualité par un grand nombre d'expériences.

A R à la savor paféla rivière du Sénégal, Cada Mofto continua de faire voièc du long de la Côte, jusqu'au Pays de Badomet, qui est plus loin d'environ me,
huit cent milles. Toute cette étendue est une terre balle, fains aucune montagne. La Caravelle s'arréa pour fe prouerre des informations în le Prince mê-

ie. La Caravelle's arreta pour le procurer des informations fur le Prince n L

L CADA Mesto. 1455.

Chaleur de climat.

Caractère des Habitans,

Leurs guerres & leurs armes.

Pays du Prince de Budomel,

CADA MOSTO. 1455.

me de Budomel, que plusieurs Portugais avoient déja vû, & dont ils louoient beaucoup le caractère. On avoit à bord quelques Chevaux Efpagnols, qui font fort estimés par les Négres, des étoffes, de la soye & d'autres marchandises. Aussi-Tot qu'on eut jetté l'aucre dans une Rade qui se nomme Palma de

Budomel, Cada Mosto envoya [un Négre qui étoit] son Interpréte au ri- Kit vage, pour y donner avis de son arrivée & faire des propositions de commerce. Le jour fuivant, on vit paroître le Prince Negre, avec un cortège de quinze Chevaux, & d'environ cent cinquante hommes de pied. Il fit inviter les Portugais à descendre, en promettant de leur rendre service. Cada Mosto ne fit pas difficulté de se rendre à terre dans la Chaloupe, & fut reçu avec beaucoup de civilité. Après quelques momens d'entretien, il livra au Prince fent Chevaux avec les liarnois. & pluficurs autres marchandifes, de la valeur d'environ trois cent ducats. Le payement devoit se faire à la maison du Prince, qui étoit à vingt-cinq milles du rivage, & Cada Mosto fut invité à l'aller recevoir de ses propres mains. Il resolut de se fier à l'opinion qu'on lui avoit donnée de Budomel, & de paffer meme quelques jours dans sa maison, pour fatisfaire fa propre curiofité. Avant que de partir, Budomel lui fit préfent d'une jeune fille de douze ans, qu'il lui donnoit, lui dit-il, pour le servir dans

Le Prince Négre fournit des Chevaux à Cada Mofto & tout ce qui étoit nécessaire pour la commodité du voyage. Loriqu'on fut arrivé à quatre milles

de l'habitation, il chargea Bisboror fon Neveu, & Seigneur d'une Ville voi-

Commerce de Cuda Mosto avec ce Prince.

Il pénétre avant lui dans les Terres.

fine, de le traiter avec toutes fortes de carefles. Cada Mosto passa vingt-huit jours dans ce lieu, [où il fut toûjours en bonne compagnie, & traité fort civilement.] On étoit au mois de Novembre. Il rendit de fréquentes visites au Prince Budomel, avec fon Neveu; & dans chaque voyage il fit ses observations fur les usages du Pays. Mais il eut l'occasion d'en faire beaucoup plus en descendant par terre jusqu'à la rivière du Sénégal. Le tems étoit devenu si mauvais que ne pouvant retourner au Vaisseau sans danger, il prit le parti de l'envoyer à l'entrée de cette rivière, & de s'y rendre lui-même à Cheval. Il fait remarquer ici que pour faire porter ses ordres à bord, il demanda parmi les Négres si quelqu'un vouloit se charger de sa lettre. Plutieurs s'offrirent avec empressement. Le Vaisseau étoit à trois milles du rivage. La mer étoit fort haute, & le vent très-impétueux. Il paroiffoit impossible d'éxécuter une commission, d'autant plus effrayante, qu'il y avoit quantité de bancs de fable au long des Côtes. & plus loin d'autres bancs, entre lesquels il passoit un Cou-

rant d'une si grande violence qu'il étoit très-difficile de le passer à la nage; fans parler de la force des vagues, qui se brisoient sur les banes, & qui sembloient former un obstacle invincible. La grandeur du péril n'arrêta pas les Négres. Cada Mosto avant demandé à deux d'entr'eux ce qu'ils desiroient pour récompense, leurs prétentions se bornèrent à deux Mavulgis d'étain, dont

fa Cabane. [La Négreffe fut acceptée, & envoyée à bord.]

Il revient oar terre au

Habileté des Notres à nager,

chacun revient à trois liards de notre monnoye. Ils entreprirent de porter la lettre à ce prix. " On ne peut se représenter, dit l'Auteur, les difficultés " qu'ils eurent, dans une mer si furieuse, à passer les bancs de sable. Quel-" quefois je les perdois de vûe, & je les croyois enfevelis dans les flots. Enfin " l'un des deux , ne pouvant rélifter plus long-tems à la force des vagues , tour-" na le dos au péril & revint au rivage; mais l'autre, apparemment plus vi-

" goureux, paila les bancs, après avoir disputé plus d'une heure contre la vio-

" lence

" lence des vents & de l'eau. Il porta ma lettre, & m'apporta la réponfe. 4, [que j'ofois à peine toucher , comme une chose merveilleuse & sacrée.] " Ainfi, conclud Cada Mosto, j'appris que les Négres de Budoinel font les " plus habiles Nageurs du monde.

CADA MOSTO.

On a déja remarqué que les Rois & les Seigneurs Négres n'ont ni Villes ni Châteaux. Ils ne font pas ici mieux partagés, & leurs plus riches habitations 17- font de miférables Villages. Le Prince Budomel étoit maître d'une [petite] partie du Royaume; mais dans un Pays, où la fubordination des rangs est peu connue, sa qualité de Seigneur ou de Prince, & le respect que les autres Négres avoient pour lui ne venoient que de l'opinion qu'ils avoient de ses richesfes. Le mérite personnel, tel que la force, le bon sens, la justice, le courage & la bonne mine, produisent quelquefois le même effet; & Budomel avoit aussi ce second avantage (e). Le lieu de sa résidence n'étoit ni une Ville sermee. ni un Château fortifie. On lui avoit affigné, pour lui & pour ses semmes, le domaine de quelques habitations qu'il parcouroit successivement. Celle où Cada Mosto s'étoit arrêté étoit du nombre. Elle n'avoit que cinquante maisons couvertes de chaume, bâties l'une fort près de l'autre, avec un fosse & de grands arbres qui les environnoient, & deux au trois passages pour y servir d'entrée. Cependant chaque maison avoit sa cour, avec un enclos de hayes vives. Budomel avon neuf femmes dans ce lieu, & plus ou moins dans d'autres Villages. Chaque femme étoit fervie par cinq ou fix jeunes filles, avec lefquelles le Prince pouvoit coucher quand il le fouhaitoit, fans que fes femmes s'en trouvailent offensees. Les deux sexes sont également lascifs. Budomel pressa beaucoup Cada Mosto de lui apprendre quelque secret pour satisfaire Poluficurs femmes, [ & il promettoit de lui accorder tout ce qu'il demanderoit.

u Prince Bu-

s'il vouloit lui rendre ce tervices Il étoit perfuadé que les Chrétiens avoient plus de lumières là-dellus que les Negres. La jaloutie est le vice commun de toute la Nation. C'est outrager un Negre que d'entrer dans la maison de ses femmes. & ses fils mêmes en sont exclus.

Son Cortère & fon Palais.

H. BUDOMEL éto t toûjours accompagné d'environ deux cent Négres ; mais [cette garde ou ce cortège n'étant retenu près de lui par aucune loi, ] les uns se retirent . d'autres viennent; & par la correspondance qui regne entr'eux, les places sont presque toujours remplies. D'ailleurs il se rend sans cesse à l'habitation du Prince, quantité de personnes des habitations voisines. A l'entrée de fa Mai'on, on rencontre une grande cour, qui conduit successivement dans fix autres cours, avant que d'arriver à son appartement. Au milieu de chacune est un grand arbre, pour la commodité de ceux que leurs affaires obligent d'attendre. Tout le cortège du Prince est distribué dans ces cours, fuivant les emplois & les rangs. Mais quoique les cours intérieures foient pour les plus dillingués, il y a peu de Negres qui approchent familièrement de la perfonne du Prince. Les Azanaghis & les Chrétiens font presque les seuls qui ayent l'entrée libre dans son appartement & qui ayent la liberté de lui parler. Il affecte beaucoup de grandeur & de majeité. On

ne s'y font estimer que par leura bonnes ma-

<sup>(</sup>e) Angl. Mais dans un pays où il n'y a nières, & par le nombre de gens qui font point de richeffies, & où l'on ne connoît pas toujours à leur finire; & cependant lis formeme l'ul'age de la monnoye, les Seigneurs plus refactés & plus craints par leurs fujets, qu'aucun Prince d'Italie, R. d. E.

CADA MOSTO. 1455. Orgueil des Princes d'Afrique à l'égard de leurs Sujets.

ne le voit chaque jour au matin que l'espace d'une heure. Le foir, il paroît pendant quelques momens dans la dernière cour, fans s'éloigner beaucoup de la porte de son appartement; & les portes ne s'ouvrent alors qu'aux Grands du premier Ordre. Il donne néanmoins des audiences à ses Suiets: mais e'est dans ees occasions qu'on reconnoît l'orgueil de ees Princes d'Afrique. De quelque condition que foient ceux qui viennent folliciter des graces, ils font obligés de se dépouiller de leurs habits , à l'exception de ce qui leur couvre le milieu du corps. Enfuite lorsqu'ils entrent dans la dernière cour, ils se jettent à genoux, en baissant le front jusqu'à terre ; & des deux mains, ils se couvrent la tête & les épaules de fable (f). Personne, jusqu'aux parens du Prince, n'est exempt d'une si humiliante cérémonie. Les Supplians demeurent affez long-tems dans cette posture, continuant de l'arrofer de fable. Enfin, lorsque le Prince commence à paroître, ils s'avancent vers lui, fans quitter le fable & fans lever la tête. Ils lui expliquent leur demande, tandis que feignant de ne les pas voir, ou du moins affectant de ne les pas regarder, il ne cesse pas de s'entretenir avec d'autres personnes. A la fin de leur discours, il tourne la tête vers cux. & les honorant d'un simple coup d'œil, il leur fait sa réponse en deux mots. Cada Mosto, qui fut témoin plusieurs sois de cette scène, s'imagine que Dieu n'auroit pas plus de respects à prétendre, s'il daignoit se montrer à la race humaine. Il ajoûte que cet excès de foûmission ne peut venir que d'un excès de crainte : c'est-à-dire, que les Négres se voyant enlever leurs semmes & Jeurs enfans [ pour la moindre faute ], [ par ceux qui les surpassent en richesses & en puissance . I prennent l'habitude de trembler devant des Tirans . dont ils ont IL tant de mal à eraindre, & de les respecter plus que Dieu même, dont ils connoissent à peine le nom.

Budomel conduit l'Auteur à fa Mofquée, Ce qui s'y paffe,

L. a. complaífance de Budomel alla í loin pour Cada Mofto, qu'il le conduift dans fi. (g.) Mofquee, à l'heure de la prière. Les Azanaghis ou les Arabes, qui ecoient fes Prêtres, avoient repu ordre de s'y affembler. En enrara dans le Temple avec quelques runs de les principaux Nègres, Budomel s'arrêta d'abord & tint quelque tems les yeux levés au Ciel. Enfitire ayant faix quelques pars, il prononça doucement quelques paroles; a près quoi il s'écendit cout de fon long fur la terre, qu'il baifa repectueufment. Les Azanaghis & fon cortége fe profterairent & baiferent la terre à fon éxemple. Il fe leva, mais ce fut pour recommencer dix ou douze fois les mémes aftes de Religion; ce qui pri plus d'une demie haure.

Aussi-r-ó-r qu'il elt fini, il fe tourna vers l'Auscur, en lui demandant co qu'il penfinit de ce culte, & le priant de lui donner quelqu'idée de la Réjuigion des Chrétiens. Cada Mofto eut la hardielle de lui répondre, en préfence de fet Pétrers, que la Réligion de Mahomet étoir faulle, & que cele de Rome étoit la l'eule véritable. Ce difcours fir rire les Arabes & Budomel (s). Ceperdant, après un moment de réfléxion, ce Prince di à Cada Mofto qu'il croyoir la Réligion des Européens fort bonne, parce qu'il n'yavoit œue Dieu qui not leur avoit donné tant de ritchffes & étprir, il afoit-

Hardicse de Cada Mosto, & raisonnement de Budouiel.

<sup>(</sup>f) Johfon, dans fon Voyage de là Gambra en 1620, a fait presque toutes les mêmes (g) Marseds, ou Eglises. (l) Angl. es discours déplut fort aux Arabes, de trire Budomel, R. d. E.

# DIFFERENTES PARTIES DE L'AFRIQUE, LIV. V. CHAP. II.

ta que celle de Mahomet lui paroiffoit bonne auffi, & qu'il étoit même perfuadé que les Négres étoient plus fûrs de leur falut que les Chrétiens, parce que Dieu étoit un Maître juste, & que faisant faire aux Chrétiens leur Paradis dans ce monde, il falloit que dans l'autre il réservat de grandes récompenfes aux Négres, qui manquoient de tout dans celui-ci. Le Prince Budomel marquoit ainsi beaucoup de sens & de résléxion dans tous ses discours. Il prit plaifir à faire raifonner Cada Mosto sur les principes & les cérémonies de sa Religion. Son attachement pour la sienne n'étoit pas si grand, qu'il n'eut embrassé facilement le Christianisme, s'il n'eut appréhendé d'irriter les Négres. Son Neveu le déclara plus d'une fois à Cada Mofto, qui étoit logé dans sa maison, & paroissoit charmé lui-même de l'entendre parler sur cette

CADA Mosto. 1455.

matière. La table de Budomel & des Seigneurs de sa Nation étoit entretenue par Table des Seileurs femmes, fuivant l'usage du Sénégal. Chacune envoyoit un certain nom- gueurs Né-

bre de plats. Les Seigneurs Négres mangent à terre fans aueune régularité, \* fans autre compagnie que [deux ou trois de leurs principaux Négres, &] leurs Mores, qu'ils regardent comme autant de Précepteurs dont ils ne font pas difficulté de recevoir les instructions. L'usage du Peuple est de se mettre dix ou douze autour d'un feul plat. Ils y portent la main tous à la fois. Mais cet air de gourmandise n'empêche pas qu'ils ne soient fort sobres. Ils mangent peu à chaque repas, & leur coutume est de recommencer quatre ou einq fois le jour.

Alimens da

La chaleur est si excessive dans les Régions des Négres, qu'il n'y croît ni froment, ni ris, ni aucune forte de grain qui puisse fervir à leur nourriture. Les vignes n'y viennent pas plus heureusement. Ils ont mis leurs terres à l'épreuve, en y jettant diverses semences qu'ils reçoivent des Vaisseaux Portugais. Le froment demande un elimat tempéré, & de fréquentes pluves, qu'ils n'ont presque jamais; car ils passent neuf mois sans voir tomber une goutte d'eau du Ciel , c'est-à-dire , depuis le mois d'Octobre jusqu'au mois de Juin. Cependant ils ont du millet, des féves & des noisettes de diverses couleurs. Leur feve est large, platte & d'un rouge affez vif. Ils en ont auffi de blanebes. [& une très grande quantité d'une autre espèce fort petite.] Ils plan-

Agriculture

tent au mois de Juillet, pour recueillir au mois de Septembre. Comme c'est le tems des pluyes, les rivières s'enflent & donnent à la terre une certaine fécondité. Tout l'ouvrage de l'agriculture & de la moiffon ne prend ainfi des Négres, que trois mois. Mais les Négres entendent peu l'œconomie, & font d'ailleurs trop pareffeux pour tirer beaucoup de fruit de leur travail. Ils ne plantent que ce qu'ils jugent néceffaire pour le cours de l'année, fans penfer jamais à faire des provisions qu'ils puissent vendre. Leur méthode pour cultiver la terre, est de se mettre einq ou six dans un champ, & de la remuer avec leurs épées, qui leur tiennent lieu de hoyaux & de beches. Ils ne l'ouvrent pas à plus de quatre pouces de profondeur. Mais les pluyes lui donnent affez de fertilité pour rendre abondamment ce qu'on lui confie avec tant de négligence.

LEURS liqueurs font l'eau, le lait & le vin de Palmier. Ils tirent la dernière d'un arbre qui se tronve en abondance dans le Pays, & qui n'est pas queurs Excelcelui qui produit la date, quoiqu'il foit de la même espèce. Cette liqueur, ghol. qu'ils appellent Mighel, en fort toute l'année. Il n'est question que de faire

CADA Mosto. I 455. daux ou trois ouvertures, au trone, & dy's fulpendre des calebaffes pour recevoir une cau brune, qui coulé fort Instement; car depuis le matin jusqu'au
foir un arbre ne remplit pas plus de deux calebaffes. Elle eft d'un fort bon
goût, & if lon ny mele rien, elle enyver comme le vin. Cada Mofts affres
que le premier jour elle eft aufli agréable que nos meilleurs vans; mais elle
perd est agrement de jour en jour, jusqu'à devurir fort aigre. Cepanhant
elle eft plus faine le troitième ou le quatrième jour que le premier, parce
qu'en parlant un peu de fa douceur elle devient parquive. Cala Mofto en
figrande abondance que tout le monde en ait à difertion. Mais comme
les arires qui le produitent font répandus dans les Campagnes & les Forèts,
chacun fe procure une certaine quantité de liqueur parf na travail; & les
mieux parragis font toûjours les Seigneurs, qui employent plus de gens à la
reccueillar.

Leurs fruits.

Les Negres ont divertes fortes de fruits, qui n'ont pas beaucoup de reffemblance avec euxe de l'Europe, mais qui font excellens fans le fecours d'aucune culture, quoiqu'ils pullent être encore meilleurs fi l'on prenoit foin de les culture. En général le Pays of très-fertile. Il est rempi d'excellens pàrurages & d'une infinité de beaux arbres qui ne font pas connus en Europe. On y trouve austi quantité d'étangs ou de petits lacs d'eau douce [fortz]profonds,] remplis de poissons qui ne restemblent point à ceux d'Italie; fut-tout un grand nombre de forpens d'eau, que les Negres nomment &dal-

Poissons, ferpens d'eau.

ILs' ont une huile dont ils font ufage dans leurs alimens, fans quel Auteur ait pû découvrir d'où ils la tirent & ce quoi elle est composée. Elle a trois qualités remarables: son obeur, qui ressemble à celle de la violette; son goût, qui approche de celui de l'olive; & fa couleur, qui tent meux les vivres que le faffran.

On trouve dans le Pays des Négres, différentes fortes d'animaux, mais fur-tout une prodigieufe quantité de Serpens, dont quelques-uns font for venimeux. Les plus grands, qui ont judqu à deux toites (f) de longueur, font fans pieds, & n'ont pas d'alles, comme on a pra plaint a le publier. Mais ils font il gros, qu'on en a vu pluffeurs qui avalloient une Chevre d'un feul morceau. Les Nègres racontent que ces terriales animaux se retirent en toupes dans certains cantons du Pays, voifins des montagues, où les Fournis blanches, qui font d'aurres monttres, ont aufil leur retrate, & par un infind merveilleux, batiffent, avec de la terre qu'elles portent dans leur bouche, des maisons pour ces terribles voifins. L'Auteur raconte (J'aprés les Nègres) 40 une ces maisons reffemblent de se fours, & qu'on en voit i vidua's cent cin-

Serpens de

n'eft pas bleffee. Mais Cada Mosto la menage moins dans le récit qu'on va lire.]

Les Négres, dit-il, font de grands Enchanteurs. Ils ont recours aux charmes dans toutes fortes d'occasions, tants fur-tout à l'égard de c « Sèrpens. Lo Génois, homme de bon fens, lui raconta qu'etant l'aunée d'auparavant dans

quante dans un même lieu. [On peut croire jusqu'ici que la vrai-semblance 1

#### DIFFERENTES PARTIES DE L'AFRIQUE, LIV. V. CHAP. II. 87

le Pays de Budomel, & logé aussi chez Bisboror son neveu, il avoit entendu à minuit de grands fifflemens autour de la maison. Ce bruit avant troublé fon fommeil, il avoit vu Bisboror qui se levoit, & qui donnoit ordre à deux mens préten-Négres de lui amener fon Chameau, en dilant qu'il étoit tems de partir. Il dus des Nehui avoit demandé où il alloit si tard. Bisboror avoit répondu qu'il étoit ap- gres, pellé par quelques affaires, mais qu'il feroit blentôt de retour. En effet il étoit revenu avant la fin de la nuit. Le Génois curieux d'apprendre le fond de cette avanture, lui fit de nouvelles questions à son arrivée. N'avez-vous pas entendu, lui dit Bisboror, des fiffleniens autour de la maifon vers minuit? C'étoient des Serpens. Si je n'avois pas employé mes enchantemens pour les faire retourner dans leurs cantons, ils m'auroient tué une grande partie de mes bestiaux.

CABA Mosro. Enchante-

LE Génois paroissant surpris de cediscours, Bisboror ajosta qu'il n'y avoit mel pour emrien de merveilleux, & que Budomel fon oncle faifoit beaucoup plus; que poisonner ses lorsqu'il vouloit empoisonner ses dards, il avoit coûtume de former un grand dards, cercle, dans lequel il raffembloit par la force de certaines parolestous les Serpens du voifinage; qu'enfuite il leur laiffoit la liberté de fe retirer, à l'exception de celui qu'il jugeoit le plus venimeux : que le voyant feul il le tuoit, & que mélant dans fon fang la femence d'une certaine plante, il infectoit fi puissamment ses dards, que leur moindre blessure devenoit mortelle en un quart d'heure. Le Génois affuroit encore que le Prince Bisboror lui avoit of-

fert de le rendre témoin de plufieurs enchantemens, mais qu'ayant peu de goût pour eet odieux spectacle, il avoit refusé ses offres. Cada Mosto conelud de ee témoignage, que les Négres font d'habites Sorciers; & poulfant la crédulité beaucoup plus loin, il ajoûte que l'histoire des Serpens lui paroît fort vrai-semblable, parce qu'on lui a raconté qu'en Italie même il v a des

Chrétiens qui scavent aussi les enchanter. Le Pays du Sénégal n'a pas d'autres animaux privés que des Bœufs, des Vaches & des Chèvres. Il ne s'y trouve pas de Moutons, parce qu'ils ne s'ac- privés. commodent pas d'un climat fi chaud. Ainfi la nature a pourvû, fuivant la différence des Pays, à toutes les nécessités du genre humain. Elle a sour-

ni de la laine aux Européens, qui ne pourroients'en passer dans un Pays ausfi froid (1) que celui qu'ils habitent; au lieu que les Négres, qui n'ont pas besoin d'habits épais dans leurs chaudes Contrées, ne peuvent élever des Moutons. Mais le Ciel y fupplée, en leur donnant du coton, qui convient mieux à leur Pays. Leurs Bœufs & leurs Vaches font moins gros que ceux d'Italie, ce qu'il faut encore attribuer à la chaleur. C'est une rareté parmi eux qu'une Vache rouffe. Elles font toutes noires ou blanches, ou tachetées de ces deux couleurs. Les animaux de proye, tels que les Lions, les Panthères, les L'opards & les Loups, font en grand nombre dans le Pays des Négres. [On proyet ya des Chèvres & des Lièvres.] Les Eléphans fauvages y marchent en trou-

pes, comme les Sangliers à Venife; mais ils ne peuvent jamais être apprivoifés comme dans les autres Pays. Cet animal étant fort connu , l'Auteur observe seulement qu'il est d'une grosseur extraordinaire. On en peut juger

(k) Cependant dans la p'úpart des pays de des Habitans alloient nuds dans les commenl'Europe, & même dans les liles Britanniques, cemens.

CADA MOSTO. 1455.

par les dents qu'on apporte en Europe. Mais il n'en a que deux de cette espèce, à la machoire inférieure, comme le Sanglier; avec la feule différence que celles du Sa glier tournent la pointe en haut, & que celles de l'Eléphant la tournent en bas. Cada Mosto avoit eru, sur les récits communs, avant son voyage, que les Eléphans ne pouvoient plier les genoux, & qu'ils dormoient debout. Il déclare que c'est une étrange fausseté, & qu'il les a vûs, nonfeulement plier les genoux en marehant, mais se coucher & se lever comme les autres animaux. On n'apperçoit jamais leurs grandes dents avant leur

Fauffe opinion qu'on a de l'Eféphant.

mort (1). Quelque fauvages qu'ils foient naturellement, ils ne font aucun mal lorfqu'ils ne font point attaqués. Mais si quelqu'un les irrite, ils se défendent avec leur trompe, que la nature leur a donné à la place de nez, & qui est d'une execssive longueur. Ils l'étendent & la resserrent à leur gré. S'ils saififfent un homme avec cette redoutable machine, ils le jettent presqu'auffi loin qu'on jette une pierre avec la fronde. C'est envain qu'on eroit pouvoir échapper par la fuite. Ils font d'une vîtesse surprenante. Les plus jeunes font ordinairement les plus dangereux (m). La portée des femelles est de trois ou quatre petits à la fois. Ils se nonrrissent de seuilles d'arbres & de fruits qu'ils attirent jufqu'à leur bouche avec le fecours de leurtrompe, [qui est un to cartilage fort (n) épais.] L'Auteur, pendant tout le sejour qu'il fit chez

Portée de l'Eléphant. Sa nourriture.

les Negres, ne découvrit pas d'autres animaux que eeux qu'on vient de nommer. Mars il vit un grand nombre d'oiscaux, & sur-tout quantité de perroquets, que les Négres haissent beaucoup, parce qu'ils détruisent leur millet & leurs légumes. On préteud qu'il y en a de plufieurs espèces. Cada Mosto

Perroquets de deux espè-Cres.

n'en distingua que de deux sortes; les uns semblables aux Perroquets qu'on apporte (0) d'Alexandrie, mais un peu plus petits: les autres beaucoup plus gros, qui ont la tête brune, & le col , le bee , les jambes & le corps, mêles de jaune & de verd. Il en apporta un grand nombre en Europe, fur-tout de la petite espèce, dont plusieurs moururent dans le voyage. Cependant il lui en resta plus de cent cinquante qu'il vendit en Espagne, un demi-ducat piéce. Ces offeaux ont beaucoup d'adresse à construire leurs nids. Ils ramassent quantité de joncs & de petits rameaux d'arbres dont ils forment un tissu qu'ils ont l'art d'attacher à l'extrémité des plus foibles branches; de forte qu'y étant fufpendu, il est agréablement balancé par le vent. Sa forme est celle d'un bal-Manière dont lon, de la longueur d'un pied. Ils n'y laissent qu'un seul trou pour leur servir de passage. On est porté à eroire que la nature leur fait ehoisir les branches foibles, pour se garantir des Serpens, à qui leur pesanteur ne permet pas de les attaquer dans cette retraite. Les Négres ont une grande abondance de de ces gros oifeaux, qu'on appelle en Europe (p) Poules de Pharaon, & qu'on y apporte du Levant. Cada Mosto, sans s'arrêter aux noms ni aux deseriptions, ajoûte qu'ils en ont quantité d'autres, petits & grands, qui n'ont au-

ils construisent leur nids.

PENDANT

eune ressemblance avec ecux d'Italie. (1) Angl. Leurs grandes dents ne tombent jamais avant leur mort. R. d. E. (m) Angl. Ils font plus dangereux quand

ils ont des petits, qu'en un autre tems. R. d. E.

<sup>(</sup>n) Mais cependant très fléxible. (a) C'est-à dire, qui venoient alors des In-des Orientales par cette voye. R. d. T. (p) Apparemment des Poules d'Inde. R.

# DIFFERENTES PARTIES DE L'AFRIQUE, LIV. V. CHAP. II. 89

PENDANT le féjour qu'il fit chez Bisboror, sa curiosité le conduisit plusieurs fois au Marché ou à la Foire des Négres, qui se tenoit le Lundi & le Ven-dredi dans une Prairie, à peu de distance de son Habitation. Ils y assembloit, de quatre ou cinq milles aux environs, quantité de personnes des deux sexes, avec leurs denrées; ceux qui avoient leurs Habitations plus loin, avoient aussi des Marchés dans leurs Cantons. C'est-là qu'on reconnoît la pauvreté extrême de leur Nation. On n'y voit que du millet, des légumes, des nattes

CADA MOSTO. 1455. Marchés & Foires des Né-

de palmier, des tuyaux de bois, des armes du Pays, un peu de coton cru, & quelques piéces d'étoffe. Cependant il s'y trouve quelquefois aussi [des armes, & même] de l'or, mais en fort petite quantité. Comme ils n'ont pas de monnoye ni aucune forte de coin, le commerce ne se fait que par des échanges. Ils troquent une chose pour une autre, ou deux pour une, suivant les différentes valeurs. Ceux qui venoient de l'intérieur du Pays s'arrêtoient long-tems à confidèrer Cada Mosto, & regardoient un homme blanc comme un prodige. Ils ne paroissoient pas moins étonnés de ses habits que de sa couleur. Il étoit vêtu à l'Espagnole, c'est-à-dire, qu'il portoit un manteau fur une veste de damas noir. Ils admiroient également la forme & la qualité du drap. Ils lui prenoient les mains qu'ils frottoient avec leur falive, pour s'affürer que la blancheur n'étoit pas artificielle. La vûe de l'Auteur, en se rendant à ces Marchés, étoit de voir quelle quantité d'or on y apportoit.

Leur admiration à la vue de Cada Mof-

Les Chevaux sont dans une estime égale à leur rareté parmi les Négres. Les Arabes & les Azanaghis leur en amenent de Barbarie, & des Pays voisins de l'Europe. Mais l'extrême chaleur ne les laisse pas vivre long-tems.

Estime qu'ils ont pour les chevaux. Ils ics confervent difficilement.

D'ailleurs les feuilles de féves & le millet, qui font leur unique nourriture, les engraissent si fort qu'ils meurent ordinairement de gras fondu, ou de ne pouvoir rendre leur eau. Un Cheval, avec le harnois, s'échange contre plufieurs Négres, depuis neuf jusqu'à douze & quatorze, suivant sa beauté. Lorsqu'un Seigneur en achete un, il fait venir ses Sorciers, qui allument un seu d'herbes féches, fur la fumée duquel ils tiennent la tête du Cheval par la bride, en répétant quelques mots. Îls l'oignent ensuite de la meilleure huile, & le gardant pendant dix-huit ou vingt jours, fans le laisser voir à personne, ils lui attachent au cou certains charmes enveloppés dans du cuir rouge, Après cette cérémonie, le maître fe perfuade qu'il peut s'expofer avec confiance à toutes fortes de périls.

Gaicté des femmes, & leurs danfes,

LES femmes des Négres ont l'humeur fort gaie, sur-tout dans leur jeunesfe. & prennent beaucoup de plaisir à la danse & au chant. Le tems de ces divertissemens est la nuit, à la lueur de la Lune. On en croit aisement l'Auteur, lorsqu'il assure que les danses des Négres sont fort différentes de celles d'Italie.

Effroi que

RIEN ne causoit tant d'admiration à ces Barbares que les arquebuses (q) & l'artillerie de la Caravelle Portugaife. Cada Mosto ayant fait tirer un coup de canon devant quelques Négres qui étoient montés à bord, leur effroi se fit connoître malgré eux par de violentes agitations, & parut croître encore l'artiflerie caulorsqu'il leur eut déclaré que d'un seul coup de cette surieuse machine, il pou-

(e) Angl. les Arbalettes, R d. E.

CADA Mosto. 1455.

voit ôter la vie tout-d'un-coup à cent Mores. Après être un peu revenus de leur frayeur, ils déclarèrent a leur tour, qu'une chose si pernicieuse ne pouvoit être que l'ouvrage du Diable. Leur étonnement fut plus doux lorsqu'ils entendirent le fon d'une cornemufe. Les différentes parties de cet instrument leur firent croire d'abord que c'étoit un animal, qui chantoit fur différens tons. Cada Mosto riant de leur simplicité, les assura que c'étoit une simple machine & la mit entre leurs mains sans être enslée. Ils reconnurent que c'étoit effectivement l'ouvrage de l'art; mais ils demeurèrent perfuadés que des fons fi doux & fi varies ne pouvoient venir que du pouvoir divin, en donnant pour raifon, qu'ils n'avoient jamais rien entendu de femblable. Ainsi tout leur paroissoit admirable, jusqu'aux moindres instrumens du Vais-

Leur ignorance.

feau. [Ils prenoient les fabords de la fainte-barbe, pour des yeux vérita-1bles, qui fervoient à conduire le Batiment.] Ils répétoient fans cesse que les Européens devoient être des forciers beaucoup plus habiles que ceux de leur Pays. & peu inférieurs au Diable même: que les Voyageurs de terre trouvoient de la difficulté à tracer le chemin d'une Place à l'autre; au lieu qu'avec leurs Vaisscaux, ceux-là ne manquoient pas leur route fur mer, à quelque distance qu'ils fussent de la terre ; [ ce que les Négres ne pourroient fairent fans le secours du Démon. On comprend aisément que leur ignorance dans l'art de la Navigation, & dans l'usage de la boussole, étoit la cause de leur étonnement. Mais ce qu'ils admiroient le plus, étoit une chandelle qui bruloit dans un chandelier. Ils n'avoient jamais rien vû de semblable, & ils étoient enchantés de la beauté de ce fpectacle: La feule lumière dont ils faifoient ufage pendant la nuit, étoit celle du Feu de leurs foïers.

Les Négres fucent le miel dans la gauffre, & laissent la cire comme une chose inutile. L'Auteur ayant acheté d'eux quelques Ruches leur apprit la manière d'en tirer le miel, & leur demanda enfuite ec qu'ils croyoient qu'on pût faire du reste. Ils répondirent qu'ils ne le croyoient bon à rien. Mais ils furent extrêmement furpris de lui en voir faire des chandelles, qu'il alluma dans leur préfence. Les blanes, s'écrièrent -ils, n'ignorent rien. Cada Mosto finit la description du Pays de Budomel, en nous apprenant qu'on n'y connoît que deux Instrumens de musique; l'un qui vient des Mores (r), & qui pourroit porter le nom de tymbale; l'autre, qu'on prendroit pour un violon, mais qui n'a que deux cordes, qu'on touche avec les doigts, & qui ne rend aucune harmonie.

Ils n'ont que deux Inftrumens de mufique.

> Un si long séjour ayant donné l'occasion à l'Auteur de connoître la plus grande partie du Pays, il réfolut après avoir acheté quelques Esclaves, de doubler le Cap-Verd pour faire de nouvelles découvertes & tenter la fortune. Il fe fouvenoit d'avoir entendu dire au Prince Henri, qu'au delà du Sénégal Cada Mofto il y avoit une autre rivière, nommée Gambra, d'où l'on avoit déja rapporté quantité d'or, & qu'on ne pouvoit faire ce voyage fans acquérir d'immenfes richesses. Une si belle espérance lui sit regagner la Caravelle, & mettre aussitôt à la voile.

fe détermine à doubler le Cap-Verd.

feaux any.

quels il fe

joint.

Un jour au matin, il découvrit deux Bâtimens dont il s'approcha. L'un ap-Rencontre de deux Vaifpartenoit à Antonio Uso di Maro, Gentilhomme Génois, & l'autre à quelques Portugais qui étoient au service du Prince Henri. Ils s'avancoient de concert vers les Côtes d'Afrique, dans le dessein de passer le Cap-Verd, & de

chercher

(r) Ramufio le nomme Tabaube, & Grynaus l'appelle Sambuka.

# DIFFERENTES PARTIES DE L'AFRIQUE, LIV. V. CHAP. I. 91

chercher fortune en faifant de nouvelles découvertes. Cada Mosto, qui n'avoit pas d'autre vûc se joignit avec eux. Ils firent voile ensemble vers le Sud, fans cesser de voir la terre, & dès le jour suivant [ à environ trente milles d'I-

CARA Mosro. 1455-

talie, de l'endroit d'où ils étoient partis,] ils découvrirent le Cap. On lui donne le nom de Cap-Verd, parce que les Portugais qui l'avoient

Cap-Verd.

découvert pour la première fois l'année précédente, l'avoient trouvé couvert d'arbres qui ne perdent jamais leur verdure. Il s'avance affez loin dans la Mer; & sa pointe est terminée par deux petites montagnes. Autour du Promontoire on trouve plusieurs Villages de Négres du Sénégal, composés de chaumières qu'on découvre en paffant à la voile. La Côte a quelques bancs de fable, qui s'étendent dans la mer l'espace d'un demi-mille. Apr ès avoir doublé le Cap-Verd, les trois Vaisseaux apperçurent trois Isles

Trais Iffee vollines du

désertes, & remplies de grands arbres. Le besoin d'eau leur fit prendre le parti de relâcher dans celle qu'ils jugérent la plus grande & la plus fertile. Mais ils n'y trouvèrent aucune fource, [excepté dans un feul endroit, où il

leur fut impossible de faire leur provision.] Cependant comme elle etoit remplic de nids d'Oifeaux, & d'œufs dont ils ne connoissojent pas l'espèce, ils s'y arrêterent un jour entier, qu'ils employèrent à la chasse & à la pêche. Ils prirent un nombre incroyable de poissons, entre lesquels il se trouva des [ Den-

tali & ] Dorades ( s ) qui pesoient douze & quinze livres.

On étoit alors au mois de Juillet. Le jour fuivant, ils continuèrent leur course, en conservant toûjours la vûe de la terre. Ce côté du Cap forme un Golfe. La Côte en est basse & couverte de beaux arbres, dont la verdure s'entretient sans cesse; c'est-à-dire que les feuilles nouvelles succédant sans intervalle à celles qui tombent, on ne s'apperçoit jamais comme en Europe que les arbres se slétrissent. Ils sont si près de la mer qu'on s'imagineroit qu'ils en font arrofés. La perspective est si belle qu'après avoir navigué à l'Est & à l'Ouest, l'Auteur déclare qu'il n'en n'a jamais vû de comparable. Le Pays est arrofé de plufieurs petites rivières, dont on ne peut tirer aucun avantage, paree qu'il est impossible aux Vaisseaux d'y entrer.

Verdare continuelle des

Au de-là du petit Golfe, la Côte est habitée par deux Nations de Négres. l'une nommée les Barbasins, l'autre les Serreres, qui n'ont aucune dépendance du Sénégal. Ils sont sans Rois & sans Maîtres. La distinction ne vient parmi

Nations des Barbalins & der Serreres.

ra-cux que des richesses ou des qualités personnelles. [ Ils ne veulent pas avoir de Maîtres, peut-être parce qu'ils craignent qu'ils n'enlèvent leurs femmes & leurs enfans, pour les vendre, & les reduire ainsi dans l'esclavage; comme ils voyent que cela se pratique, parmi les autres Négres qui sont soûmis à des Princes.] Ils font idolatres, sans aucunes loix, & d'un caractère fort cruel. Leurs armes plus familières font l'are & la fléche. S'il fort une goutte de fang de la bleffure, on en meurt immédiatement. Ils font du plus beau noir du monde, & de la plus belle taille. Leur Pays est rempli de bois, de laes & de rivières; ce qui sert merveilleusement à les désendre, car on ne peut approcher d'eux que par des défilés fort étroits. C'est aussi ce qui a toûjours servi à la conservation de leur liberté. Les Rois du Sénégal ont tenté plusieurs sois de les subjuguer, & n'ont remporté que de la honte de leur entreprise.

EΝ

CADA MOSTO. 1455. Rivière de Barbatini.

En avançant au long de cette Côte avec le vent au Sud, nos Navigateurs découvrirent l'embouchure d'une rivière, qui est large d'une portée d'arc, mais fans profondeur. Ils lui donnérent le nom de Barbasini, qu'elle porte en effet dans les Cartes qu'on a publiées de ce Pays, à foixante milles du Cap-Verd. Ils continuèrent de fuivre la Côte pendant tout le jour; & le foir, ils jetterent l'ancre à quatre ou cinq milles du rivage. Au lever du Soleil, ils remettoient à la voile, avec la précaution d'avoir fans cesse un homme au sommet du grand mat, & deux a l'avant du Vaisseau, pour observer si la mer battoit fur quelque roc ou fur quelque banc de fable. Ils arrivèrent à l'entrée d'une autre rivière, qui ne paroissoit pas moins large que celle du Sénégal. Sa beauté, & celles des arbres qui la bordoient jusqu'à la pointe du rivage, les déterminèrent à faire descendre un de leurs Interprêtes Négres. Chaque Vaisseau en avoit quelques-uns, qu'il avoit amenés de Portugal, anciens Esclaves que les Portugais avoient enlevés (1) dans leurs premiers Voyages, & qui avoient fort bien appris la langue de leurs Maîtres; [Ils avoient em-13braffé le Christianisme. Leurs Maîtres les avoient laissé partir à condition que ceux à qui ils les avoient confiés, leur donneroient pour chacun deux Esclaves à leur choix d'entre ceux qu'ils rameneroient; & fi l'un de ces Interprétes pouvoit faire avoir quatre Ésclaves à son Maître, il obtenoit sa liberté.] On tira au fort lequel des trois Vaisseaux enverroit les siens à terre. Ce fut celui du Gentilhomme Genois. Il dépêcha auffi-tôt une Barque armée, avec ordre

Un Interprése descend au Rivage.

à ses gens de ne pas descendre au rivage, avant que d'y avoir débarqué l'Interprête, qui étoit chargé de prendre des informations sur le Gouvernement & fur les richesses du Pays; [Dès que les habitans avoient vû les Vaisseaux quix s'approchoient de la Côte, ils avoient pris leurs armes, & s'étoient mis en embuscade, pour se faisir de ceux qui débarqueroient.]

II oft maffacré par les Né-

Caux qui conduisoient la Chaloupe, mirent l'Interpréte à terre, & s'étant éloignés à quelque distance, ils virent plusieurs Négres du Pays qui s'avancoient à sa rencontre. Mais après quelques discours, ils les virent tomber fur lui avec leurs armes (v), & le tuer miférablement fans qu'ils puffent lui donner du secours. Cette nouvelle, qu'ils se hâtèrent de porter à la Flotte, fit juger aux Commandans qu'une Nation capable de traiter un Homme du Pays avec cette cruauté, n'auroit pas moins de barbarie pour eux. Ils continuèrent de ranger la Côte, qui étoit basse, mais toûjours couverte d'arbres, dont la beauté ne faisoit qu'augmenter. Enfin ils arrivèrent à l'embouchure d'une fort grande rivière. Dans sa moindre largeur, elle n'avoit pas moins de trois ou quatre milles, & rien ne paroifioit s'y oppofer à la navigation. Ils v entrerent avec confiance & le jour suivant ils apprirent que c'etoit la rivière de Gambra.

Grande Ri-

LES gens des trois Caravelles se crurent proches de quelque riche Convière de Gam- trée, qui alloit les dédommager d'un voyage pénible & remplir toutes leurs espérances. Ils résolurent de se faire précéder par le plus petit des trois Bàtimens, qui avanceroit auffi loin qu'il feroit possible; avec ordre, s'il rencontroit des bancs de fable, de fonder toutes les profondeurs; &, fi la ri-On y entre. vière se trouvoit toûjours navigable, de retourner incessamment, de jetter

(v) avec leurs Gemies , forte d'épées cour-(1) Angl. que les Portugais avoient achetes que portent les Mores, R. d. E.

té des Seigneurs du Sépégal. R. d. E.

# DIFFERENTES PARTIES DE L'AFRIQUE, LIV. V. CRAP. II. 93

l'ancre & de faire connoître le fuccès de fon entreprise par des fignes. Il ne trouva pas moins de quatre braffes ; fur quoi , lorfqu'il eût donné les avis dont on étoit convenu, on prit encore la réfolution d'envoyer avec lui les Chaloupes bien armées, avec ces instructions: que si les Négres les venoient attaquer, la Caravelle & les Chaloupes retournassent sans aucune difpute, parce qu'il n'étoit pas question d'employer la force pour une entreprise de commerce, & qu'il ne falloit rien espérer que de la civilité & de la douceur.

CADA Мосто. 1455.

Les Chaloupes ayant commencé à remonter la rivière, trouvèrent, pen- Les Chaloudant l'espace de deux milles, douze & seize brasses de sond. Elles continue- pes renconrent d'avancer, & les deux rives lui parurent toûjours extrêmement riantes trent des Népar la multitude de beaux arbres dont elles écoient bordées. Mais s'apperce ten de la multitude de beaux arbres dont elles écoient bordées. Mais s'apperce ten de la multitude de beaux arbres dont elles écoient bordées. Mais s'apperce ten de la multitude de beaux arbres dont elles écoient bordées. Mais s'apperce ten de la multitude de beaux arbres dont elles écoient bordées. vant qu'elles commençoient à se courber, & que les détours devenoient fréoucns dans les terres, elles ne jugérent point à-propos de pénétrer plus loin. En retournant, elles apperçurent, à l'entrée d'une petite rivière qui tom-boit dans la grande, trois petites Barques, que les Négres nomment Alma-

dies, [& que les Italiens appellent Zoppoli,] composées d'une seule pièce de bois, dans la forme de nos Esquifs. Quoique les Voyageurs sussent affez forts pour se désendre, la crainte des fléches empoisonnées, autant que les ordres de leurs Chefs, leur fit prendre leurs rames avec une diligence extrême. Ils rejoignirent la Caravelle; mais n'ayant pas été moins pourfuivis par les Négres, ils furent surpris en arrivant à bord de ne les voir éloignés d'eux qu'à la portée de l'are. Ces Barbares étoient au nombre de vingt-cinq ou trente. Ils parurent étonnés, à leur tour, d'un spectacle aussi nouveau pour eux que eclui de la Caravelle. Ils demeurèrent quelque tems à la des Négres. regarder: mais on employa inutilement toutes fortes de fignes & d'invitations pour les faire approcher. Enfin ils remontèrent sur leurs traces.

Le jour suivant, à trois heures du matin, les deux Caravelles, qui ératoient demeurées à l'embouchure, [espérant de trouver des gens plus civilifes que ceux qu'on avoit vu dans les Almadies], profitèrent de la marée & trois Caravelles d'un petit vent pour entrer dans la rivière, & réjoindre leurs Compagnons. Négres, Elles s'y engagerent l'une à la fuite de l'autre. Mais à peine eurent-elles remonté l'espace de trois ou quatre milles, qu'elles se virent suivies d'un grand nombre d'Almadies, fans pouvoir juger d'où elles venoient. Elles revirèrent de bord, & s'avancerent vers les Négres, après avoir pris soin de se couvrir de tout ce qui pouvoit servir à les désendre contre leurs sléches empoisonnées. Le combat paroissoit inévitable. Les Almadies se trouvoient déja sous la proue du Vaisscau de Cada Mosto, qui étoit le plus avancé; & se divifant en deux lignes elles le tinrent dans seur centre. Elles étoient au nombre de quinze, qui portoient environ cent cinquante Négres, tous bienfaits & de belle taille. Ils avoient des chemises blanches de coton, & sur la tête une forte de chapeau blane, relevé d'un côté, avec une plume qui leur donnoit l'air fort guerrier. A la proue de chaque Almadie, un Négre, couvert d'une targette ronde qui sembloit être du cuir, observoit les objets & les événemens. Dans la fituation où ces Barbares étoient aux deux côtés du Vaisseau, ils cesserent de ramer, & tenant leurs rames levées, ils regardoient la Caravelle avec admiration. Ils demeurèrent ainsi tranquilles jusqu'à l'arrivée des deux autres Bâtimens, qui s'étoient hâtés de retourner à la

Combat des

M 2

CADA Mosto. 1455. les effraye.

vûe du péril. Lorfqu'ils les virent fort proches, ils abandonnèrent leurs rames, & fans autre préparation, ils se mirent à lancer leurs fléches. Les trois Caravelles ne firent aucun mouvement; mais elles tirèrent quatre coups de canon qui rendirent les Négres comme immobiles. Ils mirent leurs ares à leurs pieds, & jettant les yeux de tous eôtés avec les dernières marques de frayeur, ils paroiffoient chercher la eaufe d'un bruit si terrible. Cependant s'étant raffurés lorsqu'ils eurent cessé de l'entendre, ils prirent courage & recommencerent à tirer avec beaucoup de furie. Ils n'étoient plus qu'à la distance d'un jet de pierre. Les Portugais leur envoyèrent quelques coups d'arquebufe (x), dont le premier perça un Négre au milieu de la poitrine & le fit tomber mort. Sa chute effrava les autres, mais elle ne les empéelia point de continuer leur attaque. On leur tua beaucoup de monde, sans perdre un seul hom-

Ils reprennent courage.

> me fur les trois Vaisseaux. CEPENDANT lorsqu'ils eurent remarqué leur perte, ils prirent la résolution de tourner tous leurs efforts fur la plus petite des trois Caravelles, qui étoit fort mal armée. Cada Mosto jugea de seur dessejn par la diversité de leurs mouvemens. Il fit avancer la petite Caravelle entre les deux autres. L'ordre fut donné en même tems pour une décharge générale de l'artillerie & des arquebufes (y). [Quoiqu'on prit encore foin de ne pas tirer fur les Almadies, H le bruit & l'agitation même de l'eau eauférent tant d'épouvante aux Négres. qu'ils se retirerent en désordre. ] Après leur départ, on lia les trois Caravelles

CADA Mosto chercha l'occasion, pendant les jours suivans, de faire con-

ensemble. & par le moyen d'une seule ancre, on les rendit aussi sermes qu'un rent avec per-Vaiffeau l'est dans le plus grand calme.

donner en recevant beaucoup.

noître aux I labitans du Pays, qu'on ne pensoit point à leur nuire. Les Interprétes s'approchèrent d'une Almadie, faluèrent les Negres dans leur langue, & leur demandèrent pourquoi ils avoient attaqué des Etrangers qui ne desiroient que leur amitié, comme ils s'étoient procuré celle des Négres du Sénégal, & qui étant venus d'une Région fort éloignée, avec des presens pour eux de Efforts des la part du Roi de Portugal, n'aspiroient qu'à d'heureuses conditions de paix & de commerce. Ils les priérent de leur apprendre du moins quel étoit le nom de leur Pays, & celui de leur rivière; & les invitant à venir prendre fur les trois Vaiffeaux toutes les marchandifes qui pourroient leur plaire, ils les affùrèrent qu'on ne leur demanderoit en échanges qu'une petite partie de leurs propres commodités, ou rien même, s'ils ne se eroyoient obligés de rien

Portugais pour se lier avec cux.

Ils fe reti-

Ils rejettent la paix & le commerce.

A toutes ees instances, les Négres répondirent qu'ils avoient entendu parler des Blancs & de leur arrivée au Sénégal; qu'il falloit être bien méchant pour former avec eux quelque amitié, puisqu'on n'ignoroit pas que leur nourriture étoit la chair humaine, & qu'ils n'achetoient des Négres que pour les dévorer: que pour eux, ils ne vouloient aucune liaifon avec des gens fi cruels; qu'ils s'efforceroient de les tuer, & qu'ils feroient présent de leurs dépouilles à leur Prince, qui faisoit son féjour à trois journées de la mer; que leur Pays se nommoit Gambra (z), & leur rivière d'un autre nom, dont l'Au-

<sup>(</sup>x) Angl. coups d'arbalètes, dont ils ad-(a) Il parolt ici que le vrai nom de ce miroient les dards. R. d. E. Pays & non de la Rivière) est Gambra & (y) Angl. des arbaletes. R. d. E. non Gambia, comme pluticurs Historiens l'écrivent

# DIFFERENTES PARTIES DE L'AFRIQUE, LIV. V. CHAP. II. 95

reur ne put se souvenir. Pendant cette conférence, le vent devint si favorable que les trois Caravelles en profitèrent pour s'avancer vers les Négres. Mais ils prirent la fuite à cette vûe; & telle fut la fin d'une guerre pour laquelle

1455. Cada Mosto avoit beaucoup plus d'éloignement qu'eux.

Lzs Commandans des trois Caravelles n'en réfolurent pas moins de remonter la rivière l'espace de cent milles, dans l'espérance de rencontrer des Peuples mieux disposés. Mais ils trouvèrent de la résistance dans leurs Matelots, qui, dans l'impatience de retourner en Europe, déclarèrent ouvertement qu'ils n'iroient pas plus loin. Cada Mosto & les autres Chefs, se défiant de leur autorité, prirent le parti de mettre le lendemain à la voile pour retourner au Cap-Verd.

PENDANT le féjour qu'ils avoient fait dans la rivière, ils n'avoient vû qu'une fois l'étoile du Nord, & fort bas à l'Horizon; car l'ayant observée dans un tems fort clair, elle ne paroiffoit que de la hauteur d'une lance audessus de la mer. Ils observerent aussi presqu'à la même élévation six étoiles fort grandes & fort brillantes, qui se présentoient au Sud sous cette figure, & qu'ils prirent pour le Chariat. Mais n'ayant point encore perdu de vûe

l'étoile du Nord, ils ne pouvoient espèrer de voir mieux cette constellation. Dans le même endroit, ils trouvérent que le 1 de Juillet, la longueur de la nuit étoit d'onze heures & demie, & celle du jour à proportion. Le climat est excessivement chaud. On assura l'Auteur que dans l'intérieur des terres, la pluye même est d'une chaleur extrême. Cependant l'air devient quelquefois plus tempéré; & le tems, où cette diminution arrive, porte le nom d'Hyver. Il commence au mois de Juillet, par des pluyes qui continuent jusqu'au mois d'Octobre, & qui tombent tous les jours vers midi. Lorsqu'il s'élève des nuées au Nord-Est quart à l'Est, ou à l'Est-Sud-Est, les pluyes font accompagnées de violens tonnerres. C'est néanmoins dans cette faison du Solcil. que les Négres commencent à planter & à femer, comme ceux du Sénégal. Leurs vivres font le millet, les légumes & les racines, la chair de Chèvre & le lait. Ils ont des crépuscules fort courts, car il ne se passe pas plus d'un quart d'heure entre les ténébres & le lever du Soleil. Dans ce petit intervalle le Ciel paroît troublé, comme s'il étoit obscurci par une fumée épaisse. Cada Mosto s'imagine que cette subite apparition du Soleil vient de ce que le

Observations

CADA

MOSTO.

Chaleur du

Apparences

l'a reçu. Cependant Jobson dit qu'il n'a jamais entendu les Habitans nommer autrement

tout l'équipage.]

crivent. Ce n'est donc pas des Portugais qu'il leur Rivière que Gi ou Ji, qui signisse Riviere dans leur Langue. Voyez ci-deifous Liv.



Pays est fort bas & sans montagnes, & il dit que ce fut-là le sentiment de

# 

# C H A P I T R E III.

Second Voyage d'Aluise da Cada Mosto en 1456, & découverte des sses du Cap-Verd.

Motifs du fecond voyage de Cada MofA barbarie des Négres de Gambra & la révolte des Matelots Portugais n'ayant pas laissé le tems à Cada Mosto de connoître parfaitement le Pays, il s'affocia l'année fuivante avec le Gentilhomme Génois qu'il avoit rencontré, pour recommencer le même voyage. Leur projet fut si agréable au Prince Henri, qu'il les fit accompagner d'une troisième Caravelle équipée en fon nom. Les trois Bâtimens partirent de Lagos au commencement du mois de Mai. Un vent favorable les porta dans peu de jours aux Canaries; & fans s'v arrêter, ils continuerent leur course avec la même faveur du Ciel jusou'à la vûe du Cap-Blanco. Mais ayant tenu la mer pendant toute la nuit suivante, ils furent furpris avant la fin des ténébres par un orage du Sud-Ouest, qui les fit porter à l'Ouest quart au Nord, pendant trois jours & deux nuits, pour céder à la violence des vagues plûtôt que de retourner en arrière. Le troisième jour, ils découvrirent la terre, avec une joye extrême de la trouver dans un lieu où ils s'en crovoient fort éloignés. Deux hommes, qu'ils firent monter au Perroquet ayant reconnu clairement deux grandes Illes, la fatisfaction fut d'autant plus vive fur les trois Vaisseaux, que tout le monde fe perfuada qu'elles étoit ignorées des Européens. Comme on les crut inhabitées, & que les Chefs n'afpiroient qu'à trouver l'occasion de s'enrichir, ils oublièrent la Gambra, pour faisir ce que la fortune leur présentoit. Ils chercherent un ancrage commode autour de l'une des deux Isles, & l'ayant trouvé, ils dépêchèrent au rivage une Chaloupe bien armée.

Tempête, qui lui fait découvrir les Ifles du Cap-Verd.

Il descend dans la première , & la trouve déser-

QUELQUES Matelots, qui prirent terre, rapporterent qu'après avoir pouffé affez loin leurs recherches, ils n'avoient découvert aucune marque d'habitation. Le jour suivant, Cada Mosto, pour éclaircir tous les doutes, fit descendre dix hommes armés de fusils & d'arbalêtes, avec ordre de se rendre au sommet d'une montagne qui paroissoit fort élevée, & d'observer de-là, non-seulement si l'Isse étoit habitée, mais s'il n'y en avoit pas d'autres à la portée de la vûe. Ils ne virent point d'Habitans; mais ils trouvèrent un prodigieux nombre de Pigeons qui se laissoient prendre à la main, & dont ils apportérent leur charge aux Vaisseaux. De la montagne ils avoient découvert trois autres Isles, dont l'une étoit sous le vent, vers le Nord; & les deux autres au Sud, dans leur route, à la vûe l'une de l'autre. Ils avoient crû découvrir encore à l'Ouest quelque chose qui ressembloit à des Isles, mais dans un fi grand éloignement qu'ils n'avoient pû les distinguer. Cada Mosto sut peu tenté de s'y rendre, parce que les jugeant défertes, comme celle où les Caravelles avoient abordé, il craignit d'employer inutilement une faison précieuse. Mais il eut l'honneur d'en avoir découvert quatre. Ceux que cette nouvelle

Ses gens en découvrent d'autres.

# DIFFERENTES PARTIES DE L'AFRIQUE, LIV. V. CHAP. III. 97

y conduitit après lui (a) en trouvèrent dix, de différentes grandeurs, habitées seulement par des Pigeons & d'autres Oiseaux. Les trois Caravelles levérent l'ancre, pour s'approcher des deux qu'on ne voyoit point encore du fommet des Mâts. Elles se firent bientôt appercevoir, & l'une paroissant couverte d'arbres, on chercha le moyen d'y aborder. Le hazard fit découvrir l'embouchure d'une rivière. Comme l'eau manquoit sur la flotte, on y mouilla pour renouveller la provision. Plusieurs Matelots, qui remontèrent affez loin dans la Chaloupe, apperçurent des lacs couverts de fort beau fel, dont ils apportèrent une grande quantité sur leur bord. L'eau de la rivière ne leur parut pas moins bonne. Ils y trouverent une multitude de Tortues, dont plufieurs avoient l'écaille de la grandeur d'une Targette. Ils en prirent un grand nombre que les Cuifiniers de la Flotte préparèrent diverfement, comme ils avoient déja fait au Golfe d'Arguim, où les Tortues font dans la même abondance, mais beaucoup plus petites. La curiofité en ayant fait goûter à l'Auteur, il les trouva d'aussi bon goût que le veau, & d'une odeur excellente. On prit le parti d'en faler une bonne quantité pour la provision du voyage.

CADA Mosto fit pecher d'autres Poissons dont l'abondance lui parut surprenante; & fans en connoître les noms, on en mangea beaucoup, avec autant d'admiration pour leur groffeur que pour leur bonté. L'embouchure de la rivière est large d'une portée d'arc. Son lit peut recevoir un Bâtiment de cent cinquante tonneaux. La flotte y passa deux jours à se rafraîchir, & n'en partit qu'avec d'excellentes provisions, entre lesquelles il faut compter un nombre incroyable de Pigeons gras. Cada Mosto nomma la première de ces Isles, Buena Vijta, comme la première sur laquelle sa vûe étoit tombée à la fin de la tempéte; & l'autre S. Jago, parce qu'il étoit parti de Lagos (b) le jour de

Saint Jacques & de Saint Poilippe.

It remit à la voile pour s'approcher du Cap-Verd; & tombant à la vûe de la terre dans un lieu nommé Spedegar, il ne cessa plus de suivre les Côtes jusqu'aux deux Palmes, lieu fitué entre le Cap - Verd & la rivière du Sénégal. Il connoissoit si bien cette mer que dès le jour suivant il doubla le Cap. Il continua de s'avancer fans obstacle jusqu'à la rivière de Gambra, dans laquelle il ne fit pas difficulté de s'engager aufli-tôt. Quelques Négres qu'il rencontra Rivière de dans leurs Almadics n'eurent pas la hardiesse de s'approcher de la Flotte. On Gambra & la remonta, la fonde à la main, l'espace d'environ dix milles, jusqu'à la vûce remonte, d'une sse d'une sapasser d'une sapasser d'une se d'une se

mort le même jour, il y fut enterré, & comme il étoit aimé de ses Compagnons, ils donnérent à cette Isle le nom de Saint André, quelle porte encore. On continua de remonter la rivière de Gambra, fans faire beaucoup d'at-

tention à quelques Almadies, qui fuivoient de loin les Caravelles. Cependant Cada Mosto mit dans sa Chaloupe quelques-uns de ses Interprétes, pour ten-

CARA Мозто. IL Voyage. 1456. Rafralchiffemens qu'il trouve dans la seconde.

Riviere com-

Cada Mofto Ifles du Cap-Verd, Buena Vifta, &S.

Il arrive à la

(a) Cet endroit fuit connoitre que la Relation de Cala Molto fut composée quelques années après son Voyage, è qu'elle fait sei allation à la découverte d'Antoine de Noil, en G'(c) Ramusio l'appelle Petetine. Cette Ille parlé de Cada Moflo, à qui l'honneur de cette

découverte appartient proprement.

1462. Il est surprenant que Faria n'ait pas semble être celle de St. Jaques, quoique les diffances ne s'accordent pas trop bien.

CADA MOSTO. II. Voyage. I 456. Ses interprétes attirent les Négres.

ter les Négres par de nouvelles invitations. On leur fit voir quantité de colifichets. On les leur offit. On leur répeit a millé rois qu'ils pouvoient s'approcher fans crainte, & qu'ils ne devoient attendre que des bienfaits & des careffes d'une troupe d'etrangers qui leur refiembloent auffi peu par la férocité que par la couleur. Enfin, furmontant leur défiance, ils avancérent par degrés, à deux d'entr'eux (4), qui entendoisten parfaitement le langage des Interprétes, montérent fur le vailfeau de Cada Mofto. Ils marquérent beaucoup de furprifse en voyant l'intériur de la Caravelle, avec toutes fes voiles & tous fes agrètes; [Ils n'avoient pas d'idée qu'on put aller fur mer autrement qu'à aforce de rames.] Ils ne parurent pas moins étonnés de la couleur & de l'ha-

billement des Etrangers.

Informations qu'on reçoit d'eux. Ox leur fit beaucoup de civilités, & l'on y joignit pluficurs petits préfins, dont ils partnert extremement faitafairs. Cada Motol leur domanda le nom de leur Pays & celui de leur Prince III répondirent que le Pays & nommoit Gambra, & leur Prince volgangul; que la réflicance écoit entre le Sud & le Sud - Ouelt à neui fou dix journees de diffance; qu'il écoit tributaire du Roi de Melli, le plus grand Prince des Nègres: mais que des deux côtés de la rivière il y avoit quantité d'autres Seigneurs dont la demeure étoit moins éloignee; & que fi Cada Motto Oublatout de rêtre connu, ils lui en feroient voir un qui fe nommoit Battimanfa. Exte offire fait fi bien reçue, que redoublement de la comment d

Cada Mofto députe au Prince Battimanfa.

It faut observer qu'on n'avoir pas cesse de remontre à l'Eft, quoiqu'on est rencontre plusques autres rivéres qui tombent dans celle de Cambra. Dans le lieu où l'on écoit arrivé, sa largeur n'étoit plus que d'un mille. On yjetra l'ancre; & Cala Motlo deptaut au Prince, avec les deux Neigers, un de ses Incerprétes, qu'il chargea de quelques prétens, [& entrautres d'un bel hat poit de fore, it int en forme de chemiste, & nomme par les Mores Alzimba. Il leur donna ordre aussi de déclarer à Battimans qu'un Roi Chreiten, qui se nommoit le Roi de Portugal, a voit envoyé de l'extremité da Monde quelques uns de ses Sujets pour lui offirir son amitei, & des richesses inconnes aux A-Nfripainis, que le Cicl a voit accordées aux Rovames de l'Euroque de l'accordées aux Rovames de l'accordées aux Rova

Traité de paix avec les Négres de Gambra. À us st-f'or que les Melliagers aurent expliqué leur commillon à Batrimanfa, il envoya quelques Négres à la Caravelle. On fit avec eux un traite d'amitié, & divers échanges pour de l'or & des Efelaves. Mais la quantité d'or approchoir pas des ejérances qu'on avoit conques fire l'ecit des Peuples du Senégal, qui, étant fort pauvres, avoitent une haute idée des richeffes de leurs voifins. D'allieurs les Négres de la Cambra n'ethnioent pas moins leur or que les Portugais. Cependant is marquerent aufit tant de goût pour les bagatelles de Peurreps, que les changes finert aiffe, avantagues. Perdant onze jours que les Caravelles demeurerent la lacres, il y vint, des deux côtes de la rivière, ventre leurs marchandifes, carre lesquelles il le tronvent endogram de anneaux d'or. Ils apportoient du coton eru & travaille. La phipar de priveet contra

(d) Aigl. un d'entr'eux. R. d. E.

# DIFFERENTES PARTIES DE L'AFRIQUE, LIV. V. CHAP. III. 00

étoient blanches; quelques-unes rayées de bleu, de rouge & de blanc. Ils avoient aussi de la civette, & des peaux de l'animal du même nom; de gros Singes & de petits, qu'ils donnoient à fort bon marché, c'est-à-dire pour la valeur de neuf ou dix liards. L'once de civette ne revenoit pas à plus de neuf ou dix fous. Ils ne la vendoient point au poids, mais à la quantité. D'autres apportèrent des fruits, fur-tout des dattes fauvages, que les Matelots mangeoient avidement, quoiqu'ils les trouvaffent inférieures à celles de l'Europe. & d'un goût fort différent. Cada Mosto n'y voulut pas toucher, par ménage-

CADA Mosto. IL Voyage. 1456. Commerce avantageux.

ment pour sa santé.

LES Caravelles étoient continuellement remplies d'une multitude de Négres, qui ne se ressembloient ni par la figure ni par le langage. Ils arrivoient & s'en retournoient librement dans leurs Almadies, hommes & femmes, avec autant de confiance que si l'on s'étoit connu depuis long-temps. Ils n'ont pas d'autre instrument que leurs rames pour la navigation. Leur usage est de ramer debout, fans tenir les rames appuyées fur le bord de la Barque. Elles font de la forme d'une demi-lance, longues de fept ou huit pieds, avec une planche ronde, de la grandeur d'une affiette, qui est attachée à l'extrémité. Ils s'en fervent fort adroitement au long des Cotes & dans leurs rivières; mais la crainte d'être pris par leurs voitins & vendus pour l'esclavage, ne leur per-

Curiofité des

met guères de se hazarder trop loin dans la mer.

Leur Religion & leurs ufages.

CADA Mosto s'étant apperçu que la fièvre commençoit à se répandre entre ses Gens, fit consentir les autres Chefs à regagner l'embouchure du fleuve. Les foins qu'il avoit donnés au commerce ne l'avoient point empêché de faire ses observations sur les usages du Pays. Il avoit remarqué que la Religion des Négres de la Gambra confifte en diverses fortes d'Idolatries. Ils reconnoissent un Dieu; mais ils sont livrés à toutes les superstitions de la sorcellerie. On voit parmi eux quelques Mahométans, qui n'ont pas néanmoins d'habitation fixe, & qui portent leur commerce dans d'autres Contrées, fans que les Gens du Pays connoissent leurs marches & leurs diverses relations (e). Il y a peu de différence, pour les alimens, entre les Négres de la Gambra & ceux du Sénégal. Mais ils mangent de la chair de chiens, usage que l'Auteur n'a vû dans aucun autre lieu. Leur habillement est de toile de coton, qu'ils ont en abondance; ce qui est cause sans doute qu'ils ne vont pas nuds comme au Sénégal, où le coton est plus rare. Les femmes sont vêtues comme les hommes; mais elles prennent plaifir dans leur jeunesse à se faire, sur les bras, fur le cou & fur la poitrine, différentes figures avec la pointe d'un aiguille chaude. La chaleur du climat est extrême, & ne fait qu'augmenter à mesure qu'on avance vers le Sud. Cada Mosto le trouva beaucoup plus chaud fur la rivière qu'au rivage de la mer, parce que la grande quantité d'arbres qui couvrent ses bords y tient l'air renfermé. Il en vit un d'une grosseur prodigieuse, près d'une source d'eau fort fraîche où les Matelots faifoient leur provision. Ayant pris la peine de le mesurer, il lui trouva dixfept coudées de tour. L'arbre étoit creux; mais son seuillage n'en étoit pas moins verd, & ses branches répandoient une ombre immense. Il s'en trou-

Ufage des

Groffeur de

(e) Angl. parce que les gens du Pays (ont fort & non flamo fermi a cafe perche il paefani non ignorans; ce que Ramuito exprime en difant ne fanno cofa alcuna. R. d. E.

CADA MOSTO. II. Vovaze. 1456. Multitude d'Eléphans.

ve néanmoins de plus grands encore; d'où l'on peut conclurc que le Pays est fort fertile. Auffi est-il arrofe par un grand nombre de ruisseaux.

IL est rempli d'Eléphans; mais les Négres n'ont encore pû trouver l'art

de les apprivoiser. Pendant que les Caravelles étoient à l'ancre dans le fleuve, trois Eléphans fortis des bois voisins vinrent se promener sur le bord de l'eau. On y envoya autli-tôt la Chaloupe avec quelques gens armés; mais à leur approche, les Eléphans rentrèrent dans l'épaisseur du bois. Ce font les feuls que l'Auteur ait vû vivans. (f) Gnumi Manfa, Seigneur Négre, lui

Chaffe de ces animaux.

en fit voir un jeune, mais mort. Il l'avoit tué dans les bois, après une chafse de deux jours. Les Négres n'ont pour armes, dans ces chasses, que leurs ares & des zagaves empoisonnées. Leur méthode est de se placer derrière les arbres, & quelquefois au fommet. Ils passent d'un arbre à l'autre en pourfuivant l'Eléphant, qui de la grosseur dont il est, reçoit plusieurs blessures avant que de pouvoir se tourner & faire quelque résistance. Il n'y a pas d'homme qui ôfat l'attaquer en pleine eampagne, ni qui pût esperer de lui échaper par la fuite. Mais cet animal est naturellement si doux, qu'il ne fait jamais de mal s'il n'est offense. Les dents de celui que l'Auteur avoit vû mort n'avojent pas plus de trois paumes de long ; ce qui marquoit affez qu'il étoit fort icune en comparaison de ceux qui ont les dents longues de dix & douze paumes. Jeune comme il étoit, il avoit autant de chair que cinq ou fix bœufs enfemble. Le Seigneur Négre fit present à Cada Mosto de la meilleure partic, & donna le reste à ses Chasseurs. Cada Mosto apprenant qu'elle pouvoit se manger, en fit rôtir & bouillir quelques morceaux, pour se

On mange leur chair.

mettre en droit de raconter dans fon Pays qu'il avoit fait fon dîner de la chair d'un animal qu'on n'y avoit jamais vû. Mais il la trouva fort dure & d'un goût désagréable: ce qui ne l'empecha point d'en faire saler une partie dont il fit présent au Prince Henri à son retour [avec quelques poils noirs & épais qu'il avoit pris sur le Corps de cet Animal, & qui avoient une paume & demic de longueur.] Il observe que l'Eléphant a le pied rond comme les Chevaux, mais fans fabot; & qu'à la place, il a reçu de la nature une peau noire, dure & fort épaisse, avec cinq gros durillons sur le devant, qui ont la forme d'autant de têtes de eloux. Le pied du jeune Eléphant avoit une paume de diametre. Gnumi Manfa fit présent à Cada Mosto d'un autre pied d'Eléphant, qui avoit trois paumes & un pouce de largeur, avec unc dent longue de douze paumes. L'Auteur porta l'un & l'autre au Prince Henri, qui les envoya peu de tems après à la Duchesse de Bourgogne, comme une curiofité des plus rares.

Serpens & autres animaux.

La rivière de Gambra & toutes les eaux de la même Côte ont un grand nombre de ees Se pens qui se nomment Calkatrici, & d'autres animaux qui ne font pas moins redoutables. On y voit quantité de Chevaux-Marins, animaux amphibies, qui reffemblent beaucoup à la Vache-Marine. Ils ont le corps aufii gros qu'une Vaene de terre, mais les jambes fort courtes & le pied fourchu, la tete large comme le Cheval, & deux dents monstrucuses qui s'avancent comme celles du Sanglier. L'Auteur en a vû de deux paumes

Chevaux-Marins & lear tigure.

<sup>(</sup>f) Jobson nous apprend que dans la Lan- Il appelle cette Langue, la Langue de Mangue du Pays, Mania tignitie Roi, ou Seigneur. diage.

#### DIFFERENTES PARTIES DE L'AFRIQUE, LIV. V. CHAP. III. 101

& demie de longueur. Cet animal fort de l'eau pour se promener sur la rive. & marche à la manière des Quadrupé les. Cada Mosto se vante qu'aucun Chrétien n'en avoit vû avant lui, excepté peut-être dans le Nil. Il vit au li des Chauve - Souris, ou plûtôt des Chouettes (g) longues de trois paûmes, & quantité d'autres Oiseaux fort différens des nôtres, mais presque tous fort bons

CADA Мозто. II. Voyage, 1456. Monstruentes Chauve-Sou-

En quittant le Pays du Prince Battimanfa, les trois Caravelles mirent peu de jours à descendre la rivière. Elles emportoient assez de richesses, pour leur fervir de motif à s'avancer plus loin au long des Côtes, & perfonne ne marqua

Cada Mofto continue de fuivre les Cotes d'Afrique.

d'éloignement pour cette entreprise. Cependant comme le cours de la Gambra les emportoit fort loin au-delà de fon embouchure, & que la terre d'ailleurs s'avançoit au Sud-Sud-Ouest jusqu'à une certaine pointe qu'on prit pour un Cap, Cada Mosto jugea qu'il falloit gagner le large à l'Ouest. Mais en s'approchant de la pointe, on s'apperçut que ce n'étoit point un Cap, & que de l'autre côté le rivage étoit fort droit & fort uni. On ne fut pas moins obligé de s'en éloigner à quelque distance, parce que le battement des vagues fit connoître qu'il y avoit des banes ou des rocs à plusieurs milles dans la mer; & l'on mit deux Hommes, l'un à la proue, l'autre au perroquet, pour découvrir les dangers dont on se crovoit menacé. A ces précautions, on ajoûta celle de n'avancer qu'à la lumière du jour, & de jetter l'ancre à l'entrée de la nuit. Pour éviter toute ombre de dispute, les Caravelles tiroient chaque jour au fort laquelle des trois feroit l'avant-garde. On suivit cette méthode pendant deux jours, en se tenant sans cesse à la vûe de la Côte. Le troisième on découvrit l'embouchure d'une rivière, qui avoit un demi-mille de largeur, &, vers le foir, on vit un petit Golfe, qu'on prit pour une autre rivière. Mais comme les ténèbres approchoient, on jetta l'ancre, dans la réfolution d'y entrer le lendemain. C'étoit un Golfe, mais on y apperçut bientôt la véritable embouchure d'une fort grande rivière, dont les deux rives étoit convertes d'arbres verds d'une grandeur & d'une beauté extraordinaire. On prit le parti non-feulement d'y mouiller, mais d'armer deux Chaloupes pour se procurer des informations. Les Interprétes, après quelques heures d'absence, rapportèrent que la rivière se nommoit Kaza Manfa, du nom d'un Seigneur Négre qui faisoit sa résidence à trente milles du rivage, mais qui étoit alors occupé d'une guerre contre ses voisins. Les circonstances étant si peu favorables, on fortit le lendemain du

Rivière de Kaza Manfa.

Golfe. Il est à cent milles de la rivière de Gambra. Trente-cina milles plus loin, on trouva un Cap, ou du moins une pointe plus élevée que le reste de la Côte. Sa terre qui paroît rouge, lui fit donner le nom de Capa-Roxo. En continuant d'avancer, on découvrit l'embouchure d'une rivière affez large, à laquelle on donna, fans y entrer, le nom de Sainte Anne, Plus loin on en découvrit une autre, à peu près de la même grandeur, qui fut nommée Saint Dominique, ou San Domingo. Celle-ci est à cinquante-cinq Sainte Anne & de S. Domi-

Rivières de

ou foixante milles de Capo-Roxo. Le jour d'après, on apperçut un ensoncement, qu'on prit d'abord pour un Golfe auquel on ne donnoit pas moins de vingt milles de profondeur.

Mais

CADA MOSTO. II. Voyage. 1456. Mais il fut aifé de recomoître bientôt l'embouchure d'une très-grande rivière, & de diffinguer les beaux arbres qu'elle avoit de l'autre côté, fur la rive da od. On fut long-tems à la traverfer; & ce ne fut qu'en touchant la terre, qu'on découvit quelques l'Ilex, à peu de diflance en mer. Cada Motto, réfolu de les reconsoître, fit confentir tous les Chefs à mouiller l'ancre. Le lendemain, on en vit vent à la rame deux grandes Almadies, qui s'approchèrent hardiment des Caravelles. L'une portote neuvion retnet honmes, & l'autre feixe. L'our audace faifant naître des défances, on prit les armes pour les attendre. Mais loriqu'ils furent affec près, lis levèrent un linge blanc au fommet d'une rame, pour annoncer la paix. Les Portugais réponditent par le même ilgne. Alors, la plus grande des deux Almadies s'avança vers le Bătiment de Cada Motto, & tous les Négres donnérent des marques de furprife, en/voyant des vidages blancs. Ils éxaminérent la forme

Négres que les Interprétes ne peuvent entendre.

armes pour les attendre. Mais lorfqu'ils furent affer près, ils levèrent un linge blanc au fommet d'une rame, pour annoncer la paix. Les Portugais répondirent par le même ligne. Alors, la plus grande des deux Almadies s'avança ver le Bitiment de Cada Mofto, & toos les Vêgres donnérenteles narques de fiteprife, en'vorant des vifages blancs. Il éxaminérent la forme du Vaiffeau, les máts, les ponts, les voiles & les cordages. Un interpréte leur demanda le nom de leur Pays; mais leur langage ne pût êrre entendu. On ne laiffa pas d'acheers d'eux quelques anneux d'or, en converant du prix par divers fignes. Mais Cada Molto fut extrémement mortifie des voir dans la nécefité de les quitter fans en avoir itre plus de lumiréers. Il en conclut meime que les interprétes ne lui étant plus d'aucune utilité, il ferviroit peu de pénetrer plus loin. Ainfi prenant le parti de recourrer fur fes traces, il fit entre les deux autres Commandans dans fes intentions.

Observations de Cada Mosto. Lis passificent deux jours à l'embouchure de la rivière, qu'ils nommèrent (b) Rio Grando. L'Étoile du Nord leur parut fort basse. Entre aures observations, ils trouvérent, dans les marées, des différences qu'ils n'avoient encore vûes dans aucun Pays. Au lieu qu'à Vensife & dans les aures Pays de l'Europe, le stux & le restux entressivent de six en fis heures, le sux dure ici quatre heures, & le ressux douze heures (i). L'arrivée du flux est d'une violence incrovable. Trois ancres stuffiosent à peine pour sûternit chaque Caravelle; & la force de l'eau l'emportant même sur celle du vent, on stroibigé de lever les voides.

Il retourne en Portugal. En se rémettant en mer pour retourner en Portugal, a la curiofité porta Cada Mosto à vistire deux grandes silles sé quelques petites, qu'il découvris de trente milles du Continent. Les deux grandes sont habitées par des Négres. La terre en et fort basse, de couverte de beaux arbres. Mals la difficulté du langage parut encore un obstacle invincible, & l'on partit ensin pour le Portugal, où l'on arriva heureusement.

(b) Suivant Faria, Rio Grande avoit été di-deffus, le Chap. I. du Tome I. décuverte par Nunnez Trilian dès l'année (4) Angl. buit heures. R. d. E. 1447, c'ell-à-dire neuf ans auparavant. Voyez



#### HAPIT R E

Voyage de Piedro de Cintra (a) à Sierra Leona, écrit par Cala Mosto.

ES deux entreprifes de Cada Mofto excitérent quantité de Portugais à tenter la fortune sur ses traces. Entre plusieurs Vaisseaux qui firent le même voyage, le Roi de Portugal fit partir deux Caravelles, après la mort du Prince Henri, fous le commandement du Capitaine Piedro de Cintra, un de ses Gentilshommes ordinaires, avec ordre de s'avancer plus loin sur les Côtes des Négres, & d'y faire de nouvelles (b) découvertes. Un jeune Voyage. Portugais qui s'engagea pour ce voyage, & qui avoit fervi de Sécretaire à Cada Mosto dans les siens, vint le voir à son retour, & lui donna la relation de toutes les découvertes de Cintra, en commençant à Rio Grande. Fi qui avoit été le terme du voyage précédent. [Cada Mosto prit ensuite la

peine de l'orner de fon ftile.

Les deux Caravelles abordèrent aux deux grandes Isles qui sont à l'embouchure de Rio Grande. Quelques Négres, que Cintra fe fit amener, parlant un langage auquel les Interprétes ne purent rien entendre, il pénétra dans leurs terres, pour y chercher leurs habitations. Il ne trouva que des chaumières fort pauvres, la plûpart ornées de quelques statues grossières, que les Négres adoroient. N'ayant pû tirer aueune information des Habitans, il continua de faire voile au long des Côtes, jusqu'à l'embouchure d'une autre rivière, qui n'a pas moins de trois ou quatre milles de largeur, & qui est à quarante milles de Rio Grande. Elle s'appelle Befegue, du nom d'un Seigneur Negre, qui fait fa réfidence affez près dans les terres. Plus loin, les Portugais trouverent un Cap, auquel ils donnèrent le nom de Cap Verga. Toute la Côte, qui est d'environ cent quarante milles depuis la rivière de Besegue jusqu'à ce Cap, est fort montagneuse & couverte de beaux arbres; ce qui rend la perspective agreable dans l'éloignement. Quatre-vingt milles plus loin, au long de la même Côte, ils trouverent un autre Cap, le plus haut qu'ils eussent jamais vû, & terminé au centre par une pointe fort aigue. Il est couvert de beaux arbres, dont la verdure ne s'altère jamais. On le nomma Sagres, à l'honneur du Prince Henri, qui avoit fait batir une forteresse de ce nom au Cap de Saint Vincent; & pour diftinguer ces deux lieux, les Portugais appellent celui-ei le Cap Sagres de Guinée.

H. [L'AUTEUR, fans expliquer comment Cintra fe fit entendre des Habitans, entre dans un détail de leurs u'ages qui suppose une grande connoissance du Pays. 7 Ils font idolàtres. Les objets de leur culte font des statues de bois qui ont la forme humaine, auxquelles ils offrent leurs alimens. Les hommes & Habitans. les semmes sont plûtôt bazanés que noirs. Ils ont au visage & sur les autres parties du corps différentes marques, qu'ils fe font volontairement avec un

CINTRA. 1462.

Auteur & motif de ce

On se rend à Rio grande.

Rivière de Befegue.

Cap-Verga.

Cap de Sagres

Mœurs des

<sup>#</sup>Prince Henri. [Mais fon témoignage ne peut (a) Ramufo écrit Sintra. (b) I aria met ce Vo, age avant la mort du être mis en balance avec celui de l'Ecrivain.]

CINTRA. 1462.

fer chaud. Les deux féxes font également nuls, & couverts fealement d'un morceau d'écorce d'arore au milieu du corps. Ills n'ont pas des armes, parce 17 qu'il n'y a pas de fer dans leur Pays. Leur nourriture elt le ris, le millet, avec diverfes fortes de feyes, plus groffes que les nôtres. Ils ont auffi des Bœufs & des Chèvres, mais en petite quantité. A peu de distance du Cap, on voit deux petites Isles, couvertes de beaux arbres, mais sans Habitans.

Deux Ifles près du Cap. .

Les Nègres de cette rivière (c) ont de grandes Almadies, qui font capables de contenir jusqu'à trente & quarante hommes. Ils rament debout .comme on l'a déja fait observer de plusieurs autres Nations. Leurs oreilles sont percées de plufieurs trous, dans lesquels ils passent diverses sortes d'anneaux d'or. Ils en portent de meme au nez, qui est aussi percé; & lorsqu'ils prennent leur nourriture, ils quittent cet incommode ornement. Les femmes de diffinction portent des anneaux jusqu'aux parties que la nature leur apprend à

Anneaux d'or que les Négies portent an nez, &c.

> cacher: T& cela est pour elles une marque de noblesse, qu'elles peuvent cependant quitter & reprendre quand bon leur femble.]

Rivière Saint Vincent.

Après avoir doublé le Cap de Sagres, Cintra découvrit, quarante milles plus loin,-l'embouchure d'une rivière qu'il nomma Saint Vincent, & qui a quatre milles de largeur. A cinq milles de cette rivière, il en trouva une

Rio Verde.

autre dont l'embouchure est encore plus large, & qu'il nomma Rio Verde (d). Toutes ces Côtes font montagneuses, mais sures pour la navigation & l'ancrage. Vingt-quatre milles au de-là de Rio Verde, on trouva un autre Cap, que les Portugais nommèrent Liedo, c'est-à-dire, gaye & riante, parce que la vûe en cſt fort agréable.

DEPUIS le Cap Liedo, la montagne régne l'espace de cinquante milles au

long de la Côte. Elle est fort haute & couverte de gros arbres verds. Dans l'endroit où elle finit, on découvre à sept ou huit milles en mer, trois Isles dont la plus grande n'a pas plus de dix ou douze milles de tour. Cintra leur donna le nom d'Isles Saiuezze, & à la montagne celui de Sierra Leona, à cause d'un effroyable tonnerre qui se fit entendre du sommet. & qui ressembloit au mugissement des Lions. Au-delà de cette montagne, dont la cime est toûjours cachée dans les

Ifles Saluezze, Sierra Leona.

> nues, on trouva une Côte baffe, & dangereuse par ses banes de sables, qui s'avancent fort loin dans la mer. A trente milles de Sierra Leona, les Portugais découvrirent une grande rivière, dont l'embouchure est large de trois milles. Ils lui donnérent le nom de Rio Roxo, parce que l'eau leur en parut rougcâtre. Plus loin, ils trouverent un Cap qu'ils nommèrent aussi Roxo, parce que les terres étoient de la même couleur; & par la meme raison ils donnérent le nom de Roxo à une petite lsle déserte, qui est à sept ou huit milles de la Côte. De cette Isle, qui n'est aussi qu'à neuf ou dix milles de la rivière, ils observerent que l'étoile du Nord ne paroissoit éleyée au-dessus de

Rio Roxo.

la mer que de la hauteur d'un homme. Après le Cap Roxo, la mer forme un Golfe, vers le milieu duquel il entre

Apparence de l'étoile du Nord.

> (c) Comme l'Auteur n'a parlé ici d'aucune de Carte. Réviere, il faut fupotér quelque omiffion. C'est car d'. L'Auteur remarque que ce furent les apparenment la Révière de Pougue, qu'il a Marchots du Roi, qui donquerent ces noms à usablé de nommer. Elle est dans notre fectores ces deux révieres.

# DIFFERENTES PARTIES DE L'AFRIQUE, LIV. V. CHAP. IV. 105

tre une rivière que les Portagais nommèrent Sainte Marie aux Négas, patce qu'ils la découvrient ce jour-là. De l'autre côté de cette rivière, la trare forme une pointe, au bout de laquelle on voit une petite file. Le Golfe
eft rempil de bancs de fables qui s'avancent à dix uo douze milles de la Còte, & contre lesquest l'eau bat fort impétueusement, avec des Courans d'une
grande voilence. Ces bancs firent donner à la petite file le nom de Scanni.

Vingt-quatre milles plus loin, on trouva un grand Cap auquel on donna le

comp de Science Anne à Monner de l'inore de de l'entre donner de l'entre donner de l'entre d'une de l'entre donner de l'entre d'une d'une de l'entre d'une d'une d'une de l'entre d'une d'une d'une de l'entre d'une d'une de l'entre d'une d'une

nom de Sainte Anne, à l'honneur du jour. Soixants-dix milles au-delà du Cap Sainte Anne, on découvrit une rivière, qui fut nommée Rio das Palmas, parce qu'il s'y trouve une grande a-

bondance de Palmiers. L'embouchure, quoiqu'allic large, est remplicé bancs "de fables & de baffles qui rendent l'entrée fort dangereule. Soixanne [dix] milles plus loin, on vit une autre rivière, qu'on nomma Rio de Finni, parce qu'au moment qu'on l'apperqui, la Octe parut couverte de funde. A vingrquatre milles de cette rivière, on trouva un Cap qui s'avance beaucoup dans la mer, & derrière lequel est une haute montagne, qui lui sit donner le nom de Cap de Honst. Environ 60 milles plus loin, on tomba fir un autre Cap, mais petit, avec une montagne de hauteur médiocre; ce qui le sit nommer Capo Carté, ou Mépassa. A prês avoir juste l'arnee, on apperput la nuit fui vance, entre les arbres, quantité de feux, que les Nêgres estrayés de la vûe des Vaisseux voient allumés pour s'entr'avertir.

A t-delà du Cap, pendant l'espace d'environ seize milles, on voit au long du vivage une grande sorèt d'arbres verds, que les Portugais nommèrent Bari de Sainte Marie. Les Caravelles y ayant mouillé, on vit parôtre quelques

23º Alvadies, dont chacune portoit deux ou trois Négres [muds.] armés de bâtons pointus. Deux ou trois d'entre vas voices de sarcs, é des tragetres de peau. Lear oreilles & leur nez étoient percés; mais au lieu d'anneaux d'or, ils y avoient quelque choie de blanc qui reflembolté à des dems humines. Les interprétes leur parlètent long-tems fans pouvoir fe faire entendre. Trois de ces Négres étant montes fort hardiment fur une Caravelle, on en prit unit, èt es deux autres furent renvoyés libres , fiuvant l'ordre qu'on avoir apporté du Roi de Portugal. Ce Prince, jugeant que les interprétes n'entendroit en partojus de la difficie de de la company de la co

CINTRA n'ayant rien à le propoler dans un plus long voyage; prit la réfulution de retourner en Portugal. Il y préfenta fon Negre au Roi, qui le fic éxaminer par d'autres Négres. Mais il ne se trouva qu'une femme, Esclave d'un Portugais de Lisbonne, à laquelle son langage ne sit pas inconnu; non quelle y trouviscelui de son propre Pays, mais elle sjavoic une autre langue que le Négre spavie aussi. Cast Mosto ignora quels échairciflemens s'on avoit trés de lui, parce que le Roi les tint fort serves; excepté néammoins au sijet des Licornes, dont on déclara ouverrement que le Paya du Négre conteniot un fort grand nombre. Ce Barbare fut traité pendant quelques mois àvec-beaucoup de bonté & de careffles, On lui si roit diverse suroités de Rovan-

III. Part. O

CINTRA. 1462.

Ife Scanni.

Rio das Pal-

Rio de Fumi.

Capo del Monte.

Capo Meiu-

Bols de Sainte Marie,

Cintra prend un Négre par l'ordre duRoi.

Il retourne en Portugal.

Unique éclaircissement qu'on tire des Négres. 106

me. On lui donna des habits fort propres; & l'année fuivante, on le fit partir pour fon Pays dans une Caravelle. 1462.

CADA Mosto ajoûte que ce sut le seul Vaisseau qui entreprit ce voyage avant fon départ pour Venife, qui fut le premier de Février 1463.

# exwxwxwxwxwxwxwxwxw HAPITRE

Voyage de Georges Roberts au Cap. Verd & aux Illes du même nom. en 1721.

ROBERTS. 172 i. fur cet Ouvra-

DANS cette Relation, qui fut publiée à Londres en 1726 (a), l'Auteur déclare qu'à la réserve de ce qu'il rapporte sur le témoignage d'autrui, Observations il n'écrit rien qui ne soit d'une éxacte vérité; & qu'avec de fortes raisons de croire ce qu'il (b) n'a pas vû de ses propres yeux, il ne laisse pas d'en parler avec plus de ménagemens & de précautions. Il ajoûte à cette apologie que fi l'on ne prend pas beaucoup de plaifir à fes avantures, il ne doute pas du moins que la Description qu'il donne des Isles du Cap-Verd, de leurs productions, de leurs manufactures, &c. ne foit d'une extrême utilité pour les Anglois qui portent leur commerce dans ces Ifles. [Il s'excuse sur ce que l'Ou-15vrage n'est pas trop bien digéré; qu'il auroit pû l'etre mieux, s'il s'étoit proposé de publier ses Avantures; mais qu'il n'a pû résister aux empressemens de fes Amis, qui ont profité d'un moment de foiblesse pour les rendre publiques. ] La première partie (c) de l'Ouvrage contient les avantures de l'Auteur. Le reste est donné à la Description des Isses du Cap-Verd, & peut passer pour la meilleure Relation qu'on ait de ces Isles dans aucun langage. Elle est accompagnée de plutieurs (d) Cartes de l'Isle, composées par Roberts meme, & de quatre Planches: 1. Une vûe de la Baye de Salt Point dans l'Isle de S. Jean, où l'Auteur aborda dans sa Chaloupe. 2. L'arbre nommé, le Dragon, 3. Un homme & une femme de la même lile, nuds, suivant l'usage du Pays. 4. Les mêmes, en habits dont ils ont aussi l'usage. On s'est arrêté d'autant plus volontiers au détail des infortunes de Roberts, qu'ayant passé onze (e) jours entre les mains des Pyrates, ce récit devient utile pour la connoissance des usages & des mœurs de ces Brigands.

Deffein da Voyage,

LE 14 de Septembre 1721, le Capitaine Roberts s'engagea au service de quelques Marchands de Londres pour le Voyage de Virginie. Là, il devoit prendre le commandement d'un Vaisseau nommé le Daupbin, avec une cargaifon pour la Côte de Guinée; d'où il devoit retourner à la Virginie ou aux Barbades, fuivant l'espérance qu'il auroit de rendre son voyage plus utile aux Propriétaires.

LE

(a) Ceft un in 850, de 29 feuilles avec douter de ce qu'il R. d. E. (c) Angl. les trois - cens quatre - vingt fix premières pages. R. d. E. l'Epitre Dedicatoire à Guillaume Teller de Gorlestown dans le Comté de Suffeik, qui cft da-(d) Angl. d'une Carte de ces Isles. R. d. E. (e) Angl. Dix. R. d. E. tée de Shad Thomes le 11c. Juin 1726.

(b) Angl. & que faus avoir de raisons de





## DIFFERENTES PARTIES DE L'AFRIQUE, LIV. V. CHAP. V. 107

Le Capitaine Scot, un des Chefs de l'entreprise, faisant voile à la Virginie dans un Vaiffeau de vingt-deux pièces de canon, nommé le Roi Sagamore, Roberts partit avec lui. Mais un vent contraire les ayant forcés de relâcher à Plymouth, ils trouvèrent dans ce Port le Comte de Belhaven, nommé au Gouvernement de la Barbade, que la même raison avoit forcé d'y entrer sur le Royal Anne, grand Vaisseau de guerre. Le tems s'étant adouci, sans promet-

ROBERTS. 1721. Roberts part avec le Capitaine Scot.

tre beaucoup de constance, ce Scigneur remit à la voile, sous de si malheureux auspices, qu'il fut jetté [par la faute, à ce qu'on croit, de son Licutcnant,] fur les rocs du Lézard, où il périt avec la plus grande partie de fon équipage. Scot, plus attentif à sa sureté, attendit un mois entier pour se remettre en mer. Sa course sut heureuse, & n'eut même rien de remarquable; excepté les observations de Roberts sur l'Isle de Ténérise, dont on a déja rendu compte dans la description de cette Isle.

Naufrage de Mylord Belhaven.

Les arrivèrent à l'île de Sal, une des Isles du Cap-Verd; mais n'v trouvant

On arrive aux ifics du Cap-Verd.

aucun des Habitans, ils en partirent le foir à huit heures, & le lendemain ils abordèrent à dix heures du matin dans l'Isle de Buona-Vista, où leur deffein étoit de prendre leur cargaifon de fel. Ils mouillèrent dans la Rade Angloife, fous la petite Isle, au-delà du Roc abîmé.

Méthode de

LE jour suivant ils descendirent au rivage, pour convenir de prix avec les Ouvriers qui devoient tirer le scl des Mines (f), & pour acheter d'autres marchandifes, telles que des Chevaux & des Anes, dont ils vouloient faire une partie de leur cargaison (g). Ils s'attachèrent ensuite au travail. La méthode H du Pays ] est que les gens d'un Vaisseau reçoivent le sel aux Mines (b) & le tirer du sel.

> Précautions pour le faire transporter.

transportent à peu de distance dans quelque lieu propre à le faire sécher [ où ils le mettent en grands monceaux.] après quoi les Habitans le chargent sur des Anes, & mettent un Négre pour conduirc ces animaux par troupes, dont chacune est composée de quinze. Mais il faut prendre garde de ne pas faire porter plus de sel à la fois qu'on n'a de gens pour l'embarquer aussi-tôt; car s'il en arrive trop au lieu de l'embarquement, il n'y a point de foins ni de précautions qui puissent le garantir du fable, que le moindre fouffle met en mouvement, parce qu'il est d'une extrême légèreté. Il se méle alors avec la marchandife, & lui cause un tort irréparable pour la vente. L'Auteur donne un autre conseil, qui regarde la cargaison des Bêtes vivantes. Tandis qu'on s'occupe à faire tirer le fel, il faut veiller soigneusement à faire porter chaque jour du foin aux animaux qu'on veut conserver; car si l'on s'en repose sur la fidélité des Négres, ils violent leurs engagemens avec tant de mauvaife-foi, qu'on perd fes meilleures Bêtes, ou que devenant moins propres au travail, leur valeur diminue dans d'autres licux. Enfin l'Autcur aioûte qu'il faut apporter affez d'eau pour la provision du Bâtiment, tandis qu'on est à tirer le sel; parce que les sources étant fort éloignées des Mines, il en coûte beaucoup pour faire venir de l'eau fur le dos des Anes, & que si l'on a des Bestiaux à bord il est impossible de fournir à cette dépenfe.

<sup>(</sup>f) Angl. avec les Habitans qui devoient fes, & pour acheter des Chevaux & des Anes leur aider à porter le fel des Marais Salans pour voiturer leur fel. R. d. E., juiqu'au Vaificau. R. d. E. (b) Aigl. le faffent eux-mêmes. R. d. E. (g) Angl. pour fixer celui des Marchandi-

ROSERTS. I 7 2 I.

de Praya.

On quitta l'Isle de Buona-Vista pour se rendre à celle de Majo, ou de Maj. où l'on trouva cinq Bâtimens qui chargeoient du fel pour la Mer Baltique. Cette rencontre fut heureuse pour les Matelots Anglois, qui commençoient à se resfentir de ce qu'ils appellent la famine de l'Ouest; c'est-à-dire, à manquer Dangers près du Port Villa d'eau & de tabac. De l'Isle de Mai, on mit à la voile pour celle de S. Jago: mais avant voulu s'approcher du Port Villa de Praya avec toutes les voiles, on fut jetté par le vent au-dessous de la Rade, & pendant trois jours on s'efforca inutilement d'y entrer. La difette d'eau fit périr dans cet intervalle une partie des Anes; trifte leçon qui apprit aux Anglois à ferrer leurs voiles en approchant de cette Baye, parce qu'il y fouffle ordinairement un vent de terre dont il n'est pas aisé de se garantir.

Baleine morte & dévorée par lesOifeaux de mer.

Après avoir renouvellé la provision d'eau & de bois. & pris du foin & des cocos verds pour les Bestiaux, on tourna les voiles vers la Barbade. Dans le passage on trouva une Baleine morte, & sur elle un prodigieux nombre d'Oiseaux qui la dévoroient, quoique la terre la plus proche fût à plus de trois cens lieuës. On aborda au Port de la Barbade vers la fin du mois de Mars 1722. Les Chevaux & les Anes étoient en si mauvais état qu'on n'en Scot fe rend put vendre qu'un petit nombre; & les provisions se trouvoient si chères aux Marché que si quelques honnêtes gens de l'Isle, amis de nos Marchands, ne leur en cuffent fourni gratis, il auroit fallu prendre le parti de tuer la plus grande partie de ces animaux. Pour comble de difgrace, le vin de Canarie qu'on avoit acheté à Ténérife, se vendoit moins que celui de Madère, quoiqu'il eût coûté le double & qu'il fût beaucoup meilleur. Mais le goût des

I 7 2 2. à la Barbade.

commande un

petit Bátiment.

tout autre vin. Roberts quitte Scot, &

Tous ces contre-tems firent hâter fon départ au Capitaine Scot (1). Roherts, à qui sa résolution déplut, [lui ayant demandé son Congé, l'obtint le + 24 d'Avril, &] l'engagea, pour ses gages & pour quelque argent prêté, à lui acheter une Felouque, nommée la Marguerite, d'environ foixante tonneaux, pour exercer le commerce [en fon propre nom.] L'ayant chargée de H diverses marchandises pour la Côte de Guinée & pour les Isles du Cap-Verd. la crainte de quelques Pyrates, qui croifoient aux environs des Isles Caraïbes l'obligea de partir avec Scot, vers le milieu du mois de Juillet. Cependant il en fut séparé, trois jours après, par un coup de vent. Enfuite son manyais fort le fit tomber malade. Tandis qu'il étoit confiné dans fon lit, le

Pilote, par inattention ou par ignorance, perdit fa route. Il erra long-tems

Habitans de la Barbade est si déclaré pour le Madère, qu'ils le présèrent à

Son Pilote perd fa route. Il arrive à

fans se reconnoître. Ensin, par de longs détours, on arriva vers le milieu d'Octobre (k) à l'Isle de Sal. l'ille de Sal.

On jetta l'ancre dans la Baye de Palmera, qui est au Nord de l'Isle. C'étoit la faison des Tortues, vertes. Roberts observe à cette occasion que les François viennent fouvent aux Isles du Cap-Verd dans la seule vûe d'y prendre des Tortues, qu'ils falent au rivage, [& qu'ils fechent enfuite] à peu près comme la Morue de Terre-Neuve, & qu'ils vendent [de même que l'huile] aux Indes Occidentales avec beaucoup de profit. Ils gardent les écailles pour

(i) Angl. prendre la réfolution au Capitaine Scot de ne point aller à la Virginie, felon les Ordres qu'il en avoit. R. d. E.

car(k) Le tems n'est pas marque dans l'Auteur, mais on le conjecture de celui où il futpris par les Pyrates.

### DIFFERENTES PARTIES DE L'AFRIQUE, LIV. V. CHAP. V. 109

la France, où le débit en est plus avantageux qu'en Angleterre ; fur-tout celui des Tortues de ces Isles, qui ont l'écaille plus fine & plus transparente que dans tout autre lieu. D'ailleurs ils y trouvent quelquefois de l'Ambre gris particulièrement dans l'Isle de Sal; & l'on prétend que si les Chats sauvages, & même les Tortues vertes, ne mangeoient pas cette précieule gomme, on yen trouveroit beaucoup davantage.

ROBERTS. 1722-Tortues ver-Ambre gris.

ROBERTS, qui avoit besoin de rafraîchissemens, avant envoyé sa Chaloupe à terre pour lui trouver quelques Tortues nouvellement pêchées, la vit revenir en moins de deux heures. Elle lui en apportoit une, qui pesoit entre deux & trois cens livres, avec un Négre . Saint Nicolas, qui lui en fit préfent au nom de ses Compagnons. Ils étoient venus à Sal au nombre de foixante, pour y pécher des Tortues par l'ordre d'un Capitaine de Vaisseau 29 qui étoit allé depuis près d'un an (1) charger [du sel] à Buona-Vista. Mais une si longue absence leur faisant perdre l'espérance de le revoir, ils offroient

Négres à la eche des Tor-

à Roberts la moitié de leurs Tortues, de leur huile, de leurs écailles & de leur ambre gris, pour transporter l'autre moitié dans l'Isle de Saint-Nicolas [d'où ils étoient tous natifs.] Comme fon dessein étoit de se rendre dans cette Isle, il leur offrit d'y transporter leurs marchandises; mais il ne voulut point accepter leur présent sans sçavoir (m) à qui le fond appartenoit. Le Négre croyoit avoir été employé par un Capitaine Anglois. Cependant on lui nomma les Ports d'Angleterre & d'autres lieux qu'il ne put reconnoître. Enfin Roberts nomma les Bermudes, & le Négre affora que le Capitaine étoit venu de ces Isles. Le jour suivant, on mit à la voile pour Saint Nicolas, après s'être chargé de fix Négres, avec deux de leurs femmes & un enfant à 🗗 la mammelle, s'ans rien prendre de ce qui leur appartenoit que ce qui étoit nécessaire pour leur Voyage. On mouilla, la nuit suivante, dans la Rade de

Trefall, fur fix braffes de fond. Le lendemain au matin, il vint à bord un Prêtre Portugais, qui se donna pour le Maître de tout ce que les Négres avoient acquis dans l'Isle de Sal. un Prêtre Por-HI prétendoit les y avoir envoyés pour la pêche des Tortnes [& de l'ambre tugais.

gris,] avec la convention d'un falaire [pour ceux qui n'étoient pas ses efclaves. ] Comme le plus grand nombre y étoit resté avec le fruit de leur travail, & que sur le récit de Roberts il appréhendoit qu'ils ne lui manquassent de fidélité, il convint avec lui que pour la fomme de cent dollars & un bel Æ Esclave, il iroit prendre à Sal les Négres & leur pêche. [Roberts ne se fit

pas presser, dans une occasion si simple de gagner de l'argent, & de se rendre agréable aux Portugais.] Mais il se fit promettre que les cent dollars lui seroient comptés avant que les Négres & les marchandises fussent débarqués.

AVANT ce voyage, il quitta la Rade de Trefall, qui est à quinze ou dixhuit milles de la Ville, pour aller jetter l'ancre dans l'ancienne Rade de Paragbisti, d'où le chemin est plus court & plus commode jusqu'à la Ville de S. Nicolas. Il se proposoit de trocquer son bled & son ris pour des étoffes (n) de coton, de l'ambre gris, du fang de dragon, & d'en vendre même

Projets de Roberts.

(1) Angl. dix femaines. R. d. E. difes fans fçavoir. R. d. B. ( m) Angl. Il leur offrit le paffage pour rien ; (n) De celles qu'on porte aux Côtes de mais il ne voulut point se meler des marchan-Guinée, & que les Portugais nomment Baraful. 1722.

une partie argent comptant. D'un autre côté il avoit appris que les Isles audesfus du vent étoient dans un si grand besoin de provisions, que depuis un an il étoit mort [à St. Nicolas] plus de cinq cens personnes de faim & de mifère. Ainfi la principale partie de fa cargaifon confiftant en ris & en bled. il n'avoit à se promettre que de grands avantages. Cependant il résolut de ne pas remettre plus loin à fatisfaire le Prêtre Portugais, de peur que ses Négres ne trouvassent le moyen de revenir sans son secours. Cette entreprise ne demandoit pas plus de huit jours; & dans la faison où l'on étoit, il ne devoit pas craindre qu'il arrivat d'autres Vaisseaux pour lui enlever ses espérances de commerce, [qui n'étoient point diminuées par la nouvelle que le 15 Capitaine Scot y avoit été dix jours auparavant, parce qu'il ne leur avoit pas pû fournir affez de provisions.]

Il c'arrête à Currifal.

Dans cette réfolution il tourna le lendemain vers Currifal, pour y renouveller sa provision d'eau & de bois. Ce lieu est fort commode pour l'eau, qui y descend jusqu'à la mer; mais le bois est assez loin, & le chemin si dissicile, que fans l'affiftance de quatre Négres, qui étoient à bord avec le Prêtre, il ne seroit jamais parvenu à s'en procurer. Aussi ne l'avoient-ils accompagné que pour lui rendre ce fervice (0), & le quitterent-ils lorsqu'il mit à la voile.

Le jour suivant vers dix heures du matin, il sut arrêté par un calme, qui dura tout le reste du jour. Vers le soir, il découvrit trois Bâtimens; & le premier, qu'il observa soigneusement avec sa lunette, lui parut gros & chargé. Il ne douta point que les autres ne fussent de même, & qu'ils n'arrivaffent enfemble [ pour faire de l'eau. ] Cependant comme le calme continu-Il rencontre oit. & qu'ils ne faifoient aucun figne, il paffa la nuit à l'ancre. Mais le vent s'étant levé avec le Soleil, il apperçut bientôt, fur le Vaisseau qu'il avoit ob-

dos Pyrates.

fervé, un grand nombre d'hommes en chemife, & une longue bordée de canons, qui lui rendirent cette rencontre fort suspecte. Il étoit trop tard pour se dérober par la fuite. Déja le Vaisseau étoit fort proche. Cependant lorsqu'il fut à la portée du canon, il arbora le Pavillon d'Angleterre; ce qui rendit l'espérance aux Anglois. Roberts se hâta de faire paroître aussi le sien. Il remarqua que le Vaisseau portoit environ soixante-dix hommes & quatorze piéces d'artillerie. Le Capitaine se faisant voir sur l'avant, demanda à qui appartenoit la Felouque & d'où elle venoit. Roberts répondit qu'elle étoit de Londres & qu'elle venoit de la Barbade. Fort bien, lui dit-on, c'est ce qu'on n'ignoroit pas. La-dessus, on lui ordonna brusquement d'envoyer sa Chaloupe.

Les Pyrates l'abordent & l'interrogent.

> ROBERTS ne fit pas difficulté d'obéir. Le Capitaine du Vaisseau étoit un Portugais, nommé Jean Lopez, comme on l'apprit enfuite; mais sçachant fort bien la Langue Angloise, il avoit jugé-a-propos de se faire passer pour un Anglois, né vers le Nord de l'Angleterre, fous le nom de John Ruffel. Il demanda aux deux Matelots que Roberts lui avoit envoyés, où étoit le Patron de la Felouque. Ils lui montrèrent Roberts, qui étoit à se promener sur son tillac. Ausli-tôt la fureur paroissant dans ses yeux, il l'accabla d'injures.

Oul étoit leur Capitaine.

(\*) Angl. les quatre Négres & le Prêtre rent malades la nuit qu'il se proposoit de le-étoient venus à bord pour aller à Sal; & il ver l'Ancre, si le calue ne l'en avoit pasem-ne le quitterent que parce qu'ils se trouvé-péché. R. d. K.

# DIFFERENTES PARTIES DE L'AFRIQUE, LIV. V. CHAP. V. III

Roberts étoit en mules & en chemise, aussi peu capable de désense par sa Roberts. fituation que par la petitesse & le mauvais état de son Bâtiment. Il comprit dans quelles mains il étoit tombé, & qu'en déclarant son mépris par le silence, il s'exposoit à se faire tuer d'un coup de balle. Sa réponse sut une marque honnête d'étonnement sur la manière dont il se voyoit traité. On continua les outrages, & l'on y joignit les plus furieuses menaces, avec des re-temens & ses proches de ce qu'il n'étoit pas venu lui-même à bord. Il répondit que n'ayant menaces. entendu demander que la Chaloupe, il n'avoit pas cru que cet ordre le regardât perfonnellement. Quoi! miférable chien, reprit Ruffel, tu feins de ne m'avoir pas entendu. Je vais te faire prendre de meilleures manières.

I 7 22.

HI Le récit des emportemens d'un Pyrate mériteroit peu d'entrer dans cette Histoire, si l'Auteur n'avoit averti qu'il le croit utile pour faire connoître les mœurs de cette (p) odieuse race.

Russel donna ordre auffi-tôt à quelques-uns de ses gens de lui amener Il se fait ame-

Roberts, & chargea dix ou douze autres de ces Brigands de prendre poffef- ner Roberts. fion de la Felouque. A l'arrivée de Roberts, qui lui fut amené fur le champ, il tira fon fabre, en répétant, avec d'affreux blafphémes, qu'il sçauroit lui apprendre à vivre. Le malheureux Roberts se crut à sa dernière heure, & continua de s'excuser sur son ignorance. Mais l'autre, dans le dessein apparemment de l'effrayer, tenoit fon fabre levé & continuoit ses menaces. Un de ses gens affecta de lui retenir le bras, & promit à Roberts qu'il ne lui arriveroit rien de fâcheux. Alors Ruffel voulut sçavoir pourquoi il étoit si mal vêtu. L'excuse de Roberts sut qu'il ne s'attendoit pas à paroître devantun homme fi redoutable. Et pour qui me prenez-vous, reprit Ruffel? Ici Roberts fort embarrailé chercha long-tems fa réponse. Enfin, dans la crainte de l'offenfer également par la vérité ou par la flaterie, je crois, réponditil, que vous êtes un Homme de distinction, qui fait de grandes entreprises fur mer. Tu mens, répliqua Ruffel; ou fi tu crois dire vrai , apprends que nous fommes Pyrates.

ROBERTS lui ayant offert d'aller se vetir plus décemment, il lui dit, en jurant plus que jamais, qu'il étoit trop tard & qu'il demeureroit dans l'habillement où il s'étoit laisse prendre; mais que son Batiment & tout ce qu'il ponfes de Roberts. contenoit ne lui appartenoit plus. Je ne le vois que trop, répondit Roberts. Cependant lorfqu'il m'est impossible de l'empêcher, j'espère de vôtre générolité que vous vous contenterez de ce qui peut vous être utile, & que vous me laisserez le reste. Le Pyrate lui dit, avec moins de brutalité, que ses Compagnons en décideroient. Mais en même-tems il lui demanda un Mémoirc exact de tout ce qu'il avoit à bord, sur-tout de son argent; & s'il s'y trouvoit quelque chose de plus qu'il n'auroit accusé, il protesta qu'il le seroit brûler vif avec fa Fclouque.

Discours du Pyrate, & ré-

Tous les gens du Vaisseau, qui prêtoient l'orcille à cette conférence, avec un air affecté de compassion, lui conscillèrent d'un ton d'amitié d'être fin-passion des cère dans sa déclaration, sur-tout à l'égard de l'argent, des armes & des Pyrates. munitions, qui étoient, lui dirent-ils, leur objet principal; en l'avertiffant que leur usage étoit de punir fort séverement les gens de mauvaise-foi. Il leur

Fauffe com-

rendit

(a) Maleré cet Avertissement le Traducteur termes Injurieux & des discours emportés du a fogement supprimé la plus grande partie des Pyrate. R. d. E.

1722.

ROBERTS. rendit le compte le plus fidèle qu'il pût trouver dans sa mémoire. Sajoûtant 13que s'il avoit la liberté de recourir aux papiers qui étoient dans le Vaisseau, il seroit en état de donner un inventaire plus juste de la Cargaison. A quoi Russel répondit qu'il en auroit soin & qu'il s'en serviroit pour vérifier sa déclaration. Cependant les Pyrates visitoient le Vaisseau de Roberts, dans lequel ils ne trouvèrent au delà de ce qu'il avoit déclaré qu'une bague & des boucles d'Argent, dont il ne s'étoit pas fouvenu. Pendant cet intervalle. le Prêtre Portugais & les Négres, qui avoient vû ce qui s'étoit passé & ne scachant à quoi tout cela aboutiroit, s'éloignoient du rivage pour s'enfuir dans les Montagnes. Les Pyrates les apperçurent, & les ayant fait remarquer à Ruffel, celui-ci demanda à Roberts s'il les connoiffoit ? N'ôfant pas déguifer la vérité, il déclara naturellement ce qui en étoit. 7 Aux questions qu'on lui fit sur le dessein de la navigation présente, il ne répon-

Ce qu'ils avoient deja fait, & ce qu'ils alloient entreprendre.

dit pas moins fincerement qu'il alloit à Sal, pour remplir ses conventions avec un Prêtre Portugais. Mais Russel lui apprit là-dessits que son Prêtre ne verroit famais le tréfor fur lequel il fondoit ses espérances, parce qu'il l'avoit fait enlever par quelques Fripons de sa Troupe, qui avoient pris la fuite avec leur butin. Il ajoûta que les informations qu'il avoit reçues touchant l'arrivée de Roberts, joint à quelques lumières sur une somme de quinze cens ou deux mille dollars que le Pretre & le Gouverneur de S. Nicolas avoient dans leurs coffres, étoient le seul motif qui l'avoit amené; sans quoi, son deffein & celui de ses Compagnons auroit été de se rendre à Buona-Vista. Roberts lui demanda de qui il tenoit tous ces éclaircissemens. Il répondit que c'étoit du Capitaine Scot. Mais vous êtes donc de ses amis, reprit Roberts? Plus qu'il ne mérite; répliqua le Corsaire; car nous nous sommes contentés de brûler fon Vaisseau, & nous l'avons mis à terre dans l'Isle de Buona-Vista. CEPENDANT Ruffelne pouvant perdre de vûe le Prêtre & le Gouverneur.

prit la résolution de s'avancer dans la Rade de Paraghisi, pour gagner la Ville & les y surprendre. Il donna ordre à Roberts de lui servir de Guide dans sa Felouque. Comme elle n'avoit pas cessé d'être à l'ancre, les Pyrates laisserent couler le cable, pour s'épargner l'embarras de la manœuyre. Les deux autres Bâtimens étoient demeurés jusqu'alors immobiles sur leurs ancres; mais lorsqu'ils virent le premier à la voile, la Rose, Vaisseau de trente-six piéces de canon, commandé par Edmond Lo, Chef général des Pyrates, se mit en mouvement pour le fuivre. S'étant bientôt rejoints, Russel rendit compte à Lo de ce qui s'étoit paffé, & de l'espérance qu'il avoit le même soir d'enlever le Prêtre & le Gouverneur. Son projet fut applaudi, & Lo fit passer sur

Edmond Lo. Général des Pyrates.

fon bord quelques-uns de ses gens pour le renforcer.

LE Vaisseau de Russel continua de s'avancer jusqu'à la hauteur de Porto-Lappa, qui est une petite Baye entre Currisal & Paraghisi. Là, un Pyrate de la Troupe fit ferment que fuivant ses lumières, c'étoit l'endroit le plus proche de la Ville & le plus commode pour débarquer. Auffi-tôt Ruffel fit tourner vers la Baye; & forsqu'on sut à demi-lieuë de la terre, il descendit dans sa Chaloupe avec trente-cinq hommes, pour gagner le rivage. Le Vaisseaun'en eut pas moins ordre de continuer sa course, & d'aller mouiller dans l'ancienne Rade de Paraghifi.

Its enlevent le Gouverneur & le Prêtre de S. Nicolas.

Le lendemain Russel & ses gens revinrent à bord, avec le Prêtre, le Fils du Gouverneur, & cinq ou six Négres, qu'ils avoient enlevés. On mit à la voile

#### DIFFERENTES PARTIES DE L'AFRIQUE, LIV. V. CHAP. V. 113

voile auffi-tôt, pour rejoindre les deux autres Vaisscaux, qui étoient demeurés à l'entrée de la Rade. Le Général paroiffant fur le fien, demanda de loin s'il y avoit d'heureuses nouvelles. Russel répondit qu'il se réservoit lui-même à lui en rendre compte. Le Prêtre & les autres Prisonniers surent mis dans la Chaloupe. & Roberts avec eux, pour être présentés au grand Général Lo. Russel les suivit dans son propre Esquis.

" A leur entrée dans le Vaisseau, tous les Pyrates vinrent les faluer suc-" cessivement & les assurer qu'ils étoient touchés de leur infortune. Cette genéral Lo. cérémonie fe fit si gravement que les Prisonniers ne purent distinguer si Leur entrec'étoit une infulte. On leur dit du même ton qu'il falloit rendre leurs ref- tien. pects au Commandant. Un Canonier se chargea de lui présenter Roberts, Îl trouva Lo assis sur un canon, quoiqu'il y eût des chaises près de lui.

Mais un Héros de cet Ordre ne pouvoit paroître que dans une posture Martiale. Ayant ordonné qu'on le laissat seul avec Roberts, il lui dit qu'il prenoit part à fa perte; qu'etant Anglois comme lui, il ne fouhaitoit pas de rencontrer fes Compatriotes, excepté quelques uns dont il étoit bienaise de châtier l'arrogance: mais que la fortune le faisant tomber entre ses mains, il falloit qu'il prît courage & qu'il ne marquât point d'abattement. Roberts répondit qu'au milieu de fon chagrin, il fe flattoit encore qu'ayant affaire à des gens d'honneur, sa disgrace pourroit tourner à son avanta-" ge. Le Corfaire lui conseilla de ne pas se flatter trop, parce que son sort dépendoit du Conseil & de la pluralité des voix. Il ne desiroit point, répéta-t'il, de rencontrer des gens de sa Nation; mais comme lui & ses Com-" pagnons n'attendoient rien que de la fortune, ils n'ôfoient marquer de l'in-", gratitude pour ses moindres saveurs, dans la crainte que s'en offensant, elle ne les abandonnat dans leurs entreprifes. Enfuite prenant un ton fort doux, il pressa Roberts de s'asseoir, mais sans lui faire l'honneur de quitter lui-même sa posture. Roberts s'assit. Alors, le Général lui demanda ce qu'il vouloit boire. Il répondit que la foif n'étoit pas fon befoin le plus pressant; mais que pour reconnoissance pour tant de bonté, il accepteroit volontiers tout ce qui lui feroit offert. Lo lui dit encore qu'il avoit tort de fe chagriner & de s'abattre; que c'étoit le hazard de la guerre, & que le chagrin étoit capable de nuire à la fanté; qu'il feroit beaucoup mieux de prendre un vifage riant, & que c'étoit même la voye la plus fûre pour mettre tout le monde dans ses intérêts. [ Tous ces conseils étoient fans doute autant d'ironies, & Roberts fut furpris de trouver cette figure fi Corfaires. familière à des Corfaires. ] Allons, reprit Lo, vous ferez plus heureux une autre fois. Et fonnant une cloche, qui fit paroître un de ses gens, il donna ordre qu'on apportat du Pounch; & dans le grand baffin, ajoûta-" t'il. Il demanda aussi du vin. L'un & l'autre sut servi avec beaucoup de ", diligence. En buvant avec Roberts, il lui promit tous les fervices qui " dépendroient de lui. Il regrettoit béaucoup, lui dit-il, qu'il n'eût pas " été pris dix jours plûtôt, parce que sa Troupe avoit alors en abondance " diverfes fortes de marchandifes qu'elle avoit enlevé à deux Vaisseaux

" Portugais qui faifoient voile au Bréfil, telles que des étoffes de foye & de " laine, de la toile, du fer & toutes fortes d'ustenciles; il auroit pû enga-" ger ses Compagnons à lui en donner une partie, qu'ils avoient jetté dans " la mer comme un bien fuperflu; que s'il le rencontroit quelque jour dans III. Part.

ROBERTS. 1722.

" une occasion si favorable, il lui promettoit de le dédommager de sa perte; , enfin qu'il faifoit profession d'être son serviteur & son ami. Quand j'au-" rois ôfé lui faire une réponse outrageante, dit Roberts, tant de caresses. ", feintes ou fincères, m'en auroient ôté la force, & m'obligeoient de le

,, remercier.

Ruffel eft admis à l'Aules Prisonniers Portugais.

CEPENDANT on avertit le Général que le Capitaine Russel, avec les Prifonniers Portugais, attendoit ses ordres pour entrer. Il consentit à les voir. dience, avec Les principaux Corfaires entrérent avec eux & remplirent tout l'espace. Lo fit affeoir les Prisonniers. Ensuite il se fit raconter par Russel toutes les circonftances de l'Expédition. Les trente-cinq hommes, qui étoient descendus à terre, avoient commencé par se faisir de deux Négres de l'Isle [envoyés] par le Gouverneur pour s'informer d'où ils venoient & quel étoit leur deffein, & dont ils s'étoient fait des Guides pour s'approcher de la Ville pendant la nuit. Ils y étoient arrivés à neuf heures du foir, & le chemin qu'ils avoient fait par terre ne surpassoit pas douze milles. Ainsi, trouvant les Portugais sans défiance, ils avoient pû compter qu'il ne leur échaperoit aucune partie du butin. Ils s'étoient rendus d'abord à la maison du Gouverneur. où ils avoient laissé une Garde. Ensuite ils étoient allés surprendre le Prêtre

Récit de fon Expédition.

dans la fienne. Il ne faisoit qu'arriver de Currifal: mais quelque étonnement qu'il eût dû recevoir de cette vifite, il avoit eu le courage de n'en faire paroître aucune marque. Il avoit fait servir de la viande & du vin, en priant ses Hôtes de ne pas s'offenser de la mauvaise chère qu'il leur faisoit dans une occasion si peu prévûe, & leur promettant de leur présenter le lendemain tout ce que l'Isle avoit de meilleur.

Russel l'avoit remercié. Mais il lui avoit déclaré qu'étant chargé d'une commission importante, il souhaitoit que l'éxécution n'en sût pas différée; qu'ayant appris par des témoignages certains, que lui & le Gouverneur avoient dans leurs coffres une bonne provision de dollars, il étoit venu pour demander sa part de ce tréfor, fur le principe que rien n'étoit plus nuifible au Commerce que de tenir l'or & l'argent caché & d'en arrêter la circulation. A cette déclaration le Prêtre avoit répondu, fans se troubler, que ceux qui lui avoient donné ces informations l'avoient trompé, & qu'il n'y avoit aucune vrai-semblance que dans une lile si déserte & si peu cultivée, on pût amasser des trésors. La replique de Russel avoit été, qu'ayant reçu de la Nature deux secours pour la vérification de cette espèce de faits, c'est-à-dire, des yeux & des mains, il alloit les employer. Loin d'en paroître plus timide, le Prêtre avoit fait allumer quantité de cierges, car il n'avoit pas d'autres chandelles; en regrettant feulement que ces provisions ecclésialtiques, qu'il recevoit de l'Eveque de S. Jago, fussent employées à d'autres usages que ceux du service divin-Ruffel avoit fait visiter tous les coins & tous les détours de la maison, où

Ilne trouve pas d'argent dans l'Itle.

n'ayant trouvé que vingt dollars, il avoit dédaigné de prendre une si petite fomme. Delà il étoit retourné à la maison du Gouverneur. Les recherches s'y étoient faites avec le même foin, mais avec aussi peu de succès. Ne doutant point alors de la fauffeté des informations, il avoit fait faire une garde éxacte à ses gens pendant le reste de la nuit, & le matin il avoit résolu d'em-

Chagrin du Général des Corfaires.

mener quelques Prisonniers pour la satisfaction du Général. Lo, qui avoit écouté ce récit avec plusieurs marques de chagrin, ne put s'empêcher ici de l'interrompre. Est-ce-là, dit il en jurant, ce qui me revient d'avoir.

# DIFFERENTES PARTIES DE L'AFRIQUE, LIV. V. CHAP. V. 115

d'avoir attendu toute la nuit! Quel besoin avons-nous de ces Misérables? C'est de l'argent qu'il nous faut; & s'ils n'en ont point, je les donne au Diable avec leur Isle.

ROBERTS. 1722. Fermeté de Ruffel à lui répondre.

Russ el piqué de se voir interrompusi brusquement, répondit d'un ton fort aigre qu'il avoit autant d'intérêt que le Général & toute la Troupe à trouver de l'argent quand il y en avoit, & qu'on pouvoit s'en rapporter à lui quand il affuroit qu'il n'avoit rien négligé; qu'il étoit perfuadé que le Prêtre & le Gouverneur n'avoient que vingt dollars, qui partagés entre tous leurs Compagnons, ne feroient pas six sols à chacun pour sa part; & que pour leur honneur, il ne jugeoit pas à-propos de s'arrêter à de si petites sommes. Pour moi continua-t'il, je ne m'attache qu'à ce qui mérite mon attention; & quand je trouverai quelque chose de cette nature, je ferai voir que je ne manque ni de hardiesse, ni de courage. Mais si je sais le métier de Voleur, je veux que l'occasion soit digne de moi, sur-tout dans des lieux que nous devons regarder comme un azile contre une infinité de cas qui peuvent nous arriver. Lo parut se repentir de son emportement. Il déclara d'un ton plus doux, que tout ce que Russel avoit dit étoit vrai; qu'il le reconnoissoit pour homme de courage & de jugement, & que fans disputer sur une bagatelle, il le prioit d'achever fon récit.

> Ruffel reprend fon ré-cit. Fuite du

Russel flatté de cet éloge, reprit sa narration. De la maison du Gouverneur, il avoit envoyé ordre au Prêtre de le venir trouver; mais ce rusé Portugais avoit déja pris la fuite avec tous ses Esclaves. Il ne restoit chez lui qu'une vieille femme, de qui l'on apprit son évasion. Russel s'en prenant au Gouverneur, gais, & menaqui étoit un homme fort agé, ne lui avoit donné que deux houres pour retrou- ces de Ruffel. ver les Fugitifs ; & paroissant peu touché de lui entendre dire qu'il seroit peutêtre impossible de les découvrir, parce qu'il y avoit des retraites impénétrables dans les Montagnes, il avoit juré que s'ils ne paroiffoient pas dans deux heures il réduiroit la Ville en cendres. Une partie des Négres s'étant mis à chercher le Prêtre, on l'avoit enfin découvert. Il étoit venu d'un air foûmis, faire des excuses de sa suite, en la traitant lui-même de folie & d'imprudence, puisqu'il n'avoit aucune raison de se cacher. La seule vengeance que Russel en avoit tiré, avoit été de se réjouir avec tous ses gens aux dépens de son vin & de ses provisions, & d'inviter même tous les Habitans à prendre part à la Fête; mais après s'être amusé long-tems de son chagrin, il lui avoit déclaré qu'il falloit le suivre à bord, avec le Gouverneur & cinq ou six autres Insulaires. Le Prêtre effrayé de cet ordre avoit demandé, la larme à l'œil, s'il devoit s'attendre à l'esclavage. On l'avoit assuré, pour le consoler, que les Pyrates étoient aussi bons Chrétiens (q) que lui, & qu'on ne pensoit qu'à le présenter au Général, pour rendre témoignage que le Gouverneur & lui n'avoient pas d'argent. Ils étoient venus fans avoir fait d'autre objection. Vous les voyez devant vous, ajoûta Ruffel, en s'adreffant au Général. Disposez d'eux comme vous le jugerez-à-propos.

Lo parut fort content de la conduite de son Capitaine. Il sit diverses questions aux Prisonniers; & n'ayant pas d'autre utilité à tirer de leur présence, il les fit remettre à terre avec affez d'humanité.

ROBERTS

Les Prison-

niers Portugais font ren-

(4) Angl. membres de l'Eglife Romaine. R. d. E.

ROBERTS. I 7 2 2. Roberts trouve une confolation. dans (a capti-

vité.

ROBERTS ne sut pas traité si généreusement. On lui déclara qu'il ne mariqueroit de rien fur le Vaisseau, mais qu'il falloit y demeurer jusqu'à ce que le Confeil eut décidé de fon fort. Le jour fuivant, tandis qu'il étoit à rêver triftement fur le tillae, un des Pyrates s'approcha de lui, & lui ayant marqué eivilement la part qu'il prenoit à fa peine, lui demanda s'il ne se souvenoit point de l'avoir vû, il ajoûta qu'il avoit fervi fous fes ordres lorfqu'il commandoit en 1718 une Frégate de trois cens tonneaux, nommée la Sufanne. Pendant cet entretien, deux autres Pyrates, qui avoient été dans le même tems à son service, s'approchèrent aussi, & lui tinrent les mêmes discours. Il se rappella leur figure; mais sa surprise augmenta beaucoup, lorsqu'ayant ajoùté qu'ils avoient entr'eux 40 ou 50 piéces de toile fine, & 5 ou 6 ballots d'étoffes de foye, avec d'autres marchandifes, ils l'affurérent qu'ils attendoient que le Confeil eût décidé de fon fort, & lui eût du moins rendu fa Felouque. pour lui faire une petite cargaifon, à laquelle ils joindroient tout ce qu'ils pourroient obtenir de leurs autres Compagnons. La dessus, regardant autour d'eux, comme s'ils eussent appréhendé d'être entendus, ils se rapprochèrent pour lui dire plus fecrétement, que s'il ne prenoit garde à lui, il feroit forcé de demeurer avec eux, parce que son Pilote avoit déclaré qu'il connoissoit parfaitement la Côte du Bréfil, & que le dessein des Pyrates étoit de tourner de ce côté-là, lorsqu'ils auroient croisé quelque tems sur celle de Guinée; qu'il n'avoit qu'une seule voye pour s'en garantir, mais que sa liberté & leur propre

tes.

vie dépendant de ce qu'ils alloient lui confier, ils lui demandoient un secret Lol inviola- inviolable: qu'entre les loix fur lefquelles leur affociation étoit fondée, ils s'éble des Pyra- toient impofé, avec un redoutable ferment, celle de ne forcer aucun homme marié à les fuivre; que son Pilote, à qui l'on avoit déja demandé s'il l'étoit, avoit répondu qu'il n'en étoit pas sûr, mais qu'il le eroyoit néanmoins; & qu'eux au contraire, qui l'avoient reconnu des le premier moment, ils s'étoient efforcés de lui rendre fervice en affürant qu'il étoit marié, & qu'il avoit quatre enfans; qu'ils avoient rendu témoignage d'ailleurs à la bonté de fon caractère & à fa fidélité dans ses promesses : que s'il vouloit donc être libre, c'étoit à lui de foûtenir qu'il avoit effectivement une femme & cinq ou fix enfans.

Ruffel veut l'intéret commun.

I Ls lui apprirent encore qu'un homme des plus distingués dans leur Troupe la violer pour demandoit avec beaucoup d'instances que ce serment s'ût annullé, sous prétexte que la nécellité devoit être leur principale loi, & qu'il leur étoit impossible de croifer sur les Côtes de Guinée sans un Pilote qui les connût ; que pour se faire écouter plus facilement, il ajoûtoit que dans la course qu'on alloit faire en Guinée, on pouvoit efpérer de prendre quelqu'un qui eût les qualités nécessaires sans avoir celle d'homme marié, & qu'alors on mettroit Roberts au rivage; mais qu'il falloit attendre cette heureuse reneontre pour se défaire de lui. A la vérité, le Général étoit fort opposé à cetavis, & représentoit que fi l'on violoit une fois quelque article des fermens fondamentaux, on ne pouvoit plus être fûr de rien. Toute la Troupe panchoit pour fon opinion. Cependant Ruffel, qui étoit le Chef du Parti contraire, s'étoit acquis tant de confidération, qu'il étoit à craindre que fon sentiment ne l'emportat. Après ce discours, les trois Matelots apprehendant de se rendre suspects, quittérent Roberts & lui laissèrent le reste de ses intérêts à ménager.

A peine s'étoient-ils retirés, que le Général parut fur le tillac, pour ordon-

# DIFFERENTES PARTIES DE L'AFRIQUE, LIV. V. CHAP. V. 117

ner qu'on affemblat le Confeil avec le fignal ordinaire. C'étoit un Pavillon de fove verte, que les Pyrates appelloient the green Trumpeter, c'est-à-dire le Trompette verd, parce qu'il portoit la figure d'un homme avec la trompette à la bouche. Tout le monde s'étant rendu fur le Vaisseau du Général & s'étant placé, les uns dans fa chambre, les autres fur les ponts, & dans les endroits que chacun voulut choifir, il leur déclara qu'il ne les avoit fait affembler que pour déjeuner avec lui. Cependant il se tourna vers Roberts, à qui il demanda publiquement s'il étoit marié. Sa réponse sut qu'il l'étoit depuis dix ans. & qu'en partant de Londres il avoit cinq enfans, fans compter un fixième dont fa femme étoit groffe. On continua de lui demander s'il avoit laisse fa famille à fon aise. Il répondit qu'ayant autresois essuyé plusieurs disgraces, la cargaison de sa Felouque composoit une grande partic de son bien, & que s'il avoit le malheur de la perdre, il n'espéroit guères de pouvoir donner du pain à ses Chefs. enfans. Lo, regardant Ruffel, lui dit qu'il falloit y renoncer. Renoncer à quoi; répondit l'autre en blasphêmant. Vous m'entendez, reprit le Général; & jurant a fon tour, il répéta qu'il y falloit renoncer. Ruffel, s'échauffant beaucoup, prétendit que la première loi de la nature étoit, pour chacun, le foin de sa propre conservation, & rapporta plusieurs Proverbes (r) pour prouver que la nécessité n'a pas de loi. Lo répliqua doucement qu'il n'y consentiroit jamais; mais que fi la pluralité des voix étoit contraire à fon fentiment, il se réduiroit à la patience. Il ajoûta que tout le monde étant assemblé, c'étoit une affaire qui pouvoît être décidée sur le champ. Alors il donna ordre à tout le monde de se rendre sur les ponts, & Roberts sut averti de demeurer

I 7 2 2. Le Confeil des Pyrates est

On interroce

dans la chambre. Le Conseil dura deux heures. Lo & Russel étant descendus les premiers, demandèrent à Roberts s'il n'étoit pas vrai que sa Felouque étoit en fort mauvais état, Hélas! répondit-il, elle fait eau de tous côtés. Elle fait cau? reprit Ruffel, Qu'en feriez-vous donc, fi elle vous étoit rendue? D'ailleurs vous êtes fans Matelots, car à présent tous les vôtres sont à nous. Et continuant de lui représenter ses besoins, il s'efforça long-tems de lui faire sentir sa misère. Ensuite, venez, venez, lui dit Lo, nous examinerons votre affaire en recommencant à boire. On apporta du pounch en abondance, & chaeun se mit à parler de fes expéditions passées, en Terre-neuve, aux Isles de l'Amérique, aux Canaries. L'heure du dîner étant arrivée, Lo les invita tous. On leur servit des viandes, qu'ils s'arrachèrent de la main l'un de l'autre, comme une Troupe de Chiens affamés. C'étoit, disoient-ils, un de leurs plus grands plaisirs; & rien ne leur paroiffoit fi Martial.

Embarras de Roberts.

Le jour fuivant, un des trois Matelots, qui avoient parlé la veille à Roberts, vint lui faire des excuses de leur peu d'empressement, qu'il rejetta utiles qu'il refur un des articles de leur fociété, par lequel il étoit défendu fous peine de coit. mort, d'entretenir des correspondances secrétes avec un Captif. Il lui apprit qu'il n'avoit pas beaucoup à se louër de son Pilote; qu'il le croyoit disposé à prendre parti avec les Pyrates, & que le reste de ses gens ne sui étoient pas plus fideles; de forte que fi on lui rendoit fa Felouque, il ne lui refteroit que fon valet & un petit garçon pour la conduire; qu'il auroit fouhaité, lui & fes Compagnons

Explications

(r) Augl. allégua le Proverbe; Que la nécessité n'a point de Loi. R. d. E.

ROBERTS.

Compagnons, de pouvoir lui offrir leurs fervices; mais qu'ils étoient liés par un autre article, portant que si quelqu'un de la troupe proposoit quelque chose qui tendît à la séparation, ou qui marquât quelqu'envie de se retirer, il feroit poignardé fur le champ, fans autre formalité. Il ajoûta que jusqu'au moment où le Pilote de Roberts avoit déclaré que son Maître connoissoit parfaitement les Côtes du Bréfil, Ruffel avoit témoigné de l'inclination à le fervir, & qu'il avoit parlé de le dédommager de la perte de fon bled & de fon ris, en lui formant une petite cargaifon de toiles, d'étoffes, de chapeaux, de fouliers, de bas, de galons d'or & de quantité d'autres marchandifes, que les Pyrates gardojent dans la feule vûe de les donner à ceux qu'ils prenojent. lorsqu'ils les avoient déja connus ou qu'ils se sentoient pour eux de l'amitié; mais que Russel avant changé de disposition, ce seroit peut-être envain que Lo prendroit les intérêts de Roberts, parce que Russel ayant été deux fois Général, avoit confervé beaucoup d'ascendant sur toute la Troupe, & que d'ailleurs il avoit toûjours traité les Prisonniers avec plus de ménagement que Lo.

Proposition de Russel.

Aussi-Tôt que cet homme cut quitté Roberts, Lo parut; & fans toucher au sujet de sa peine, il lui parla de plusieurs sujets indisferens. Roberts sut obligé de foûtenir gayement une converfation fort fatiguante; car les Pyrates prennent un air d'autorité si absolue, qu'au moindre mécontentement, ils outragent feurs Prisonniers, de coups ou de paroles, & le plus vil de la Troupe s'en fait quelquefois un amusement. Russel arriva dans le même tems, & s'adressant à Roberts avec un visage riant, il lui dit, que plus il pensoit à la proposition de lui rendre sa Felouque, moins il y trouvoit d'avantage pour lui-même; qu'il l'avoit pris pour un homme sensé; mais que dans les instances qu'il faisoit pour obtenir fa Chaloupe, il ne voyoit que de l'obstination & du désespoir; que pour lui, il croyoit l'honneur de la Compagnie interressé à ne pas souffrir qu'un galant-homme courût volontairement à fa perte; que lui voulant beaucoup de bien, il avoit cherché pendant toute la nuit quelqu'expédient plus utile à ses véritables intérêts que la restitution de sa Felouque, & qu'il croyoit l'avoir trouvé: qu'il falloit commencer par mettre le feu à ce mauvais Bâtiment: nous vous retiendrons, continua-t'il, en qualité de simple Prisonnier, tel que vous êtes à présent; & dans cette supposition, je vous promets & je m'engage à vous faire promettre par toute la Compagnie, que la première Prife que nous ferons, fera pour vous. Ce fecours, ajoûta-t'il, fervira micux que votre Felouque à rétablir vos affaires, & pourra vous mettre en état de quitter la mer pour aller vivre heureux avec votre famille.

Réponse de

ROBERTS lui fit des remercimens; mais témoignant peu de goût pour fes offres, il le pria de conidérer que loin d'être aufli avantageules qu'il prosifoit le croire, elles n'étoient propres qu'à confommer fa rune. Quelle efpérance auroit-il jamais de pouvoir dipoier du Vailfeau & de la cargalion qu'on vouloit lui donner? Qui vouloit lui donner? Qui vouloit les achetre de lui, s'il n'étoit en état de prouver qu'il avoit droit de les vendre? Et files Propriétaires en apprenoient quelque chôte, ne feroit-il pas obligé de leur refiture lu valuer entière de leur bien, avec le rique d'être jetté dans un cachot & de fe voir mener peut-être au funolice.

Ruffel l'embarraffe par fes inftances, CETTE réponse n'embarassa point Russel. Il la traita d'objection frivole. A l'égard du droit sur le Yaisseau & de la crainte d'être découvert, il prétendit

prétendit que les Pyrates pouvoient faire à Roberts un billet de vente, & lui ROBERTS. donner par écrit d'autres titres qui affureroient sa possession: qu'il étoit aisé d'ailleurs de se dérober à la connoissance des Propriétaires, parce que les Pyrates sçavoient toûjours, soit par les déclarations du Maître d'un Vaisseau, soit par ses papiers, dont ils avoient soin de se faisir, qui étoient les principaux Intéresses dans une cargaison & quel étoit leur Pays ou leur demeure. Il ajoûta que les écrits & les titres pouvoient se faire sous un autre nom que celui de Roberts & lui servir jusqu'à la fin de sa vente ; après quoi il pourroit reprendre son véritable nom, & s'assurer ainsi de n'être jamais découvert.

Roberts se vit sorcé de reconnoître qu'il y avoit non-seulement de la vrai-semblance, mais une espèce de certitude dans cette proposition. Il loua même l'esprit & l'habileté de Russel. Cependant après avoir confessé qu'un plan si adroit pouvoit le mettre à couvert, il eut le courage de déclarer qu'il éretroit par un motif beaucoup plus puissant que la passion de s'enrichir: Probité de c'étoit sa conscience, dont il craignoit les remords. De-la, s'étendant sur la sonscience, dont il craignoit les remords. De-la, s'étendant sur la sonscience dont sur la sonscience de la service de nécessité de la restitution, il toucha plusieurs points qu'il crut capables de ré-les Pyrates. veiller dans ses Auditeurs quelque sentiment de repentir. En effet son discours produisit différentes impressions. Les uns le félicitérent sur son éloquence, & lui dirent qu'il étoit propre à faire un bon Aumônier de Vaisseau. D'autres lui déclarèrent brusquement qu'ils n'avoient pas besoin de Prédicateur, & que les Pyrates n'avoient pas d'autre Dieu que l'argent, ni d'autre Sauveur que leur épée. Mais, il s'en trouva auffi quelques uns qui louèrent ses principes,

& qui fouhaitèrent que l'humanité du moins fût plus respectée dans leur Troupe. [Ce qui tourneroit à leur honneur, & les rendroit plus estimables aux yeux de Dieu & des hommes.] Cette variété de propos fut suivie de quelques momens de filence. Mais Ruffel le rompit, pour prouver à Roberts par quantité de sophismes, qu'en supposant même que la Pyraterie sût un crime, ce n'en pouvoit être un pour lui de recevoir ce que les Pyrates auroient enlevé, parce qu'il n'auroit pas de part à leurs prifes, & qu'il étoit pri-fonnier malgré lui. Supposez, sui dit-il, que nous ayons pris la résolution de brûler notre butin ou de le jetter dans la mer. Que devient le droit du Pro-prietaire, lorsque son Vaisseau & ses marchandises, sont brûlés? L'impossible Russel pour lité de se les faire jamais restituer annéantit toutes sortes de droits. Dites-moi, Baguer Roberts. conclut Russel, si nous ne faisons pas la même chose, lorsque nous vous donnons ce qu'il dépend de nous de brûler.

Lo & tous les Spectateurs sembloient prendre plaisir à cette dispute [& disoient que Russel, qui trouvoit rarement d'Antagoniste de sa force, en avoit rencontré un dans la personne de Roberts. Mais celui-ci s'appercevant que le ton de fon adversaire devenoit aigre, brisa tout-d'un-coup, en déclarant qu'il reconnoissoit à la Troupe le pouvoir de disposer de lui; mais qu'ayant Prière à laété traité jusqu'alors avec tant de générosité, il ne faisoit pas moins de fond quelleRoberts fur leur bonte à l'avenir : que s'il leur plaisoit de lui rendre sa Felouque, c'é- se réduit. toit l'unique grace qu'il leur demandoit; & qu'il espéroit, par un travail honnête, de réparer ses pertes présentes. Lo, touché de ce discours, se tourna vers l'affemblée : Mellieurs, dit-il, je trouve que ce pauvre homme ne propose rien que de raisonnable. & je suis d'avis qu'il faut lui rendre sa Chalou-

120

ROBERTS. pe. Qu'en penfez-vous, Mefficurs? Le plus grand nombre répondit oui; &

1722. Hobienta denande. Vers le foir, Ruffel voulut traiter Roberts sur son bord, avant leur sédenande.

Souper que Ruffel lui donne, & fes circonftances.

paration. La conversation sut d'abord affez agréable. Après le souper, on chargea la table de Pounch & de vin. Le Capitaine prit une rafade, & but au fucces de la Troupe. Roberts n'ofa refuser cette fanté. On but ensuite à la prospérité du commerce, dans le sens des avantages qui devoient en revenir aux Pyrates. La troisième fanté fut celle du Roi de France. Ensuite Russel proposa celle du Roi d'Angleterre. Tout le monde la but successivement (s) jufqu'à Roberts. Mais Ruffel ayant mêlé dans le Pounch quelques bouteilles de vin pour le fortifier , Roberts , qui avoit de l'aversion pour ce mélange , demanda qu'il lui fût permis de boire cette fanté avec un verre de vin. Ici Ruffel se mit à blasplièmer, en jurant qu'il lui seroit boire une rasade de la même liqueur que la Compagnie. 11e bien, Messieurs, reprit Roberts, je boirai plûtôt que de quereller, quoique cette liqueur foit un poison pour moi. Tu boiras, répondit Russel, fut-elle pour toi le plus affreux poison; à moins que tu ne tombes mort en y portant les levres. Roberts prit le verre, qui tenoit presqu'une bouteille entière, & porta la fanté qu'on avoit nommée. La fanté de qui? interrompit Ruffel. Mais, dit l'autre, c'est la santé qu'on vient de boire; celle du Roi d'Angleterre. Et qui est-il le Roi d'Angleterre? demanda Russel. Il me semble, lui dit Roberts, que celui qui porte la Couronne est Roi, du moins pendant qu'il la porte. Et qui la porte ? infista Russel. C'est le Roi Georges , répondit Roberts. Alors Russel entrant en furie , s'emporta aux dernières injures & jura que les Anglois n'avoient pas de Roi. Il est surprenant, lui dit Roberts, que vous ayez proposé la santé d'un Roi. dont vous ne reconnoissez pas l'éxistence. Le furicux Corsaire, fautant sur un de fes pistolets, l'auroit tué, s'il n'eut été retenu par son voisin. Il fauta sur l'autre, en répétant plufieurs fois que l'Angleterre n'avoit pas d'autre Roi que le Prétendant. Ses voifins l'arrêterent encore. Le Maître Canonier, [qui étoit à table, H homme confideré dans la Troupe, se leva d'un air ferme & & s'adressant à la Compagnie; Meffieurs, leur dit-il, fi notre dessein est de soutenir les loix qui font établies & jurées entre nous, comme je vous y crois obligés par les plus puissans motifs de la raison & de notre propre intérêt, il me semble que nous dévons empêcher Jean Ruffel de les violer dans les accès de fa fureur. Ruffel, qui n'étoit pas encore revenu à lui-même, entreprit de défendre fa conduite; mais le Canonier s'adressant à lui du même ton, lui déclara qu'on ne lui avoit pas donné le pouvoir de tuer un homme de fang froid, fans le

confentement de la Troupe, qui avoit les Prifonniers fous fa procection. Je vois a gloita-cil, que ce qui vous inriteeft de n'avoir puvioler nos articles au figic de Roberts. On faura mettre un frein à vos emportemens, & garder le Prifonnier jusqu'à demain, pour le conduire à bord de Général, et le la pluralité des vois J'ordonnera de fon fort avec plus d'equité. Toute la Je la pluralité des vois J'ordonnera de fon fort avec plus d'equité. Toute la Compagnie paroiflant approuver ce dificours, Ruffel à qu'i fon avoit ôté fes armés, reçui ordre de demeuter tranquille s'il ne vouloit offenfel la Troupe

Fermeté d'un Canonier qui fauve la vie à Roberts.

( s) C'est l'usage d'Angleterre, R. d. T.

& se voir traité comme un mutin. Le Canonier dit à Roberts qu'on l'auroit conduit sur le champ au Général, s'il n'eut été désendu, par un ordre exprès,

de recevoir les Chaloupes après neuf heures du foir.

LE lendemain, il fut transporté sur le Vaisseau de Lo, [qui lui promit sa protection. ] Dans l'après-midi, Ruffel vint à bord, accompagné de François Springs Commandant du troisième Vaisseau des Pyrates. Il dit au Général que le Pilote & les Matelots de Roberts vouloient entrer au service de la Troupe, en qualité de Volontaires. Lo répondit que rendre la Felouque à Roberts sans aucun de ses gens, c'étoit le livrer à la mort; & qu'il valoit autant lui casser. la tête d'un coup de pistolet. Je ne m'y oppose pas, repliqua Russel; mais ce que je propose est pour l'utilité de la Compagnie; & je voudrois voir qui seroit affez hardi pour me contredire. Il ajoûta qu'en qualité de Quartier-Maître, & par l'autorité que lui donnoit cet emploi, il vouloit que le Pilote & les Matelots fussent reçus sur le champ dans la Troupe: que graces au Ciel il foûtenoit la justice & l'intérêt public, comme il y étoit obligé par son Poste; & que si quelqu'un avoit la hardiesse de s'y opposer, il avoit un pistolet à sa ceinture, & une poignée de balles pour se faire raison. Ensuite se tournant vers Roberts; mon ami, lui dit-il, la Compagnie t'a rendu ta Felouque, & tu l'auras. Tu auras deux Hommes, & rien de plus. Pour les provisions, tu n'auras que ce qui est actuellement dans ton Vaisseau. Il m'est revenu, continua-t'il, que plusieurs de nos gens se proposent de te former une eargaifon. Mais je leur en fais défenfe, en vertu de mon autorité; parce qu'il n'est pas für que les marchandifes qu'ils veulent te donner, ne nous foient pas bientôt nécessaires à nous-mêmes. En un mot, je jure par tout ce qu'il y a de redoutable, que s'il passe quelque chose de nos Vaisseaux dans le tien, sans ma participation & faus mon ordre, je mets austi-tôt le feu à ta Felouque & je

t'y brûle toi-même avec tout ce que tu possédes (t). COMME son emploi de Quartier-Maître lui donnoit effectivement ce pouvoir, Lo ne put s'opposer à sa résolution. Il ne restoit plus qu'à conduire Roberts fur sa l'elouque. Il quitta le Vaisseau du Général sans que personne s quelque amitié que plusieurs eussent pour lui, ] ofât lui présenter le moindre secours, effet des menaces de Russel; car la générosité est une vertu fort commune entre les Corfaires. Comme ce furieux Capitaine étoit prêt à retourner fur fon propre Bord, il fe chargea de prendre Roberts dans fa Chaloupe. En arrivant à fon Vaisseau, il donna ordre que le souper fût préparé; & dans l'intervalle il se fit apporter du pouneh & du vin, avec des pipes & du tabae. Tous les Officiers furent invités, & Roberts avec eux Ruffel lui dit qu'il l'exhortoit à boire & à manger beaucoup, parce qu'il avoit un voyage aussi difficile à faire que celui du Prophéte Elie au mont Horeb, & que n'ayant ni vivres ni liqueurs dans fa Felouque, il devoit faire un bon fond dans fon eftomac, pour relitter long-tems à la foif & à la faim ; [ parce qu'autre-Hi mont il ne pouvoit échaper sans miracle. ] [ Une raillerie si amère sit sentir à Roberts tout le malheur de sa situation. ] Cependant, il répondit qu'il es-

Rosert. 1722.

Nouveaux outrages de Ruffel.

Sa furieuse obstination,

Il emmene Roberts fur fonBord. Leur dernier entre-

péroit mieux de la générofité de ceux qui lui laiffoient la vie & la liberté.
Ruffel

(1) Le Traductur a fignment retranché de
cute convertétion publicurs subrés de paraconén a confervé. R. d. E.
fequence; & qui, à propraieux parter, ne

III. Part.

1722.

Ruffel jura qu'il n'avoit plus d'autre faveur à se promettre que le souper qu'i se préparoit.

Le le conjurai, dit l'Auteur, plûtôt que de m'abandonner dans cet état aux funestes extrémités qui sembloient me menacer, de me mettre à terre dans l'Isle voifine, où sur les Côtes de Guinée; enfin de faire de moi tout ce qu'il jugeroit-à-propos dans fa colère ou dans fa bonté, pourvû qu'il me dispensat d'entrer à son service. Il me répondit qu'il avoit dépendu de moi d'être de ses amis ; mais qu'ayant méprisé son amitié, il falloit me tenir au choix que j'avois fait; & qu'il avoit encore pour moi plus de bonté que je ne devois en attendre, après l'avoir mis plus mal avec sa Compagnie qu'il

n'y avoit jamais été, & qu'il n'y vouloit être. ROBERTS s'étant excusé par l'innocence de ses intentions, le supplia, lui

Ruffel.

& tous ses Convives, de le regarder comme un objet de pitié plûtôt que de Raillerie de vengeance. Il répondit ,, vos argumens & vos perfuasions sont inutiles. Il " est trop tard. Vous avez refusé notre pitié lorsqu'elle vous étoit offerte ; votre fort est décidé. Remplissez-vous l'estomac, pour soûtenir vos forces aussi long-tems que vous le pourrez; car il y a beaucoup d'apparence ", que le repas que vous allez faire sera le dernier de votre vie; à moins qu'ayant la conscience si tendre, vous ne soyez assez bien avec le Ciel pour , en obtenir des miracles. Si je fens quelque pitié, c'est pour les deux " Hommes qui doivent vous suivre. Je suis tenté de les prendre avec moi, & de vous laisser profiter seul des secours du Ciel. Quelques personnes de l'Affemblée lui dirent que ces deux hommes s'exposoient volontairement à suivre leur Maître & qu'ils étoient résolus de partager toutes ses disgraces. Apparemment, reprit Ruffel, qu'il leur a rendu la confcience aussi délicate que la fienne. Vous verrez que le Ciel ne refusera rien à de si honne-

Trifte état de la Felouque de Roberts.

CES railleries furent continuées pendant le fouper. A dix heures, Ruffel fit appeller quelques Matelots qu'il avoit nommé pour la garde de la Felouque, & leur demanda s'ils avoient tout enlevé suivant ses ordres. Ils jurèrent qu'ils n'avoient rien laissé, & qu'il n'y restoit que de l'eau. Comment de l'eau : reprit Russel en blasphémant. Ne vous avois-je pas donné ordre de vuider tous les tonneaux; Nous n'y avons pas manqué, répondirent-ils, & l'eau que nous avons laissé n'est que de l'eau de mer, qui entre de tous côtés dans le Bàtiment. Cette réponfe calma le Corfaire, & lui donpa occasion de redoubler fes ironies (v). Le Canonier feul parut conferver quelques reftes d'humanité. Il conjura Russel de prendre garde qu'il rendroit un jour compte de cette action, qu'il fouhaiteroit alors n'avoir jamais faite. Vous avez obtenu, ajouta-t'il, le confentement de la Compagnie, je ne sçais comment ; c'est pourquoi je n'en dirai pas davantage; je sçais seulement une chose, c'est que moi, austi-bien que la plupart d'entre nous, ne nous sommes retinis que pour gagner de l'argent, & non pas pour tuer des hommes de fang-froid ou par esprit de vengeance. Je vous déclare donc, que si pareille chose arrive a l'avenir, je tâcherai de quitter la Compagnie aussi-tôt qu'il me sera possi-

<sup>(</sup>v) Ici l'on trouve encore dans l'Original de ce qu'ils avoient enlevé oublaisse dans la Anglois, une convertation fort peu interreilin-Felouque, R. d. E. te entre Ruffel & quelques Matelots, au fujet

ble. Russel ne lui repondit rien; mais s'addressant à Roberts, il dit qu'avant de se séparer il vouloit lui faire un présent afin qu'il se souvint de lui : sur quoi il lui présenta un vieux Mousquet & quelques bagatelles semblables. I Enfin lorsqu'il se sentit pressé du sommeil, il donna ordre que Roberts & ses deux Hommes fussent conduits à leur Felouque. En mettant le pied dans l'Esquif, Roberts crut entendre la voix de son Pilote, qui lui disoit avec un faux air de triftesse; Capitaine, vous êtes donc résolu de m'abandonner. " Je " lui demandai, raconte Roberts, si ce n'étoit pas lui-même qui me quittoit volontairement. Il me répondit; je crois que j'y suis forcé. Adieu donc " lui dis-je. Il m'appella encore une fois, pour me prier d'écrire à fon frè-" re, & de lui marquer où je l'avois laissé. Je lui répondis que j'ignorois " la demeure de son frère. Il demeure, me dit-il, à Carlingfort en Irlan-Traître, lui répondis-je, ne m'avez-vous pas dit à la Barbade que

Adieu qu'il recoit de fon Pilote.

Caractère du

ROBERTS.

1722.

", vous étiez Ecoffois, & que toute votre famille étoit en Ecoffe. Il ne répliqua point. Le tems étoit obscur. En un moment nous perdimes le Vaisseau de vûe. [C'est la dernière fois que j'ai parlé à aucun de cette " troupe; & je ne fouhaite pas de jamais les voir , si ce n'est dans quel-

" que lieu d'éxécution. ]

CE Pilote, que Roberts avoit pris à la Barbade, lui avoit dit effectivement qu'il étoit d'Ecosse; & qu'ayant servi sur un Bâtiment de la Nouvelle Pilote. Angleterre, il avoit perdu tout fon bien dans un naufrage. A la vérité, il étoit presque nud lorsque Roberts l'avoit engagé à son service, & sa conduite n'avoit pas laissé d'être si bonne à la Barbade, qu'il n'y devoit rien à fon départ. Roberts en avoit eu la preuve dans la liberté qu'on lui avoit laissé de partir; car la méthode de cette Isle, est d'arrêter un Capitaine pour les dettes de ses gens, & de ne lui laisser lever l'ancre qu'après avoir satisfait leurs créanciers fur leurs gages futurs, ou qu'après avoir donné de bonnes cautions. Roberts, prévenu en faveur de fon caractère, lui avoit acheté des habits & les instrumens nécessaires pour sa profession. Il ne lui avoit trouvé aucun des vices qui font communs entre les gens de mer, tels que le jurement & le blasphême, l'yvrognerie, la débauche, &c. C'étoit un Presbitérien rigide, qui observoit scrupuleusement les loix de son Eglise; & les feuls démélés que Roberts avoit jamais eus avec lui, n'avoient regardé que l'Eglife Anglicane, contre laquelle il s'emportoit fouvent dans ses discours.

Cependant, depuis qu'il s'étoit familiarifé avec les Corfaires, [ou plûtôt qu'il en avoit repris le métier ] il étoit devenu plus méchant qu'eux. Il avoit formé en deux jours l'habitude de toutes fortes de vices. Son nom étoit Hunter.

E COMME c'étoit dans son propre Esquif que Roberts avoit eu la liberté de

retourner à fa Felouque, il attendit impatiemment le jour pour reconnoître en ve dans fa Fé quel état elle lui étoit rendue. ] Il y trouva d'abord de quoi remplir fon chapeau de miettes & de croutes de biscuit, avec quatre ou cinq poignées de trouve. tabac à fumer. [& des pipes rompues à proportion.] Tout étant précieux pour lui dans la fituation qu'on lui avoit annoncée, il recueillit foigneusement ces miférables reftcs. Il retrouva fa bouffole (x), fon quart de cer-

Roberts arri-

cle,

(x) Angl. Il retrouva fon Arbalète. Cell prendre la bauteur. R. d. E. tus Instrument dont les Pilotes se servent pour

ROBERTS. I 7 2 2.

ele, & quelques autres instrumens de mer. On lui avoit laissé fon lit, comme un meuble inutile pour les Corfaires, qui, à l'exception des feuls Officiers, n'ont pas d'autres lits que le Tillae, Pour provisions de bouehe, il ne trouva que dix boutcilles d'eau-de-vie & trente livres de ris, avec une fort petite quantité de farine. L'eau qui restoit dans les tonneaux ne montoit pas à plus de trois pintes. SES recherches tournérent enfuite vers les voiles. A la place des siennes.

on en avoit mis de vicilles, qui étoient à demi-pourries. Mais quelque Pyra-

te avoit eu l'humanité de laiffer fix aiguilles, avec un peu de fil retors, & quelques piéces de vieux canevas, dont il commença auffi-tôt à faire ufage. Il employe trois jours à réparer sus voiles, Sa nourriture.

Ce travail l'occupa pendant trois jours, lui & fes deux Hommes. Ils ne vêcurent dans cet intervalle, que de farine & de ris eru, avec quelques verres d'eau-de-vie, pour épargner leur eau, dont ils espéroient faire de la pâte. Le quatrième jour, ils firent un petit gâteau, qu'ils partagèrent fidellement en trois parts, & qui fut le meilleur mets qu'ils cussent mangé depuis qu'ils avoient quitté les Pyrates. Un autre jour ils composèrent une sorte de bouillie, qui les foulagea beaucoup. C'étoit le 3 de Novembre. [Avec une extrê- 4 me difficulté, ils avoient mis leurs voiles en état de fervir.] Roberts observa le même jour, qu'il étoit à dix sept degrés de latitude Nord. Le Pilote de Ruffel lui avoit dit en le quittant, qu'on étoit à foixante-einq ou dix lieuës de l'Isle S. Antoine, Est quart au Sud demi-Est.

11 tourne vers les liles du Cap-Verd.

DANS cette supposition il porta vers les Isles du Cap-Verd, sur-tout vers celle de S. Nicolas. Le 7 de Novembre, il se trouva par ses observations à feize degrés einquante-einq (y) minutes du Nord, environ quarante-fix lieuës de S. Antoine. La nuit fuivante, il tomba un peu de pluye, qui lui donna le moyen de recueillir quatre ou einq pintes d'eau. Elle fut fuivie d'un calme de plusieurs jours. [l'Auteur prend cette occasion pour définir , en faveur de F ceux qui n'entendent pas les termes de Marine, trois espèces de vents qui ont beaucoup d'affinité. La première est une légère agitation de l'air, qui ne s'étend pas au de-là d'un demi-mille, & quelques-fois pas plus d'un Aere fur l'eau. Si ce vent parvient jusqu'au Vaisseau, il est déja tombé avant qu'on ait déployé les voiles. Il différe de ce qu'on nomme Brife, en ce que celuici foussle sur la Mer du moins d'un côté, aussi loin que la vûe peut s'étendre. L'un & l'autre ne causent qu'une legère agitation à la surface de l'eau. qui fait néanmoins qu'on peut l'appercevoir à une distance affez considérable. Ces Vents foufflent d'ordinaire après ou durant le calme. Ils différent tous les deux du Vent frais. Ce dernier est plus fort, & la Brife en prend le nom lorfqu'elle continue à fouffler quelque tems. Le l'ent frais a divers degrés felon qu'il fouffle avec plus ou moins de véhémence. Le 10, avec le fecours d'un vent frais qui dura jusqu'au seize, il s'avança jusqu'à la vûe de S. Antoine, à dix-huit ou dix-neuf lieuës de distance. Le calme ayant recommence l'après midi du 16, il prit un Shark, [que les François nomment le Requin.] Cette pêche lui coûta beaucoup de peine, & mit même le Bâtiment en danger par les violentes fecouffes du monstre marin, qui a-

Pêche d'un Shark, monfire marin.

> voit onze pieds & demi de longueur. Roberts & fes deux Compagnons jugérent qu'il ne devoit pas pefer moins de trois-cens livres. Après l'avoir

crû mort fur le tillac, ils lui virent recommencer fes mouvemens avec tant de furie qu'ils ne purent les arrêter qu'en lui coupant une grande partie de la queue, ou réfide sa principale force. Ils lui trouvèrent dans le ventre cinq petits [vivans] qui n'avoient encore que la groffeur d'un [petit] mer-In. Son foye n'étoit pas d'un noir rougeatre, comme il est ordinairement dans les animaux de cette espèce, mais d'un fort beau gris. Roberts faisant auffi-tôt du feu avec fon fufil, feule arme qu'on lui avoit laissée, se servit d'eau de mer pour faire cuire quelque partie de fa pêche, dont il fit un repas, qui lui parut délicieux. Comme il manquoit de fel pour conferver le

ROBERTS. I722.

devint un meuble fort utile, paree qu'on ne lui avoit laissé aucun autre instrument pour allumer du seu. Etant austi sans chandelle, il se servoit pendant la nuit d'un charbon ardent pour observer l'aiguille aimanteé & régler ainsi fa courfe. DANS le féjour que l'Auteur avoit fait avec les Pyrates, il avoit décou-

reste, il le coupa en longues tranches qu'il fit sécher au Soleil. Son susil lui

Plan des Pyra-

vert la route qu'ils vouloient prendre, quoiqu'ils affectassent d'enfaire un secret. Leur dessein étoit de gagner directement la Côte de Guinée, & d'v croifer austi long-tems qu'il leur seroit possible. De-là ils devoient prendre vers les Côtes du Bréfil, où ils se promettoient des monts d'or, & descendre ensuite vers les Isles, pour se rendre à la fin du Printems sur les Côtes de l'Amérique Septentrionale, d'où ils vouloient gagner en Eté celles de Ter-

LE 17. Roberts n'étant qu'à huit lieuës de S. Antoine, crut pouvoir user de fon eau fraîche avec un peu moins d'épargne. Il y fit cuire quelques tranches de son Poisson avec du ris. La vûe de la terre excitant ses espérances, il mangea pour la première fois avec autant de goût que d'appétit. Le lendemain (z) au matin il découvrit clairement faint Antoine, faint Vincent, fainte Lucie, Terra-Bianea & Monte-Guarde, qui est la plus haute montagne de l'Isle S. Nicolas. Elle fe fait voir de tous les côtés de l'Isle, dans la forme d'un pain de fuere, dont la pointe vient ensuite à s'élargir. Ensin, le 20, il mouilla dans la Rade de Currifal, fur feize braffes, à un quart de mille du rivage. Son premier foin fut de chercher le cable que les Pyrates avoient laissé couler dans leur première rencontre. Il en avoit apperçu le bout en arrivant dans la Rade. Il prit fa Chaloupe pour le retrouver, avec un paquet de petite corde qu'il se proposoit d'attacher à l'extrémité, dans l'espérance de le ramener ainsi jusqu'à Bord. Mais la nuit vint interrompre son entreprise.

Roberts arrive à Carrifal.

Un de ses gens, nommé Potter, lui demanda la permission de se rendre à terre dans l'Esquif pour en apporter de l'eau fraîche. Il y consentit : & se sen fes hommes. tant accablé de fommeil, il donna ordre à l'autre de veiller jusqu'au retour de fon Compagnon; après quoi il fe mit à dormir. S'étant éveillé en furfaut avant la fin de la nuit, il appella fon homme, qui ne lui fit pas de réponfe. Il fe leva pour le chercher, & l'ayant trouvé endormi fur le Tillac, il s'apperçut en jettant les yeux autour de foi, que le Courant l'avoit éloigné de l'Ifle. Sa furprife fut extrême. Il fe voyoit exposé aux flots peudant toute la durée des ténébres, & dans une fituation plus dangereuse que jamais, sans espérer:

Il perd un de

(2) Angl. le dix-neuvième. R. d.

ROBERTS. 1722. espérer que Potter pût le rejoindre. Cependant le jour étant venu l'éclairer, il trouva le moyen avec beaucoup de peine, de gagner une Baye sabloneuse que les Habitans nomment Puttato, où il jetta l'ancre le 22 de Novembre sur six brasses d'un beau sond de sable.

Vaincs offres de fept Négres.

VERS le foir, il lui vint scpt Négres de Paraghisi, qui lui apportérent une petite provision d'eau, de la part du Prêtre & du Gouverneur de S. Nicolas. Ils [fe donnèrent pour Mariniers &] l'affurèrent qu'il pouvoits approcher de Paraghifi, aufli-tôt que le Courant feroit passé, c'est-à-dire dans l'espace d'une houre; & lorsqu'il leur parla d'attendre un de ses gons qui étoit resté à Currifal, ils lui protestèrent que le vent étant contraire, il se passeroit au moins quinze jours avant qu'il pût remonter au long de la Côte. Cette objection l'avant emporté fur ses desirs, il mit à la voile avec les Négres, [pour aller au-devant # de Potter. ] Mais le vent se trouva si fort, qu'il fut obligé de relacher dans un lieu qui se nomme Porto-Gary; & voulant tenter un nouvel effort, sa grande voile fut si maltraitée, que les Négres parlèrent de l'abandonner pour rentrer dans leur Barque. Il employa toutes fortes de motifs pour leur faire perdre cette penfée. Il leur repréfenta d'un côté, qu'il y auroit de la barbarie à le laiffer fans fecours; & de l'autre, qu'ils alloient s'expofer encore plus follement à la fureur des flots, dans une Barque beaucoup plus fragile que fon Batiment. Il ne put les perfuader. Leur réponse sut qu'ils ne voyoient pas plus de danger dans leur Barque que dans un Vaisseau sans voiles, sans eau & fans provisions; ou que s'il falloit périr, ils aimoient mieux que ce fut à la vûe de leur demeure que dans des lieux éloignés. Un d'entr'eux ajoûta que Roberts étoit fûr de ne manquer de rien lorfqu'il toucheroit à quelqu'autre terre; au lieu que la feule fûreté qu'il y avoit pour eux étoit d'y tomber dans l'esclavage. [C'est pourquoi, ajouta-t-il, se suis résolu, quoiqu'il en arrive, de me confier à la Chaloupe & à St. Antoine; & je ne doute point qu'il n'obtienne mon falut de Dieu. Allons donc, dit-il aux autres, & faifons voeu à ce Saint, que si nous arrivons heureusement chez nous, nous ferons chanter une Mesfe dans fon Eglife le premier Dimanche après nôtre retour. Vouons la même chose à la bien-heureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, afin qu'elle commande à fon Fils d'aider St. Antoine à nous conduire heureusement à terre.

Is faus fjavoir, remarque l'Auseur, qu'il y a une grande différence, tant pour le pirix que pour l'efficace, entre une Meffe dine; la coutme de l'Egiffe Romaine étant de mettre à ces fortes de chofes un prix proportionné alcur mérite. La première fe chante par le Prérer accompgné du Cheur , composif d'un petit nombre d'hommes infirmits dans cette lile par le Mattre de la musique. Cette Meffe coue du X fglour, c'et-la-dire environ cinq ou fix Schellings, qu'on donne au Prêtre, qui est chargé de payer les Multiciens. La Meffe ordinaire n'en coûte que deux, de forte que fa proportion avec l'autre par rapport à l'efficace, est comme un à cinq. C'est ce qui fait qu'il est prêque honteux, pour tout autre que pour les plus pauvres, de faire dire une Meffe foit pour un Vivant foit pour un Mort. Chanter & dire des Meffes ef austi une des branches les plus lucratives de leur Commerce.]

Roberts retombe dans un cruel cinbarras.

Sux cela les Négres ayant quitté nôtre Auteur, malgré ses plaintes & ses reproches & le vent continuant avec beaucoup de furie, il demeura incertain de quel côté il devoit porter. Sa fituation ne lui laissoit guéres d'espérance de pouvoir gagner l'Isle de May ou celle de S. Jago. Il ne connoissoit pas

celles

celles de S. Jean &de S. Philippe. Les Cartes qu'il en avoit vûes étoient ROBERTS fort imparfaites; & dans plusieurs Relations il se souvenoit d'avoir lû que ces deux Illes font fort dangereufes. Il trouva néanmoins dans la fuite que l'idée qu'il en avoit conçue étoit tout-à-fait fausse.

[IL paffa la nuit dans toutes les allarmes qu'on peut se représenter.] Mais à la pointe du jour il apperçut à l'Est-Nord-Est Terra Vermilia , ou Punta de ver HiMilbari, comme la nomment les Habitans. [Il eut besoin du jour entier & de la nuit suivante pour s'en approcher. Le lendemain, sans s'erre apperçu que personne sût monté sur son Bord, il entendit la voix d'un homme qui demandoit en Portugais fi le Vaisseau étoit à l'ancre. Aussi-tôt il découvrit trois Négres, de qui étoit venue cette question. Il leur répondit que dans l'embarras mortel où il étoit, à peine connoiffoit-il la fituation; mais qu'il cherchoit l'Isse de S. Jago. Alors un d'entr'eux, qui se nommoit Colau-Verde, l'as-sura qu'il connoissoit parfaitement S. Jago, S. Philippe & S. Jean; qu'il pouvoit le mener dans quelque Port de ces trois Isles qu'il voulût choisir : que cel-

Secours imprévù qu'il reoit de trois

le de S. Philippe étoit abondante en provisions, mais l'ancrage mauvais & la mer fort haute; qu'au contraire S. Jean avoit un excellent Port, ou il promettoit de le conduire surement. [Ils ajoutèrent tous ensemble qu'ils étoient fâchés que leurs Camarades, après avoir bû de fon Rum, l'eussent abandonné, que pour eux, ils étoient restés par amitié & par respect pour lui, & qu'ils étoient réfolus à ne point le quitter. Il parut cependant que la véritable raison pourquoi ils n'avoient pas suivis les autres, c'est qu'étourdis par l'yvresfe, ils étoient tombés yvres-morts dans le lieu où ils avoient bû. I ROBERTS accepta leur offre. Il s'efforça d'abord, avec le secours des

Il gagne l'Ifle

trois Négres, de réparer un peu le désordre de ses voiles. Ensuite, se livrant à la conduite de Colau, il porta droit à la pointe Nord de S. Philippe. L'avant doublée, il tourna plus au Sud en fuivant les Côtes, jusqu'à la vue de Ghors, qui est une partie de la même Isle. De-là il découvrit l'Isle de S. Jean, vers l'aquelle il porta directement; & lorsqu'il eut passé les petites ssles qui font si- de Saint-Jean. tuées dans l'intervalle, avec beaucoup de confiance pour Colan, qui lui fit prendre au-dessus de la plus Orientale, il gagna aisement la pointe Ouest de S. Jean. Il restoit, suivant le Pilote Negre, à s'avancer vers la pointe Nord. que les Habitans nomment Ghelungo, & qui est éloignée de l'autre d'environ deux lieuës. Alors Roberts voulut fçavoir de fon Pilote, où il plaçoit le Port. Mais il fut extrêmement furpris de reconnoître aux incertitudes de Colau. qu'il l'ignoroit. L'unique éclaircissement qu'il en tira, fut qu'il étoit sûr de ne l'avoir point encore passé. Ils s'attachèrent à suivre la Côte, en observant foigneusement leur situation. Enfin le Port se fit appercevoir; mais ce ne sut qu'après qu'on fut arrivé sous le vent; car étant derrière une pointe, il faut l'avoir passée pour le découvrir ; & comme le vent est tossours assez fort au long de la Côte, il devient très-difficile de remonter pour gagner le rivage : fans compter qu'on est poussé par un Courant fort impétueux qui augmente beaucoup la difficulté. Roberts embarraffe par ces obstacles demanda à fon Les embarras Pilote, s'il ne connoissoit point au-dessous du vent quelque endroit où l'on de Roberts put mouiller. Le Négre répondit non, & que si l'on ne gagnoit pas le rivage avant qu'on eut passé Punta de Sal, non-seulement il seroit impossible d'aborder : mais très-difficile d'éviter le naufrage. Roberts lui demanda confeil. Je n'en ai pas d'autre à vous donner, lui dit le Négre, que d'aborder fur les

ROBERTS. 1722. Son PiloteNégre s'échappe à la nage.

rocs, d'où chacun se sauvera comme il pourra. Mais je ne sçais pas nager, lui répondit Roberts, & mon Matelot non plus. La replique du Negre fut qu'étant fi près des rocs, il alloit aborder [fans s'embarraffer de fon confentement.] Roberts prenant fon fufil lui dit qu'il sçauroit empêcher qu'on ne lui fit violence fur fon Bord. Le Négre fauta auffi-tôt dans l'eau, & lui fouliaitant une bonne fortune, il gagna la terre à la nage. Ses deux Compagnons, qui ne sçavoient pas si bien nager, n'ôserent suivre son exemple, & protestèrent meme qu'ils n'étoient pas capables de laisser Roberts sans secours; mais ils le prièrent auffi de ne les pas abandonner aux flots fans eau & fans provision. Il feur dit qu'il ne cherchoit que le moyen d'aborder dans un lieu fur, ou même de se faire échouer : & lorsqu'ils lui représentèrent de quoi Colau l'avoir menacé, il répondit que ce perfide, comme ils avoient pû le remarquer euxmêmes, s'étoit attribué des connoissances qu'ils n'avoit pas [& que s'il l'avoit \$\frac{1}{2}\$] fcû, il feroit préfentement en fûreté, & peut-être, en état de les mettre à terre à St. Nicolas.] . Nors les deux Négres chargérent Colau d'imprécations, & fouhaitèrent de le voir périr avant qu'il put gagner les rocs. Roberts leur dit que s'ils vou!oient travailler à la pompe pour foulager un peu la Felouque, il espéroit encore de les mettre surement à terre. Mais ils lui déclarèrent qu'ils ne travailleroient à rien que lorsqu'ils le verroient à l'ancre (a), s'engageant néanmoins par d'horribles fermens à ne pas l'abandonner,

Les deux auares refutent de l'aider.

> te pointe lui paroissant l'extrémité de la Côte au-dessous du vent, il n'étoit pas fûr, au-delà, de trouver la terre affez avancée pour remorquer facilement. D'ailleurs les rocs étoient unis, & fort escarpés. Il sçavoit qu'ordinairement cette forte de rocs ne s'avancent pas fous l'eau; & la difficulté n'étant que d'y grimper lorsqu'il en seroit assez proche pour y mettre le pied, il cherchoit quelque lieu qui fut favorable à ce dessein. Mais à la première vûe qu'il eut de la terre, de l'autre côté de la pointe, il découvrit une petite Baye affez profonde, dans laquelle il ne balança point à s'engager. La fonde, qu'il avoit à la main, lui donna d'abord treize braffes : enfuite douze. Un Courant du Nord, qui entre dans la Baye, l'aidant beaucoup plus que fes voiles, il s'approcha infenfiblement de la terre; & quoique le rivage lui parut fort inegal, ce qui est ordinairement la marque d'un mauvais fond, il ne se vit pas plûtôt sur neuf brasses qu'il mouilla l'ancre à toutes sortes de ris-

ROBERTS s'approcha du rivage, & ferra de fi près Punta de Sal, que vers l'extrémité de la pointe un homme auroit pû fauter du Bord fur le rivage. La raison, qui lui faisoit tant hazarder contre les rocs étoit sentible. Cet-

Il entre dans une Bàve de Saint Jean.

Secours qu'il recoit de trois Infulaires.

ques. Les deux Négres se voyant si près de la terre, se jettérent aussi-tôt dans l'eau, & nagérent heureusement jusqu'au rivage. [LA nuit approchoit. Roberts la passa tranquillement dans ce lieu.] Au point & du jour, trois Infulaires parurent fur le bord de la mer, f& n'appercevant H que deux Ilommes fur la Felouque, ] fe mirent librement à la nage pour venir à bord. Ils firent des offres civiles à Roberts, jusqu'à lui proposer d'aller dîner (b) à terre avec eux. Il leur répondit qu'il ne sçavoit pas na-

of(a) Cétoit, fans doute, une rufe de leur part. Ils eraignolent que, fi le Vaiffeau étoit fond l'Obligeoit à relacher dans ce lieu. (b) Angl. ce diner se bornoit à lui fourune fois vuide d'eau. Roberts ne gagnat la mer nir de l'eau & un potage de Courge, R. d. E. avec eux: au lieu que le danger de couler à

ger. Leur étonnement fut extrême. Ils répétèrent plusieurs fois qu'il leur pa-

roiffoit bien étrange, que des gens qui traversoient la grande mer, ôfassent l'en-Ereprendre sans scavoir nager; & que tous les Anglois devroient scavoir nager, eux qui entreprenoient plus de Voyages fur l'eau qu'aucune autre Nation. & plus même que les Portugais, de qui, à ce qu'on leur avoit dit, les resqu'il euroautres peuples avoient appris la Marine. Ensuite] vantant l'usage de leur Na- coit. tion, ils l'affurèrent qu'il n'y avoit pas d'enfant parmi eux qui ne pût se sau-

1722. Discours qu'ils lul tien nent & lumie-

y ver de toutes fortes de périls à la nage; [que leurs femmes même y étoient fort habiles; & qu'aucun d'eux ne se hazarderoit à aller pêcher sur un rocs'il ne sçavoit nager, de peur que tombant dans l'eau il ne se noyat. ] Cependant comme l'eau manquoit à Roberts, ils consentirent à lui en apporter. Etant bien-tôt revenus avec deux calebasses qui tenoient environ douze pintes. Roberts leur offrit de préparer pour eux quelques tranches de fon poisson. A la vûe des tranches féches, ils lui dirent qu'ils croyoient les reconnoître pour la chair d'un poisson qu'ils nommèrent Sarde: sur quoi ils demandèrent s'il ne dévoroit pas les Hommes. Roberts leur ayant répondu qu'on en avoit quantité d'éxemples, ils jettèrent avec effroi ce qu'ils tenojent entre leurs mains, en difant qu'ils n'auroient jamais crû que des hommes fussent capables de

manger un animal qui se nourrit de leur chair. [Sur-tout des Anglois qu'ils regardoient pour le peuple le plus délicat & le plus propre de l'Univers.] Ce mécontentement ne les empêcha point de travailler à la pompe, & de nettoyer entièrement la Felouque. Roberts, pour les récompenser de leur travail, leur offrit un verre d'eau-de-vie, en regrettant que les Pyrates ne lui eussent pas laissé le pouvoir de leur en donner plus libéralement. Ils refusérent d'en boire. Puisqu'il en avoit si peu, lui dirent-ils, & qu'il étoit accoûtumé à cette liqueur, ils lui conseilloient de la garder pour ses besoins. Ils ajoûtèrent que l'eau étoit leur boisson naturelle & qu'ils s'en trouvoient fort. bien; qu'ils n'avoient jamais goûté d'aqua ardenta (c'est le nom qu'ils lui donnoient) quoiqu'ils n'ignoraffent pas qu'elle étoit fort bonne; mais qu'ils se souvenoient qu'un Pyrate François nommé Maringouin, ayant abordé dans leur Isle avec une grosse provision de cette liqueur, qu'il n'avoit pas épargnée aux Habitans, la plôpart de ceux qui en avoient bu, étoient devenus fous pendant plusieurs jours, parce qu'ils n'y étoient point accoûtumés, & que

27-d'autres en avoient été dangereulement malades : loù étoient morts de fiévre chaude; que cependant il se trouvoit encore des Négres qui souhaitoient d'être enlevés par quelque Pyrate, pourvû qu'ils fussent conduits dans une Ré-

gion où cette liqueur chaude fut en abondance.

ROBERTS leur demanda s'ils avoient beaucoup de coton dans leur Isle. Ils lui dirent que chaque année en produifoit abondamment. Mais que la rareté des pluyes avoit rendu la dernière affez stérile; qu'il n'y avoit pas de sans aucun Négre néanmoins qui n'eût cinq ou fix robes,, quoiqu'ils en fillent peu d'usa-commerce. ge; que les Vaisseaux venant rarement dans leur Isle, ils employoient le coton à leurs propres besoins, & qu'il n'y avoit pas d'Habitant qui ne lui en donnât volontiers quelque piéce pour racommoder ses voiles. Mais il les assera qu'il ne prendroit rien d'eux fans le payer. Si j'avois eu, dit Roberts, quelques grains de verre ou d'autres bagatelles, j'aurois acquis tout le coton

Les admirèrent beaucoup son horloge de fable & ses Instrumens Astrono-III. Part. miques.

Abondance

miques. [Les Portugais, à qui ils avoient quelquefois vû des machines de la

1722.

Idées des Négres fur les Sorciers,

même espèce, n'avoient jamais voulu leur en apprendre l'usage. I Roberts prenant plaifir à leur donner quelque explication, ils lui dirent que tous les Blancs étoient autant de Fittazaers, nom qu'ils donnent à leurs Sorciers. Il leur répondit que toute correspondance avec le Diable faisoit horreur aux Anglois, & que dans leur Pays les Sorciers étoient brûlés vifs. C'est une fort bonne loi, lui dirent-ils, & nous en fouhaiterions ici l'ufage. Mais pour expliquer l'habileté des Blancs, ils conclurent que fans être aussi méchans que les Sorciers, puisqu'ils les punissoient par le seu, ils devoient être plus scavans que le Diable même; & la raison qu'ils en apporterent, c'est qu'ils avoient remarqué que leurs Sorciers, dont le fcavoir venoit du Diable, n'avoit aucun pouvoir contre les Blancs. Là-dessus, ils prierent Roberts d'employer ses lumières pour les empêcher de nuire à leurs bestiaux. & sur tout à leurs enfans, qu'ils faisoient mourir par des maladies de langueur, lorsqu'ils portoient de la haine à leur famille. [Comme il étoit environ neuf heures, ils fouhaitèrent qu'il allât coucher; mais auparavant ils lui demandèrent combien de fois fon horloge de fable devoit s'écouler avant le jour. Il le leur dit ,après quoi il demanda s'ils étoient surs d'en tenir un Compte juste? Ils répondirent, oui; ajoûtant qu'il ne devoit pas croire qu'ils fussent comme les Negres du Continent; car, quoique Noirs, ils croyoient qu'il y avoit un Dieu & un Christ; & ils en remercioient St. Antoine, qu'ils mettoient au dessus de tous les Saints, même de St. Jean, le Patron de l'Isle, & sous la protection du quel les Portugais l'avojent mife à leur arrivée dans le Pays. La raifon de cette préférence, étoit que St. Antoine avoit dirigé les Portugais vers eux; & qu'il les avoit amené à la connoissance de Dieu, de Christ, de St. Jean & de tous les autres Saints, auffi-bien que de la Vierge Marie, qui étant la Mère de Dieu pouvoit ordonner à fon Fils ce qu'elle jugeoit-à-propos. Ils étoient pleinement convaincus que Dieu ne pouvoit rien refuser à sa Mère; & c'est. la raifon pourquoi ils lui addressoient plus souvent leurs prières qu'a Dieu ou à Jefus-Chrift; parce qu'étant femme, femblable à celles de son féxe, elle se laiffoit plus aifement perfuader que les hommes. Ils ajoûtoient que plufieurs d'entr'eux pouvoient lire, écrire, & faire des Comptes, quoiqu'ils n'eussent pas l'ufage des lettres, comme les Anglois, qui, comme on leur avoit dit, l'emportojent fur tous les peuples du monde pour la Navigation , la Médecine, la Magie, & l'Arithmétique.

Lz lendemain, au lever du Soleil, l'Auteur entendit un grand bruit, vers le fommet des rochters les moins élevés, comme s'il y avoit eu une centaine de perfonnes. Les Négres luidirent, qu'ils croyoient que étois les Avant-Coureurs de la Compagnie envoyée par le Gouverneur; mais ils lui firent remarquer en même-tems que le bruit fe multiplioit entre les rochers, & qu'ils

fçavoient fort bien que ces gens n'étoient qu'au nombre de deux.]

Manière dont Roberts entendoit les Négres.

On fera peut-être furpris, dit Roberts, que J'entendiffe i parâticement leur langage. Mais fçarhant la Lanque flortugaile, qui fait une grande partie de la leur, miéle avec l'ancien Mandingo, qui el le leur penifere Lanque, li inse me didicient rien dont je ne comprifie du moins le fun. D'ailleurs leurs moindres paroles font accompagnées de tant de moowemens de gesticulations, fur-tout dans cette life de dans celle de S. Philippe, que leur penife fe fait entendre avant qu'ils ayent achevé de l'exprimer.

DANS l'après-midi le vent devint fort impétueux & le Ciel se couvrit de nuages si épais, que Roberts se crut menace d'une tempête. Il étoit venu à bord plufieurs autres Négres. A fa prière un d'entr'eux se mit à la nage, tenant le bout d'une corde pour amarrer le Bâtiment contre les rocs. Mais il le fit si légèrement, que la corde ayant coulé aussi-tôt, son travail devint inutile. Roberts le pria inutilement de recommencer. Il répondit que si le vent éloignoit la Felouque, il se chargeoit, lui & ses Compa-

gnons, de porter les deux Anglois au rivage [en fullent-ils cent fois plus éloignés. 7 Cependant quelques-uns d'entr'eux consentirent à retourner à terre, pour chercher Colau Verde, dont l'adresse & l'effronterie pourroient être de quelque secours (c). Le vent fut inégal pendant la nuit suivante. Une heure avant le lever du Soleil, il plut beaucoup (d) au Nord-Est & a brise son Batil'Est-Nord-Est; ce que les Négres expliquèrent comme un signe de vent, ment. qui ne feroit qu'augmenter pendant le jour. [ce qui arriva à point nommé

Rosents.

. I 7 2 2.

quoique, ajoûte l'Auteur, je n'en eusse rien pu remarquer auparavant, ] En effet le Soleil se leva fort clair. Mais vers huit heures, le vent soussa sort impétueusement, & devint si furieux vers le milieu du jour, que Roberts n'avoit jamais vu les vagues dans une telle agitation. Il ne sçavoit quel parti prendre, & tous ses efforts se tournérent à persuader aux Négres de ne pas l'abandonner. Le reste du jour & la nuit suivante se passèrent avec moins d'allarmes. Mais le lendemain, qui étoit le 29 de Novembre, les vents redevinrent si furieux, qu'ayant arraché le Batiment de dessus son ancre, ils le précipiterent sur la pointe d'un roc, où il se brisa misérablement. L'eau pénétroit de toutes parts, & les Négres à cette vûe se jettèrent à la nage pour gagner la terre. Cependant ils revinrent au secours de Roberts. & de son Matelot, qui jettoit des cris lamentables. A la faveur de quelque planches brifées ils les conduitirent au pied d'un roc, où ils trouvèrent affez de facilité à parles Negres, monter plus de quinze pieds au-dessus des slots. Là, le roc s'applanissant dans un espace de neuf ou dix pieds, ils s'arrêtèrent pour reprendre haleine, tandis que d'autres Négres qui avoient vû leur difgrace du fommet de la Côte . leur apporterent de l'eau & quelques alimens du Pays. Ils allumérent du feu dans le même endroit, pour faire cuire des courges; & le tems ayant com-

Il oft fany/

Le jour suivant sut employé par les Négres à sauver les débris de la Felouque, fur-tout les moindres pièces de bois où il restoit quelque trace de peinture. Ils dirent à Roberts que s'il pouvoit imaginer quelque moyen de rejoindre ensemble les mâts, le gouvernail & quelques autres parties qui ne paroissoient pas fracassées, ils croyoient pouvoir les conduire jusqu'au Port d'Ovens, où peut-être en tireroit-il quelque utilité. Il admira leur bonté dans cette propofition, & touché de reconnoissance, il leur promit que s'il arrivoit dans ce naturelle, Port quelque Bâtiment qui eût besoin de ces tristes restes, il les vendroit dans la feule vûe de leur en donner le prix, & de récompenfer leurs fervices par un présent fort inférieur à sa reconnoissance. Leur sensibilité pour cette promesse, mérite d'être représentée dans les termes de l'Auteur. " Ils lui protes-

mencé à s'adoucir, ils y passèrent toute la nuit.

Leur bonté

<sup>(</sup>c) Angl. cependant quelques-uns allèrent (d) Angl. avant le lever du Soleil l'air paà terre pour chercher Colau-Verde & plus de - roiffoit chargé & comme enflammé. secours, R. d. E.

ROBERTS. 1722. Idée qu'ils ont d'eux-mê" terent qu'ils croyoient n'avoir fait que leur devoir en affiftant des Etran-,, gers (e) dans l'infortune ; que malgré la différence de leur couleur , & quoi-" qu'ils fussent regardés par les Blancs comme des Créatures d'une autre es-" péce, ils étoient perfuadés que tous les hommes font de la même nature ; " mais qu'ils avouoient néanmoins que Dieu les avoit créés fort inférieurs aux Blancs. Roberts, furpris de leur trouver tant de raifon, leur répon-

dit, qu'au fond il n'y voyoit pas d'autre différence que la couleur. & qu'il n'en connoissoit pas d'autre cause que la chaleur excessive de leur climat. Il ajoûta que si quelque Blanc venoit vivre dans leur Isle avec une femme de fon Pays, exposé comme eux à l'ardeur du Soleil, il ne doutoit pas que dans trois ou quatre générations leur postérité ne fût de la meme couleur & de la

même complexion.

IL fut beaucoup plus furpris de leur entendre dire . F qu'on leur avoit appris 727 que dans cette supposition les Blanes perdroient peut-être leur couleur, mais que leurs cheveux conserveroient toûjours leur nature & ne deviendroient pas frisés comme ceux des Négres. Ils lui dirent encore [qu'ils n'avoient que trop 4 reconnu, par une longue expérience, ] qu'il y avoit fur eux quelque malédiction, & qu'ils étoient faits pour être les Serviteurs & les Esclaves des Blancs (f). Roberts, affez content de les voir dans cette idée, leur répondit que c'étoit une opinion affez reçue dans le monde. Ils entrérent si fort dans sa réponse, qu'ils la confirmèrent en lui disant que c'étoit une vérité prouvée par l'usage annuel des Blancs, qui venoient [ annuellement, à ce qu'on leur a-17 voit dit, ] prendre ou acheter des milliers d'Esclaves en Guinée. [que, pour se ce qu'ales regardoit, ils ne sçavoient pas si la liberté dont ils jouissoient étoit une faveur qui leur fut accordée par toutes les Nations ou feulement procurée par les Brancas, qui les premiers les avoient placés dans ce lieu; Mais que de quelque part qu'elle leur vint, il se croyoient obligés à faire tout le bien qu'il pouvoient aux Etrangers en général, & aux Anglois en particulier, qui ont toûjours passé pour les meilleurs Amis des Portugais. Ils ajoûtoient qu'on leur avoit même dit qu'un Roi d'Angleterre avoit épousé la fille d'un Roi de Portugal (g). Ce que Roberts leur ayant confirmé, ils donnèrent mille marques d'amitié, d'estime & de respect pour les Anglois, dont ils disoient faire autant de cas que des Portugais.]

Leur habileté à nager & à plonger,

Non-seulement les Négres sauvèrent tous les débris qui étoient sur la furface de la Mer; mais plongeant avec une hardiesse extrême, ils ramenèrent du fond des flots deux pots de fer qu'ils se hatèrent de rendre à Roberts. Ils excellent à nager & à plonger. [ & disent que sans la crampe, un hom-17 me pourroit rester plusieurs jours dans l'eau.] La petite Baye de Punta de Sal étant d'une eau si claire, que dans le beau tems on voit le fond jusqu'à huit & dix brasses, c'est un de leurs plus doux éxercices, après la pêche, de jetter une pierre au fond de l'eau & de parier entr'eux qui aura le plus d'adresse à la retrouver. Ils ont un art de ménager leur haleine, qui les fait demeurer au fond plus d'une minute.

VERS

O(f) Les Prêtres Portugais leur avoient fans me on le verra ci-deffous,

(r) ils donnent le nom d'Etrangers à tous doute dit cela pour les tenir dans la crainte. ks Européens, excepté aux Portugais, qu'ils appellent Braucas ou Blancs.

11, qui eut pour Douaire l'Ille de Mays, com-

VERS midi, ils firent à Roberts un diner, composé de courges bouillies & de quelques poissons qu'ils avoient pêchés. Pendant que les deux Anglois oublioient leur infortune, pour manger avee assez d'appétit, il leur vint un Messager du Seigneur Lionel Consalvo, Gouverneur de l'Isle, qui s'excusoit de n'être pas venu lui-même, parec qu'il étoit tourmenté d'un rhume. Il envoyoit à Roberts quelques courges & trois ou quatre pommes de terre, en lui faifant espérer, pour le jour suivant, une pièce de chevreau sauvage. Au même moment, il parut un autre Messager de la part du Prètre. Loin d'apporter quelques provisions aux deux Anglois, il étoit chargé par son Maître de leur demander s'ils n'avoient pas fauvé quelques restes de farine. Après cette question, il ajoûta, comme de lui-même, que s'il leur restoit de l'aqua ardenta, ils seroient beaucoup de plaisir au Prêtre de lui en envoyer. Roberts lui montra les restes de son naufrage, qui consistoient dans quélques planehes & les deux pots de fer. A la vûe des deux pots, le Messager releva beaucoup le pouvoir de fon Maître, qui le rendoit plus eapable d'être utile aux Etrangers que le Gouverneur même; & pour eonelution, il déctara aux Anglois qu'ils lui feroient plaifir de lui envoyer un des deux pots. D'autres Négres vinrent suecessivement, & parmi eux Domingo (b) Gomez, fils d'Antonio

H Gomez, qui avoit été Gouverneur de l'Isle avant Lionel Consalvo. [ Roberts prit une juste opinion de Consalvo en ne voyant qu'un Négre dans Gomez. Les Portugais dédaignent de venir commander personnellement dans une Isle fi pauvre. & laiffent volontiers prendre aux Négres leurs noms & leurs titres. ] Gomez [aussi-bien que son Frère,] présenta au Capitaine Anglois quel-

ques courges, un papayo & des bananes, avec un gâteau composé de banames & de maiz. [lls disoient que le gâteau étoit un présent de leur Mère,

qui leur enverroit du lait s'ils fouhaitoient. Roberts lui ayant demandé ee qu'il éxigeoit de fa reconnoiffance pour tant de faveurs, il répondit qu'il seroit fort satisfait de son amitié; & que tous les autres Habitans n'avoient pas d'autre prétention , à la réserve du Prêtre , qui ne eesseroit pas, fuivant fa eoûtume, de lui faire beaucoup de demandes : mais ou'il le prévenoit la dessus, afin qu'il ne se laissat pas tromper. Roberts lui dit qu'a fon retour en Angleterre, il ne manqueroit pas de se louer beaucoup de la générolité des Négres, pour engager ses Compatriotes à venir souvent dans leur Isle. Gomez répondit que malheureusement l'Isle ne produisoit rien d'avantageux au Commerce; que fon père & d'autres Négres fort anciens se souvenoient d'y avoir vû des Etrangers qui leur avoient dit qu'elle étoit fort pauvre, & que non-feulement les l'labitans en étoient fort miférables, mais que leur mifère étoit la raifon qui empêchoit les Vaisseaux de les visiter.

PENDANT cet entretien, Roberts observa un Négre qui paroissoit prêter l'oreille avec une attention extraordinaire; & jettant les yeux plus partieu- trouve un Anlièrement fur lui, il crut remarquer qu'il ne ressembloit pas aux Négres de Guinée, mais qu'il étoit bazané comme les Arabes des Parties Méridionales de Barbarie, & qu'il avoit les cheveux droits & bruns, quoiqu'affez courts. Tandis qu'il le considéroit, il sut extrêmement surpris de lui entendre dire

I 7 2 2.

Mcffage de la bart du Gouverneur

Le Gouverneur est un

Pauvreté de

Roberts v glois nommé

(b) Il y a dans l'Augiois Gommer; mais il est clair que e'est une faute.

ROBERTS. 1722. Avantures de Franklin.

en Anglois, que l'Isle produisoit quantité de richesses qui n'étoient pas connues des Portugais, & dont les Infulaires ignoroient l'ufage; telles que l'or. de l'ambre gris, de la cire & divers bois de teinture. En s'expliquant davantage. Roberts apprit avec une joye égale à son étonnement, que cet Etranger étoit Anglois, né à Carleon fur la Rivière d'Usk, dans le Pays de Galles (i), que son nom étoit Charles Franklin, & qu'il étoit fils d'un Juge de Paix. Il avoit commandé plusieurs Baumens de Brittol. Dans un vovage aux Indes Occidentales il avoit été pris par le Pyrate Barthelemy, & conduit fur la Côte de Guinée, d'où il avoit trouvé le moyen de s'échaper. Il s'étoit réfugié à Sierra Leona, chez un Prince Négre, nommé Thome. Barthelemy avoit employé les menaces pour l'arracher de cet azile; mais le Prince Thome, fidéle à fes promesses, lui avoit fait une réponse fière & méprifante, qui avoit obligé le Pyrate à se retirer. Après son départ, le Capitaine Plunket, Chef du Comptoir Anglois de Sierra Leona, ayant entendu parler de Franklin, & le prenant pour quelque Scélérat de la Troupe du Pyrate, l'avoit fait demander au Prince Thome, dans la seule vûe de le condamner au supplice, suivant la rigueur des loix Angloises. Le Prince Né-

gre en avoit averti Franklin, fans lui cacher qu'il étoit embarassé par la crain-

Fidélité d'un Prince Negre.

la Guinée où I'on trouve

beaucoup

d or.

te de déplaire aux Anglois. Franklin, comprenant qu'il lui feroit difficile de prouver son innocence, l'avoit conjuré d'attendre l'arrivée de quelque Vaisfeau de Bristol, dont il connût le Capitaine. Son malheur avoit touché fi vivement le Prince, qu'il avoit obtenu le renouvellement de sa protection avec un redoutable ferment. [ Après quoi il fit dire à Plunket, qu'il étoit pleinement convaincu de l'innocence de l'homme blanc qui s'étoit mis fous fa protection; & qu'il ne pouvoit s'empêcher de le secourir & de le désendre comme un étranger en détreffe; d'autant plus qu'il étoit du même pays que le Capitaine, avec lequel il avoit toujours vécu en bonne intelligence. 7 Cependant. Plunket ne se relâchant pas dans ses instances, il avoit souhaité pour l'intérêt de la paix, d'être envoyé plus loin dans les terres, & le Prinee ne lui avoit pas refusé cette faveur. Outre le motif de sa sureté, il avoit Endroit de appris qu'on trouvoit beaucoup d'or dans l'intérieur du Pays, fur tout entre douze & treize degrés de latitude, tant du Nord que du Sud, & peut-être iufou'à l'extrémité méridionale de cette vaste Région [dont il auroit pû tirer plus de parti qu'un autre, parce qu'il avoit été quelque-tems en apprentiffage chez un orfévre de Briftol. L'occasion de satisfaire sa curiosité étoit très favorable pour lui, puisqu'il pouvoit facilement entrer dans le pays. fans donner lieu aux habitans de le prendre pour un espion. En effet, ceux des Côtes ont grand foin de prévenir ceux de l'intérieur du Pays contre les Bakkaraus, ou les Blancs, qu'ils disent n'avoir d'autre but que de les emmener comme esclaves ; & ils font accroire à ceux-ci que le pays est désert & rempli de bêtes féroces, dont ils sçavent qu'ils ont une grande frayeur; & que d'ailleurs il n'y a point d'or que celui qu'on ramasse sur le bord des Rivières, au long des Côtes. Leur but, en déguifant ainsi les choses, est de se rendre maîtres de tout le Commerce, & d'empêcher ceux de l'intérieur des terres de traiter avec les étrangers. D'ailleurs ces habitans font dans l'idée que

of(i) Ce qui l'avoit fait appeller Gualego par gue, fignifie un Galois.

que les Bakkaraus ont un Nouveau Monde, infiniment meilleur que l'Ancien, où ils se proposent d'aller demeurer & dans lequel ils envoyent tout ce qu'ils ont de plus précieux, y faifant faire tout le travail nécessaire par les Négres qu'ils viennent annuellement chercher en Guinée, qui y doivent travailler fans relache & fans espérance d'être rachetés, jusqu'à ce qu'il soit mis dans un bon ordre & que les Bakkaraus y foient établis. Alors, n'ayant plus befoin de l'Ancien Monde, ils y enverront les Nègres pour l'habiter, & ils ne feront plus inquiétés par les Blancs, qui n'y reviendront jamais; ils soupirent après cet heureux tems. Ils s'imaginent encore que les Bakkaraus n'ont d'autre pensée que de les transporter de Guinée dans ce Nouveau Monde, où ils les livrent au pouvoir de certains Fittazacs, ou espèce de demi-Dieux, qui font chargés du foin de le rendre aussi agréable & aussi délicieux qu'il est possible. Ces Fittazacs, disent-il, sont ceux qui imposent les tâches aux Negres, & qui, pour la moindre faute, fum fum, ou les battent, fans miféricorde.

FRANKLIN avoit eu occasion de s'instruire des opinions de ces Habitans, par sa longue résidence parmi eux; & il avoit si bien sçà gagner leurs bonnes graces, que ] le Prince Thome l'envoya au Roi de Bembolu, accompagné de quatre Gardes & d'un Bâton d'Etat, qui lui tenoit lieu d'une Lettre de créance. Son voyage avoit duré fept jours, & for le calcul de sa marche, il croyoit avoir fait environ cent milles. Il avoit passe dans sa route par plusieurs Villes, où il avoit été fort bien recu. Pendant les quatre premiers jours, il n'avoit fait aucune remarque importante: mais il avoit enfuite observé que l'or étoit fort commun parmi les Habitans. L'attention que fes Gardes avoient continuellement fur lui, l'avoit empêché de prendre des informations. Il apprit d'eux-mêmes qu'ils avoient ordre de lui ôter toutes les occasions d'acquérir trop de lumières, & de le conduire par les routes les plus défertes, mais fur-tout de ne pas lui laisser la liberté d'écrire. Le Prince Thome avoit eu foin de lui prendre tous ses papiers, sous prétexte de les conserver jusqu'à son retour; mais les Négres étant persuadés que les Blancs sont autant de Fittazaers ou de Sorciers, s'imaginent que le Diable ou quelque Génie, est toûjours prêt à leur fournir les commodités

-dont ils ont besoin. [ Aussi les Gardes avoient-ils ordre, s'ils lui voyoient quelque papier, ou s'il faifoit mine d'écrire, de le livrer incontinent au Roi envoyé au Roi Aukadingo, qui étoit, ce femble, leur ennemi auffi-bien que des Blancs, & for lequel seul les Fittazaers ou les Génies des Bakkaraus n'avoient aucun pouvoir.] Enfin, il étoit arrivé à la Cour du Roi de Bembolu, où la vue du Bâton d'Erat l'avoit fait recevoir avec beaucoup de civilité & d'affection. Il y avoit fait l'admiration du Roi & de tout fon Peuple, qui n'avoient ja-

mais vû d'Européen dans leur Ville.

ROBERTS ayant remarqué, pendant le discours de Franklin, que les Négres qui étoient autour de lui, l'écoutoient fortattentivement, leur demanda s'ils avoient compris quelque chose à son récit. Ils lui dirent que non, mais qu'ils admiroient que le Seigneur Carolos (ils donnoient ce nom à Franklin) eat trouvé le moven de lui parler dans une Langue qu'ils n'entendoient pas-Franklin leur apprit alors qu'il étoit du même Pays que Roberts. Une nouvelle fi furprenante fut répandue auffi-tôt dans toute l'Affemblée. Ils venoient tous prier Roberts de la confirmer de sa propre bouche, parce qu'ils

ROBERTS. 1722. Roberts veut voir la

ont pour principe de ne pas s'en rapporter au témoignage d'autrui, lorsqu'ils peuvent employer celui de leurs propres fens,

L'impatience de Roberts étoit de voir leur Ville. Franklin lui en avoit représenté le chemin comme inaccessible, par la multitude de rochers escarpés Ville des Né-& pointus qu'il falloit traverser. Les Négres, qu'il interrogea aussi, confirmèrent la même chose, & lui firent une description extravagante de leur Isle.

CEPENDANT lorfque Franklin voulut un peu la rectifier, ils prirent une pincée de Tabac en fronçant le fourcil, & l'un d'eux elevant fa voix dit, qu'il étoit bien furpris que Franklin prétendit mieux connoître l'Isle qu'eux qui en avoient parcouru tous les fentiers, ce dont il n'oferoit fe vanter. Il se plaignit aussi de ce qu'il parloit toûjours au Capitaine dans une langue qu'eux n'entendoient point, tandis qu'il pouvoit s'expliquer avec lui dans la leur. Cette querelle, qui ne venoit que de leur jalousie, n'eut pas de suite. Cependant cela n'empéchoit pas l'Auteur de fouhaiter d'être à la Ville, où le Gouverneur & le Prêtre l'avoient invités. C'est aussi surquoi les Négres ne se trouvèrent pas d'accord. Roberts les entendit raisonner entr'eux làdeflus. L'un disoit, qu'à la place du Capitaine, il iroit loger chez le Seigneur Antonio Gomez plûtôt que chez aucune autre personne de l'Isle, parce que sa cuisine étoit mieux fournie que celle du Gouverneur. Il est vrai, disoit un autre, mais personne ne mange plus souvent de la Viande & du l'oisson que le Prêtre. l'en conviens, disoit un troissème, mais s'il loge chez lui, il demandera au Capitaine jusqu'à ses Habits; car vous connoissez l'homme, Nous ne pouvons rien avoir d'un peu joli qu'il ne nous le demande auffi-tôt. Les Etrangers, fur-tout les Anglois, reprenoit un autre, ne font pas dans une fi grande dépendance des Prêtres. & ne les estiment pas autant que nous &, si je suis bien informé, les Portugais eux-mêmes n'en font pas aussi grand cas; Le pouvoir des Prêtres sur nous est le fruit de nôtre ignorance. En effet, continua-t-il, la chose ne peut pas être autrement, parce que, quelque chétives que foient nos connoissances, c'est au Prêtre seul que nous en sommes redevables; comme lui doit ce qu'il sçait au livre d'où les Portugais ont tirés les inftructions qu'ils lui ont donné, qu'ils lui ont laiffé en partant, & dont l'Evéque s'est servi pour donner le pouvoir de pardonner les péchés; Mais ces Etrangers n'ont pas besoin de recevoir des instructions du Prétre ; & tout l'avantage qu'ils retirent de lui, c'est d'en obtenir l'abfolution de leur péchés. 7

& le foir à périr par la chute des pierres, qui rouloient du fommet de la montagne. Les Négres lui dirent que ces mouvemens venoient des chévres fauvages qui se retiroient le soir sous les rocs. En effet l'Auteur observe que l'ific entière, n'est qu'un composé de montagnes, qui s'élèvent l'une au-deffus de l'autre. & que le fommet de l'une étant comme le pied de l'autre, elles forment enfemble une espèce de dôme. Lorsqu'il se sut déterminé à partir, Domingo voulut lui fervir de guide, avec la précaution de le lier derrière lui, pour le foûtenir dans fa marche. La première partic du chemin se fit affez sacilement; & l'on s'arrêta pour prendre quelques momens de repos. Mais en avançant plus loin, Roberts s'apperçut bientôt qu'il lui feroit fort difficile de continuer. Quelques Négres s'écartant pour cher-

cher une meilleure route, firent tomber une groffe pièce de roc, qui mit

CEPENDANT dans le lieu où Roberts étoit, il se voyoit exposé le matin

Difficultés infurmentsbles du che-

en danger tous ceux qui les fuivoient. Domingo déclara qu'il n'exposeroit pas le Capitaine Anglois pendant le jour, parce que l'ardeur du Soleil rendoit les rocs moins capables de confiltance & les pierres plus faciles à se détacher; au lieu que l'humidité de la nuit formoit une espèce de ciment qui les arrêtoit. Sur ce raisonnement, dont Roberts ajoûte qu'il reconnut la vérité par fon expérience, on ne pensa qu'à retourner au lieu d'où l'on étoit parti. Domingo proposa de faire venir une Barque pour gagner la Ville par la voye de la mer. Quoique ce dessein demandat plusieurs jours, Roberts se vit sorcé d'y consentir par les premières atteintes d'une violente fiévre. Tant de chagrins & de satigues, joint à l'ardeur excessive du Soleil qu'il salloit essurer continuellement, avoient épuisé ses forces. Il tomba dans une maladie si dangereuse, que pendant plus de six semaines son Matelot & Franklin défespérèrent de sa vie. Les Négres lui rendirent plus de services & de soins qu'il n'auroit pû s'en promettre dans la région la plus polie de l'Europe, & la plus affectionnée aux Anglois. Enfin lorsqu'il fut en état d'entrer dans la Barque, les Négres quise chargèrent de le conduire avec Domingo, prirent au Sud-Ouest, & trouvérent toûjours la mer fort calme; au lieu que de l'autre côté le vent ne cesse pas de se faire sentir , sur-tout à mesure que le Soleil s'approche du Méridien. On arriva le foir à Furno, où Roberts trouva un cheval du Gouverneur, fur lequel il monta pour se rendre à sa maison. Ce n'étoit proprement qu'une cabane. Il y fut reçu fort civilement; mais ayant promis à Domingo de loger chez lui, il fe rendit enfuite chez le Signor Antonio, Père de ce Négre. On y avoit déja pris foin de lui préparer un lit, fecours précieux, si l'on considère le Pays & les Habitans. Il étoit composé de quatre pieux, ensoncés dans la terre à de justes distances. & de quatre piéces de bois informes qui les joignoient ensemble, sans autre lien que des cordes de Bananier. Le fond étoit rempli d'une paillaffe de cannes, fur laquelle on avoit mis une grande quantité de feuilles féches de Bananier, cou-

vertes d'une natte : & pour draps, deux pièces d'une étoffe blanche de coton. La courte-pointe étoit aussi de coton à rayes bleues & blanches. ROBERTS passa deux mois dans la maison du Scigneur Antonio Gomez,

sans pouvoir se rétablir. Mais ayant commencé à reprendre ses sorces, il se fit un amusement de la Pêche. Il employoit souvent trois ou quatre jours entiers à cet éxercice. Les Négres portoient le bois dont ils avoient besoin pour allumer du feu & faire cuire le poisson. Ils trouvoient du sel sur les rocs. où la chaleur du Soleil le formoit naturellement de l'eau de la mer.

ROBERTS. I 7 2 2.

Il y va par Maladie qui l'arrèce.

Il arrive 3: Furno & à la

Description

Il s'amufe à

Dans la familiarité où Roberts vivoit avec les Négres, il s'informa quels Vaisseaux ils avoient vus dans leur Isle depuis quelques années. Il n'en étoit arrivé que deux dans l'espace de sept ans; l'un d'Angleterre, qui avoit acheté des Porcs; l'autre, Portugais, qui transportant des Esclaves de S. Nicolas au Bréfil, avoit relâché à S. Jean pour faire de l'eau, mais s'étoit vû enlever de dessus ses ancres par une violente tempête. L'intention de Roberts étoit de passer dans l'Isle de S. Philippe, où il sçavoit que les Vaisseaux abordoient plus fouvent. Après de longues réfléxions, il prit le parti de raffembler tous les débris de sa Felouque, & d'en composer une Barque, avec le secours des Négres. Il lui donna vingt-cinq pieds de long, fur dix de largeur, & quatre pieds dix pouces de profondeur. Il la calfata de coton & de mouffe, avec un enduit de fuif mélé de fiente d'âne. Cette composition acquit tant de dureté III. Part,

Il forme une Barque des debris de fa l'eROBERTS. 1722.

en féchant au Soleil, que non-feulement la chaleur n'étoit pas capable de la fondre, mais que l'eau de la mer, ne pouvoit l'endommager. La fiente d'ane la défendoit contre les poissons, qui auroient mangé le fuif fans ce mélange. D'ailleurs Roberts n'auroit pû se procurer assez de suif pour fournir à tout l'ouvrage; car il observe que quarante Chévres ne lui en donnoient pas plus de cinq livres, & qu'une Vache grasse n'en rendoit pas davantage.

Franklin l'abandonne; ce qui ne l'empêche pas de partir.

Lonsou'il crut avoir mis fa Barque en état de suporter la Mer, il obtint des Négres une ancre qu'ils avoient péchée après le départ du Vaisseau Portugais. dont on a raconté l'accident. Ils s'approcha ainsi de Furno, d'où il se rendit à la Ville, pour y faire ses derniers adieux : mais il fut fort surpris que Franklin, après lui avoir promis constamment de s'embarquer avec lui, eut changé tout-d'un-coup de résolution. Il affecta de paroître satisfait de ses raifons (t), & fans autre compagnie que fon Matelot & fix Négres qui s'étoient offerts à le fuivre, il partit deux heures avant le jour, avec la marée du matin. Son espérance étoit de pouvoir traverser le Canal avant les vents dont on a parlé, qui font ordinairement fort impétueux vers midi. Il gagna le vent au-deffus de Villa, pour tomber à Fonte de Villa, qui est une Baye sabloneuse, mais où il se crut obligé d'entrer, parce que le vent commençoit à tourner au Nord.

Diverses Bayes de l'Ifle Saint Philippc.

Il eut la patience de suivre la Côte jusqu'à la pointe de (1) Nossa Singora, qu'il doubla heurenfement; & s'engageant dans la Baye du même nom, il y mouilla fur fix Brasses. Cette Baye est ausli sabloneuse, mais l'eau fort claire, & plus tranquille qu'à Fonte Villa, du moins pendant le vent qui souffloit, Cependant Roberts s'yarrêta peu, fur l'avis de quelques Négres envoyés par Thome-Santi, qui lui conseillérent de gagner une autre petite Baye, nommée Laguate, où la mer étoit si unie, avec si peu de difficulté au rivage, qu'il pourroit s'en approcher & descendre à toute heure. Ils s'offrirent à lui servir de Guides jusqu'à la Baye. Thomé-Santi commandoit la Cavalerie de l'Isle. Il avoit reçu ordre du Gouverneur de s'avancer fur les Dunes jusqu'à Nossa Singora, pour la füreté de la Côte, en attendant qu'on fût informé quel étoit le deffein de Roberts.

Il arrive à celle de Laghaţc.

> [La Baye de Laghate étoit telle que les Négres l'avoient représentée] 4 Roberts trouva dans l'Isle de S. Philippe, qui se nomme aussi Fuogo, deux Charpentiers Négres qui avoient été élevés au comptoir François du Sénégal, & qui avoient ensuite passé cinq ans à Nantes en Bretagne pour se per-Il retourne à fectionner dans leur profession. Ils lui firent appercevoir tant de défauts dans sa Barque, qu'il se détermina à retourner avec eux dans l'Isle de S. Jean, où le bois étoit en abondance. Thomé-Santi & quelques autres Passagers lui demandèrent la permission de l'accompagner. Il mit à la voile une heure avant la marée, & profitant d'un vent Sud qui dura jusqu'à la pointe

de Nossa Singora il cut le bonheur d'y arriver avant le reslux. Ensuite ouvrant la pointe, il ne fut pas moins heureux à trouver le vent de commerce qui le fit avancer jusqu'à Bakavillier avant la fin du reslux. Mais trouvant

Saint - Jean pour réparer fa Barque.

> enfuite le vent au Nord, il craignit de ne pouvoir gagner Furno avec larnarée fuivante, ce qui lui fit jetter l'ancre à Bakavillier, pour attendre celle ( k ) A:el. il fut forcé d'aquiefcer aux rai-(1) Nom corrompu, pour Neuftra Segnofons qu'il allegus de son changement, R. d. E. ra. R. d. T.

d'après. Elle le servit si bien avant la fin de la nuit, qu'étant parti à quatre houres du matin, il arriva vers midi à Furno. Ses Passagers lui donnérent dix robes de coton, qui lui servirent à faire une fort bonne voile, & des ha-

bits pour lui & pour son fidéle Matelot.

IL fe passa deux mois avant que les réparations de sa Barque sussente bits. vées. Enfin remettant à la voile, avec la réfolution de fe rendre à S. Jago, il ne laissa pas de toucher à S. Philippe, pour y remettre Thomé-Santi & les autres Paffagers. Il y paffa trois jours, a prendre de l'eau & des provisions : après quoi, partant pour S. Jago, il confesse que s'il n'employa que dix jours à ce passage, il en eut l'obligation à la connoissance qu'il avoit du Courant, fans quoi les difficultés qu'il eut, à vaincre feroient devenues peut-être infurmontables. Il chercha la Baye qui s'appelle Rivero das Bharkas; mais après y avoir mouillé, le chagrin de n'y voir aucun Vaisseau & d'y trouver Saint-Jago. fort pen de fel, lui fit prendre le parti de gagner l'Ille de May. Il s'étoit fait gagner l'ille une petite cargaifon de Courges & de Maïz, dont il espéroit tirer beaucoup de May. de profit dans cette Isle, où il n'ignoroit pas qu'on étoit assligé depuis longtems par la famine. Son expérience lui avoit appris que la meilleure route pour se rendre à l'isse de May étoit de gagner la pointe Nord de S. Jago. Il leva l'ancre, pour l'aller jetter, à la marée fuivante, dans la Baye de Rivere de Pinta. La marée d'après il gagna Porto Terrafall, où il fut obligé d'attendre pendant treize jours un meilleur tems. Enfin faififfant une marée contre le vent, il s'avança jufqu'à Porto Facionda. Mais n'ayant pû gagner la pointe Baye inconnue du Nord, il vint tomber dans une Baye inconnue, qu'il nomma Porto Signo- qu'il nomme re Georges, par des raisons qui vont être expliquées. L'entrée de cette Baye Porto Signore est fermée par quantité de rocs, dont le plus large ne l'étoit pas de plus d'un Georges. jet de pierre, la plûpart élevés au-dessus de l'eau, & s'étendant à plus d'un mille du rivage: mais, avec beaucoup d'attention & de défiance, il trouva le moyen de passer au travers de tant d'écueils. Il se trouva dans la Baye comme dans un nid aussi sur qu'agréable, à couvert de tous côtés, & sans découvrir même la mer, à qui les rocs servent comme de rempart. Le fond est de fable mêlé de limon, depuis cinq brasses jusqu'à trois. Il vit bientôt paroître un Homme fort âgé, suivi de quatre Esclaves armés de lances qui le pria civilement de descendre à terre, & qui lui offrit (m) dans l'intervalle un

melon d'eau. Il prit lui-même la peine de le couper, avec un air de goût H& de propreté qui sembloit marquer un homme de distinction. Roberts [trouva le melon excellent; mais il] fentit d'abord peu de penchant à fuivre l'Etranger, parce qu'il se souvenoit d'avoir appris que cette partie de S. Jago est habitée par des Bandits, qui s'y font une retraite contre les poursuites de la Justice. Cependant il sçavoit aussi que cette race de Brigands se laisse gagner de bonne-foi par les présens & les témoignages d'amitié (n). Cette penfée hi fit prendre la réfolution de descendre à terre. Il y sutreçu par le Vieillard avec beaucoup de civilités, & fans se rendre importun par sa curiosité. il apprit bientôt de lui-même qu'il se nommoit Signore Georges Wharela; qu'il

ROBERTA 1722. fe fait une voie & des ha-

Rencontre du Seigneur Geor-

(m) Angl. c'est Roberts qui offrit le melon d'eau à l'Etranger, & qui le lui letta de fa Chaloupe dans la Mer, où il l'envoya chercher par un de ses Esclaves. R. d. E

(n) Angl. Mais voyant qu'il avoit accepté fon préfent, ce qui passe parmi ces Peuples, pour une marque ou un lien d'amitié, il se hazarda d'aller à terre. R. d. E.

ROBERTS. I 7 2 2. Ses Mines d'argent.

étoit le Juge du Pays; que toutes les terres qu'on pouvoit découvrir de la Bave lui appartenoient; qu'il avoit des Mines d'argent dans son domaine; mais qu'il ignoroit le moyen de les mettre à profit, & que jusqu'alors il n'avoit pas voulu faire venir les Artistes de la Ville, dans la crainte que le Roi de Portugal ne se saisit de ses richesses sajoutant que ce seroit, peut-être un! moyen de leur faire perdre leurs privilèges, qu'ils avoient confervés depuis que l'Isle de St. Jago étoit habitée. ] Cependant il promit de faire voir à Ro-

Roberts les

berts quelques essais de ses Mines. IL en fit apporter le lendemain. Mais Roberts, qui avoit trop d'expérientrouve faulles, ce pour être trompé par de fausses apparences, ne trouva dans le minéral qu'un morceau de roc feuilleté, avec un mêlange de quelques paillettes blanches qui brilloient au Soleil comme de petits grains de cristal. [Le Vieillard H affez furpris de ne pas remarquer dans fes yeux les marques d'admiration auxquelles il s'attendoit, fit emporter tristement ses essais, | & ne laissa pas de lui

faire (0) présent d'un Chevreau gras & de quelques pintes de lait. Le tems avant changé pendant la nuit suivante, Roberts en profita le len-

demain, pour s'avancer jusqu'à Bigbude, qui est la pointe Nord-Est de S. Jago. Vers midi, le vent devint Nord-Eft, & le fervit fi heureusement qu'il eut à trois heures, la vûe de l'Isle de May, & celle de Monte Pinoso, qui por-Il gagne la toit Sud-Est quart à l'Est. Dès le lendemain il mouilla dans Porto Englese, que les Habitans de l'Isle nomment Tindos: mais n'y trouvant pas de Vaisseaux. & la Côte lui paroiffant inégale, il remit en mer pour gagner Kalyete, ou Paceco, qui est au-dessus de Kalyete. Il auroit pû s'arrêter à Paceco, s'il n'eut fait réfléxion que les mines de sel en sont trop éloignées. Ayant poussé · jusqu'à Kalvete, où il jetta l'ancre, il s'y fit apporter du sel par les Habitans.

ointe deSaint lago.

Et de-là Kalvete dans l'Ifle de May.

qui prirent en échange les denrées qu'il avoit sur sa Barque. TANDIS qu'on chargeoit le fel, les Négres dont l'équipage de Roberts étoit compose, s'étant imaginé que son dessein étoit de les transporter à la Barbade avec cette cargaifon, l'abandonnèrent fans lui avoir témoigné leur défiance. Il demeuroit dans le dernier embarras, avec fon unique Matelot lorsque deux autres Négres, l'un natif de S. Nicolas, l'autre de S. Antoine, vinrent lui offrir leurs fervices. Le dernier l'affura qu'il se déferoit plus avantageusement de son sel dans l'Isle de S. Antoine, & qu'il v pourroit prendre un grand nombre de Tortues, pour les aller vendre enfuite à S. Nicolas où les provisions étoient encore fort rares. Roberts suivit d'autant plus volontiers cette ouverture, que s'il ne pouvoit gagner ces deux Isles, il étoit fûr d'avoir sous le vent celle de S. Jago, où il pourroit toûjours tomber.

It partit de Kalvete dans cette réfolution; mais le vent secondant mal

Diverses courfes deRoberts.

fon deffein, il abandonna le projet d'aller à S. Nicolas & à S. Antoine, pour se rendre droit à S. Jago, en portant vers la pointe Nord-Est de cette Isle. Bave de Bi-Il y trouva une belle Baye, d'environ deux lieuës de largeur, au Sud de Bighude, & n'apprenant pas qu'elle eut de nom, il lui donna celui de Porto Sine Nome. Il y jetta l'ancre dans un lieu fort commode ; mais le Négre de S. Antoine lui dit que cette station n'étoit pas sure , parce que c'étoit la prin-

ghude. Porto Sine Nome.

> ( 0 ) Angl. & remerçia Roberts de fon metoùjours une rareté dans l'Ifle ; & en échanlon, dont la femence lui faifoit un grand plaige il lui fit. R. d. E. fir , parce que venant de deliors , le fruit feroit

cipale habitation des Bandits. A peine avoit-il cessé de parler, qu'il leur vint du rivage une volée de pierres, qui fut suivie d'une autre, & qui n'auroit pas recu d'interruption, si Roberts ne s'étoit avisé de nommer aux Négres qui l'infultoient du rivage, le Seigneur Georges Wharela, comme un de ses meilleurs Amis. A ce nom, ils lui promirent la paix & leur amitié. Cependant il fentit peu d'inclination à demeurer plus longtems près d'eux ; & levant l'ancre dans un tems fort calme, il se servit de ses rames pour gagner Porto For-

ROBERTS. 1722.

mosa, où il prit de l'eau & du bois.

Porto For-

ETANT descendu lui-même au rivage, il y rencontra le Signor Antonio Thavar, un des plus distingués du Canton, qui ne marchoit pas sans être accompagné de huit Esclaves armés de lances & de pistolets. Il étoit obligé à cette précaution, par le voifinage de Wilhancas & de Terrafall, autres habitations de Bandits; & lorsque Roberts lui eut appris l'accueil qu'il avoit reçu à Porto Sine Nome, il le félicita du bonheur qu'il avoit eu d'échaper à cette dangereuse race. Thavar étoit un Blanc de race Portugaise & d'un caractère si obligeant qu'il offrit à Roberts une demie douzaine de ses Négres pour lui faire fa provision de bois. Le lendemain, il lui envoya un âne chargé de vivres & de fruits. Enfin ses civilités s'étant soûtenues jusqu'au départ, il lui fit présent, le dernier jour, de six fromages [ qui tous ensemble pesoient environ une livre & demie, de quantité de Poisson, & d'une calebasse remplie

Civilités que Roberts reçoit du Signor Thavar.

Porto Ma-

Praya For-

de miel, [ ou plûtôt de Melaffe.]

ROBERTS quitta Porto Formofa, pour fuivre la Côte avec un excellent vent jusqu'à Porto Madera. Il y mouilla contre un roc, sous lequel il étoit

fort à couvert; mais le lieu n'étant point habité, & le chemin paroiffant très-mauvais jusqu'à la Ville de S. Jago, il se remit à suivre les Côtes vers Praya Formofa, & de-là jusqu'à Porto Lobo, où il regut une lettre du Commandant Général de toutes les Isles du Cap-Verd, avec un Homme & un Cheval pour le conduire à la Ville. Ainsi laissant sa Barque à l'ancre, il entreprit le chemin par terre. On ne lui parloit que de vingt milles, mais

Porto Lobo.

il en trouva plus de quarante.

Le tems approchoit où l'air devient extrêmement dangerenx à S. Jago, Roberts affûre qu'à l'exception de Cachao, le Continent de Guinée n'a pas Ade lieu plus mal-fain que cette Isle, [pendant les mois de Juin & de Juillet.] D'ailleurs c'est la saison de l'année où l'on y voit arriver le moins de Vaisfeaux (p). Avec ces lumières, il confervoit toûjours le desir de gagner quelque Isle au-dessus du vent, sur-tout celle de S. Nicolas, où il y avoit le

Mauvais air de Saint-Jago.

Ville de

plus d'apparence de trouver quelque Bàtiment de l'Europe. Aussi ne s'arréta-t'il à S. Jago que pour y faire l'échange de son sel & se procurer une Saint Jago. affez bonne cargaifon de Maïz, de Manioc, de Noix de Cocos, de Plantains & de Bananes. Ensuite ayant remis promptement à la voile, il s'efforça de gagner l'Est de l'Isse, non-seulement parce qu'il pouvoit s'avancer de la plus facilement avec un vent de Sud ou d'Ouelt, mais encore parce que c'est le côté de l'Isle où les Rades sont les plus sures, à la réserve néanmoins de Kalyete & de S. Martin. S'étant donc avancé jusqu'à la hauteur de Porto Lobo, il se proposa d'abord de toucher, s'il étoit possible, à Bona-Vifta.

<sup>(</sup>p) C'étoit vers la fin de Juin, ou le mi-gligent à marquer les dattes, lieu de Juillet 1724. Car l'Auteur est fort né-

ROBERTS. 1724.

Vista, où le marché est excellent pour les provisions. Mais le Courant du Nord lui fit abandonner cette réfolution, & prendre celle de se rendre à Porto Madera; où il attendit le vent pendant huit jours. Enfin le trouvant favorable, il porta droit à l'Isle de May. Vers la fin du jour, un autre vent le força de modiller devant Kalvete. Il prit le lendemain vers l'Eft, en côtoyant par Paceco, & Navia Coverada, à la vûe de plusieurs feux que les Ha-

Kalyete. Paceco. Navia Coverada. Rocs nommés les Gallons.

bitans allumoient dans l'espérance de l'attirer dans leurs Cantons. Mais il étoit réfolu de n'interrompre sa course qu'après avoir passé les Gallons, qui font une longue chaîne de rocs, au Nord-Est de l'Isle. Alors il porta directement vers Bona-Vifta, où il scroit bientôt arrivé, s'il n'eut été surpris par un calme, fuivi de vents incertains qui le firent errer pendant trois femaines dans le Canal. Il fut forcé de tourner autour de la pointe Sud de l'Isle, où il eut l'occasion d'observer ce que les Pilotes appellent la rivière, & qui n'est qu'une chaîne de rocs abîmes & de sables cachés, entre lesquels la mer paffe & bat, l'espace d'une lieue & demie avec beaucoup de violence. Cependant il s'y trouve des canaux affez profonds pour le paffage de toutes sortes de Bâtimens. Roberts en prit un qui n'avoit pas moins de trois ou quatre brasses d'eau. Mais le battement de la mer est si effrayant qu'on le croiroit beaucoup plus dangereux. Enfin s'étant approché de Bona-Vifta, il entra dans la Rade Angloife, où il trouva une petite Barque Portugaife, abandonnée par les Pyrates. Il s'en fervit pour faciliter sa cargaison de fel. On étoit alors au milieu du mois d'Août 1724. La faifon étoit devenue si pluvieuse que ce travail lui prit trois semaines.

Arrivée d'un Batiment de Briftol à Bona-Vifta.

Dans cet intervalle, il vit arriver un Bâtiment de Briftol, dont le Capitaine lui témoigna tant d'amitié qu'il n'auroit pas balancé à le fuivre, s'il n'eut appris de lui-même le véritable dessein de son voyage. Ici Robert, fans nommer cet Officier, déclare que fon projet lui parut contraire à ce qu'il nomme la Justice universelle, & que c'est la raison qui l'empêche de rapporter son nom, comme ce fut celle qui lui ôta la pensée de le suivre.

précautions, ce changement de régime lui causa plusieurs jours de siévre.

Cependant il affure qu'il n'étoit pas question de Pyraterie. Le fut si bien traité par le Capitaine de Bristol, que malgré toutes ses

Mais les secours qu'il reçut de la même main, le délivrèrent bientôt de ce sacheux accident; [ & en partant, le Capitaine lui laissa quelque remédes, & des provisions de bouche; comme du pain, du vin, de l'eau de vie, du sucre, du beurre, des gruaux, de la farine, & en général tout ce qu'il pouvoit s'imaginer lui être nécessaire. ] L'obscurité où Robert affecte ici de s'envelopper ne l'empêche pas de nous apprendre que le Capitaine avoit à bord,

l'Evêque de S. Jago & le Visitent Général, avec leur Cortège, qui alloient visiter toutes les ssles; après quoi le Visiteur devoit faire la visite de toute la Côte de Guinée qui est sous la domination du Roi de Portugal. 「Oucl⊕ moven de s'imaginer comment tant d'honnêtes Portugais pouvoient se trouver fur un Bâtiment de Briftol, ou ce qu'il y avoit de contraire à la Juftice universelle dans la commission qu'un Anglois prenoît de les conduire? A moins que son dessein ne sût peut-être d'abuser de leur confiance pour les Conjecture retenir prisonniers, & leur faire acheter leur liberté. Il pouvoit l'avoir comfur cet évêne- muniqué à Roberts, qui dans ses principes de Religion & d'honneur avoit

ment.

Etranges Paffagers qu'il

avoit à bord.

fans doute refusé d'y consentir. Mais cette explication n'est qu'une conjecture.

ture. Il falloit d'ailleurs que le Capitaine ne fût pas un Homme fans mœurs Roberts, & sans probité, puisque ] l'Evêque de S. Jago, surpris des marques d'affection qu'il donnoit à Roberts, lui ayant demandé s'il étoit fon Parent; il répondit d'un ton Romain: c'est un Chrétien , un Protestant , un Homme , & mon Compatriote; quatre titres qui lui donnent droit à mes services & à mon amitié.

1724.

ROBERTS partit la nuit suivante, pour l'Isse de S. Nicolas, qui est la plus renommée pour le commerce des Anes. Il se fait particulièrement aux mois de Novembre & de Décembre, au lieu que celui de Janvier est la saison ordinaire pour la cargaison du sel. En arrivant à S. Nicolas, Roberts chercha la Rade qui se nomme Porto Gbuy, parce que la mer y est plus tranquille que dans celle de Paraghifi. Il yentra le lendemain, & dans peu de jours il fit Porto Ghuy. l'échange de fonfel, mesure pour mesure, contre du Maiz & du bled d'Inde.

DE petites pluyes, qui commençoient atomber par intervalles, lui firent craindre l'arrivée des vents du Sud ou de l'Ouest, qui étoient les seuls qu'il cût à redouter. Mais les Négres l'affürèrent qu'il ne devoit pas s'allarmer, & lui montrant une montagne pointue qui se nomme Monte Fradre, ils lui apprirent que le brouillard dont elle étoit couverte annonçoit toûjours les vents du Nord austi long-tems qu'elle en seroit enveloppée. Malgré ces afsurances, il s'eleva un orage qui brisa la Barque de Roberts contre les Rochers. Heureusement il étoit alors à terre avec tous ses gens.

La Barque de Roberts fe brife contre. les rocs.

So x unique reflource confiftoit dans quelques lettres de recommandation qu'il avoit obtenues à Bona-Vifta, de l'Evêque de S. Jago & de ses Prétres, Îl en avoit une de l'Evêque pour deux Religieux de S. Antoine. L'Aumônier de ce Prélat, qui étoit le même Prêtre que le Pyrate Russel avoit pris à Saint-Nicolas, lui en avoit donné une auffi pour son Successeur. Avec ce secours il se rendit à la Ville, où il fut si bien reçu, que le Successeur qu'il trouve du Prêtre ayant besoin de bois pour élargir le Chœur de son Eglise, lui offrit auffi-tôt dix dollars des débris de sa Barque. Et, pour s'en affurer la possesfion , il prononça une excommunication publique contre ceux qui en détourneroient un seul clou. Roberts se trouva plus riche en argent qu'il ne l'avoit été depuis plusieurs années. Mais il fut attaqué d'une fiévre tierce, qui le rendit fort languissant jusqu'à la fin d'Octobre. Les secours qu'il reçut du Prêtre & des Habitans contribuèrent beancoup moins à fa fante, que l'heureuse nouvelle qu'il reçut enfin de l'arrivée d'un Vaisseau Anglois, qui avoit jetté l'ancre à Terrafall. Tandis qu'il cherchoit à se procurer un Cheval pour ce voyage, on lui apporta une lettre du Capitaine, dont le nom Vaisseau Auétoit John Harfoot, qui se trouva heureusement de la connoillance. Ayant glois com-appris des Négres, le nom & les infortunes de Roberts, il s'étoit hâté de de se de les infortunes de Roberts. lui écrire, pour le presser de se rendre à bord. Leur joye sut extrême de se revoir. Harfoot devoit faire voile à la Barbade. Il tira beaucoup d'avantage des conscils de Roberts pour faire sa cargaison; & partant ensemble, ils s'arreterent quelques jours à Bona-Vilta. Ensuite ils passerent par l'isle de May, d'où ils allerent jetter l'ancre à Porto Praya dans celle de S. Jago. Ils y trouverent un autre Vaisseau Anglois, qui revenoit des Côtes de Guinée avec sa cargaison d'Esclaves, de cire & de dents d'Eléphans pour Lisbonne. Le nom du Capitaine étoit Moyse Durel, & celui du Vaisseau le Merry Thougt [dont les propriétaires étoient Mr. Lewen, Marchand de

Londres , Mr. Henri Gibs , Marchand de Lisbonne , & le Capitaine lui même. ]

Reffource dans sa dis-

Arrivée d'un mandé par un

Roberts

### VOYAGES DES ANGLOIS EN

ROBERTS. £724. Il rencontre un autre Vaiffeau Anglois fur leguel il part pour

Roberts ne balança point à faifir cette occasion pour retourner droit en Europe. Il partit le 15 de Novembre avec Durel, en portant au Nord, dans la vûe de se rendre à Porto Cidade. Mais le Batiment commençant à faire eau, on fut obligé de relacher à Sainte Lucie. Quelques autres difgraces . qui lui arrivèrent dans ce Port, le mirent en fi mauvais état, que Roberts confeilla au Capitaine de tourner vers la Barbade. Il y avoit à bord cent quatre-vingt Esclaves, un Supercargo Portugais, quelques Officiers de la même Nation, & le Seigneur Antonio de Barra, dernier Gouverneur de Cachao. Ce Gentilhomme fit quelques objections contre la Barbade, & repréfenta particulièrement que ce n'étoit qu'une petite Isle. Roberts lui répondit qu'à la vérité c'étoit une Isle; mais qu'à la réserve d'un Roi, d'un Pa-

Il est forcé d'aller à la Barbade.

Europe.

triarche, d'un Evêque & d'un Homme noble, il n'y avoit rien à Lisbonne qu'on ne pût trouver dans l'Isle de la Barbade. On se détermina enfin à prendre cette route; mais le Capitaine, pour justifier sa conduite, eut soin de faire signer sa résolution par tous les Officiers Portugais. On arriva dans la Baye de Carlile le 25 Décembre 1724. On y passa quelques semaines, & remettant à la voile pour Lisbonne, on eut la vue des Côtes du Portugal au commencement du mois de Mars. Roberts trouva au Port de Lisbonne, A-Son arrivée lexandre Baxter, Commandant d'un Brigantin, qui lui accorda généreuseen Portugal & ment le paffage jusqu'à Londres, où il arriva sur la fin de Juin, avec son fidèle Matelot.

1725. de la d Lon-

### **心大の大事と大い人のようをしての大人の大人の大人の** CHAPIT R E

Description des Isles du Cap - Verd.

ROBERTS. En divers tems. INTRODUC-TION.

L se trouve affez de Voyageurs qui nous ont donné une courte Descrip-tion de quelque Isle du Cap-Verd, à laquelle ils ont touché en faisant voile vers le Sud; mais le Capitaine Roberts est le seul qui en ait publié la Description générale. Aussi fera-t'elle le fondement de cet article, en y joignant, suivant notre méthode, les Observations des autres Ecrivains.

ROBERTS, après avoir donné, dans sa Première Partie, l'histoire de ses propres avantures, présente, dit-il, dans la Seconde, le détail de ses Remarques fur la nature, la fituation, les productions & les ufages des Pays du Cap-Verd. Il distingue deux tems de sa vie, auxquels il rapporte ses lumiéres: celui du Commerce qu'il a fait dans ces Isles; & le dernier tems, où n'ayant guères d'autre qualité que celle de Voyageur, & même d'Habitant, il a pû fatisfaire encore plus foigneusement sa curiosité. Aux remarques qu'il a faites de ses propres yeux, il a joint celles qu'il a pû recucillir du témoignage des Habitans naturels, quand il les a trouvées dignes de fon attention & de sa confiance. Car les Peuples de ces Isles ayant quantité de notions confuses que leurs Ancêtres ont apportées de Guinée, [ jointes à ce que leurs Prêtres leur ont raconté des plus communes Legendes des Saints,] il s'est dispenfé de recueillir toutes ces fables (a).

C'(a) Pour ce qui concerne la fidélité de la Narration de l'Auteur, voici ce qu'il nous apprend

Le s'est attaché particulièrement à tout ce qui concerne le commerce, soit pour la nature des productions, foit pour la commodité des lieux. [ Il regrette sculement dans sa Dédicace, de n'avoir pas eu les connoissances nécessaires pour pénétrer dans la nature des Sels, des Minéraux, &c. qu'il avoit une si belle occasion d'examiner. D'ailleurs, son dessein n'étant pas de saire imprimer son Voyage, il n'avoit rien écrit que sur quelques chiffons de papier, faute de livres pour le mettre dans un meilleur ordre. ] La Carte qu'il a pris la peine de composer appartient proprement à son Ouvrage; c'est-à-dire qu'elle répond à tous les lieux dont il fait la Description. Il en relève beaucoup l'éxactitude (b). En effet, comme on a déja vû dans la Relation de son Voyage, qu'il y a peu d'Isles dont il n'ait suivi les Côtes, & qu'il paffoit continuellement de l'une à l'autre, on conçoit que sa Carte mérite beaucoup de préférence sur celles qui ont été publiées par des Voyageurs sur la Carte moins instruits, du moins par rapport à la distance mutuelle des Isles, à leur sur ses défauts. figure & a leur grandeur (c). A l'égard du point de leur fituation, il peut rester quelque doute; non que Roberts n'ait pris soin de marquer la latitude & même la longitude de cliaque Isle à la tête de sa Description; mais on ne voit pas que ces positions ayent été observées, à l'exception de celle de Paraghifi; ou fi elles l'ont été, on ne fait pas connoître particulièrement dans quel lieu, ce qui les rend de fort peu d'ulage. On peut supposer à la verité qu'elles ont été prises au milieu de chaque Isle; mais quand cette supposition auroit plus de vrai-semblance, elle ne pourroit regarder que Mayo & S. Philippe, puisque les Côtes Septentrionales des Isles de Sal & de S. Jean, & les Côtes Méridionales de S. Jago, S. Nicolas & S. Antoine, répondent fort bien aux latitudes qui font marquées dans la Description. La Carte de Roberts ne paroît pas plus fûre pour les longitudes; car fi clles s'accordent avec fa Description sur les Côtes Orientales de Sal, de Bona-Vista, de S. Jago & de S. Philippe, les mêmes Côtes font trop à l'Ouest de quatre minutes pour l'Isle de May, & trop à l'Ouest aussi de vingt minutes pour celle de S. Jean, tandis qu'au contraire celles de S. Nicolas y font trop peu de vingt-deux minutes, & celles de S. Antoine trop peu aussi de cinquante-trois. Il est donc certain que les latitudes & les longitudes de Roberts ne font point éxactes,

ROBERTS. divers tems.

Observations de Roberts . &

Le faut encore observer que, si Roberts a marqué sur les Côtes plusieurs Places qui ne se trouvent pas dans les autres Cartes, en leur reprochant cette comission, il n'a pas laissé d'en omettre quelques-unes [dont il parle dans sa Description, qui l'exposent à la même censure, telles que Ribeira Grande dans l'Isle

ou que ses Plans ont été gravés avec beaucoup de négligence. On est porté à faire tomber le reproche fur les Graveurs, quand on confidère que les contrariétés de la Carte & de la Description pouvoient être accordées facile-

prend lui même, pag. 453. de ses Voyages: je puis affürer n'avoir rapporté aucune fauffete tant dans ce qui me regarde, que dans ce que j'ai dit des Habitans de ces Ijles. (b) Voyez pag. 453.

de la nôtre qui se trouve à la pag. 12. du L. Volume, pour la figure & la grandeur de quelIII. Part.

ques-unes de ces líles; mais elles s'accordent pour ce qui regarde leur position, excepté celle de S. Philippe & de S. Jean, ou Furgo & Brava, qui dans la nôtre gissent du Nord au Sud , & dans la sienne de l'Est à l'Ouest. Nous jugcons, par les fréquens tours qu'il a fait entre ces liles, que ce doit être leur vé-

#### VOYAGES DES ANGLOIS EN

ROBERTS. divers tems.

l'Isle de S. Jago, & S. Domingo Abacou. Il a négligé austi de marquer le lieu de chaque Place par un petit cercle, pour en affurer éxactement la position. Enfin il a trace rarement la course de son Vaisseau; & s'il l'a fait quelquefois, ce n'est point avec autant d'éxactitude qu'on devoit l'attendre d'un Voya-

geur si curieux & si attentif.

C'est dans la vûe de remédier à tous ces défauts, qu'on a composé une nou-H velle Carte, où l'on s'est aidé de la sienne pour corriger les autres, & des autres aussi, pour suppléer à la sienne. Mais il est échappé de donner le nom de Sainte Lucie à S. Vincent, & celui de S. Vincent à Sainte Lucie; erreur de gravûre, dont il fuffit que le Lecteur foit averti (d).]

(d) l'Erreur de gravûre, dont parle le Tra- du L Volume, comme on l'a déja observé. ductour, ne se trouve pas dans cette Nouvel- R. d. E. le Carte; mais bien dans celle de la pag. 12.

### Observations générales sur les Isles du Cap-Verd.

Origine de leur nom.

LES Portugais, en découvrant ces Isles, leur donnérent le nom de las Il-bas de Cabo-Verde. Le Cap tire le fien de la verdure perpétuelle dont il est couvert; & les Isles, du Cap vis-à-vis duquel elles sont situées. Cependant elles sont nommées aussi par les Portugais las Ilhas Verdes, soit par simple contraction, foit par allusion a l'herbe verte, qu'ils nomment Sargosso, dont toutes ces Isles sont environnées. Elle a beaucoup de ressemblance avec le creffon d'eau. & fon fruit reffemble à la grofeille. La Mer en est couverte depuis le vingtième degré jusqu'au vingt-quatrième. Dans quantité d'endroits elle est si épaisse, qu'elle présente comme un grand nombre d'Isles flotantes, qui font capables d'arrêter les Vaisseaux lorsque le vent n'est point assez fort pour leur faire furmonter cet obstacle; sans qu'on puisse (a) s'imaginer ce qui produit cette verdure dans une partie de l'Océan, qui est à plus de cent cinquante lieuës des Côtes de l'Afrique, & qui n'a pas de fond. Les Hollandois appellent les Isles du Cap-Verd. Isles de Sel, parce qu'il s'y en trouve

Herbe dont la Mer ett couverte.

Nombre des Ifles du Cap-Verd.

beaucoup.

On en compte dix: Sal, Bona-Vifta, May, S. Jago, Fuego, ou S. Philippe, Brava, S. Nicolas, Sainte Lucie, S. Vincent & S. Antoine. D'autres en comptent douze, & quelques-uns quatorze; mais ils donnent mal-à-propos le nom d'isses à quatre Rocs, dont les deux premiers, qu'on a nommés Ghuny & Carnera, font au Nord de Brava; & les deux autres, nommes Chaor

& Branca . à l'Ouest de S. Nicolas.

LES Isles du Cap-Verd prennent un peu plus de trois degrés du Sud au Nord, avec la même étendue de l'Est à l'Ouest; c'est-à-dire qu'elles sont entre quatorze degrés trente minutes & dix-sept degrés quarante-cinq minu-Leur position. tes de latitude. De même leur longitude, de Ferro, est entre quatre & fept degrés. Sal, Bona-Vista & Mayo sont un peu plus à l'Est, du Nord

au Sud; S. Iago, Fuego & Brava plus au Sud, de l'Est à l'Ouest: S. Nicolas,

(a) Voyages de Mandeflo aux Indes, pag. 271.

las, Sainte Lucie, S. Vincent & S. Antoine plus au Nord-Ouest, sur la même ligne, du Sud-Est au Nord-Ouest. Ovington dit qu'elles s'étendent dans la forme d'un croissant (b), dont le côté convexe est tourné vers le Continent d'Afrique. Beckman observe qu'elles présentent une perspective fort agréable à ceux qui les traversent à la voile. Mayo, "qui est la plus proche du Cap-Verd, en est éloignée d'environ quatre-vingt-treize (c) lieuës, Ouest quart au Nord. La situation de ces Isles est très-favorable pour le rafraîchisfement (d) des Vaisseaux qui font le voyage de Guinée ou des Indes Orientales, [ & il en va peu dans ces Pays, fans s'y arrêter. La flotte Portugaife

ROSERTS. En divers tems.

du Bréfil n'y manque jamais. ]

Tout le monde convient que l'air des Isles du Cap-Verd est d'une chaleur extrême & fort mal-fain. Sir Richard Hawkins prétend que le climat l'air & du cliest un des plus pernicieux à la fanté des hommes, qui soit connu dans l'Uni- mat. vers. Il y avoit abordé deux fois, avec le chagrin d'y perdre la moitié de scs gens par (e) des sièvres malignes & par la dissenterie. Comme il y pleut rarement, la terre y est si brûlante qu'on n'y sçauroit poser le pied dans les lieux où le Soleil fait tomber ses rayons. Le vent du Nord-Est, qui s'y leve un peu avant quatre heures après-midi, apporte ensuite une fraîcheur foudaine dont les effets font fouvent mortels. Aussi les Habitans ont ils la précaution de (f) se couvrir la tête d'un bonnet qui leur descend jusqu'aux des Habitans. épaules, & le corps d'une robe fourrée, ou doublée de coton. Hawkins observe encore que dans ce climat, comme aux Côtes de Guinée & dans tous les Pays chauds, la Lune a beaucoup d'influence fur le corps humain, la Lune. & qu'il est par conséquent fort dangereux d'y passer (g) la nuit à l'air [ou

Qualité de

Précaution Influence de

de laisser seulement une fenêtre ouverte. ] BECKMAN (b) remarque que dans la plûpart des Isles du Cap-Verd, le terroir est pierreux & stérile, sur-tout dans celles de Sal, de Bona-Vista & de Mayo. Sal & Mayo ont un grand nombre de Chevaux Sauvages. Outre les Chevaux, Mayo a quantité de Chèvres, & du fel en si grande abondance, qu'on en pourroit charger, dit-on, plus de deux mille Vaisseaux. Les autres Isles sont beaucoup plus fertiles & produisent du ris, du maiz, du bled d'Inde, des bananes, des limons, des citrons, des oranges, des grenades, des noix de cocos, des figues & des melons. On y trouve Pauffi du coton & des cannes de fucre; [dont on fait une double récolte. ] Les

Principales productions des Ifles du

Chèvres y donnent généralement trois au quatre Chevreaux d'une portée, & fouvent trois fois dans une année. Les vignes y portent aussi deux fois. DAMPIERRE observe que les Oiseaux & les Bêtes sont les mêmes dans toutes les Isles du Cap-Verd; mais que plusieurs Isles sont mieux partagées que les autres de pâturages & d'autres alimens pour certaines espéces d'Animaux. S. Jago par exemple ayant plus de bois & de grains, nourrit un plus grand nom-

bre (i) de Volatiles. La principale partie des Bestiaux consiste en Chèvres & (b) Voyage d'Ovington à Surate, pag. 40. (f) Voyage de Hawkins à la Mer du Sud,

(c) Voyage à Borneo, pag. 8. (d) Voyage en Afrique & à la Barbade, pag. 27. (g) Ibid. pag. 28. (b) Beckman, Voyage à Borneo, pag. 9 dans la Collection de Churchill, Volume VI. (i) Voyage autour du Monde Vol. III. pag. 188.

(e) Avec des tranchées furienfes. pag. 25.

T 2

ROBERTS. divers tems. en Moutons. Les Bœufs & les Vaches y font rares. Mais il s'y trouve un fi grand nombre d'Anes, que les Vaisseaux Anglois en font un commerce (k) particulier à la Barbade & dans leurs autres Plantations.

La richesse des Habitans consiste dans leurs peaux de Chèvres & dans le sel de Bona-Vifta, de Mayo & de S. Jago. Barbot rapporte qu'ils préparent excellemment leurs peaux, à la manière du Levant; & Beckman (1) affure qu'il n'y en a pas de meilleures au monde dans la même espèce. Dapper dit que la Volaille comme les poules, les grucs, les tourterelles, les coqs-d'Inde, les pintades, les cailles, les flamingos, ] multiplie admirablement dans toutes les Isles. Ce témoignage est confirmé par Mandeslo, qui prétend que les poules. les Pintades, les Phaifans (m) & les Pigeons y furent apportés par les Portugais. Les Cailles, les Perdrix, les Ramiers & les Poules d'Inde y font à fort bon marché; & les Lapins dans une extrême abondance.

Abondance

On y prend un fi grand nombre de Tortues, que plufieurs Vaisseaux viendes Tortues. nent s'en charger tous les ans, & les salent pour les transporter aux Colonies de l'Amérique. Ces animaux prennent les tems de pluye pour faire leurs œuss dans le fable, & les laissent éclore au Solcil. C'est alors que les Habitans leur donnent la chasse, sans autre embarras que de les tourner sur le dos avec des pieux, car elles font si grosses qu'on n'en auroit pas la force avec les mains: La chair des Tortues n'est pas moins en usage dans les Colonies, que la Mo-

rue dans (n) tous les Pays de l'Europe.

Commerce des François dans ces liles.

ATKINS observe que les Portugais, établis aux Isles du Cap-Verd, reçoivent indifféremment tous les Vaisseaux qui s'y arrêtent, & leur vendent à fort bon marché des rafraîchissemens & des provisions. Mais S. Jago est la principale (0) fource. Barbot nous apprend que les François du Sénégal & de Gorée envoyent prendre leurs provisions dans cette lile, lorsqu'ils ressentent la disette dans cette partie de la Nigritie, & qu'ils en tirent des vivres, pour des Esclaves & d'autres richesses. Vers l'an 1593, dans le tems que le Chevalier Hawkins étoit en voyage, ils faifoient un commerce confidérable à S. Jago, à Fuego, à Mayo, à Bona-Vista, à Sal & à Brava, où ils venoient continuellement de Guinée & de Bénin. Ils en tiroient des Esclaves, du sucre. du ris, des étoffes de coton, de l'ambre gris, de la civette, des dents d'Elephans, du falpêtre, des pierres de ponce, des éponges, & quelque petite

Les Anglois y achetent des Ancs.

quantité d'or, que les Infulaires tiroient eux-mêmes (p) du Continent. SUIVANT le Capitaine Philips, le principal commerce des Isles du Cap-Verd en 1603, confiftoit dans le sel de Mayo, que les Vaisseaux Anglois venoient charger pour l'Isle de Terre-Neuve. On y voyoit austi plusieurs Bâtimens de la même Nation, qui prenoient cette route en allant à leurs Colonies de l'Amérique, pour acheter des Anes & d'autres bestiaux, dont ils trouvoient (q) à se défaire avantageusement à la Barbade. Roberts observe qu'on trouve à S. Jago (r) une pierre singulière dont on verra la Description dans l'article de Mayo.

LE

<sup>(</sup> k ) Ibid. pag. 21. ( i ) Voyage de Bornco pag, 10.

m) Angl. les Paons. R. d. E. (a) Voyez Barbot Description de la Gui-

née. 192. 539. (a) Voyage d'Atkins en Guinée fait en 1721.

<sup>(</sup>p) Hawkins, ub. fup. pag. 29. (q) Voyage de Philips en Afrique, pag. 188. (r) Angl. dans la plupart de ces liles. R. d. E.

Le même Auteur raconte que toutes les Illes du Cap-Verd étoient prefique inhabitées lorfqu'elles furent découvertes par (?) les Portugais; mas il ne put apprendre des Habitans, dans quelle année ils virent arriver ces nouveaux Hotes. Ils fe fouvenoient feulement d'avoir vid arriver à S. Jago une troupe d'Etrangers qui s' pétoient établis; & qui avoient envoyé diverfes Colonies dans les autres Illes. Ces Etabliffemens particuliers s'étoient mai foûtenus, parce qu'ayant manqué de vivres, la famice ne avoir tuné pluiteurs. La pluye pleur avoit manque long-tems. A peine fe fouvenoiton, [en 1723, ] dans les Illes de Bonas Viffa, de Mayo, & particulièrement dans I'lle de Sal, d'en avoir vú depuis fix ou fept ans (r.). Il n'en étoit tombé du moins que dans les Monzames, où les Habitans racontent que les nuées fe raffemblent, & qu'é

Deleu avoit manquie ongettus. A peane to love-tonous, Cut 1/33 and as Illes de Bona-Villa, de Mayo, & particulièrement dans I'lle de Sal, d'en avoir vû depuis fix ou fept ans (t). Il n'en étoit tombé du moins que dans les
Montagnes, où les Habitans accontent que les nuées fe raffemblent, & quétrant beaucoup plus pefantes, elles fe fendent, [pour arrofer inutilement des lieux frériles & déferts]. Les Elles de Sal, de Bona-Vilta & de Mayo, qui font fort plates, arrêtent d'autant moins les nuées, qu'elles en font continueltement chaffées par le vent; & c'ell à cette raifon qu'on attribue la fécherelle

qui régne dans ces trois Isles.

SAL, Sainte Lucie & S. Vincent, trois des plus grandes Isles du Cap-Verd, n'ont aucun (v) Habitant; tandis que les autres sont assez bien peuplées de Négres & de Mulâtres. On en donne une raison qui mérite d'être rapportée. Les premiers Portugais, fur-tout ceux de S. Jago, se procuroient des Négres de Guinée pour le travail de leur Colonie; mais comme la plûpart ne menoient pas une vie fort régulière, ils se croyoient obligés, en mourant, de donner la liberté à quelques-uns de ces miférables Esclaves, pour expier une partie de leurs déréglemens. Après avoir reçu la liberté, la plûpart ne penfoient qu'à s'éloigner de leurs Tyrans, & passoient dans les ssles voisines, où l'air différant peu de leur climat naturel, ils trouvoient le moyen de s'établir heureusement. Les Portugais voyant leur prospérité, y passerent après eux. Mais le commerce du Portugal déclina bientôt dans cette Partie de l'Afrique, lorsque les autres Nations de l'Europe eurent pénétré dans la Guinée & jusqu'aux Indes Orientales. Alors le nombre des Négres, qui n'avoit pas cesse de se multiplier, devint si supérieur à celui des Blancs, que ceuxci pour éviter la honte de la foûmission, se retirerent à S. Jago ou en Portugal. Ceux qui restèrent dispersés parmi les Négres, n'eurent plus d'autre reflource que de se joindre à cux par des mariages, qui produisirent (x) cette race couleur de cuivre dont toutes les lîles ie trouvent peuplées. Le Roi de Portugal observant ce qui s'étoit passé dans l'espace de plusieurs années. donna la plûpart des Isles du Cap-Verd aux Seigneurs de sa Cour, & ne se réferva que celle de S. Jago, à laquelle il a joint dans ces derniers tems, Saint Philippe. Cependant le Gouverneur de S. Jago prend le titre de Gouverneur général de toutes les Isles du Cap-Verd, & de la Côte de Guinée depuis la Rivière du Sénégal jusqu'à Sierra Leona. Les Seigneurs particuliers peuplèrent leurs Isles de Vaches, de Chèvres & d'autres Bestiaux. Ils les gouvernoient

Roberts.
En
divers tems.
Manière
dont ces lifles
fe font peu-

Testament des Portugais.

Origine d'une forte de Négres.

d'abord

<sup>(</sup>s) Verez cideffas les circonflances de leur déconverte dans la Relation de Cada Mofto, Ovington dit (pag. 3s.) qu'en 1689, il y avoit encore dix files fans Habitans; mais c'elt une errour groifière.

<sup>(</sup>t) Angl. feize ou dix-fept. R. d. E. (v) Dampierre Vol. I. pag. 70. & Beckman pag. 8. difent que les premiers Habitans furent des Portugais bannis.

<sup>(</sup>x) Voyager de Roberts, pag. 387. & fuiv.

ROBERTS. divers tems. Gouvernement des Ifles du Cap-Verd.

d'abord par un Lieutenant, dont l'autorité étoit fort médiocre, puisque nonfeulement le pouvoir de vie & de mort, mais les autres punitions eorporelles, appartenoient au Gouverneur de S. Jago. Dans ees derniers tems, on a établi pour toutes les Isles, un Officier nommé Ovidor, qui est revêtu de la Jurisdiction civile, & même de l'inspection & du ménagement des revenus de la Couronne; de forte qu'il ne reste (γ) au Gouverneur général que l'administration militaire.

Leurs Forti-ications & leur revenu.

LE Port de S. Jago est comme la Douäne Portugaise pour tous les Vaisscaux de cette Nation qui commercent dans les Parties de la Guinée dépendantes du Portugal. Mais les revenus que la Couronne tire des Isles du Cap-Verd ne sont pas considérables. A la vérité, il lui en coûte peu pour la garde de ees Isles, car il n'y a pas d'autres Fortifications qu'à S. Jago & à S. Philippe. Encore les Ouvrages font-ils d'une foible defense, excepté ceux de la Ville même de S. Jago, qui ont été conftruits par les Espagnols tandis que le Portugal étoit fous leur domination. Aussi les Isles du Cap-Verd ne font-elles défendues (z) que par leur propre Miliee, fans le fecours d'aucunes Troupes du Roi. Il faut observer que les Habitans de S. Jago & de S. Philippe étant Vassaux immédiats de la Couronne, font sur un meilleur pied que eeux des autres Isles, qui changent souvent de Propriétaires & de Maîtres, [ selon qu'il plaît au Roi. ]

Observation fur le nitre des Ifles du Csp-Verd.

ROBERTS dit qu'il pourroit s'étendre fort au long fur les Manufactures de coton (a) des Isses du Cap-Verd, & prouver que les Vaisseaux Anglois pourroient s'y fournir à beaucoup meilleur compte qu'en Angleterre, des étoffes qui servent au commerce des Eselaves en Guinée; mais qu'il n'oseroit décider en général, si ce seroit à l'avantage de l'Angleterre. Il pourroit, dit-il, s'étendre aussi sur le nitre que plusieurs de ces Isles produisent; mais il eroit s'être affez explique fur un point qui étoit presqu'inconnu en Europe avant ee qu'il en a publié. A la vérité, continue-t'il, on avoit transporté en Portugal, quelques années auparavant, une quantité confidérable de nitre tiré de l'Isle de S. Vincent; & ce commerce avoit été abandonné, fur ce qu'on eroyoit avoir découvert que la grande partie étoit de la nature du sel marin. Il avoue même qu'en ayant fait l'expérience, il avoit trouvé qu'il s'allumoit difficilement, qu'il ne s'en diffipoit pas un huitième, & que le reste demeuroit fixe comme le sel de mer. Mais il assure que dans la même Isle, il en a trouvé d'autre, dont il ne reste pas la moitié après l'inflammation. & quelquesois même, pas un quart. Dans l'Isle de S. Jean, il est si volatile & si inflammable qu'il s'évapore entièrement, à l'exception de celui qu'on ramasse près de la Mer. Roberts laisse aux Curieux à trouver la raifon de cette différence.

Observations fur les Marées.

IL observe que la Mer, autour des Isles du Cap-Verd, a régulièrement fon flux & fon reflux dans l'espace de six heures & quelques minutes; que les mortes-marées ont aussi leur cours régulier, excepté lorsqu'il est troublé par les vents incertains, qui font ici plus fréquens que dans tous les autres lieux du monde. Mais quelque tranquille que le tems puisse être, la Mer y est toujours plus agitée dans les Bayes vers les pleines Lunes & dans leurs changemens.

<sup>(</sup>y) Voyages de Roberts, pag. 388. (z) Ibid. pag. 388.

<sup>(</sup>a) Voyez fes Voyages, pag. 453.

changemens, que pendant les Quartiers. L'Auteur a remarqué que, tandis qu'un gros vent foulevoit beaucoup la mer dans le Canal qui fépare S. Phi. lippe & S. Jean, elle étoit fort douce à Furno, qui est une Bayede la dernière de ces deux Illes. Au contraire, vers la pleine Lune ou dans le changement, lorsqu'il régnoit depuis trois ou quatre jours un calme profond dans le changement, lorsqu'il régnoit depuis trois ou quatre jours un calme profond dans le Canal & que la mer y écoit aufit tranquille que la Tamist, elle s'élevoit si impétueusément au rivage, qu'à Furno méme on ne pouvoit entrer dans une petite Barque fans s'exposér à fe voir couverr d'eau.

Rosexts. En divers tems.

Le courant de la Marée est au Nord-Est, & le restlux au Sud-Ouest, à moins qu'il ne foit décourén par les pointes de quelques Illes ou par la forme irrégulière des Côtes. Le sux & le ressux not également régulières entre S. Jago & S. Philippe. Il font plus violens entre S. Philippe & S. Jean, comme entre S. Jean & les petites slies qui sont au Nord. Mais les plus impétiguests marées softe entre S. Nicolas & S. Antoine, sur -out dans jét.

Autres obfervations.

troît Canal qui fépare Sainte Lucie de S. Vincent, Roberts compare leur vîtesse à celle des marées de la Tamise (b).

Courans périodiques.

It ajoûte à la variété des vents & aux pointes des ffles, une troiféme caufe, qui altére le cours naturel des marées; c'efl la force des Courans, dont il n'entreprend pas néanmoins de déterminer la qualité ni le nombre. Ce qu'il a pà découvrir de leur qualité, c'eft qui ne pai vant la faifon des pluyes, quieft au mois de Juin, de Juillet, d'Août & quelque partie de Septembre, les Courans font au Nord-Éfl; & qu'alors, à qu'elque diffance des ffles, le flux commence à s'avancer vers les Canaux, & s'y engage avec une impétuofité fort fupérieure à celle du reflux. Au contraire, lorfique les Courans portent au Sud-Oueft, ce qui arrive ordinairement vers la fin des pluyes, & quelque tems après, le reflux cell plus violet que le flux.

Différence des Saifons & des Vents.

CES Courans dépendent des faisons, qui ne reviennent pas toûjours dans les mêmes tems de l'année, quoique la différence ne soit pas fort grande. On attend la pluve avec les vents du Sud vers la fin de Juin; cependant on ne les a quelquefois qu'au mois de Juillet, ou même vers le milieu du mois d'Août. Le mois de Septembre amene généralement, mais avec beaucoup de variété, des vents impétueux d'Est, de Sud-Est & de Sud-Sud-Est; accompagnés de pluyes. Au mois d'Octobre, ce sont des vents de Sud-Sud-Ouest & de Sud-Ouest. Vers la fin du même mois, ce sont ceux d'Ouest-Nord-Ouest, & de Nord-Ouest, avec des tonnerres, des éclairs, de grosses pluyes, & quelquefois des ouragans d'une grande violence, mais qui durent peu. Dans l'intervalle de ces pluyes, & dans le tems qui les précéde, l'air est serain. & les vents doux & variables; mais c'est encore une propriété de cette faison, qu'un petit vent du Sud souleve plus la Mer qu'un vent impétueux du Nord. Au mois de Novembre, s'il tombe un peu de pluye, elle est généralement suivie d'un vent frais du Nord, qui devient quesquesois fort violent; mais une groffe pluye l'abbat austi-tôt & rend la Mer fort unie.

A PRÈS la faison des pluyes, il est fort ordinaire que le tems se tourne aux brumes, sur-tout pendant le jour; & si les pluyes cessent des le commencement de Novembre, cette disposition de l'air commence alors & dure souvent jusqu'à

(b) Voyez fes Voyages, pag. 454. & fuiv.

152

ROBERTS. qu'à la fin de Janvier. Dans tout cet intervalle, les vents font impétueux,
Nord, Nord-Nord-Eft & Nord-Eft quart Nord. Mais au mois de Février, de
divers tems.

Mars & d'Avril, ils font affez conftamment Nord-Eft quart Nord; &, delà
ju'qu'au tems des pluyes, presque tossijours Eft. A mesure qu'ils devienament

plus Est, ils vont en s'affoiblissant.

Vents Travs

Los a uz le vent qui amène la pluye fouffle, fuivant la faifon, il dure pen do ât Turnade

do ât Turnade

ci left fibit & violent; & les Portugais l'appellent ators Travado. Lorfqu'avec

leaucoup de violence il eft accompagné de tonnerre & d'éclairs, ils le nommundu mundu mundu

#### g. I I.

### Isles de Sal & de (a) Bona-Vista.

Pofition de Notes an 'Assert S place l'Isle de Sal à dix-sept degrés de latitude du Nord, & 1716 Sal n'a ni rocs, ni banca de fable qui en rendent l'approche difficile. Cependant l'ancrage n'y est pas commode dans la falson des pluyes. La meilleure Rade et celle qui et d'evant la Ville de Palmera. Elle a l'apparence de deux Bayes,

qui font féparées au milieu par une pointe de Rochers.

La fituation de cette Rade est au côté Occidental de l'Isse. On la reconnoît

Raclet Pai.

LA HUMATION de CETRE RAME est au GOE OCCIDENTAL de l'III.E. On la reconnoit seren.

Scillement à trois Painillèse, donc lei teir fon non, de grôn a confervés d'autant plus foigneulement, qu'outre l'avantage de fervir de marque aux l'internation de l'autant plus foigneulement, qu'outre l'avantage de fervir de marque aux l'internation de l'autant plus foigneulement, qu'outre l'avantage de fervir de finer d'Officaux qu'elle paroit blanche comme de la neige. Pour entrer dans la Rade, il faut avoir les trois Painiller [a l'EU quart ] au Nord, de 'avancer juffuse au Suist-Fo-

Oueft de la petite lîle. Avec un petit Bătiment, on peut entrer dans celle des deux Bayes qui est au Nord, sûr d'y pouvoir mouiller par toutsur trois brasses qui est au Nord, sûr d'y pouvoir mouiller par toutsur trois brasses demie. Quand on est vers Rabadijunk. l'autre Baye paroît fort belle quoique le sond en soit fort mauvais: mais après avoir passes la soit passes avoir passes de la pour la petit de pour la petit de la point de la petite d

Morderez. te de Morderez, on peut jetter l'ancre dans toutes les parties de la Baye, qui porte ce nom, & trouver un bon fond fur toute forte de profondeur. L'Ille a plufieurs autres Bayes, où les petits Vailfeuxs peuvent mouller; mais (c) cel-

les-ci font les principales.

Cing mon.

De cing montagnes qu'on compte dans l'Ille de Sal, les plus hautes font usures.

De cing montagnes qu'on compte dans l'Ille de Sal, les plus hautes font ce de un part de character.

Sal étoit autrefois bien fournit de Chièvres, de Vaches & d'Annes; mais vers l'an 1705, peu d'années avant que Roberts y abordait, le défaut de pluye la fit abandonner par cous les Habitans, à l'exception d'un Vieillard qui ré-

(a) De Bucna Vista, en Bona Vista; les gens de mer ont fait par corruption Bea-Vista. R. d. T.

(b) Suivant notre Carte elle est à cinq degrés trente minutes du Cap-Verd; de sorte que la différence est ici d'environ douze minutes. Dampierre prétend (Vol. I. pag. 70.) qu'elle est à seize degrés de latitude du Nord, & dix-neuf degrés trente-trois minutes de longitude Oueft du Lézard; ce qui fait environ trois degrés huit minutes plus que Roberts. Il ajoûte qu'elle s'étend du Nord au Sud d'environ huit ou neuf lieués, & qu'elle n'a pas plus de deux lieués de largeur.

(c) Voyage Dampierre Tym. I. pay. 390.

folut d'y mourir ; ce qui arriva affectivement la même année. La féchereffe avoit été si excessive, que la plus grande partie des Bestiaux périrent de soif & de faim. Cependant il tomba un peu de pluye, qui rétablit insensiblement ce qui étoit resté, jusqu'à ce qu'un bizarre événement acheva, deux ou trois ans après, de l'extirper entièrement. Un Bâtiment François, arrivé à Sal pour la peche des Tortues, fut contraint par le mauvais tems, d'y laisser une trentaine de Négres, qu'il avoit apportés de Saint Antoine pour ce travail. Ces malheureux, ne trouvant aueun autre aliment, vêcurent de Chèvres fauvages, & ne laisserent qu'un vieux Boue, qu'ils ne purent prendre dans les montagnes. Ils tuerent aussi presque toutes les Vaches; de sorte qu'à la fin ils furent réduits à manger les Anes.

ROBERTS. divers tems.

Environ fix (d) mois après, un Vaisseau Anglois faisant voile à l'Ale de May, pour y charger du fel, apperçut de la fumée qui s'élevoit de l'Isle de Sal. Comme il n'ignoroit pas qu'elle étoit déferte, il se figura que ce devoit être l'équipage de quelque Vaisseau, qui s'étoit brisé contre cette Isle. Il y envoya fa Chaloupe; & la compassion lui fit recevoir à bord les trente Négres, qu'il remit à terre dans l'Isle de Saint Antoine. Roberts apprit cet incident d'un des Négres qui avoient eu part à l'avanture.

Beffianx out Les Négres de Saint Nicolas qui accompagnèrent Roberts en 1722, lui y font reflés. dirent qu'il y avoit alors dans l'Isle de Sal neuf Vaches ou Taureaux, avec le feul Bouc dont on a parlé; mais que le nombre des Anes y étoit encore # fort grand, quoique beaucoup moindre qu'avant la féchereffe, l' lls faifoient

ce récit, sur le témoignage de leurs propres yeux. I

[DANS le tems que Roberts étoit dans ces Isles, les habitans de Sal n'avoient d'autres Végétaux à manger, qu'une plante qui avoit été femée peu d'années auparavant à Palmera, & qui y réufliffoit fort bien. On la fême en Octobre & en Novembre, & elle ne pousse qu'au printems. Elle s'attache alors aux Cotoniers (e), qui se trouvent à portée, comme le Houblon fait en Angleterre aux perches qui lui servent d'appui. Cette plante est bonne à manger au mois d'Août (f).

Ufage du

LE coton qui croît aux Illes du Cap-Verd, n'y a jamais été d'un grand #ufage. Cependant les Habitans de quelques Isles s'en servent pour garnir leurs lits; [ou s'ils en font des robes, c'est pour s'en servir fort rarement.] L'Auteur observe que c'est le meilleur amadoux qu'il y ait au monde. Le bois de cet arbriffeau jette une flamme éclatante, mais ne dure pas long-tems au feu : & lorfou'il est bien see, il s'enslamme par le seul frottement (g).

Les dates de l'Isle de Sal font aussi bonnes que dans aucun autre Canton de l'Afrique. Mais des trois Palmiers dont on a parlé, il n'y en a qu'un qui

porte du fruit.

LA Vallée de Palmera est arrosée par un ruisseau qui se forme dans la Eauqui se faifon des pluyes & qui continue de couler un mois après qu'elles font paffées. Fife. Mais il fe feche alors, & l'Isle se trouve absolument sans cau fraiche. Cependant on a remarqué qu'en creufant la terre un peu au-deffus du Palmier qui porte du fruit, on peut encore s'en procurer juiqu'à Noël (b).

```
(d) Angl. environ feize mois. R. d. E.
(e) Un en trouvera la defeription dans ce que le Capitaine Despitere a jugé-à-propos que b) lbid.
de dire de l'ine de Di-yo.
```

III. Part.

(f) Voyez les Voyages de Roberts pag. 391.

ROBERTS. En divers tems.

IL y a en abondance des Crabes de terre & des Tortues, comme dans lest Indes Occidentales.] Entre plusieurs sortes de Poissons qui abondent sur les Côtes, il y en a un que les Négres appellent Mear, de la grandeur d'une Morue, mais plus épais, qui prend le sel comme la Morue. Roberts est persuadé qu'un Vaisseau pourroit en faire plûtôt sa cargaison qu'on ne la fait

Poiffon nommé Mear. U-

fage qu'on en de Morue dans l'Isle de Terre-Neuve, & qu'elle se vendroit aussi-bien, surpourroit faire, tout à Ténérise. Le sel étant si près, l'opération en seroit plus prompte, & fe feroit à moins de frais; d'autant plus que les Négres de Saint Antoine & de Saint Nicolas font d'une adresse extrême pour la pêche & la falaifon (i).

Ambre gris.

On trouve plus fouvent de l'ambre gris dans l'Isle de Sal que dans toutes les autres Isles. Mais les Chats fauvages, & les Tortues vertes (k) en dévorent la plus grande partie. Dampierre raconte que pendant le féjour qu'il y fit en 1683, un certain Coppinger acheta une piéce de faux ambre-gris, couleur de fiente de Pigeon (1), mais fans aucune odeur. Un Marchand de Briftol, nommé Read, dit à Roberts qu'il en avoit trouvé une piéce à Fuego, qui furnageoit près de fon Vaisseau, & qui étoit de véritable ambre gris fon Maître avoit fait fa fortune par ce moyen.]

On le contrefait. Lieux où il se trouve.

L'AUTEUR remarque qu'il s'en trouve à Nicobar & dans le Golphe de la Floride, mais que les Habitans ont l'art de le contrefaire, & que cette fraude en impofe quelquefois aux Marchands. Il ajoûte qu'un Négotiant nommé Hill, homme d'honneur, lui en montra un morceau, d'une beaucoup plus grande piéce, qui avoit été trouvée dans la Baye de Honduras. Elle étoit de couleur foncée, tirant fur le noir, de la dureté du fromage tendre & d'une odeur fort agreable. Roberts, qui avoit beaucoup voyage, affure qu'à la referve des Bermudes, des Isles de Bahama, & de cette Côte d'Afrique, avec les Itles qui font entre Mozambique & la Mer Rouge, il n'a jamais pù (m)

Différentes observations fur l'Iffe deSal.

vérifier qu'on ait trouvé de l'ambre gris dans d'autres lieux. DAPPER dit que l'Isle de Sal est presqu'entièrement couverte de pierres, & qu'elle n'a ni arbres ni plantes, enfin qu'elle ne produit que des Chèvres. dont on tue tous les ans un grand nombre pour en prendre feulement la peau. Le Capitaine Cawley, qui étoit à Sal en 1683, n'y trouva pas de fruits ni d'eau douce; mais (n) il y vit quantité de Poisson & quelques Chévres fort petites. L'Isle n'avoit alors que cinq Habitans; le Gouverneur, un Mulatre. deux Capitaines, un Lieutenant, & un Valet pour les servir. Ils étoient tous Négres; mais ils vouloient être appellés Portugais, & c'étoit les choquer. que de leur donner un (0) autre nom. Seize ans après, le Capitaine Dampierre ne trouva que cinq ou fix Hommes dans l'Isle, avec un Gouverneur fort pauvre, qui lui fit un présent de trois ou quatre Chèvres maîgres, en l'affürant que c'étoient les meilleures du Pays. Dampierre lui donna par reconnoiffance un habit complet; car il eut pitié de lui en voir un fort déchiré, avec un chapeau qui ne valoit pas un fol. Il acheta de lui vingt boiffeaux de

(k) Ibid. pag. 392.
(k) Ibid. pag. 20.

(1) Augl. de fiente de Brebis. R. d. E.

(n) Dampierre, Vol. I. pag. 72. (n) Voyage de Cawley dans les Voyages de

Dampierre, Vol. IV. pag. 4.

( o ) Ce n'eil pas qu'ils ne foient noirs, mais ils se vantent que leur sang est mêlé de celui des Portugais.

fel pour quelques autres vieux habits; & voulant le combler de joye, il lui

(p) donna un peu de plomb & de poudre à tirer.

Frieurs (s) Coquillages très beaux, qu'il vit fur le rivage.

En divers tems.

En 1689, Le Guat vit dans l'Isse de Sal un Cheval fauvage de coulcur baye, d'une belle taille. Il y vit auffi un Chat fauvage, ou un Renard, avec un grand nombre d'Anes & de Chèvres : mais la chair de Chèvre ne flatta pas beaucoup (q) fon palais. Le même Auteur observe qu'une multitude d'Oifeaux de mer vint se percher sur ses mâts ou se reposer sur ses ponts, & qu'ils fe laiffoient prendre à la main ; mais que leur chair faifoit un fort mauvais aliment. Dans l'Isle il n'apperçut pas d'autres volatiles que des Moineaux. encore les trouva-t'il moins (r) gros qu'en France. Il ajoûte qu'il avoit apporté des Canaries, une Hirondelle qu'il laissoit fortir de sa cage tous les matins, & qui revenoit fidellement le foir; mais qu'elle fut tuée par accident. Le rivage, continue-t'il, est couvert de Tortues, sur-tout dans la faison de leur ponte. Il en prit deux, dont chacune ne pesoit pas moins de cinq-cens livres. H[Elles avoient l'écaille d'une beauté admirable.] [Le Guat admira aussi plu-

Hirondelle

DAMPIERRE, qui étoit à Sal en 1699, observe que l'Isle est fort stérile. On n'y voit pas un arbre, à l'exception de quelques ronces qui se préfentent du côté de la Mer. Quoiqu'il n'y eut pas d'herbe, il y vit quelques miférables Chèvres, qui trouvent leur nourriture. Mais il (1) ne put découvrir aucun autre animal, [quoiqu'il jugeât qu'il devoit y avoir quelques

oifeaux fauvages.]

LE Guat remarque, avec Roberts, que la nature y forme elle-même le fel, dans les fentes des rocs, fans autre fecours que la chaleur (v) du Soleil. Cawley rend témoignage que de fon tems, les Vaisseaux Anglois y venoient fouvent charger du fel pour les Indes Occidentales, & que les falines (x) y avoient alors environ deux milles de longueur. Dapper dit que vers la pointe Sud-Eft, près d'une Côte fabloneuse, on comptoit de son tems soixante - douze mines de fel (v).

On ne doit pas oublier dans la Description de l'Isle de Sal, les Oiseaux Oiseaux nomque les Portugais ont nommés Flamingos, & la forme de leurs nids, d'après més Flaminle Capitaine Dampierre qui avoit vu plusieurs de ces animaux. Ils ont à peu gos leur sorprès la figure du Héron; mais ils font plus (z) gros, & de couleur rougea- & leurs pro-tre. Ils se rassemblent en grand nombre, & leur habitation ordinaire est dans prietés. les lieux bourbeux où il y a peu d'eau. C'est-là qu'ils bâtissent leurs nids, en ramaffant la boue, qu'ils élèvent d'un pied & demi au dessus de l'humidité. Le pied en cst affez large; mais ils vont en diminuant jusqu'au sommet, où la nature apprend aux Flamingos à creuser un trou dans lequel ils déposent

leurs œufs. Comme ils ont la jambe fort longue, ils les couvent en tenant le

e, leurs nids

(p) Dampierre, Vol. I. pag. 70 (9) Voyage de Le Guat aux Indes Orienta-

(9) Voyage to the less, pag. 11.
(r) I id. pag. 13. & 18.
(r) Iid. pag. 13.
(1) Dampierre, Vol. 1, pag. 70.
(v) Le Guat, whi fup. pag. 13.
(x) Cawley & Dampierre differt lei la mê-

me chose. Ce dernier dit que l'isle est plet-

ne de marais falans. Vol. I. pag. 7. & Vol. (y) Angl. foixante-douze Marais Salans. R. d. E. IV. pag. 4.

(a) Mandelflo dit que ees oifeaux ont le eorps blane & les alles d'un rouge presque de seu, & qu'ils sont de la grosseur des Cygnes. Voyez fes Voyages, pag. 271. d'autres difent qu'ils font gros comme une Oye,

ROBERTS. En divers tems.

pied fur la terre & le croupion fur le nid. Ils ne font jamais plus de deux œufs; mais il est rare qu'ils en fassent moins. Les petits ne commencent à voler que lorfqu'ils ont acquis presque toute leur groffeur. En récompense, ils courent avec une vîtesse singulière. Cependant l'Auteur en prit quelques-uns ; & n'ayant pas manqué de faire l'effai de leur chair, il la trouva d'un fort bon goût. quoique maigre & fort noire. Ils ont la langue fort groffe, & vers la racine un peloton de graisse qui fait un excellent moreeau. Un plat de langues de Flamingos feroit, fuivant Dampierre, un mets digne de la table des Rois. La couleur des petits est d'abord un gris clair, qui s'obscurcit à mesure que leurs aîles croiffent; mais il leur faut dix ou onze mois pour arriver à la perfection de leur couleur & de leur taille. Ces Oifeaux fe laissent approcher difficilement. Dampierre & deux autres Chaffeurs, s'étant placés le foir près du lieu de leur retraite, les surprirent avec tant de bonheur, qu'ils en tuérent quatorze de leurs trois coups. Ils se tiennent ordinairement sur leurs jambes, l'un contre l'autre, fur une feule ligne, excepté lorsqu'ils mangent. Dans ectte fituation, il n'y a perfonne qui, à la distance d'un demi mille, ne les prît pour un mur de brique (a), parce qu'ils en ont exactement la couleur.

Defeription de l'ifle de Bona-Villa.

I. L'Lex de Brans-Vijle, Bons Vijle, Bons-Vijle, on Bons-Vijle, a reçu
è ce nom des Fortugais, parce qu'elle ell a première des Illes du Cay-Verd
(b) qu'ils ayent découverre. Elle eft à feix degrés dix minutes de latitude du Nord, & einq degrés quatorze minutes de longitude, Ouerf du Cay,
Sa longueur (c) du Sud-Eft au Nord-Ouerf eft de hui lieués; & fa largeur,
du Nord-Eft au Sud-Ouerf, d'environ quinze milles.

Ancienne abondance à Bona-Vifta It y a trente ou quarante ans, que de toutes les Ilões du Cap-Verd, Bona-Vifa paliót pour la plus abondute en Vaches, en Chévras, en Pores, en Chevaux, en Anes, en Maiz, en Courges, en Melons d'eau & en Patates. Roberts, fur le temioginage définétreffé d'un vieux Nègre, hazarde iei une Hiftoire qui lui paroti incroyable à lui-même. Un Gouverneur de Bona-Vifta, dit-il, entre plufieus préfiens qu'il erut devoir au Capitaine d'un Vaiffeau Anglois qui avoit chargé du fel dans fon Ilõe, lui envoya une Patate fi grofie, que deux Hommes furent obligés de la ler d'une corde (d) & de la porter avec un pieu fur leurs épauler, comme les Braileurs portent un barril debierre. Nais en 1722, il în y croillôti plus de Patates (e) ni profque aucune autre plante. Les Vaches mêmes y ont été détruites, à la réferve de trente ou quarante qui appartiennent au Gouverneur (f). Cependant Roberts y vit apporter par le Capitaine Manuel Domingo un jeune Taureau, qui produit en peu de tens fety Veuxou Gonfillés (2).

L'à plûpart des Habitans nourriffent des Chèvres, dont le lait fait leur principal aliment, avec le Poiffon & les Tortues. Pour les autres provitions, leur plus grande reflource eft dans l'arrivée des Vailleaux Anglois qui

<sup>(</sup>a) Dampierre, Vol. I. pag. 70.
(b) Ce font les Androis, qui l'appellent Bo-na-Fifi. Le Dockeur Fyer pretend que ce nom lui vient de quatre collines qui en approchent, Vojez fes Voyages, pag. 5.

<sup>(</sup>c) Voyages de Roberts, pag. 393. ·

<sup>(</sup>c) Ibid. pag. 394.
(f) Angl. Appartiement au propriétaire de
17fic., R. d. E.
(g) Barbot parle d'une forte d'Anes roux.

<sup>(</sup>g) Barbot parle d'une forte d'Anes roux, (g) Barbot parle d'une les François & les Hollandois achetent à Bona-Viña pour leurs Plantations, Defeript, de la Guinée, pag. 538.

## DIFFERENTES PARTIES DE L'AFRIQUE, Liv. V. Citar. VI. 157

viennent charger du fel, & qui employent les Iralaires au travail. Ils font Roserts. payés en bifcuit, en farine, en vieux habits, &c. On leur donne auffi de la foye crue, dont ils fe fervent (b) pour orner leurs chemifes, leurs bonnets, & la coeffure de leurs femmes. Les Hommes sont généralement vêtus à la manière de l'Europe, foit parce qu'ils n'ont guêres d'autres habits des Négres que ceux qu'ils reçoivent des Anglois, ou parce qu'ils ont appris à tailler pour leur traleurs étoffes de coton d'après ces modéles. Les femmes, c'eft-à-dire, cel- vail. qui font habillées, portent des jupes de coton, liées d'une ceinture. Leurs chemifes font faites commes celles des Hommes, mais fi courtes qu'elles ne leur passent guères l'estomac. Leurs mouchoirs de cou sont brodés à l'aiguille, de différentes figures de foye, fur-tout ceux des jeunes filles & des veuves, qui ont toutes l'humeur fort vive & fort enjouée. Les pauvres, & les vieilles n'employent que du coton bleu pour ces ornemens. Sur la pour les deux chemife, elles ont toutes une forte de camifole, avec des manches qui fe boutonnent. Elle n'a pas plus de quatre pouces par devant; mais elle fe forme fous le fein, qu'elle fort à foûtenir. Sur cette camifole, elles portent une mante de coton, qui est toûjours bleue pour les femmes mariées, & qui passe pour d'autant plus riche que le bleu en est plus soncé. Mais les jeunes filles la portent indifféremment blanche ou bleue, rayée ou d'une feule couleur. Il y a peu de femmes qui portent des fouliers & des bas; encore n'est-ce que ses jours de sète; mais les hommes ont l'usage de ces deux chauffures. Dans toute l'Ifle, Roberts n'en vit pas trois qui cuffent les jambes & les pieds nuds.

CETTE Description de leurs habits ne regarde néanmoins que les jours de fête; car, dans tous les autres tems, les deux féxes vont presque huds. Les femmes n'ont qu'un léger morceau d'étoffe de coton, autour de la ceinture, qui leur tombe jufqu'aux genoux; & les hommes une forte de hauteschauffes, à laquelle on n'exige même que la grandeur nécessaire pour sauver la bien-féance. Oucloues-uns, faute de hautes-chauffes, portent à la ceinture de vicux lambeaux d'habits; & leur pareffe est telle qu'ils ne prendroient point une aiguille pour raccommoder le meilleur habit du Leur pareffe, monde.

Le même vice leur fait négliger le coton, quoique leur Isle en produise plus que toutes les autres enfemble. Ils attendent, pour en ramaffer, qu'il leur foit arrivé quelque Vaiffeau qui leur en demande. & leurs femmes ne penfent à le filer que lorsqu'elles en ont besoin. Aussi quand la faison de le requeillir est passee, on n'en trouveroit pas cent livres dans l'Itle entière. Cependant Roberts affüre qu'elle en fourniroit aifement, chaque année, la cargaifon d'un grand Vaiffeau. Il remarque même que dans quelques années où toutes les autres liles en ont manqué, celle de Bona-Vifta en a toûjours produi abondamment. C'est sur cette observation qu'il propose d'en faire un commerce dans la Guinée. Il voudroit qu'on le mit en Barrafouls, dont il pretend qu'en fort peu de tems on pourroit faire un ou deux mille, qui ne reviendroient qu'à fix ou huit fols pièce. Le Barrafoul est d'environ cinq pieds & demi de longueur, fur quatre de largeur, mefure Angloife. Avec cette quantité, dit Roberts, on achéteroit cent Esclaves, & quelquesois

En divers tems.

Pavement

Leurs habits

Autres effets du mêmo

Projet d'un

(b) Voyages de Roberts, pag. 391.

158

ROBERTS. Łn divers tems. la moitié plus, dans tous les endroits de la Guinée où le coton se vend

hien. BONA-Vifta produit de fort bon fel. L'Auteur en fit une cargaifon dans

teaux ronds, qu'ils font fecher pour leur ufage.

le cours de l'aunée 1724, pendant la faifon des pluyes, c'est-à-dire dans un tems où le rivage de la Rade étoit fi humide & fi gliffant que les Anes avoient beaucoup de peine à le transporter à bord. La pluye ayant fondu le fel dans les mines, les Négres que Roberts mit au travail trouvérent le moyen de le congeler dans l'espace de trois semaines & d'en faire sa provision (i). L'Isle produit aussi de l'Indigo, qui croît naturellement comme le coton, sans autre peine pour les Habitans que celle de le cueillir. Malheureusement ils n'ont pas l'art de féparer la teinture, ou de faire comme aux Indes Occidentales, ce qu'on appelle la pierre bleue. Ils fe contentent de prendre les fueilles vertes & de les broyer dans des mortiers de bois, faute de moulins. Ils en forment ainfi une espèce de bouillie, dont ils composent des tour-

Bona-Vifta produit de l'Indigo.

Expérience inutile de l'Auteur.

L'AUTEUR est persuadé que dans cet état même, l'Indigo de Bona-Vista mériteroit d'être transporté en Angleterre. Il prit la peine d'y en apporter eing ou fix tourteaux, pour effaver s'il pourroit les rendre utiles au commerce. Il les mit entre les mains d'un Négotiant. Mais on manqua d'art & de méthode pour cette expérience. Roberts ignoroit lui-même comment il falloit s'y prendre, pour en tirer la teinture. Il apprit dans la fuite, de quelques Habitans de Saint Nicolas, que cette opération peut se faire par le moyen d'une leseive. Mais il s'imagine qu'il y a des voyes plus sures, qu'il exhorte les Anglois à tenter ( k ).

Pierre vécétable.

La Pierre végétable (1) est plus commune à Bona-Vista que dans les autres Isles. Elle fort en tiges, comme la tête d'un choux-fleur, ou comme le corail; mais elle est plus poreuse que le corail, & d'une couleur grifatre, saffez femblable aux Coquillages pétrifiés.] On trouve auffi de l'ambre gris autour de Bona-Vista. Qu'on se garde seulement de l'artifice des Insulaires, qui ont trouvé le fecret de l'altérer ou de le contrefaire, avec une forte de gelée ou d'excrément que la mer jette fur leurs Côtes (m)

BONA-VISTA le cede à l'Isle de Sal pour le Poisson, excepté contre un Roc, qu'on a nommé John Lettor, où il n'est ni moins bon, ni moins abondant qu'à Sal. Cependant il manque fi peu dans les autres lieux, que d'un feul coup de filet, Roberts prit un jour cinquante-fix Mulcts, & quantité d'autres Poiffons (n).

Deux Rades dans l'Iste de Bona-Vifta. Rade Angloi-

La terre de l'Isle est basse dans sa plus grande partie, mais elle a des montagnes de rochers & des collines de fable. La Côte de l'Est & celle de la pointe Sud-Est, en tournant vers le Sud jusqu'à la Rade Angloise, ne sont composées que de fable blanc mèlé de quelques rocs noirs. Il y a deux Rades fréquentées par les Vaisseaux. La plus célèbre est la Rade Angloise, qui est au Sud de la petite Isle. Elle est belle & spacieuse, mais elle a quantité de petites Basses pierreuses, qui sortent du rivage du Nord. Cependant on v peut mouiller de tous

<sup>(1)</sup> Voyez le Voyage de Roberts, pag. 337. C'est plus qu'on n'en pourroit faire à Mayo, comine on le verra ci-deffous.

<sup>(</sup>k) Voyages de Roberts, pag. 397.

<sup>(1)</sup> Voyages de Roberts, pag. 402. (m) Ibid.

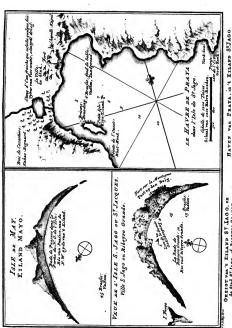



tous côtés fur un fond de treize braffes jufqu'à quatre, pourvû qu'on évite de s'engager dans les Baffes. À la diffance d'un mille de la pointe Sud de la petite life, on trouve un Rocher, qui s'étend plus d'un mille ay Sud-Oueft, & qui eft fort efcarpé du côté même de l'Ille, quoiqu'il foit environnéede Baffes de tous les autres côtés. Entre l'Ille & ce Rocher, le canal eft fort ilbre. On ne trouve jamais moins de neuf braffes de fond contre le roc; mais à mefure qu'on avance vers l'Ille, le fond je charge par degrei jufqu'à cinq braffes; ce qui n'empéche pas qu'on n'y puiffe jetter l'ancre en fureté. Cependant le meilleur ancrage ett dans l'endroit, où la pointe Sud de la petite Ille commendent.

Ronerts. En divers tems.

ce à fepréfenter au Nord-Oueft (\*).

L'AUTER Rade a pris le nomée Baye ou de Rade Portugaife. Sans étre auffi bonne & auffi commode pour le débarquement que la première, elle a l'avantage d'ere plus proche de l'AUIE. D'ailleurs elle n'à rien de nuifible aux
Vaificaux que fon rivage, fur-tout lorfqu on eft au Suid des Baffes de Kalyete
Saint-Gezerg, siqu'aix eq qu'on foit arrive à la pointe Suid-Ell. Le Roe de
Jean Letton elt fiste à cine fisseis au Suid-Oueft de Kalyete Saint-Georges,
au-deffils de l'eue, de la groffeur d'un Baitment de deux ou tous cens romneaux. Du même côté, il eft fort efcarpé; mais il s'étend à l'Oueft-Suid-Oueft
de à l'Eft-Nord-Eft d'euriron une demi-lieue. Roberts paffs fur fa pointer
Oueft-Sud-Oueft fanc effer d'avoir dits braffes. Il découvrit chirement le
Goud, qui lui patur couvert d'une prodigique quanticé de Poisfons. Après

l'avoir passe, il jetta l'ancre dans une eau fort claire, où il fit une pêche si abondante, qu'il tu obligé d'en rendre une partie à la Mer. Il vit alors les flots se briser assez impétueusement contre·le roc, mais il l'avoit passe dans la

Rade Portu-

Roc de Jean Letton.

haute marée (p).

\*\*I Lobferry la vec complaifance] que les Habitans de Bona-Vifta aiment nauurellement les Anglois, & figavent tous quelques mots de leur langue. Les
femmes mêmes font tous leurs efforts pour l'entendere. Le Gouverneur, qui
fe nommoit Signus Pelao Lettun, étoit un homme d'honneur; & le Capitaine
Manuel Domingo, avec la même probité, paru la Roberts un des plus nobles & des plus fenfibles caraclères qu'il eti jamais trouvé parmi les Négres.

\*\*Il figavoit lire en François & en Anglois. Il avoit [ pulieurs Livres, entre lefl'ures, entre lef-

Les Infulaites aiment les Anglois,

quels Roberts vit] une Bible françoife (q).

L'ISLE de Bona-Vista appartenoit au vieux Marquis das Minhas; mais depuis sa mort, le Roi de (r) Portugal l'a donnée à d'autres Seigneurs.

(0) Ibid. (p) Ibid. pag. 399. (†) Itid. pag. 400. (†) Itid. pag. 394.

g. III.

Isles Mayo (a) ou de May.

ETTE Isle, fuivant Roberts, est fituée à quinze degrés douze minutes position de latitude du Nord, & cinq degrés vingt- neuf minutes de longitude de l'ine de May. Ouest du Cap-Verd. Elle est à quatorze lieures, Sud quart à l'Ouest de Bona-Vis-

(a) Elle porte ce nom, parce qu'elle fut découverte au mois de May,

160

ROBERTS. En divers tems. ta. La plus grande partie de fa terre est basse, mais elle est distinguée par trois montagnes, dont la plus Orientale & la plus haute se nomme Pinosa. La plus Septentrionale porte le nom de Saint Antonio. DANPIERRE (b) dit que l'Ille de May est elloignée d'environ quarante mil-

Sa diftance de Saint-Nicolas. les, Jil quart-Sud-Pil, de celle de S. Nicolas; que fa circonférence eft d'environ fept licués; que fa forme elt rodle, avec quantité de poinces de rose, qui
s'avancent d'un mille, ou plus, dans la Mer. Il obferve, à l'occafion de ces
pointes, que fin faint voile autour de l'Ille, on voir l'eau qui s'e brilè de qui
temble avertir du danger. Il fit ainfi le circuit des deux tiers de l'Ille de May en
1699, fins y découvrir d'autres obflacles à la Navigation. Cependant, quelques Ecrivains précendent qu'au Nord & au Nord-Nord-Oneft de l'Ille, il y a
des Balles dangereufes qui s'étendent affez loin dans la Mer. Ce temoignage et
confirmé par le Capitaine Roberts, qui reprécente la partie da Nord come

Ecucils au Nord de l'Itle.

rempile de Roos & de Bulfa [dont quelques uns à étendent alles avant dans 2+ la Mera ]. Le plus redoutable de ces évenis et une chinite de reciers qui séée tend de la longueur d'une lieué, & que le relux lailfé à fec dans plufours endroits. Mais entre cette chaîne de le rivage il y a un Canal où les Butimens trouvent affex d'eau pour leur paffage, quoiquí en foit pas fans danger pour ceux qui ne le connofillent pas parfatiement.

Sa féchereffe & fa ftérilité.

"To u're I'lle eft fort féche, '& genéralement fitarile, que dans les meilleurs Cannons la terre est fort mauvaité. C'est une forte de fable, on de pierre calcinée, fans aucune apparence d'eau qui puisse l'humeêter, excepté dans la faison des pluyes, qui s'ecoulent austif rapidement qu'elles tombent. Cépendant on trouve au centre de I'lle une fource, dont il s'éorme un petit (3) ruilfeau, qui prend son cours dans une vallée entre deux collines. Mais cele fisit si peu par la provission des Vaisseux, que ceux qui viennent charger du s'el dans I'lle de May, sont obligés de toucher à S. Jago pour faire de l'eau. D'ailleaus ce traisseux de loigné de la Baye. On trouve feulement à un demi-mille du rivage, un petit puits d'eau fraîche, qui sert à désastere les Anes (c).

Belliaux qu'elle nourru. Quo i que l'Ille de May n'ait pas moins fouffert de la Échereffe que Sal & Bona-Villa, il sy trouve un plus grand nombre de Vuelnes, aqui paffentnéme pour les plus gradies & les méilleures de toutes ces illes. La plipart des Nogres y nouriflent aufil des Chévres. Mais il y a moins de Pollanqui à Bona-Villa. (f) Les Tortues n'y font pas plus abondantes. Dampierre ren trémoignine qu'il y a vi quantité de Blaux, de Vaches & de Chevres, mais fort pau d'Olkiaux. On y voit du bled, des Yams, des Patates & quelques Laraniers. En 1683, ortique (g) Dampierre y fit quelque Fjour, les l'Eusly, les Chèvres & les Anes y étoient en plus grand nombre que dans toures les autres filles ; mais lorfuil ly retorana, quinze ans proés, les l'yertes avoientra-vage l'Ille, diminué l'abondance des Belliaux, & détruit même une partie des Ilabitans.

Les principaux fruits de l'Isle de May sont les figues & les melons d'eau; mais

(b) Dampierre met l'Ifie de May à 15 degrés, Vol. L pag. 75. (c) Roberts, pag. 400.

(d) Dampierre, ibid, pag. 16.

(c) Hid pag. 21. (f) Roberts, pag. 401. (g) Dunplerie, Vol. I. pag. 75.

mais Dapper dit que les figuiers y ont fi peu d'écorce, que le fruit en devient fort infipide. Les Négres s'y nourriffent de Pompions, & d'une forte de legume, semblable aux seves, qu'ils nomment (b) Callavance. Ils ont aussi quelques arbres dans l'intérieur de l'Ifle, mais on n'en apperçoit point vers les Côtes, à la réferve de quelques (i) buissons dispersés qui se présentent sur le dos des Collines. Entre les Végétaux, on compte la pierre dont on a vû la description dans l'article de Bona-Vista (k).

LE Coton est beaucoup moins abondant à May qu'à Bona-Vista, mais les Coton de l'Is-Infulaires en auroient plus qu'ils n'en ont besoin pour leur usage, s'ils n'étoient le de May. pas atteints du même vice (1) que leurs voisins. Dampierre dit qu'il en a vû quelques arbriffeaux près du rivage; mais qu'il s'en trouve davantage au mi-

heu de l'isse, où les Insulaires ont (m) leurs habitations. On y voit aussi une forte de foye de coton, qui croît fur les Côteaux (n) fabloneux des Salines, fur un arbriffeau fort tendre, de trois ou quatre pieds de hauteur, dans une

cosse de la grosseur d'une pomme [mais plus longue.] Lorsqu'elle est parvenue à fa maturité, la cosse s'ouvre d'elle-même & se partage insensiblement en quatre quartiers. Cette foye n'est pas plus précieuse que l'autre, & ne sert qu'à couvrir des orcillers (0) & d'autres couffins. L'Auteur avant mis quelques-unes de ces cosses dans une armoire avant qu'elles fussent tout-à-fait mûres, fut furpris de les voir s'ouvrir & jetter leur coton en deux ou trois jours. Il en lia d'autres, affez fort pour les empêcher de s'ouvrir; mais les ayant un peu desferrées quelques jours après, le coton se fit un passage pour en sortir par degrés, comme la poulpe fort d'une pomme qu'on fait rôtir. Dampierre trouva, dans la fuite, du coton de la même espèce à Timor (p), aux Indes Orientales, où le tems de fa maturité est le mois de Novembre. Il n'en n'a vû dans aucun autre lieu (q).

Le même Auteur affüre qu'il y a plusieurs sortes de petits & de grands Oiseaux de di-Oifeaux dans l'Isle de May; tels que des Pigeons, des Tourterelles, des Mi- verses espèces. Eniotes qui sont de la grosseur du Corbeau & de couleur grise; [mais bons à manger des Crusias, autre forte d'oiseaux gris, de la grosseur du Corbeau, Poules de Guiqui ne paroiffent que pendant la nuit; & qui servent de reméde contre la Con- née, fomption, mais qu'on ne mange que dans cette maladie; des Rabekes, espèce

de Hérons gris, qui font une bonne nourriture ; des Corlues ; des Poules de Guinée, que nous nommons Pintades, d'après les Portugais qui les ont nommées Galinhas Pintadas. Elles font de la même nature que les Perdrix, mais plus groffes que les Poules d'Angleterre, avec de longues jambes qui leur fervent à courir affez vîte, & de courtes aîles qui ne leur permettent pas de voler bien loin. Elles font si fortes qu'un homme auroit peine à les tenir. Leur bec est épais 17-mais tranchant; [leurs jambes longues; ] leur col long & mince, & leur tê-

te fort petite pour la groffeur du corps. Le mâle a fur la tête une forte de petite crête, de la couleur d'une noix fêche, & fort dure. Des deux côtés,

(b) Dampierre, Vol. III. pag. 17.

(i) Ibid. pag. 16. (k) Roberts, pag. 422.

(1) Voyez l'article précédent pag. 157.

(m) Dampierre, Vol. III. pag. 16. (n) Sur les mêmes Côteaux il croft une

plante qui ferpente fur la terre comme la vi-III. Part.

ne, avec de larges feuilles. C'est peut-être la Patate d'Espagne.

(0) Dampierre en trouva de deux fortes au

Breffi, Vol. I. pag. 164.

(p) Voyez ci-deffus.

(q) Dampierre, Vol. III. pag. 15.

ROBERTS. divers tems.

Ses fruits & fes légumes.

Soye de co-

Pintades, où

divers tems.

ROBERTS, on lui voit une espèce d'oreille ou d'oüye rouge. Mais la Poule n'a aucun de ces ornemens. Le plumage des Pintades est tacheté fort régulièrement de gris clair & foncé. Elles se nourrissent de vers, ou de Cigales, qui sont en abondance, dans l'Isle de May. Leur chair est douce, tendre & fort agréable. Les unes l'ont blanche; d'autres, noire; mais les deux espèces sont également bonnes. Les Habitans n'employent que des chiens [dont ils ont un ro grand nombre] pour les prendre; & cette chasse est d'autant plus aisée , qu'outre la pefanteur de leur vol, elles font ordinairement deux ou trois cens dans une seule bande. Si on les prend jeunes, elles s'apprivoisent autant que les Poules (r).

Poiffons.

Quoique le Poisson ne soit pas dans la même abondance à May ou'à Bona-Vista, le Dauphin, la Bonite, le Muller, le Snapper, le Poisson d'argent, &c. ne manquent pas dans la Baye. L'Auteur observe même que la Mer a peu de licux plus favorables pour le Filet. D'un feul coup, il amena un jour au rivage fix douzaines de grands Poissons, la plûpart d'un pied & demi ou deux pieds de longueur. Il s'y trouve aussi des Tortues (s); & chaque jour on y voit (t) paroître quelques petites Baleines.

Pêche d'Atkins.

ATKINS raconte qu'étant dans l'Isle de May, en 1721, il prit à la ligne, des Brêmes, que les Portugais nomment Porgas, des Sauteurs, des Groupes, un Roc-Fish & pluficurs de ceux qu'on nomme Juifs. Le Roc-Fish est épais, court, d'un jaune foncé fous le ventre, aux ouves & à la gueule. Le Juif a la gueule double. Celle d'en haut ne lui fert pas pour avaller; mais elle est remplie de petits Canaux qui pompent l'air. Il a les nageoires de la Morue, & fa chair est excellente (v), [aulli-bien que celle des autres espèces.] DAMPIERRE remarque qu'aux mois de Mai, de Juin, de Juillet, & d'Août, il vient fur les Côtes de l'Isle de May une espèce fingulière de petites Tortues de Mer pour y faire leurs œufs ; mais elles n'ont pas la chair

Remarque fur la ponte des Tortues. si bonne que celle des Indes Occidentales. On doit observer que dans les latitudes du Nord comme dans celles du Sud, les Tortues sont leurs œuss dans la faison de la pluye (x), quoiqu'il femble que tombant avec tant d'impétuofité & d'abondance elle ne dût être propre qu'à les corrompre. Mais quelque violente que foit la pluye, elle se perd auffi-tôt dans le sable, fort au-dessous fans doute des œufs que les Tortues y ensevelissent; où, si elle ne va point au-delà, le Soleil qui vient l'échauffer, ne la rend que plus propre (γ) à les faire éclore (z).

Chair & neaux de Chèvres.

L'INDIGO & l'ambre gris ne sont pas inconnus dans l'Isle de May, quoique l'un & l'autre y foient rares. Barbot nous apprend que les Infulaires falent la chair des Chèvres & la transportent dans des tonneaux. Ils préparent les peaux avec beaucoup de propreté [comme on fait en Tur- 17quie. ] Dapper affure qu'ils en vendent tous les ans plus de cinq mille (a). MAIS

(r) Roberts, pag. 402. (s) Angl. des Marfouins, R. d. E.

(t) Dampierre, ibid. pag. 17.

(v) Atkins Voyage en Guinée, pag. 32. (x) Dampierre, Vol. I. pag. 75. a toùjours observé la même chose, non-seulement pour les Tortues, mais encore pour les Crocodiles, les Alligators, les Guanos, & tous les autres Amphibies qui font des œufs. (y) Dampierre, Vol. III. pag. 19. (z) Angl. la pluye s'imbibe aussi-tôt dans

le lable, & ne pénètre, peut-être, pas jusques aux œufs, ne fervant ainfi qu'à concentrer la chalcur , dans le fable. R. d. E. (a) Roberts, pag. 402.

Mais leur principale richesse est le Sel. L'Isle de May est la plus célèbre de celles du Cap-Verd pour cette utile Marchandise, dont les Anglois viennent charger annuellement plusieurs Vaisseaux (b). Le tems de leur cargaifon est ordinairement l'Eté. Dampierre dit que malgré la difficulté de l'abordage, l'Isle de May est extrêmement fréquentée pour le Sel (c). En en Sel. 1600, il ne lui fallut que fix jours pour en ramaffer quatre-vingt tonneaux (d) & dans le même tems, il vit arriver dans la Rade plusieurs Bâtimens, qui venoient faire la même cargaifon pour Terre-neuve, où Barbot affüre que les Anglois en font un grand commerce. Le même Auteur ajoûte que l'Isle de May pourroit en fournir tous les ans la cargaison de mille Vaisseaux.

ROBERTS. En divers tems. Richeffes de l'Iffe de May

DAMPIERRE a décrit la manière de faire & de charger le Sel, avec un détail plus éxact qu'on ne le trouve dans aucun autre Voyageur. À l'Ouest,

Manière dont le Sel s'y

c'est-à-dire dans la partie de l'Isle où la Rade est située (e), la nature a formé une grande Baye sabloneuse qui est traversée par un banc de sable, large sculement d'environ quarante pas, mais long de deux ou trois milles. Entre ce banc, & les Collines qui lui répondent sur la Côte, on voit une Saline, ou un étang de Sel, d'environ deux milles de longueur, fur un demi-mille de largeur. La moitié de cet espace est presque toujours à sec, mais la partie qui est au Nord ne manque jamais d'eau. C'est dans cette dernière partie que depuis le mois de Novembre jusqu'au mois de May, c'est-à-dire dans toute la faison de la sécheresse, on trouve toûjours du Sel. L'eau dont il se forme est amenée de la Mer, par de petits aqueducs pratiqués (f) dans le banc de fable. Cette opération ne se fait qu'aux marées vives, & remplit plus ou moins la Saline, suivant la hauteur de la marée. S'il s'y trouve déja du Sel lorsque l'eau de la mer y est introduite, il se dissout austi-tôt; mais deux ou trois jours fuffisent pour renouveller la congellation; & l'on recommence la même chofe, chaque fois qu'on emporte le Sel & que l'étang fe vuide. On avoit la marée d'une Nouvelle-Lune lorsque l'Auteur fit sa cargaison. Tout le monde l'affura que c'étoit le tems le plus favorable; mais il ne put s'en imaginer la caufe. (g).

CEUX qui viennent charger du Sel le prennent à mesure qu'il se forme, & le mettent en tas dans quelque endroit sec avant qu'on introduise de l'eau nouvelle. Il est fort remarquable que dans cet étang, le Sel ne commence à se congeler (b) que dans la faison seche; au lieu que dans les Salines des Indes Occidentales, c'est au tems des pluyes, particulièrement (i) dans l'Isle de la Tortue.

Les Anglois font un grand commerce de Sel dans l'Isle de May; & communément ils y ont un Vaiifeau de guerre pour la garde des Vaiifeaux (k), & des Barques, qui s'y rendent de toutes leurs Colonies. Le nombre de ces Batimens monte

Commerce de Sel par les

(b) Atkins, Voyage en Guinée, pag. 32 (e) Dampierre, Vol. 1. pag. 75. & Vol.

III. pag. 21. (d) Angl. en 1699, il s'arrêta fix jours à Mayo, où il prit fept ou huit tonneaux de Sel pour fon Voyage, R. d. E.

(3) (e) Ce doit être la Rade Angloife décrite ci-defious. Celle dont il parle Vol. I. pag. 75 & fituée au Nord-Quest doit être Pac-Seco.

(f) Angl. par un trou, comme celui d'une Ecluie. R. d. E. (g) Dampierre Vol. I. pag. 12. (b) Ceit ce qu'affare Barbot dans fa Def-cription de la Guinée (pag. 533.) mais Roberts fit fa cargalion à Bona-Villa dans la Saifon des pluyes.

i) Dampierre, Vol, I. pag. 56. (k) Barbot dit la même chofe, ubi fup. ROBERTS. En divers tems.

monte quelquelois jusqu'à cent dans une année, fans autre dépensé que celle de faire ramafier le sel dans la Saline, de de le faire tramsforter à bord. Il ne leur encoûte pas beaucoup, parce que les Anes étant fort communs dans l'îlle, ils en font quites pour les louder des Nègres, 4 que la pauvrede du Pays ne leur fournissant pas d'autre (1) occupation, ils prement la prine eux-mêmes de conduire les Annes. La Saline est figure à la voyage dans un jour. On de fort que les mêmes Anes font plusieurs fois le voyage dans un jour. On en falle davantage, Il y a dans la Saline une forte de Ponton, que les Anglois nomment Frape Boat. [L'On y met d'abord le Sel ; & il est fair pour cett's ufige. Il y a un tillac, qui s'écted depuis la poupe jusques à un tiers de la lon-

Précautions qu'on a prifes gans la Saline.

gueur du Bateau, J au milieu disquel on a elevé des ais de féparation, pour (n) garantir des vagues les Eiquis qui vienneut y recevoir le Sel; car la mer elt toijours agitee [au rivage, quoisqu'elle foit fort tranquille dans la PB Baye.] On a pourvi de même par des elaceades & des cordages à tous les inconvéniens qui pourroient interrompre le travail (n). Dampierre s'eft fort étendu fur toutes ces précautions de l'art pour l'utilité des lieux où la Mer eft violente. On y cht, di-1, moins heureux qu'en Amérique, où le Sel fe fait ordinairement en pleine Baye, fans (p) qu'il y ait jamais vû d'eftaccades (n)

#### ROBERTS

(1) Fryer, dans ses Voyages (pag. 6.) dit qu'on amene le Sel au rivage dans des broucttes ponssées par le vent.

(m) Dampierre, Vol. III. pag. 13.
(n) Angl. bateau. La s'élève une espèce de lambour, non pas du fond de cale, mais

de l'extrémité du tillac à deux pieds de hauteur, ou environ, qui est bien calfaté parteut. Cela sert à. R. d. E.

(a) Le Traducteur a extrémement abrégé tou1 cel article, que nous croyons devoir donner dans toute fon étendue, & tel qu'il se trouve dans l'Original. Le voici. Pour tenir le baseau le Cap contre terre & la pouffe à la Mer, il y a deux perches plantées en dedans, l'une à la têle & l'autre au milicu, vis à vis du Tambour, mais qui font d'un pied plus hautes que cette féparation ; au fommet de chacune de ces perches, il y a une entaille affez grande pour recevoir une petite corde, don1l'un des bouls est attaché à un poteau sur le rivage, & l'autre à un grapin, ou à une Ancre qui est affez loin dans la Mer; cette petite corde fert à haler le bateau de part & d'autre; & les perches le Hennen1 ferme, en forte qu'd ne fçautoit branler, fi la corde est bien tenduc. Mais our l'affermir d'aniant mieux, il y a des cordes, dont les unes partagent la longueur du bateau en trois parties, & en ferrent les côtes contre les banes des rameurs; & les autres font placées de telle manière, qu'elles empêchent les côtes & les planches du bâteau de s'ecarter les unes des autres. Pour cet effet il y a des trous à certaine distance tout le long de la quille au dedans du bateau par lesquels

on paste ces cordes qu'on ajuste le long des côtes & qu'on y attache avec des Rabans. De cette manière, quand mê:ne il y auroit des cious & des chevilles, qui viendroient à fauter par le choc des vagues, les cordes pourroient toùjours retenir les membres du Bateau unis enfemble. C'est ainsi qu'on a soin de renforcer ces Batcaux, & c'est à cause de cela qu'on les appelle Frape-boat, c'est-à-dite Bateats-cords. Deux hommes fufficnt pour le haler d'un côté & d'autre, & pour y verser le Sel qu'on y apporte du rivage dans des facs. D'abord que le Bateau est affez près de terre , un de ces hommes, qui fe tient de bout proche du tambour, plie auffi tôt la petite corde autour de la perche qui est-ià, & arrète par ce moyen le bateau avant que la Mer puisse le désourner. Lorsque ces deux hommes ont reçu leur charge, ils halent en Mer, jusqu'a ce qu'ils soient fortis de la violence des houies, & enfuite ils déchargent leur Sel dans une autre Barque, qui le transporte à bord du Na-vire. Sans le secours d'un pareil Bateau, il n'est pas trop für d'y aborder en quelque tems que ce foit; car quoique la Mer foit d'ordi-naire fort calme dans la Rade, néanmoins elle bat avec violence contre le rivage; & il feroit à propos que tous les Navires qui vontlà eussent un de ces Bateaux cordes, ou qu'ils en empruntaffent un des autres Vaiffeaux qui s'y trouvent, car les habitans n'en ont point. R. d. E.

(p) Dampierre Vol. IIi, pag. 13. (q) Angi. Pour l'utilité des iicux, où la Mer ell violente; comme, par éxemple, en diveries

ROBERTS Observe que l'Isle a deux Rades, où les Vaisseaux peuvent être en füreté; outre plusieurs Criques, qui ne reçoivent que des Barques, & qui ne méritent pas d'être observées. La Rade du Nord se nomme Pafece ou Paceco. On y peut mouiller fur fix, fept ou huit braffes. Le fond est merreux, mais fans être fort nuifible aux cables, excepté entre le de May. les rochers de corail, qu'on peut éviter en amenant la pointe la plus Orientale de la Bave au Nord-Ouest ou au Nord-Ouest quart au Nord. Au long de la Côte, jusqu'à la pointe de Yingdost on trouve quantité de Roes & de Baffes, dont quelques-unes (r) s'étendent jusqu'à deux milles du

. rivage. C'E & T après la pointe de Yingdost qu'est située la Rade Angloise, où s'arrêtent les Bâtimens (s) qui viennent charger du Sel. Le fond en est généralement fort gloife, mauvais, & parfemé de rocs vers la pointe Sud de la Baye. Celle du Nord n'est pas moins propre à couper les cables, mais il n'y a pas tant de rocs qui puissent arrêter les ancres & causer leur perte. On prétend que ce sont les Anglois mêmes qui ont rendu cette Baye fi mauvaife, en y jettant leur left. Le centre de la Baye est beaucoup meilleur pour le fond, & n'a pas moins de huit braffes jusqu'à douze. Mais le mouillage (t) n'y est pas sur à la fin du mois de Juin & dans le cours de Juillet, où les vents deviennent fort variables: Alors il vaut mieux mouiller hors de la Rade à quinze ou

dix-huit braffes de profondeur ].

Dampierre dit que les Habitans vivent au milieu de l'Isle, affez près de cette Baye, dans trois petites Villes, qui ont chacune leur Eglife & leur fulaires. Prêtre. Il ne compte que fix ou fept milles de leurs habitations jufqu'au rivage. Pinofa, qui est la principale, a deux Eglises. Les deux autres se nomment Saint Jean & Lagoa. Rien n'est si misérable que leurs Maisons. Elles font bâties de bois de figuier, qui est le seul arbre qu'ils y puissent employer; & couvertes (v) d'une forte de canne fauvage. Les Infulaires, fans en excepter leurs Gouverneurs & leurs Prétres, font des Négres, qui tirent vrai-femblablement (x) leur origine d'Afrique; quoiqu'étant foûmis au Portugal, ils en ayent la Religion & la Langue. Ils font bien-faits, robustes, gras & charnus. Cependant l'Isle paroît si stérile & si pauvre aux yeux d'un Etranger, qu'il à peine à comprendre d'où les Habitans peuvent tirer leur embonpoint. A la vérité, Dampierre affüre après de justes informations, que leur nombre ne furpasse pas deux cens trente (y).

ROBERTS observe qu'ils différent peu de ceux de Bona-Vista, mais qu'ils Font moins d'inclination pour les Anglois sils sont habillés de même manière :

ROBERTS. En divers tems.

Rades de l'Is-

Pointe de Yingdoft.

Rade An-

Ses qualités.

Habitations & vic des In-

diverfes Rades des Indes Orientales & Occidentales, où elles feroient fort miles, quoiqu'il n'y ait jamais vu aucun de ces Bateaux. (r) Voyez les Voyages de Roberts pag.

c3r(s) Ce doit être la Rade, dont Dampierre fait mention, fituée à la partie Occidentale de l'ifle; tout comme celle qu'il dit être au Nord-Oucit d'oit être celle de Pacces. Voyez cl-devant.

(t) Roberts, pag. 401. (d) v) Dampierre, Vol. III. pag. 17. [Le toit des Maifons Espagnoles de la Jamaïque

eit bati de meine.] (x) C'est une vérité dont on ne peut dou-r. Voyez et dessus la Description générale,

(y) Dampierre, Vol. III. pag. 19. Dapper dit qu'en 1505, il y avoit deux cens vingt-cinq Habitans, & qu'en 1628, il n'y en avoit plus que cent cinquante,

En divers tems.

Reffource

les alimens.

Ronents, mais il n'y en a que peu qui ayent un habit complet pour les jours de Fête. 7 Pendant le féjour qu'il y fit en 1722, il vérifia que l'Isle n'avoit pas beaucoup plus de deux cens Habitans, presque tous Negres, ou du moins avec beaucoup moins de Mulatres & de Blancs que les autres liles (z). DAMPIERRE prétend que les Infulaires de May, quoique fort mal en

alimens, vivent mieux que ceux des autres Isles, à l'exception seulement de (a) S. Jago. Ils tirent, dit-il, la plus grande partie de leurs vivres. des Anglois, qui leur donnent, pour récompense de leurs services, tout ce qu'ils peuvent retrancher de leurs provisions, avec quelque argent, & de vieux habits. Auffi s'en trouve-t'il plusieurs qui sont vêtus assez honnêtement, quoique la plûpart foient presque nuds. Ils profitent de la saison des Anglois pour gagner quelque chofe, parce qu'ils n'ont aucun Batiment qui puisse leur servir au commerce, & que les Vaisseaux Portugais ne venant point qu'ils ont pour dans leur Isle, ils n'ont que les Anglois pour ressource (b). [Ainsi c'est-H à l'Intérêt, qu'il faut rapporter l'estime que Roberts leur attribue pour sa

Nation. DANS la faison des Tortues, ils veillent pendant la nuit sur le sable de leurs Côtes , pour furprendre ces animaux. [Pour cet effet, ils ont de petites huttes dans certains endroits, où ils font à couvert de la pluye & où ils peuvent dormir. ] C'est encore un secours qu'ils ont contre la faim; car il vient un grand nombre de Tortues aux Isles du Cap-Verd. Mais lorsque cette faifon est passée, il ne leur reste que la chasse des Poules de Guinée, & le foin de leurs petites Plantations. S'ils ont envie de passer dans l'Isle de S. Jago, il faut qu'ils obtiennent la permission du Gouverneur, & le passage fur quelque Bord Anglois. Le Gouverneur de l'Ille de May prend fa commiffion du Gouverneur Portugais de S. Jago. Celui qui occupoit cet emploi, en 1699, (c) étoit d'un excellent caractère, & fort généreux dans sa pauvrete, comme les Habitans sont presque tous. Il s'attend à recevoir un petit présent de tous les Commandans de Vaisseaux qui viennent charger du Sel. Il se fait honneur d'être invité à bord; & cette faison étant comme celle de fa récolte, il ne (d) quitte pas un moment les Anglois. En 1725, Roberts trouva pour Gouverneur, un Négre, nommé le Capitaine Vincent Aloa (e), mais beaucoup plus connu des Anglois fous le nom de Peter Vincent.

L'Iffe de May est exposée aux Pyrates.

LES Pyrates, qui descendent souvent dans cette Isle, en ont quelquesois enlevé les Bestiaux & même les Habitans. En 1683, sept ou huit jours avant l'arrivée de Dampierre, il y aborda un Vaisseau Anglois, dont l'Equipage étant descendu sous ombre d'amitié, se saisit du Gouverneur & de quelques autres Infulaires. Ils furent conduits à bord, d'où on les força d'envover chercher leurs meilleurs Bestiaux pour racheter leur liberté. (f) Mais c'étoit un artifice, qui n'aboutît qu'à les enlever eux-memes avec ce qu'ils avoient de plus précieux; & peut-être n'ont-ils jamais revû leur Isle. Le Capitaine Anglois qui commit cette indigne action, étoit de Briftol. & se nommoit

(d) Ibidem.

<sup>(</sup>a) Roberts, pag. 402.

<sup>(</sup>a) Dampierre, Vol. 1. pag. 76. (b) Ibid. Vol. III. pag. 25. e Ibidem.

Roberts , pag. 402. (f) Les Habitans n'avoient pas voulupermettre aux Matelots de débarquer.



GRONDTEKENING van de STAD en FORTEN van S'. IAGO.



nommoit Band. Il avoit failli de brûler le Vaisseau de Dampierre dans la Baye de Panama (g). Le même Voyageur, étant à May en 1699, fut témoin du retour d'un Gouverneur, qui avoit été pris de même (h) par les Pyrates, & qui avoit passé un an ou deux dans leurs chaînes. L'Isle de May, avec Tanger, & Bombay dans l'Inde, avoit fait partie

ROBERTS. En divers tems. Elle fit partic de la dot

fur cette Isle, s'ils avoient crû qu'elle méritat d'être conservée.

de la dot de Catherine d'Arragon , lorsqu'elle sut mariée en Angleterre. On de Catherine doit présumer que les Anglois n'auroient point abandonné leurs prétentions .d'Arragon.

(b) Ibid. Vol. III, pag. 18. & fair. (g) Dampierre, Vol. I. pag. 75. .

C. IV.

## Ille de S. Jago, de Santiago, ou de Saint Jacques.

A découverte de cette Ille étant arrivée le premier jour de May, comme celle de la présédente elle page le pag me celle de la précédente, elle reçut le nom de Saint Jacques, dont la Fête se célèbre le même jour. Suivant Roberts, elle est située à quinze degrés de latitude du Nord, & fix degrés cinq minutes de longitude (a) Ouest du Cap-Verd. Le Capitaine Philips la place à quinze degrés (b) vingt-cinq minutes de latitude, en prenant sa régle apparemment de Praya, où il avoit

Origine du

S. JAGO est la plus grande de toutes les Isles du Cap-Verd. Sa longueur. fuivant Beckman (c), est d'environ quarante-cinq lieuës; sa largeur de dix; & fon circuit de quatre-vingt-cinq (4). Philips ne lui donne qu'environ vingt lieuës de longueur, du Sud-Est au Nord-Ouest; & dix de largeur, Est-Nord-Est & Ouest-Sud-Ouest (e). Elle est éloignée, suivant Dampierre, de qua-tre ou cinq lieuës de Mayo, à l'Ouest; & sur le même témoignage c'est la principale, la plus fertile & la mieux peuplée des Isles du Cap-Verd (f), quoiqu'elle foit montagneuse & qu'elle ait quantité de terres stériles. Philips dit qu'elle est remplie de montagnes hautes & désertes ( g ).

Grandeur

A l'égard de l'air, Roberts observe que dans les saisons pluvieuses elle est plus mal-faine & plus dangereuse pour les Etrangers que toutes les autres Hles. Si l'on excepte Cachao, dit-il, la Guinée même n'a pas de lieu plus funeste à la fanté que S. Jago. Il compare cette Isle aux Pays où la peste fait ses

Qualités de l'air & du ter-

ravages (b). SUI VANT Beckman (1), le terroir de S. Jago est extrêmement agréable, & produit également ce qu'il y a de plus utile & de plus délicieux pour la vie. Ovington juge néanmoins qu'elle n'est pas si agréable que Madère, ni fi montagneuse; d'où il conclut qu'elle est plus propre aux Plantations (k).

ROBERTS observe que toute la partie Sud-Est de l'Isle est une terre plase;

(a) Roberts, pag. 403. (b) Voyage de Philips en Afrique & à la Authade, fait en 1693. pag. 183.

(c) Voyage à Bornco, pag. 9. d ) Angl. quatre vingt-quinze. R. d. E.

(e) Philips, shi fup.

(f) Dampierre, Vol. I. pag. 76. (g) Philips , ubi fup. (b) Roberts, pag. 335. Ubi fup. pag. 12.

( & ) Voyage a Surate, pag. 40.

ROSERTS. En divers tems.

te; & qu'à la réserve de Campo de Terrafal tout le reste s'élève en montagnes. La plus haute est celle de Saint Antonio, qui est vers le centre de l'Isle. Lorsqu'on voit la haute terre de Terrafal à l'Est ou à l'Oucst, on la prendroit pour une Isle, jusqu'à ce qu'on soit assez proche pour appercevoir MontSaintAnla terre ballo, qu'on a nommée Campo, (1) & qui joint cette partie à tout le refte. C'est dans ee dernier lieu que les Portugais sormèrent leur premier établiffement (m), parce qu'ils le trouverent, non-feulement le plus agréable, mais encore le plus fertile & le mieux réglé pour les faisons ; sans comp-

Abondance de pâturages A de beitiaux.

L'Isle de S. Jago ayant beaucoup (n) d'eau fraîche ne peut manquer d'excellens (0) pâturages. Ses animaux les plus confidérables font les Bœufs & lcs Vaches, qui font en grand nombre, suivant Dampierre, quoiqu'ils se vendent jusqu'à vingt dollars. Les Chevaux, les Ancs, les Mulets, les Daims les Chèvres & les Porcs n'y font pas en moindre abondance. On y trouve des

Singes, qui ont le (p) visage noir & la queuc fort longue.

ter qu'il est arrosé par un grand nombre de ruitleaux.

SIR Richard Hawkins dit qu'on y trouve des Civettes, & qu'il n'a (a) vû nulle part des Singes d'une aussi belle proportion. Roberts assure que de toutes les Isles du Cap-Verd celle de S. Jago est la scule qui (r) produise des Singes, & qu'elle en a dans toutes les parties. Philips les nomme Jackanapes. Il rend témoignage qu'ils multiplient dans les (s) montagnes, où il en a vû un fort grand nombre. Beekman parle d'une abondance (1) extrême de Bœufs, de Pores, & de Chèvres, Mais, fuivant Cornwal, (v) les Chevres y font fort maîgres. Philips affüre qu'il en a vû trois ou quatre troupeaux de cinq cens, qui s'avançoient fur la Côte vers (x) fon Vaisseau. [Il ajoûterque les Moutons n'y font pas exquis & que les Pores n'y valent pas grand chose. 7

Oifeaux de diverses confeurs.

ENTRE les volatiles de S. Jago, Dampierre nomme les Parakifes, les (y) Perroquets, les Pigeons, les Tourterelles, les Hérons, les Faucons, l'Oifeau qui vit de Crabbes, les Galdens, qui font plus grands, mais de la même espèce, les Corlucs, &c; mais sur tout des Coqs & des Poules, privés & fauvages. Roberts dit qu'on y trouve des Oifeaux de toutes les espèces, fartout des Poulets de Guinée ou des Pintades, des Paons; & des Poules domestiques, qui vont le matin, en troupes, chereher leur nourriture dans les montagnes, d'où elles reviennent (z) le foir aux lieux habités, comme les Pigeons en Europe. Cornwall ajoûte (a) que S. Jago a des Poules d'Inde. Beckman y joint des Oyes & des Canards, avec eette eireonstanee remarquable (b), que la plûpart des Oifeaux de l'Isle ont les os aussi noirs que le Jais, &

Propriété des oifeaux de Saint Jago.

(1) Roberts, pag. 409.

(m) Ibid. pag. 403.

(n) Dampierre dit que l'eau est bonne àS.
Jago, mais difficile à transporter, & que le

bois y est rare & cher, pag. 3. Vol. IV. [Le Capitaine Cornwall remarque que l'Ifle eft abondante en fources d'eau-fraiche, & qu'on en pent aufli trouver en creufant des puits. Voyez

les Observations sur divers Voyages aux Indes. pag. 7.] (0) Roberts, pag. 404.

(p) Dampierre; Vol. III. pag. 25.

(q) Yoyage à la Mer du Sud, pag. 31.

(r) Page 411. (s) Voyage en Afrique, &c. pag. 183 (t) Voyage à Borneo, pag. 13.

Indes pog. 7. (x) Voyage en Afrique, &c. pag. 187.

(y) Dampierre, Vol. III. pag. 25. Hawkins dit que ce font des Perroquets gris, pog. 31. 2) Roberts, pag. 404.

a) Observations &c. pag. 7. (b) Voyages à Borneo. pag. 13.

la peau de la même couleur que celle des Négres, quoique la chair en foit ROBERTA. auffi blanche que celle des Oifeaux de l'Europe, & ne foit pas moins bonne. Philips dit en général que la volaille de S. Jago est (c) d'une bonté médiocre.

divers tems.

CETTE Isle porte en abondance, du maïz, du bled de Guinée, des plantains, des bananes & des courges (d), des oranges, des limons, des tamarins, des pommes de Pin, des melons d'cau. La noix de coco, la guave, & la canne de fucre n'y croiffent pas moins abondamment. On fait peu de fucre dans l'Isle, & l'on s'y contente de la melasse. La vigne n'y croît pas mal. & l'Auteur est persuadé qu'avec un peu de culture on feroit de fort bon vin, si le Roi de Portugal ne s'y opposoît par (e) des raisons d'Etat. Ovington dit qu'il y a peu de vignes à S. Jago, & que le vin qu'on y boit vient (f) de Madère. Dapper prétend qu'il vient de Lisbonne. Le même Auteur met le Saint-Jago. cèdre entre les arbres de l'isle, & nous apprend que les herbes & toutes les plantes de l'Europe y croissent fort bien, mais qu'elles demandent d'être renouvellées tous les ans.

LE coton y croît aussi, & reçoit plus de culture que dans les autres Isles, puisoue Dampierre affure que les Habitans en recueillent affez pour se faire Coton.

des habits & pour en faire passer une grande (g) quantité au Brésil. Le Capitaine Cornwall parle de l'abondance de (b) leur coton, & de leurs provisions; mais il ravalle beaucoup leur sucre. Entre leurs fruits, Dampierre relève une forte de pomme que les Anglois ont (i) nommée Couftarde (Cuf-tarde, forte tard apple ), de la groffeur d'une grenade & presque de la même couleur. Sa de pomme, peau tient le milieu, pour la fubstance & l'épaisseur, entre celle de la grenade & celle de l'orange de Séville; plus souple que celle-ci, & plus cassante que la première. Ce qui la rend fort remarquable, c'est qu'elle est toute environnée de petits nœuds comme d'autant de clous. La chair en est blanche, tendre, douce & agréable, avec la couleur & le goût si semblable à la Couftarde Angloife, que c'est ce qui lui en a fait donner le nom. A la place de pepins, elle a quelques petits noyaux ou de petites glandes. L'arbre qui la porte est de la grandeur d'un Coignassier, avec des branches fort minces, mais longues & en grand nombre. Le fruit croît à l'extrémité, & pend par son propre poids au bout d'une queuë de neuf ou dix pouces de long. Le plus grand arbre ne porte pas plus de vingt ou trente pommes (k). Dampierre a vû le même fruit dans toutes les parties de l'Amérique, Isles & Continent. Il ne le repréfente pas moins commun aux Indes Orientales. On trouve aussi dans toutes ces Contrées, suivant le même Auteur, le Papa, qui est un fruit de la grosseur du Melon muscat, creux de même, avec autant de ressemblance, au-dedans & au-dehors, pour la forme & la couleur. Seulement il porte au centre une

Deux fruits ef-

Le Papa.

, poignée

<sup>(</sup>c) Voyag. en Afrique, pag. 187. (d) Ovington dit que les Bananes de S. Jago font meilleures que celles de Madère, pag. 40. Dampierre ajoûte des Dattes. Philips met les Oranges au dessus de celles du Portugal. Elles s'y donnent presque pour rien.

en reçoivent des Vaiffeaux de l'Europe, & que d'ailleurs ils en boivent fort peu. Vol. (g) Voyage à Surate, pag. 40.
(b) Observations sur divers Voyages, pag. 7.

<sup>(</sup>e) Roberts, pag. 404. (f) Dampierre prétend qu'ils ont du vin de

<sup>(</sup>i) Dampierre, Vol. III. pag. 24. A la Ja-maïque on l'appelle Sweet Sopr. ( k ) Ivid. Vol. III. pag. 25.

leur eru, mais qu'ils le negligent, parce qu'ils III. Part.

170

En divers tems. poignée de graine noirâtre, de la groffeur d'un grain de bled, d'un goût presqu'austi chaud que celui du poivre. Le fruit est fort agréable dans sa maturité; mais il n'a pas la moindre faveur avant ce temps-là. On le fait cuire alors avec la viande, comme les navets; & les Européens mêmes en mangent volontiers.

L'ARBRE qui porte le Papa a dix ou douze picds de hanteur, fon trone, près de la terre, n'a pas moins d'un pied & demi ou deux pieds de diamètre. Mais il s'élève en diminuant jusqu'au sommet. Il est entièrement sans branches. Ses feuilles qui font fort grandes, fortent immmédiatement du tronc, au bout d'unc tige, qui augmente en longueur à mesure que la feuille est plus éloignée de la cime de l'arbre. Leur forme est ronde & dentelée, Elles commencent à fortir fix ou fept pieds au-deffus de la terre, & elles deviennent plus épaisses en montant vers le fommet, elles font très larges, & ferrées contre le trone. Le fruit croît entr'elles, avec d'autant plus d'abondance qu'elles ont plus d'épaisseur; de sorte qu'à la cime il est en si grand nombre que l'un tient à l'autre; mais sa grosseur alors ne surpasse pas celle des Navets communs. Ce qu'on a dit d'abord ne regarde que le fruit d'en-bas, qui croît en-

trc des (1) feuilles moins épaisses.

Poissons de S. Jago.

DAMPIERRE dit que le Poisson est le même à S. Jago qu'à May & dans ( m ) les autres Isles. Philips se vante d'en avoir pris en grand nombre & d'excellent dans la Baye. Ses hameçons n'étoient pas oififs un moment; & lorfqu'il eut employé le filet, sa pêche se trouva si abondante, que ses gens ne pouvant la manger, en falèrent une grande partie. DE tous les Voyageurs qui ont écrit sur les Isles du Cap-Verd, Roberts est

Foffiles.

re d'or.

le feul qui ait parlé des productions fouterraines de S. Jago. Il en remarque deux principales. L'une qui s'y trouve en abondance est cette espéce de Mar-Marcaffite, caffite que les Portugais nomment Beurre d'or. Il est généralement opaque, nommé Beurquoiqu'il s'en trouve d'un peu transparent. A l'ombre, sa couleur est un bleu fonce; mais au Soleil, il a la vraye couleur de l'or. L'Auteur apprit de quelques perfonnes (n) intelligentes, qui avoient réfidé long-tems dans différens Cantons du Bréfil & qui avoient été mèlées dans les entreprifes des Mines. qu'il y a une mine d'or où l'on trouve une grande quantité de ec Beurre-d'or. Les mêmes personnes affurèrent Roberts que la peinture qu'on fait avec cette Marcaffite est aussi brillante que la véritable dorure. Le second Fossile est une Pierre rouge, ou une cspéce d'Ocre fort curicux, qui se trouve sur une montagne du côté du Nord. Elle est de la nature de la craye d'Angleterre, mais plus molle, & toûjours un peu plus pefante que fa poudre, qui a l'odeur de la plus belle farine. Elle s'étend dans la terre par différentes veines. & quoiqu'à la furface elle paroiffe femblable au roc ordinaire, elle change à mefure qu'elle s'en éloigne, jusqu'à prendre entièrement la couleur du souffre. La couche qui fuccède cft d'un jaune clair; & celle qui fuit, est couleur de chair. Après celle-ci, on en trouve une où le rouge prévaut. Enfin la dernière est

Sorte d'ocre, & fes différences.

ROBERTS

rouge fonce, mais vif & brillant (0).

<sup>(</sup>a) Il avoit pris des effais, [ de l'un & de (1) Ibidem. (m) Voyage en Afrique & à la Barbade , l'autre de ces minéraux ] qu'il perdit à S. Nicolas avec fa Barque, pag. 312. (n) Angl. apprit d'une perionne, R. d. E.

ROBERTS vit à Terrafal une pierre de roc (p) d'un jaune gris fort lumip neux, mélé de paillettes brillantes, qui reluifoit au Soleil comme le criftal. [H

n'explique pas ici fes conjectures. 7

L'Isle de'S. Jago a le privilége d'être comme la Douane Portugaife, pour Htous les Vaisseaux [de cette Nation] qui vont commercer au Nord de Sierra Leona jusqu'en Guinée. Cet avantage, joint à la commodité de sa situation pour le commerce, y avoit conduit quantité de Marchands, qui faifoient fleurir une Manufacture de Barrafouls; mais leur entreprise ayant décliné par Hes raisons (q) qu'on a déja fait remarquer, [la plûpart ont pris le parti de retourner à Lisbonne, ou de s'établir dans d'autres Colonies. ] Cependant l'Ifle en a confervé plufieurs, & cette occasion lui a procuré un grand nombre d'autres Habitans qui ont fort bien fervi à la peupler. La Cour de Portugal, pour les encourager par ses bienfaits, n'a pas sait difficulté de leur accorder la propriété des terres à perpétuité, fans se réserver (r) aucune rente ni la moindre espèce de taxe. L'Isse de Saint Philippe est la scule, qui jouisse de

cette faveur avec S. Jago. Cependant une distinction de cette nature n'a point été capable d'y attacher long-tems les Portugais. Quoique les terres leur appartiennent, ils en laissent l'usage aux Négres, pour aller jouir du peu de Blanca. revenu dans leur Patrie. Il y avoit si peu de Blancs à S. Jago lorsque Roberts y paffa (1), qu'il n'en compta pas plus de trois pour quarante Négres.

DAMPIERRE afforc que les premiers Habitans de S. Jago furent des Portugais bannis pour vol, pour meurtre, & pour d'autres crimes de la (t) même infamie. Le Capitaine Cornwall les traite (v) de Malfaiteurs transportés (x) qui, s'étant melés avec la race de leurs Colonies de Guinée, n'ont confervé qu'une ressemblance imparsaite de figure & de langage avec les Portugaisde l'Europe, quoique leur ambition continuelle foit de n'en être pas diftingués. Ils font devenus vrais Mulâtres, de haute taille, mais mal proportionnés; fur tout les femmes, qui ont les lèvres groffes, le nez plat, & les inclinations auffi déréglées que leur vifage est difforme. [Le Commerce qu'ils ont avec leurs Esclaves qui sont des Négresses de Guinée, fait que,] si l'on excepte le Gouverneur, l'Evêque, quelques Gentilshommes, & les Religieux

(y), qui font envoyés de Lisbonne, tout le reste est de la même couleur & de la même difformité. Le Capitaine Beckman ajoûte à cette peinture, qu'ils font pauvres, pareffeux, portés au larcin, Catholiques de nom, mais la plû- tés. part d'une ignorance & d'une stupidité qui leur fait ignorer jusqu'aux premiers (z) principes de leur Religion. Cependant il faut observer que Beckman n'ayant tiré ce portrait général des Habitans de l'Isle, que d'après ceux de Praya, on y doit mettre quelque exception, fur-tout pour l'article du vol; car Dampierre qui reconnoît ce vice dans les Habitans de Praya, rend un meilleur témoignage à ceux de S. Jago. Ils ne font guères moins pauvres,

(p) Roberts, pag. 414. (q) Voyez et dessus la Description géné-

(r) Roberts, pag. 403. s) Ibid. pag. 404.

(t) Dampierre, Vol. IV. pag. 4.

v) Observations, &c. pag. 6. (x) Angl. Cornwal dit qu'ils ne font pas meilleurs que des Malfaiteurs transportés.

(y) Dampierre, Vol. III. pag. 23. & IV. pag. 4. (a) Voyage à Borneo, pag. 12.

ROBERTS. divers tems.

Pierre lumí-Priviléges de S. Jago & de fes Habitans.

Il s'y trouve

Leur origine.

Leurs quali-

dit-il .

172

divers tems. Eccléfiaftidit-il, parce qu'ils ont peu de commerce; mais la préfence d'un Gouverneur Portugais les contient (a) dans l'ordre.

L'Evèque & les Chanoines doivent être Portugais de naissance ; mais pour le fervice des autres Isles, & pour les fonctions subalternes de celles même de S. Jago, on admet les Mulâtres & les Négres aux degrés eccléfiastiques. ques de S. Ja-Ceux qui fe presentent pour le Sacerdoce reçoivent l'éducation qui convient à cette dignité; & fi l'on ne parvient pas à les rendre fort sçavans, on s'efforce du moins de leur inspirer du respect pour leur état & du zéle pour les sonctions de leur Ministère. Philips fait entendre (b) que les plus ignorans & les plus déréglés ne font pas toûjours les Negres. Si les Sociétés eccléfiastiques du Portugal ont quelque Sujet feandaleux dont elles veulent fe défaire, c'est à S. Jago qu'elles trouvent le moyen de l'envoyer ; & l'on se figure aisément que, dans un lieu où la discipline est moins sévère qu'à Lisbonne, il n'arrive gueres d'amandement pour les vices. Cependant il s'y trouve, fuivant le témoignage de Roberts (c), des Eccléfiastiques vertueux, qui font honneur à leur profession (d).

LE

(a) Dampierre, ubi fup. (b) Voyage de Philips en Guinée, pag. 188. (c) Roberts, pag. 405. & fniv. (d) [Tout ee Paragraphen'est qu'un Abré-

gé très imparfait de ce que disent les Anteurs Anglois; comme on peut s'en affurer par la Traduction qu'on en va donner dans cette Note. Le Clergé de Portugal, dit l'Original, paffe généralement pour le plus ignorant de toute la Chrétienté. Il a la coûtuine d'envoyer dans les Colonies les plus mauvais de fes Membres, qui, ayant eu le bonbeur d'échaper des mains de l'inquisition, seroient peu d'honneur à leur ministère dans les endroits où ils font connus. Ces Eccléfiaftiques ménent d'ordinaire une vie si relichée & si scandaleuse, qu'ils ne peuvent qu'être très délagréables à l'Évéque, homme d'un caractère fort doux. Auffi leur préfère t'il les Nègres, quoiqu'ils n'ayent d'autre éducation que celle qu'ils ont reçu à S. Jage, parce qu'ils sont de mœurs plus réglées; c'est ce qui fait que la plûpart des Prêtres de ces Ifles & de la Côte de Guinée font de cette couleur. Cependant aueun d'eux n'est jamais admis à la dignité d'Evêque, de Chanoine, ou de Chapelain de l'Eveque; ees pottes devant toûjours être remplis par des Blanes. Il est possible que, parmi ces mauvais Prêtres, il s'en trouve quelques-fois d'un meilleur caractère. Il arrive souvent que le défaut d'Amis pour obtenir un Bénétiee en Portugal, oblige un honnéte-homme à rechercher une Mission hors du Pays, qui lui donne de quoi vivre.

Cette préférence, que l'Evêque donnoit aux Negres de bonnes mœurs fur les Blanes qui menoient une vie déréglée, lui attita des cha-grins de la part des Cordeliers de S. Jago, quoiqu'il fut de leur Ordre. Ces bons Pères s'avisoient de tourner en ridieule l'ignorance des Prêtres Négres toutes les fois qu'ils en avoient l'oceasion. Pour remédier aux inconvéniens qui en pouvoient naître, l'Evêque leur fit défendre, sous peine d'être renserates dans leur Cloitre, de se meler de rien de ee qui se

patfoit hors de leur Couvent.

On amene à S. Jogo un grand nombre de jeunes Négres pour en faire des Prêtres, Des qu'ils ont pris ce partl, on tàche, foit par recommandations foit par préfens, de les mettre fous la protection de quelqu'un de ceux qui possèdent les principales dignités de la Cathédrale. Ceux et , sans se donner beaucoup de seine pour leur instruction, les présentent enfuite à l'Evêque, qui, après un éxamen & un difeours ferieux fur la dignité, l'importance, & les grandes difficultés des Fonctions Sacerdotales, éxige d'eux qu'ils s'engagent folemnellement à avoir une bonne conduite & leur donne sa Bénédiction. Tout cela les met en droit de porter l'habit d'Etudiant, qui confifte dans une foutane & un manteau de bayette noire. Achetant enfuite une Grammaire latine & quelques Catéchifines où font contenus les élémens de leur Religion, ils travaillent à s'en fourrer dans la tête autant qu'ils en ont befoin pour disputer fur les questions qu'ils renferment; & c'est pour ce genre d'exercice qu'ils s'affemblent le foir dans quelque rue où ils peuvent être à l'ombre. Mais rarement leurs Disputes grammaticales s'élevent-elles au desfus de la déclination des noms, n'y en ayant qu'un très petit nombre qui ayent poussé leurs Etudes jusques à ponvoir conjuguer un verbe dans tons fes modes & tous fes tems

Quand

Le même Voyageur ayant fait deux fois le tour de l'Isle & visité tous les Ports, nous en a laisse deux Relations; l'une dans le Journal de son voyage, l'autre dans sa Description particulière de toutes les Isles. Elles doivent trouver place ici fuccessivement, parce que l'une sert à jetter du jour sur l'autre, & que les moindres différences font importantes pour la Géographie: [au reste le premier est écrit dans le même ordre qu'il fit cette petite

ROBERTS. divers tems.

Navigation. 1 (f) DE Furno ou Fuerno, à l'Est de Saint Philippe, Roberts traversa le Canal & se rendit à Rivera das Bharkas, Baye de l'Isse de S. Jago. La, il prit la résolution de gagner la pointe Nord de l'Isle, pour passer dans l'Isle de May; & quoiqu'en apparence cette route fût la plus longue, il fçavoit au fond qu'elle est la plus courte. Il fit donc voile vers la rivière de Prata ou Plata, & de-là à Terrafal; enfuite à Porto Faciendo, & à Porto Signore Georger, sans mettre ordinairement d'autre intervalle, dans sa course que celui des marées. [C'est l'unique moyen par lequel il supplée à l'omission des distances.] La Baye Porto Signore Georges, [qui est ici la seule qu'il décrive,] est petite, & cachée par quantité de rocs de différentes grandeurs, dont le plus grand néanmoins n'est pas plus long que d'un jet de pierre, la plûpart élevés au-dessus de l'eau. Ils s'étendent à la distance d'une demi-lieue du ri-

Ports de l'Ifle de S. Jaco.

Quand ils ont affez feuilleté ces Livres, l'Eveque leur fait fubir un fecond éxamen, à l'iffue duquel il permet aux plus avancés de lire quelques Ouvrages d'un genre plus relevé. Ils s'exercent quelque tems fur ceux-ci comme lls ont fait fur les précèdens; après quoi ils font éxaminés une troisième fois par le Vicaire général de l'Evêque, qui est en méme tems premier Juge de l'Inquitition avec le titre de Dr. en Théologie, Science dont il ne sçait peut être rien. Cet Officier donne aux Candidats un certificat, dont la teneur depend beaucoup du préfent, &c. qu'on lui fait. Cett fur ce Certificat que l'Evêque leur donne d'abord l'Ordre de fous-Diacre, en leur faifant prêter ferment de garder le fecret, tant fur les myfteres dont on les a déjà instruits, que fur ceux qu'on leur révelera dans la fuite. Ils reftent dans cette claffe jusqu'à ce que leur mérite ou leur crédit les mette en état de re cevoir le fecond Ordre, qui est celui d'Evangéliste. Cette Dignité leur donne le privilege de lire la Liturgie, & ils peuvent af-fifier le Prêtre qui dit la messe, en lisant les Epitres & les Evangiles.

Ce n'est cependant pas affez, ils ambition-nent tous l'Ordre de Pretrife qui leur donne droit de dire la Messe; & pour l'obtenir, ils mettent tout en usage. Mais avant que d'y être admis, on leur fait jurer, de la manière la plus folemnelle, deperfévérer dans l'obeiffance au S. Siège, le foumettant à croire & à faire tout ce qu'il jugera à propos de com-mander; & de tenir fecrets tous les Mystères de la Religion que l'Eglife trouve bon de ne

pas révêler aux Laïques. C'est-là tout ce que quelques Prêtres Negres en ont dit à l'Auteur; ce qui suppose bien d'autres choses dont ils n'ont pas crà devoir l'instruire. Quo qu'il en foit, des qu'ils ont reçu l'Ordre de Prétrife. ils travaillent à obtenir un Bénésice, le plûtôt

qu'il leur est possible. Le Capitaine Roberts fait enfuite remarquer la manière dont les Supérieurs profitent de l'ignorance de ces pauvres gens. Ils leur font accroire que s'ils commettoient quelque faute contre l'Inquifition ou l'Evêque, ils feroient perdus fans reffource. Et pour les en perfuader d'autant mieux, ils les affurent que s'ils s'en ailoient après la faute commife, ils ne feroient reçus chez aucune Nation Chrétienne, & que s'ils se retiroient parmi les Hé-rétiques, ils seroient éternellement dannés dans l'autre vie, & fürement Efclaves dans celle ci. Ce même principe les empêche d'écouter rien qui foit contraire aux sentimens de l'Eglife Romaine, hors de laquelle il n'y a point de falut. Ils refusent même le nom de Chrétiens à ceux qui n'en font pas membres; & pluficurs de leurs Prêtres auffi-bien que la plus grande partie du Peuple, croyent qu'ils ne font pas batifés. Sur quoi l'Auteur observe que , non-sculement dans ces Pays, où l'ignorance est fur le trône, mais encore en Ejpagne & en Portugal, il est ordinaire, dans l'in-certitude si un homme est Protestant ou Catholique Romain, de lui demander, s'il est

Chretien, ] (e) Voyag. de Roberts, pag, 306. & fuiv. divers tems.

vage, & rendent l'accès de la Baye fort difàcile : mais lorfqu'on y est untré, c'est un lieu aussi sur qu'agréable, où l'on est à couvert de toutes surtes de vents. & si bien enfermé qu'on n'apperçoit pas même la Mer. Le

fond oft d'un fable limoneux depuis cinq juiqu'à trois braffes. DE-LA, Roberts s'étant avancé dans la matinée jusqu'à Bigbide, qui fait Bighude.

la pointe Nord-Est de S. Jago, quitta la Côte à midi avec un vent Nord-Est, & découvrit, vers trois heures, le Mont Pinose dans l'lile de May. De Kalyete dans la même Isle, il revint à San Jago, où il tomba dans une Porto fine grande & belle Bave au Sud, à laquelle il donna le nom de Porto fine Nome. Nome. Il y mouilla, dans la partie du Nord, fous la haute terre. Ayant ensuite fondé une petite Crique fabloncuse, il y trouva tant d'eau qu'il ne sentit le

fond que fort près du rivage; [ce qui devoit lui paroître d'autant moins H furprenant, ] qu'il n'avoit pour fonde qu'une pierre, au bout d'une ligne qui lui scrvoit à la Pêche. Quoiqu'il eût trouvé [une grande pointe formée par de petits cailloux marques d'un excellent fond, la terre est si haute qu'appréhendant d'être surpris par quelque vent de Mer qui lui eut ferme la fortic de la Baye [ & qui, foufflant alors, alloit en augmentant à mesure que le K jour étoit sur son déclin, ] il remit à la voile (f) pour se rendre à Porto Formoso; & du même vent il gagna ensuite celle de S. Jago. De-là il se

PortoMadera. rendit à Porto Madera. Mais ne trouvant pas d'Habitans dans cette Baye, Praya Foril continua de s'avancer vers Praya Formofa, où il toucha; de-là à Saint Domingo. & à Porto Lobo, d'où il alla par terre à (g) la Ville, qui en est éloignée de vingt milles, du plus mauvais chemin du monde. [ Il y apprit du Porto Lobo. Seigneur Pedro Baldera Vesta, que Kalyetes passoit pour le meilleur Port de

S. Yazo contre l'opinion de Roberts qui avoit donné la préférence à Porto Labo. 7 De Porto Lobo, il fuivit la Côte, en paffant à la vûe des Bayes de San Francisco & de Portate; & le jour lui manquant pour gagner Kalyete, S. Francisco. il mouilla jusqu'au lendemain à Villa Praya, d'où il se rendit à (h) Kalyete. Mais attendant bien-tôt un vent Sud, il réfolut de gagner la Côte Est de l'Isle, parce que non-seulement la navigation est plus aisée avec le vent de Sud ou d'Ouest, mais que les Rades de cette Côte sont beaucoup plus surcs; car de l'autre côté il n'y en a pas une où l'on puisse être en sûreté, à l'execption de Kalvete Saint Martin; mais avec ces vents on n'en feauroit for-

tir, quoiqu'ils foient les feuls avec lesquels on puisse gagner le côté de l'Est. Roberts se rendit donc de Kalyete à Porto Praya. DANS fa Description générale des Isles du Cap-Verd, il commence par celle de Porto Praya, qui est au Sud de l'Isle de San Jago; & tournant

par l'Ouest, il fait encore une sois le tour de l'Isse pour revenir au même lieu. Porto Praya est situé proprement à la pointe Sud-Ouest de S. Jago. C'est le 1er. Port de l'Isle & le plus célébre. Il offre une perspective charmante. La Ville

& le Fort se présentent au milieu de la Baye, sur une terre assez haute, mais plate, avec une Vallée des deux côtés, où les Palmiers & les Cocotiers forment encore une vûe fort agréable. Le meilleur ancrage est au-delà de l'Isle, dans

(f) Angl. il fortit en ramant. R. d. E. beira Grande, au Sud-Quest de l'Isle, (g) Roberts entend fans doute la Ville ca-(b) Il y a pluficurs Kalyetes dans les difpitale de l'Isle, qui s'appelle S. Jago, ou Riférentes liles, R. d. T.

Porto Formolo.

mofa. S. Domingo,

Portate.

Kalvete S. Martin.

Descriptions particulières.

la partie Nord-Ouest de la Baye; quoique dans la partie ouverte on puisse mouiller aussi sur un sond de beau sable, depuis quinze jusqu'à einq ou six

brasses. L'eau fraîche ne manque pas sur la Côte (i).

En divers tems. Celle de Kalyete S. Mar-

A deux licuës de Praya, Ouest-Nord-Ouest, on trouve Kalyete S. Martotin, petite Crique, qui n'est large que de la longueur d'un [demi] cable, & p-qui ne laisse pas d'avoir seize ou dix-huit pieds d'eau. [ Vous pouvez y mouiller fur une Ancre, & la poupe attachée à un Arbre qui est au milieu de la pointe de terre, laquelle est toute remplie de petites pierres. ] On peut y demeurer fürement à l'anere pendant toute la faifon des pluyes, & l'eau fraîche n'y manque pas non plus. Mais quoique le lieu foit fans danger, on ne le découvriroit pas aifément si (k) l'on ne prenoit un Négre à Porto Praya, pour s'y faire conduire. L'Auteur observe seulement que malgré tous les avantages de cette petite Baye, c'est l'endroit de l'Isle le plus pernicieux à la fanté pendant (1) les pluyes. De Kalyete à la Ville de Saint Jago ou de Ribeyra grande, on ne compte que quatre milles par terre, d'un ehemin affez uni, mais fort pierreux. Par mer, eette Ville n'est pas à plus d'une lieuë du rivage, au Nord-Ouest de Kalyete. Sa Rade n'a rien d'extraor- Baye de S. Jadinaire que la mauvaife qualité du fond, qui est si tranchant qu'on n'y demeure pas long-tems fans perdre quelque ancre entre les rocs, ou fans y avoir quelque cable endommagé. Cet accident a causé la perte de plusieurs Vaisseaux. Austi n'y voit-on qu'un petit nombre de Portugais, qui n'y font pas même un long fejour. Les Hollandois y relâchoient autrefois pour les rafraîehissemens; mais il ne touchent à présent qu'à Porto Praya (m).

Celle de la

RIVERA DE PLATA est une sort longue Baye d'un sond très-net, depuis douze & quatorze braffes jusqu'à trois. Elle est plus commode que Porto vera de Plata. Praya, pour faire de l'eau, parce que le ruiffeau coule jufqu'au bord de la Mer [dans lequel on peut jetter les tonneaux, qui s'y rempliffent d'eux-mêmes par leur ouverture, fans qu'il foit nécessaire d'y employer des seaux.] On y trouve d'ailleurs toutes fortes de rafraîchissemens, tels que des Fruits, des Raeines, des Oifeaux, des Chèvres, & des Vaches, à meilleur prix qu'à

Celle de Ri-

TERRAFAL est un Port estimé, mais il ne sournit aucune provision; & quoiqu'on y foit fort fûrement lorfqu'on y est entré, l'accès en est fort difficile.

Terrafal.

On trouve ensuite la Baye de Porto Faciendo, qui est grande & nette, avee un bon fond, depuis dix jusqu'à quatre brasses. L'eau fraîche y est en do. abondance; mais comme cette partie de l'Isle ne confiste qu'en paturages, on ne peut s'y procurer d'autres provisions que des Vaches & des Chèvres, qui y sont à la vérité moins chères (0) que dans aucun autre Canton de l'Isle. L'Auteur y obtint un jeune Taureau, d'environ deux ans, pour une vieille ehemife qui n'auroit pas valu fix fols en Angleterre.

ENTRE cette Baye & Bighude, qui est la pointe la plus s'eptentrionale de

Porto Prava & qu'à la Ville (n).

<sup>(</sup>i) Roberts, pag. 409.

<sup>(</sup>k) Ibid. pag. 410. (l) Ibid. pag. 340.

m) Ibid. pag. 410.

que le Chevaller Hawkins étoit à S. Jago, il y avoit dans l'îfle, une Cité, dit-il, & deux Villes. Peyage à la Mr du Sad, paq. 29. (e) Augl. à la vérité-à aussi bon marché,

<sup>(4)</sup> Ibid. pag. 410. & fulv. En 1593, lorf-

ROBERTS.

En divers tems. Pointe de Bighude. Porto For-

mofo.

S. Jago, on trouve pluficurs autres pecities Rades, mais le Pays eft défert & flerile, la Côte dangereufe & parlemée de roes, dont quelques-uns font eacheis fous l'ean. Ceux qui fe font appercevoir ne font pas à plus d'un mille du rivage (p). Quand on a double la pointe de Bighude, la Côte tourne au Sud de Puris fins Nome, dont a deja lú la Deferipcion. La Baye fluivante eft celle de Puris Permofi, à l'aquelle il ne manque rien pour la beaute, fuivant l'origine de fon nom. Vers la pointe, un petit Batiment peut érrà é avouver de toutes fortes de vents. Mais, fans explicaur ce aqui

Baye & Ville de S. J. go.

lui manque, l'Auteur déclare qu'elle n'est pas favorable au commerce.

La Baye de S. Jago est aifement reconnue par l'Egliste de la Ville, dont
les murs font blancs, & le toit de tuiles fort rouges. La Ville est fituée au
milieu de la Baye, fur un terrain qui s'éleve; avec deux Vaillées, l'une a
Sud & l'autre au Nord, toutes deux fort bien plantées de Cocotiers & de
Palmiers. Le fond de la Baye est d'un beut l'able. L'ancarge yest flir,
depuis dix brasses place de d'un beut l'able. L'ancarge yest flir,
depuis dix brasses place d'un beut l'able. L'ancarge yest flir,
depuis dix brasses place d'un beut l'able. L'ancarge yest flir,
depuis dix brasses place d'un beut l'able. L'ancarge yest flir,
depuis dix brasses place d'un beut l'able. L'ancarge yest flir,
depuis dix brasses place d'un beut l'able. L'ancarge yest flir,
depuis dix brasses place d'un beut l'able. C'est d'ailleurs un des Cantons
de l'Ille où toutes les commodites qu'elle produit se trouvent avec plus d'abondance.

Porto Madera. Au Sud quart à l'Eft de cette Baye, on rencontre, à deux ou trois milles, celle de Forto Madéra, dont l'entrée na pas plus d'un jet de pierre de
largeur, entre deux pointes de roes fort efearpées, où la profondeur de
l'eau eft depuis neuf jusqu'à fix braffies. Après avoir paffè la pointe Nord,
on tombe fur quarte braffes & trois braffes & demie; mais on y eft à couvert de tous les vents. On n'y confèrve pas même la vice de la Mer. Un
cable de trois pouces y tient ferme à l'ancre un Bâtiment de trois cens tonneaux. Le fond et de fable mélé de craie; mais, plus haut, i il eft dei
mon fort doux. Enfin le Port eft excellent quand on y eft entré, & l'accès
n'en et pas difficile: mais il n'eft pas aifé de l'appercevoir, parce quime
pointe cache tellement l'autre, qu'on ne découvre l'ouverture gu'après l'avoir paffèce. Elle n'a d'ailleurs rien de remarquable. Ainfi la feule reflource pour ne pas s'y tromper, c'eft de prendre (q) à S. Jago un Nègre qui
puillé fervir de Guide.

On trouve, après Porto Madera, plusieurs petites Bayes jusqu'a Porto Lobo; mais il n'y en a point qui n'ayent quelque danger pour les Vaisseaux, parce que la Côte est remplie de roes à sieur d'eau, quoiqu'ils ne s'étendent

point à plus d'un mille du rivage.

Porto Lobo.

Po N'ro Lono et un Port des plus fürs, quand on y est entré. Il est à l'abrid et ouses fortes de vont. Mais l'entrée en est forte roite, & bordée de part & d'aure par une chaîne de roes abimés, qui la rendent fort dangereuie pour les Etrangers, s'ils ne font bien fürs de leure Pilotes. L'intérieur de cette Baye a l'apparence d'un Lac, [ par la tranquillité qui y régnette continuellement. Son étendue de tous côtes est d'environ tron-quarts de mille; s' profondeur de douze ou quatorre pieds seulement, excepté vers la pointe Nord, o'il or norvoue d'abrubut ou vingt pieds. Le fond est limones, jusqu'à l'extrémité du Lac, où le limon se change en un fort beau fable. La partie de la contra l'archite de l

(p) Voyage de Roberts, pag. 411.

( e ) Roberts, pag. 211, 411, & fulv.

partie montagneuse de l'Isse de S. Jago se termine un peu au Nord de Porto Lobo; & si l'on excepte quelques Collines, on ne trouve plus que des campa-

gnes plates jusqu'à Porto Prava.

ENTRE Porto Lobo & Praya, on rencontre la Rade de San-Francijo, qui eft une petite Baye fablonuele, avec une Valle [palatée de Palmiers & de Co-cotiers. Mais le fond en eft fort mauvais, & l'on n'y trouve pas d'eau fraiche. Une lieue au della de San-Franciico, on arrive la a petite Baye de Portate. C'el une flation fort commode pour les petits Bâtimens & les Chaloupes; mais inacceffible pour les grands Valifeaux, à caude d'un roc abline qui en fait tout le danger. La Rade fuivante est celle de Porto Praya, qu'on a déjadécrite.

ROBERTS.

En
divers tems.

Fin de la partie montagneuse de
l'isse.

San Fran-

On ne s'accorde pas bien fur la fituation & le nombre des Villes de S. Izgo. Hawkins (r) n'y comptoit qu'une Cité, & deux Villes en 1502. Dampierre (s) ne parle que de deux grandes Villes, & de quelques Villages fort bien peuplés. Roberts compte quatre Villes, & les nomme, San Jago, San Domingo, San Domingo Abacace, & Villa de Praya. Il y joint une Cité, qu'il appelle Cidada de Rebeyra grande, en faisant entendre clairement que c'est la Capitale de l'Isle. Cependant tous les autres Voyageurs donnent indifféremment à la Capitale le nom de Ribeyra grande & de S. Jago; d'où il faut conclure qu'elle n'a ces deux noms que pour la distinguer de l'autre S. Jago, qui est dans la partie Orientale de l'Isse, & qui est une des quatre Villes de Roberts, avec un Port qu'il a décrit. On ne doit pas faire difficulté de s'en rapporter à lui, puisqu'ayant vû toutes ces Places, à la réferve de San Domingo, Ville intérieure, dit-il, à douze milles de la Capitale par les terres; il parle ici fur le témoignage de ses propres yeux. C'étoit à S. Jago que le Gouverneur, l'Evêque, & les autres personnes de distinction faifoient leur demeure en 1585, lorsque l'Amiral (t) Drake attaqua l'Isle. Il marcha vers cette Ville à la tête de fix cens Hommes; & les Habitans ayant pris la fuite, il la réduisit en cendres. Elle avoit déja étésaccagée en 1582 par Manuel Peradez (v), Portugais, qui commandoit une Flotte Françoise.

S. Jago brålée par l'Amiral Drake. Saccagée pæ une Flotte Françoise.

[Lx plüpart des Voyageurs ne font mention que de & Jago & de Parto Praya, parce que c'et les feuis Ports de cette file fréquentés par les Européens. Mais ils compenient cette négligence par le grand nombre de remarques utiles, qu'ils nous fournillent & fur le Pays en général & fur fea Habitans. Nous en allons extraire ce qu'il y a de plus important.]

LA Ville de S. Jago, ou de Ribeya grands, est fituée à trois fieuës de Praya, vers l'Ouest. Dampierre la place dans la partie Sud-Ouest de l'Ille, à quinze (s.) degrés de latitude du Nord; mais Cornwal prétend avoir observé qu'elle est à quinze degrés (y) cinq minutes. Cette Ville, fuivant le premier de ces deux Voyageurs, est apapuée contre deux montagnes, entre lesquelles on découvre une belle Vallée, qui se rétrécit beaucoap en séloi-

<sup>(</sup>r) Voyage à la Mer du Sud, pag. 29. (s) Vol. I. pag. 76. (s) Voyez le Livre intitulé, le Héret Angleis, ou Drake réfissété, pag. 129. III. Part.

<sup>(</sup>v) Hzwkins, ubi fup. pag. 27. (x) Dampierre, Vol. III. pag. 22. (y) Corawall, ubi fup. pag. 6.

178

gnant de la mer. (z) Le même Ecrivain donne le Plan de la Ville & de la ROBERTS. En Bave.

divers tems. Différentes Descriptions de cette Ville.

D'UN autre côté, l'Auteur des Voyages de Drake (a) raconte qu'en 1585, lorfque fon Héros prit cette Ville, elle étoit de forme triangulaire, & fituée dans une Vallée fort étroite entre deux montagnes, l'une à l'Est, l'autre à l'Oueft, qui sembloient pancher sur elle, & sur lesquelles on avoit fait différentes fortifications pour la fûreté de la Place. Il ajoûte qu'elle étoit environnée d'un mur, & baignée par la Mer, du côté du Sud, avec un Fort sur le rivage. Il y avoit einquante pièces de canon dans la Ville & dans les Forts. La Vallée étoit divifée par un petit ruisseau d'eau douce, qui formoit assez près du rivage un étang, où les Vaisseaux pouvoient aisément faire leur provifion. A l'extrémité de la Ville, du côté du Nord, la Vallée s'ouvroit affez pour former quantité de Vergers & de Jardins qui étoient remplis d'orangers. de citroniers, de cannes de fucre & de diverfes fortes d'arbres & de fruits. JOn ne peut concilier ces deux Descriptions, qu'en supposant que la Ville a H changé de place & de forme en se relevant de ses ruines.]

DANS le Voyage du Chevalier Antoine Sherley à S. Jago & aux Indes

Occidentales, en 1569, on trouve la Description (b) suivante. " S. Jago " est située entre deux montagnes sort roides, & commandee par trois excellens Forts. Le principal est place au sommet de la montagne qui est à " l'Est, & pend en quelque forte fur la Ville; de forte qu'elle n'a point une , rue où l'on puisse être à couvert du mousquet. Les deux autres l'orts sont " fur le rivage: mais ils commandent tous trois & la Ville & la Rade. On ne peut gagner le fommet des deux montagnes que par un petit fentier . où , il ne peut passer qu'un Homme à-la-sois. La Mer vient battre le front de " la Ville.

A l'égard du ruisseau, Dampierre observe (c) qu'il y a dans la Vallée, du côté de la Mer, une rue au long de laquelle passe un filet d'eau, qui va se décharger dans un bel étang, ou dans une petite Baye fabloneuse, ordinairement fort tranquille; de forte que les Vaisseaux peuvent s'en approcher sans péril & faire aifément leur provision d'eau, [quoique la Rade soit pleine de rochers !! & mauvaise pour les Vaisseaux.] Le Capitaine Philips donne une autre (d) description du meme ruisseau. Il passe, dit-il, au travers de la Ville, un petit ruiffeau, large de douze ou quinze pieds, & d'un pied de profondeur, qui en fort sous le pied du mur; & qui va se rendre dans la Mer, après avoir arrofé un beau Verger, planté de Cocotiers & d'Orangers ( e).

DAPPER dit plus fimplement que la rivière de S. Jago prend sa source à deux milles de la Ville, & se décharge dans la Mer par une embouchure, qui peut avoir une portée d'arc de largeur. [ Darret l'appelle Ribeira Corea; & dit : que ses bords sont couverts de Cedres, de Cocotiers & d'autres arbres fruitiers (f).

DAMPIERRE donne à la Ville (g) deux ou trois cens maifons, toutes baties.

(2) Dampierre, ubi fup. (d) Philips, ubi fup. pag. 187. (a) Le Héros Anglois, pag. 128. Voyages de Fryer, pag. 7. (b) Collection d'Hackluyt, Vol. III. pag Voyage de Durret à Lima, pag. 85. (2) Dampierre, Vol. III. pag. 22.

<sup>(</sup>c) Dampierre, Vol. III. pag. 22.

bâties de pierres brutes; avec un Couvent & une Eglise. Philips ne fait pas Roberts. monter le nombre des (h) Maisons au-delà de deux cens; mais il compte deux Couvents, l'un d'hommes, & l'autre de filles, avec une grande (i) Eglise près du Château. Cette Eglise est apparemment la Cathedrale, que Roberts nous représente comme un fort bel Édifice. Il nomme un Couvent de Cordeliers, en faifant remarquer, qu'ils font presque les sculs dans l'Isle qui mangent du pain frais, parce qu'ils reçoivent tous les ans de Lisbonne une provision de farine. Ils ont un des plus beaux Jardins du monde & rempli des meilleurs fruits. Un petit bras de la rivière, qu'ils ont eu la permif-fion de détourner, leur fournit continuellement de l'eau pour la fraîcheur de leurs parterres & pour les commodités de leur Maison. Après l'Eglise Cathédrale, il n'y a pas d'Edifice dans la Ville & au-dehors, qui approche ( k ) de la beauté de leur Couvent. La Maison du Gouverneur est dans un lieu élevé, d'où il a tellement la vûe de toutes les autres, que leur fommet est de niveau avec les fondemens de la sienne (1). S'il faut juger de tous ces Batimens, par la description que le Docteur Fryer nous fait de ceux D'(m) qu'il a vûs [fur le fommet de la montagne, ] ils n'ont qu'un étage; ils sont couverts de branches & de feuilles de Cocotiers; les senêtres sont de bois, & les murs de pierres, liées avec de la vasc. Leur grandeur, dit-il, n'est que d'environ quatre aunes, dont la moitié est occupée par la porte. L'ameu-

Mer

divers tems.

In ne paroît pas que les Fortifications de la Ville ayent été fort augmen-Fortifications tées, depuis le tems de l'Amiral Drake & du Chevalier Sherley. Dampierre de la Ville, observe que près du lieu où l'on débarque, on voit presqu'au niveau de la Mer. un petit Fort, où la garde se fait soigneusement. Au sommet de la montagne, il y a un autre Fort, qui doit être plus grand, si l'on en juge par le mur qu'on apperçoit de la Rade. Il n'est pas sans artillerie; mais l'Auteur ne put sçavoir le nombre des piéces (n) ni de quel usage peut être cette Forteresse. Philips affüre qu'elle contient douze canons; qu'elle est située à l'Est de la Ville, & qu'elle (0) se présente fort bien du côté de la Mer. Il eut le tems d'observer la garnison. Cependant, sans nous apprendre si elle étoit nombreuse, il ne parle que de sept ou huit petites maisons, prêtes à tomber, & d'une Eglise qui est proche du Corps-de-garde. Sur le bord de la montagne, il remarqua un parapet, muni de fix petits canons de fer, en fi mauvais état (p) Pou'ils ne se sontenoient pas sur leurs affuts. Près du rivage [ & sur le panchant d'un précipice,] on apperçoit six autres petites piéces, qui sont braquées vers le Port, & qui saluèrent le Vaisseau sur lequel le Docteur Fryer alloit aux Indes Orientales. A peu de distance de cette batterie, on voit un Corps-de-garde qui fait face à la terre, & d'où l'on observe les (q) Vaisseaux qui L's'approchent du Port. [La promenade que ce Dr. fit depuis le rivage de la

blement répond à la grandeur & à la forme.

(b) Voyag, en Afrique & aux Barbades, ubi (n) Dampierre, Vol. III. pag. 22. On à déja vû que le Fort commande le Port & la (i) Barbot donne cinq cens mailons à la Ville, Voyez la Description de la Guinée, pag. (0) Vol. I. pag. 76. Ailleurs il dit que le

Fort commande la Rade,

(p) Ibid. pag. 187. (q) Fryer, pag. 8.

<sup>(</sup>k) Roberts, ubi fup. pag. 405, (i) Philips, pag. 187. (m) Fryer, pag. 8.

Z 2

En divers tems. Mer jusqu'au sommet de la Montagne répandra encore plus de jour sur cette Description. Après être débarqué, il passa par le bois, d'où, sortant par une: porte pratiquée dans un mur fait de boue & de pierres & élevé jusqu'à hauteur d'appui, il entra dans une cour au pied de la Montagne, où il trouva une Compagnie de Milice levée pour y être en garnison. Leurs mousquets, leurs piques & leurs drapeaux étoient appuyés contre le mur, qui n'auroitpas pû fupporter ce poids, fi lui-même n'avoit été foûtenu par quelques arbres. Les Soldats qui s'y promenoient avoient la pique à la main & une longue épée liée fur le dos. Ils tirèrent le chapeau aux Anglois, leur faisant une révérence jusqu'à terre. La Montagne est fort escarpée; & cependant, à la grande furprise de l'Auteur, les gens du Pays y grimpent montés sur des ânesavec un finge en croupe, & passent par des précipices où il n'y a qu'eux & des Chèvres qui puissent aller. Ils trouvèrent un autre mur au sommet de la Montagne, fur la porte duquel étoit peinte une Croix. Au de-là & fur la gauche, ils virent un Bâtiment qui devoitêtre une prison ou un Corps-de-garde. A peu de distance de-la & du même côté, il y avoit une rangée de Maifons dont on a déja parlé. Avançant toûjours, le chemin fe trouva meilleur & tout uni ils apperçurent fur la droite une Croix & un peu plus loin une Chapelle, deffervie par un de leurs Pères Négres. Pas loin de-là étoit le Corpsde-garde, qui devoit fournir des fentinelles du côté de la Mer; les fix petits Canons & un autre Corps-de-garde dont on a déia parlé. I

Le même Auteur ajoûte qu'aux environs de la Ville, le Pays est montagneux & rempli de rocs; mais que plus loin dans les terres il est fort: agréable, bien arrofé, & fourni de toutes les commodités nécessaires à la

IL ne fera point inutile de joindre à la Description de Roberts, les remarques de quelques autres Ecrivains fur la Bave ou le Port de S. Jago.

Observations fur la Baye de S. Jago.

LE Docteur Fryer dit que sa forme est un demi-cercle d'environ quatre milles d'étendue; que sa pointe la plus avancée (s) regarde le Sud-Ouest. demi-Ouest; & l'autre, [où il y a une entrée dans la Mer, ] l'Est quart au Sud & Sud; que le fond est couvert de corail de toutes les especes; le rivage (1). fabloneux, [& commode pour le débarquement.] Le Capitaine Philips dit H. que la Bave de S. Jago est plus petite & plus exposée que celle de Praya & que (v) le fond est pierreux & fort mauvais. Dampierre déclare que c'est. la plus mauvaise Rade où il soit jamais entré. Il n'y a pas, dit-il, d'ancrage fur, pour plus de trois Vaisseaux à la fois ; encore doivent-ils être fort près : l'un de l'autre. La meilleure place est celle qui est près de terre, où il faut s'amarrer; mais le Bâtiment doit être petit. Ceux qui dirent à l'Auteur que la Baye étoit bonne, le trompèrent; & quand il y fut, il auroit été charmé d'en. être dehors.] Un Bâtiment Anglois, commandé par le Capitaine Barefoot, qui vint y mouiller dans le même-tems , perdit bientôt deux de fes ancres ; & l'Auteur même (x) en perdit une. L'Isle de Fuego s'apperçoit clairement de la Baye de S. Jago, dont elle n'est éloignée que de fept ou huit. licuës :

<sup>(</sup>r) Ibid. pag. 7. & fulv. .

<sup>(</sup>v) Voyage en Guinée, pag. 187. (x) Cela s'accorde avec la Description de.

la Côte à l'Ouest,

<sup>(</sup>x) Did, pag. 6.

(x) Cefa s'accorde avec la la la donné un Plan de la Baye, & de Roberts, dont on a déja parlé.

lieuës. Pendant la nuit, on (y) voit des flammes qui s'élevent du fommet Roszars.

de sa montagne, & de la sumée pendant le jour (z).

Philips remarque qu'on apprésende si fort à S. Jago, qu'il ne s'échape quelque Habitant sur les Vasseaux Etrangers, qu'on ne souffre aucune Barque dans l'Isle. Il n'en vit pas une à S. Jago ni à Praya (a). On des Habitans fait même la garde (b) dans cette vue, tandis qu'il s'y trouve quelque Bâtiment. L'Auteur raconte à cette occasion qu'un vieil Officier Flamand, qui commandoit dans le Château, fouhaitoit beaucoup de partir avec lui; mais qu'il n'eut pas la hardiesse de tenter cette entreprise.

DAPPER appelle le Port de S. Jago. Porto Reibeira Corea, & le place au Nord-Ouest de Cabo Tubarao. Ce Cap est apparemment la pointe Est de la de S. Jago. Bave. Le Pilote Anglois dit que le Can Tubarao est au Sud-Ouest de Praya. & Can Tubarao.

le Port Reibeira à l'Ouest de cette pointe.

SUIVANT le Capitaine Philips, la plus grande partie des Habitans de la Ville est composée de Portugais; mais dans le reste de l'Isle, le (c) nombre des Négres l'emporte de vingt pour un. Fryer dit que les Naturels du Pays font d'un beau noir; qu'ils ont les cheveux frisés; qu'ils font de belle taille; mais si Voleurs & si effrontés qu'ils regardent un Etranger en face tandis qu'ils coupent quelque morceau de fon habit ou qu'ils lui prennent fa rattère des bourfe. Leur habillement, comme leur langage, est une mauvaise imitation

des Portugais. [ Il y en a peu affez bien vêtus pour avoir le corps entièrerement couvert ; l'un a les jambes, l'autre les épaules, un troisième le dos, & quelques-uns tout le corps, nuds. ] Celui qui peut se procurer un vieux chapeau garni d'un nœud de ruban, un habit déchiré, une paire de manchettes blanches, & des hautes-chausses, avec une longue épée, quoique sans bas & fans fouliers, marche d'un air ficr, en se contemplant, & ne se donneroit

pas pour le premier Seigneur de Portugal (d). LES femmes ne sont pas si bien faites que les hommes. Elles ont les lèvres plus groffes, le corps plus épais avec une taille plus courte, les mamelles pendantes, & les mains fort larges. Leur habillement consiste dans un pagne, ou une pièce d'étoffe dont elles font enveloppées depuis la ceinture jusqu'en bas. Le reste du corps est nud, sans excepter les pieds. Cependant les plus diftinguées (e) portent des colliers & des bracelets, avec de fausses pierreries aux oreilles. Elles ont une forte de voile qui leur tombe depuis la tête jusqu'aux genoux, avec un corfet & des manches

LE Docteur Fryer ayant été invité par quelques Habitans, trouva, pour Fête qu'ils toute galanterie, du tabac à fumer. L'instrument qui leur sert de pipe s'ap- donnent aux pelle Hubble buble [à cause du bruit qu'il fait.] C'est un long roseau, que la Etrangers. fumée rend fort brun, & qui passe au travers d'une coque de coco remplie d'eau. Il s'applique contre une espèce de fourneau où l'on allume du tabac

divers tems. Contrainte

Habits & ca-

pendantes.

(y) Dampierre Vol. III. pag. 36.
(2) Voyag. de Fryer pag. 10.
(2) Dampierre dit qu'ils font fi abfolument fans Barques , qu'ils font obligés d'acheter même leur Sel des Vaiffeaux étrangers. [Sans

dire la raifon pourquot ils n'en n'ont point, il

ajoûte qu'il en a vû à S. Nicolas.]

(b) Philips ubi sup, pag. 188.

(c) Philips, ibid. pag. 187.

(d) Fryer, pag. 9. (e) Fryer, ibid.

ROBERTS. En divers tems.

fans le hacher (f), & chacun suee la fumée aussi long-tems qu'il y prend plaisir. Ce n'est pas la bonne chère qu'il faut se proposer chez les Flabitans de S. Jago, car ils ne boivent, que de l'eau, & leurs alimens font les fruits de la terre (g). [Cette lile a été pillée deux ou trois fois. Le 1613 de Novembre 1585, le Chevalier François Drake, ayant mouillé entre la Ville & Praya, débarqua au de-là de mille hommes fous les Ordres du Lieutenant général Carlifle. S'avançant ensuite du côté de la Place, ils descendirent dans la Vallée par la Colline qui est à l'Orient; mais les habitans avant pris la fuite à l'approche des Anglois, ils plantérent leurs Etandarts fur le Fort qui est vers la Mer. Ils y resterent quinze jours, durant lesquels ils amafferent des provisions, mais ils n'y firent aucun butin, après quoi ils y mirent le feu, pour vanger la mort d'un Anglois que les habitans avoient

cruellement maffacré (b).

Au mois de Septembre de l'an 1696, le Chevalier Antoine Sherley alla de Praya a S. Jago avec deux-cens quatre-vingt hommes. Quand ils en furent affez près, ils ne trouverent d'autre chemin qu'un fentier ii étroit qu'il n'y pouvoit passer qu'un homme de front. Les Anglois furent surpris de la force de la Place: & les Ennemis attendoient qu'ils fussent descendus dans la Vallée, à une demi-portée de mousquet au de-là, dans la pensée qu'alors ils scroient obligés de se rendre. Le Général, s'apperçevant qu'il étoit coupé dans sa retraite, prit le seul parti qui lui restoit, scavoir celui de descendre hardiment. Il fut pourfuivi par l'Ennemi, qui, de côté & d'autre, l'aecabloit de pierres: Mais ceux qui voulurent attaquer fon arrière-garde furent si bien reçus qu'ils n'ofèrent plus l'approcher. Il y avoit encore un demi-mille de-la jusqu'à la Ville, où leurs Piquiers s'opposèrent au passage des Anglois, Les Portugais, ayant alors été renforcés jusqu'au nombre de trois mille, les attaquèrent, en tuérent plusieurs & les incommodèrent beaucoup depuis le Fort le plus élevé. Ils étoient réduits à une grande extrémité, lorsque leurs Vaisseaux parurent dans la Rade, où ils attirérent le seu du Fort, & contre lequel ils tirerent toute la nuit tant de la Flotte que des Forts inférieurs. Les Portugais, s'imaginant que le dessein des Anglois étoit de l'emporter d'Affaut, abandonnerent la Ville pour aller le défendre; ce qui donna moyen aux gens de Sherley de se retirer à leurs Vaisseaux, après avoir été Maîtres de la Ville deux jours & deux nuits (i).

BECKMAN, qui étoit dans cette Isle en 1713, dit que les François l'avoient prife, peu d'années auparavant, avec quatre-vingt ou cent hommes. Ils l'abandonnérent bien-tôt après, emportant tout ce qu'ils pûrent (k).

BARBOT remarque qu'ils prirent & pillèrent la Ville en 1712; ce qui. autant qu'on peut le conjecturer, est la même chose que ce que veut dire Beckman (1).]

Gouvernement de l'life.

A l'égard du Gouvernement, on a déja fait remarquer que l'Isle de S. Jago

(g) Ibid. pag. 8. . (b) Voyez les Voyages de Drake pag. 129.

<sup>(</sup>f) Angl. la furface en est pressée par un fort vilain Godet, qu'il rempliffent de tabac fans le hacher, R. d. E.

<sup>(</sup>i) Voyez la Collection de Hackluyt pag. 599. & fuiv. (k) Voyage à Borneo pag. 13. (1) Description de Guinée pag. 538.

S. Jago n'a jamais ceffé d'appartenir au Roi de Portugal. Le Gouverneur qui commande au nom de ce Prince, étend sa Jurisdiction non-seulement sur toutes les Isles du Cap-Verd, mais encore sur tous les Domaines du Portugal dans la haute Guinée (m).

ROBERTS. En divers tems.

La Ville de S. Jago est un Siége Episcopal. L'Evêque, qui est Suffragant de Lisbonne (n), compte toutes les Illes du Cap-Verd [ & toutes les Cô-Ates de Guinée ] dans son Diocése. Il est [ nommé par le Roi, & ] toûjours envoyé du Portugal. Outre le Palais qu'il a dans la Ville, il jouit d'une fort belle maison de Campagne à trois ou quatre milles dans les terres, qui se nomme Trinidade (9). [Ceft à S. Jago où réfident le Gouverneur & l'Oyder, ou le Juge; & c'eft-là où eft l'Audience, ou les Cours de Juftice.]

> Maifon du Gouverneur.

En 1689, le Gouvernement ecclétialtique & civil étoit entre les (p) mains de l'Evêque. Mais en 1693, lorsque Philips passoit à S. Jago, le Gouverneur étoit un Laïque, qui foûtenoit sa dignité avec assez d'éclat. Sa Maison étoit spacieuse, accompagnée d'une belle cour, ornée d'un balcon de fer, d'où la vûe s'étendoit fur la Mer. Il offrit une colation à Philips. Elle consistoit dans une boëte de marmelade & du pain blane, avec une bouteil-

He [à moitié pleine ] de vin de Madére [fi mauvais & fi chaud qu'il fut fur le point de faire rendre au Capitaine tout ce qu'il avoit dans l'estomac. ] Il refusa d'aller à bord, parce qu'il étoit arrivé à quelques-uns de ses Prédéceffeurs d'être arrêtés par des Pyrates, qui leur avoient fait racheter leur liberté à grand prix, ou qui avoient éxigé d'eux des provisions. Sa naissan-Dec étoit distinguée, & ses qualités naturelles [ & acquises ] fort estimables; mais il étoit tout déguenille, & portoit une longue perruque qui lui descendoit jusques au milieu du corps, & à laquelle il ne restoit pas la moindre

frisure (q).] Beckman, qui étoit à S. Jago en 1713, trouva moins de difficulté à perfuader au Gouverneur de ce tems-là de se rendre sur son Vaisfeau, où il le traita fort bien [ & lui fit présent de quelques susils. ] Mais il en fut mal récompenfé. Ayant accepté un dîner au Château, le jour fuivant, il fe trouva fi malade en retournant à bord, lui & tous les Anglois qui l'avoient accompagné, qu'il eut recours aux contre-poisons. Mais soit qu'il

Pluficurs Anglois empoifonnés dans

fut déja trop tard, ou que la force du mal l'emportat fur les remèdes, tous les convives curent des vômissemens terribles, avec des convulsions & des tranchées insuportables. [Le Chirurgien, qui avoit été du repas, & qui ne pût vomir que le troisième jour, enila prodigieusement par tout le corps. I Ils commencerent à se rétablir le cinquième jour; mais il y en eut deux qui tombérent dans une langueur, dont ils ne furent délivrés que plusieurs mois après, par la mort. Beckman partit désespéré de n'avoir pû se vanger d'une fi noire perfidie (r).

Quotque la Ville de S. Jago foit fort pauvre, & qu'elle n'ait presque aucun commerce, Dampierre observe qu'outre les Vaisseaux étrangers que de S. Jago.

(m) Dampierre, Vol. I. pag. 76.
(n) Ibid. [Vol. III. pag. 22. Voyez suffi Barbot , Description de Guinée , pag. 538-Philips Voyag, en Guinée, pag. 187. & Haw-kins Voyag, à la Aler du Sud, pag. 29. ] (0) Roberts, pag. 404.

(p) Ovington, pag. 41. du Voyage de Surate.

(q) Philips ubi fup. pag. 185. (r) Beckman, dans le Voyage de Borneo, pag. 14. & fuiv.

ROBERTS. Kn divers tems. le hazard v amene, il v vient tous les ans un ou deux Bâtimens Portugais, dans leur route pour le Bréfil. Ils y vendent quelques marchandifes de l'Europe, & se chargent des étoffes de coton qu'ils trouvent dans l'Isle. Les Marchands de Lisbonne y envoyent chaque année un autre Vaisseau, qui prend le fucre, & qui (s) retourne directement en Portugal avec cette cargaifon. Dampierre trouva dans le Port deux Bâtimens Portugais qui devoient faire voile au Brésil, & une Pinque Angloise qui avoit acheté, dans une autre Isle, des Anes pour la Barbade (t).

Comment les Provisions s'y vendent.

On ne peut acheter la moindre provision dans l'Isle de S. Jago sans une permission expresse du Gouverneur; & le droit de vendre les Bestiaux appartient à lui feul. Dampierre étant venu de Praya pour se procurer des rafraîchiffemens, le Gouverneur fit publier le fujet de fon arrivée par un Crieur public; après quoi il lui fut ailé de tronver du maïz & de la volaille, en échange pour le Sel qu'il avoit apporté. Mais ce fut du Gouverneur même qu'il acheta des Bestiaux, avec la nécessité (v) de les payer argent comptant. Philips fut traité de même, avec cette différence, qu'étant fans argent, il ne put obtenir ni Veaux ni Bœufs, & qu'on lui fit beaucoup valoir la permission qu'il obtint de prendre quelques Chèvres & quelques Moutons en échange pour du Sel. Mais, des le lendemain de son arrivée, il vit le rivage couvert de Marchands, qui lui présentèrent des Oranges, des Limons, des Cocos (x), des Singes, &c. L'un tenoit une Chevre entre les jambes, l'autre un Porc lié au poignet, celui-ci un Singe sur ses genoux, un autre quelques Poules de Guinée entre ses bras; & les Matelots Anglois s'empressant de faire avec eux des échanges pour de vieilles chemises, de petites boëtes & d'autres meubles, car rien n'est inutile à S. Jago, cette scène formoit un spectacle fort amusant. [Le Capitaine Philips ayant demandé à 17 un des habitans, qui étoit venu lui offrir des provisions, de lui fournir quinze Chèvres, dix Moutons, quatre Porcs, foixante Poules, cinq-cens Oranges & autant de Citrons, il trouva tout cela au bord de la Mer, & il l'acheta à un prix fort raisonnable. Il en donna environ trois livres sterlings en monnove d'Espagne, qui est tout ce qu'il avoit pû ramasser parmi l'équipage, & paya le reste en fusils, corail & toile-peinte (y).]

Excellent marché de vieux habits.

Tous les Voyageurs conviennent que rien ne se vend si bien dans cette Isle que les vieux habits. Ovington dit que c'est la marchandise (z) la plus courante, & celle dont la vanité des Habitans n'est jamais rassassée. Aux vieux habits, Cornwal ajoûte les coûteaux & les cizeaux, qui rapportent plus de profit que (a) l'argent comptant. Beckman a vû les Habitans de S. Iago accourir au Port avec leur volaille & ce qu'ils ont de meilleur, difputer entr'eux la préférence pour un couteau de deux fols, & pleurer de chagrin en le voyant donner à celui dont (b) les Anglois agréoient la marchandise

(s) Dampierre , Vol. III. pag. 23.
 (t) Ibid. pag. 21.

(v) Ibid. pag. 22. (x) Le Docteur Fryer observe qu'en arrivant à S. Jago il fut furpris de la quantité de Singes qu'il le vit offrir. On ne lui deman-doit qu'un lambeau d'habit, ou quelques aunes de mauvais ruban pour un Singe. (y) Philips Voyage en Guinée, pag. 187.

(2) Ovington Voyage à Surate, pag. 41. (a) Observations fur divers Voyages, pag-

(b) Voyage à Borneo, pag. 13.

Achandise (c) sil n'est pas étonnant que le beurre & le fromage soient de Rossers. bon debit à S. Jago, puisqu'au raport d'Ovington les habitans ne sçavent pas le faire (d). Mais peut-être n'en font-ils point parce qu'ils n'ont pas de divers teras. pain pour manger avec; au moins n'en -avoient-ils point alors. ] Autrefois ils avoient chez eux un célèbre Marché d'Esclaves, qui étoient transportés immédiatement de-la aux Indes Occidentales. Mais ce commerce a pris un autre cours.

PRAYA, ou Playa, comme l'appelle Hawkins, fignifie dans la langue Por- Situation de tugaife, grève ou rivage. Le même Auteur dit que la Ville de ce nom est la Ville de à trois lieuës de S. Jago, vers l'Est, au fond d'une (e) Baye qui se nomme Praya. aussi Prava. Beckman place le Port de Prava à quinze degrés de latitude du Nord, & vingt degrés trente minutes (f) de longitude, de Londres, Mais Dampierre marque quatorze degrés cinquante (g) minutes de latitude, & vingt-quatre degrés quarante-sept minutes de longitude Ouest de Londres. C'est le premier de ces deux calculs qui paroît le plus éxact. Il ne diffère de nôtre Carte, pour la longitude, que de cinquante-cinq minutes; au lieu que celui de Dampierre excéde de deux degrés dix minutes. Praya, suivant letémoignage de Sherley (b), étoit une fort jolie Ville en 1596, avec un Fort monté de fix ou huit pièces d'artillerie. Mais ce n'est à présent qu'une misérable habitation. En 1713, Beckman y trouva pour Eglife un mauvais Bâtiment qui n'avoit que l'apparence d'une grange. Les maisons étoient séparées à beaucoup de distance, sans aucune forme de rues. On voyoit (i) les ruines d'un vieux Château, où il restoit encore sept ou huit canons de ser sans affuts. Philips raconte qu'en 1699, les Soldats du Château de Praya avoient l'air de H gens qui meurent de faim. L'Officier qui les commandoit [ne paroiffoit guères mieux nourri. ] C'étoit un vieux (k) Flamand, qui devoit avoir été fort aujourd'hui.

Ce qu'elle est

maltraité par la fortune, pour regarder ce poste comme une récompense. [ il demeuroit dans une vieille Maison & rendoit de grands respects au Lieutenant du Gouverneur, jeune-homme de vingt-ans, parce qu'il étoit Portugais.] Manuel Parades, dont on a déja eité le nom, faceagea la Ville de Praya en 1582 (1) comme celle de S. Jago. L'Amiral Drake (m) la brûla trois ans après; & Sherley ( n) la prit en 1596. Elle tomba enfuite, avec toute l'Isle, au pouvoit des François en 1712.

Sir Jean Narborough, qui étoit à Porto Praya en 1659 (0), dit que ce Porto Praya. n'est pas proprement un Port, mais seulement une fort belle Baye, dont la forme estronde, avec des montagnes fort roides du côté de l'Est. Il ajoute qu'au . fond de la Baye il y a une autre montagne, où le Château étoit fitue; qu'il étoit défendu par quatre pièces de canon; mais peu capable de réfutance. Au fom-

H(e) Angl. Beckman dit que les Habitans apportent au Port leur bétail & leur volaille pour l'échanger contre de vieux habits, des etuis noirs, des chapeaux, des couteaux, de l'huile, du beurre, du fromage, & engéneral contre tout ce qui est du crà & des Manufactures des Etrangers. R. d. E.

(d) Ovington ubi fup. (e) Voyage de Hawkins à la Mer du Sud. pag. 27.

III. Part.

(f) Beckman, ubi fup. pag. 11. (g) Dampierre, Vol. IV. pag. 3. (b) Hackluyt, Vol. I. pag. 599. (i) Beckman, ubi fup. pag. 12.

(k) Voyage de Philips en Guinée, pag. 184,

(1) Hawkins, pag. 27. (m) Voyage de Drake ubi sup. pag. 130.

(n) Sherley ubi fup. pag. 599.

ROSERTS. En divers tems.

la partie Nord-Ouest de la Baye, le rivage est de sable & de gravier, mais convert d'un bois de Cocotiers qui rend la perspective agréable. Une rivière d'eau douce, qui fort de la Vallée, vient se perdre dans la Mer au travers du fable. Cette eau est non-seulement en abondance, mais de si bonne qualité qu'elle se conserve long-tems en Mer. Du côté de l'Ouest, & fort près du rivage, la nature a place une Isle couverte d'herbe, que Narborough fit couper pour nourrir ses Bestiaux. La Rade n'est pas une retraite fort sure contre la violence: car un Pyrate, ou tout autre Vaisseau de guerre, y peut enlever les Bestiaux ( p ) sans rien craindre des Forts; & la plus belle Flotte ne pourroit pas s'y garantir de quelques Brûlots qui entreprendrojent fa ruine, parce qu'il y foussle tous les jours un vent de Mer, & que toute la Baye étant ouverte de l'Est à l'Ouest-Sud-Ouest, elle a deux pointes, par (q) lesquelles on n'y peut

met de la même montagne, il y avoit un autre Fort muni de trois canons. Dans

Danger de la Baye de

guères éviter la surprise.

PHILIPS avant fondé soigneusement Porto Praya, trouva par-tout un bon fond de fable, depuis dix jusqu'à sept brasses. Il y jetta l'ancre entre le rivage & la petite Isle, avec le l'ort & l'Eglise au Nord-Ouest quart-d'Ouest. Les vents de commerce y fouiflent entre Nord-Nord-Eft, & Eft-Nord-Eft, La nuit eft calme, & les matinées font rafraîchies (r) par un petit vent de terre extré-mement doux. Barbot dit que la Rade est assez grande pour contenir à l'ancre, fur quatorze braffes, une Flotte de cent Vaiffeaux (s) derrière la petite Ifle,

Quelques Voyageurs, tels que Dampierre & Cornwall l'appellent par corrup-

Sa grandeur. de fon nom.

tion Baye de Prior. Narborough lui donne le nom de Pryam, si l'on n'aime mieux rejetter cette faute fur l'Imprimeur, [ On confeilla au Capitaine Phi-Lilips, d'aller faire de l'eau dans une espèce d'étang qu'il y a dans le Verger de Cocotiers près de la Mer; mais n'y ayant point trouvé d'eau, il fut obligé de remplir ses tonneaux à un puits, qui en est éloigné de trois bons cables & fitué au milieu de plufieurs quartiers de roc. On est obligé d'en puiser l'eau avec des baquets, ce qui la rend un peu trouble & fait qu'elle n'est bonne que pour cuire les alimens (t). Dampierre relève beaucoup la bonté du Port. Dans les tems de paix, dit-il, il est rarement sans Vaisseaux. C'étoit autrefois un usage comme établi pour les Anglois, les François & les Hollandois, d'y mouiller dans leurs Voyages aux Indes Orientales, aux Côtes de Guinée, ou à Surinam. Les Portugais y relàchoient même en allant au Bréfil. Mais peu de

Vailfeaux y touchoient au retour (v). Autre Baye qui lui reifemble beaucoup.

BECKMAN nous apprend qu'un mille à l'Est du Port, il v a une autre Bave fi femblable à celle-ci, que fans des instructions certaines on peut s'y méprendre. Il y fut trompé lui-même, quoique plusieurs de ses gens eussent déja vû l'une & l'autre [ elle n'est pas si bonne que la première.] Dans l'une, on a l'Isle 🔀 de May ouverte à la pointe Est de la Baye, au lieu que dans celle de Porto Fraya, on perd quelque-tems la vûe de cette Isle, jusqu'à ce qu'on soit affez avancé

(p) Angl. enlever les Bitimens. R. d. E. (q) Voyage de Narborough au détroit de Mingellan , pag. 748.

(r) Philips, att fup, pag. 183. Il a donné un Plan de cette Baye. Cornwall en a donné un aufii, mais moins bon.

(s) Description de la Guinée par Barbot pag. 538. (t) Philips. ibid. pag. 181.

(v) Voyages de Dampierre, Vol. I. pag. 76. & Vol. III. pog. 21.

vancé pour jetter l'ancre. Dans la première encore, on a le fommet de l'Ifle de Fuego vis-à-vis la pointe Ouest de la Baye. Il y a beaucoup d'apparence que cette Baye, à l'Est de Porto Praya, n'est que Porto Portate, dont parle Roberts. Beckman, dans le féjour qu'il fit à Praya, prit une prodigieuse quantité de Poissons (x), tels que des Mulets, des Brêmes, de grandes Ecrevisfes, & particulièrement de celui qu'on a nommé le Seldat, apparemment parce que sa couleur est d'un rouge de sang, avec des écailles de la grandeur d'un mé le Soldat. écu, rangées comme celles de la carpe. Il s'en trouva qui pesoient jusqu'à quatre-vingt livres. La Baye, d'ailleurs, a d'autres Poissons de toutes les espèces.

Le commerce de Praya confifte dans les Bestiaux, la Volaille, & les Fruits, que les Habitans apportent aux Vailleaux, pour les échanger, comme à S. Jago, contre de vieux habits, & fur-tout contre du linge. En 1683, dans le Vovage de Dampierre, ils avoient encore la liberté de vendre ainsi (y) leurs gros Bestiaux; & quelquesois, ils ne les donnoient que pour de l'argent. Mais dix ans après, c'est-à-dire, en 1693 dans le Voyage de Philips, on ne pouvoit plus acheter leurs Bestiaux sans la permission du Gouverneur (z) de S.

LES Habitans de Praya se distinguent par leur orgueil & leur paresse. Ils font si paresseux, que malgré la fertilité de leur Canton, ils aiment mieux se réduire à recevoir leurs alimens & les autres nécelfités de la vie comme du hazard, que de tourner leur travail & leur industrie à la culture de la terre. A l'égard de l'orgueil, si vous demandez au plus vil Habitant du Canton, qui n'a pas souvent de quoi rassafier sa faim, qui il est & comment il se nomme? il vous répondra aussi-tôt qu'il est proche parent de quelque Seigneur Portugais; que lui, ou ses Pères, ont été bannis par une Sentence injuste, sur de fimples soupçons. Le plus modeste (a) est fils d'un Capitaine ou d'un Colonel. Cependant ces gens fi nobles n'ont pas honte de se revêtir du vieil habit d'un Etranger. C'est un spectacle curieux de leur voir endosser sièrement les guenilles qu'ils viennent d'échanger pour leurs fruits & leur volaille, & jusqu'à la camisole d'un simple Matelot. Leurs semmes sont extrémement libertines (b). Il n'est pas surprenant qu'avec tous ces vices, ils languissent dans la misère. Leurs Officiers mêmes ne sont pas plus à-couvert de la pauvreté. Ovington rend témoignage qu'en 1689, ayant offert au Commandant deux fromages & quelques autres provisions de Mer, dans l'espérance d'en obtenir du pain frais, son présent fut reçu avec avidité; mais qu'il ne se trouva pas dans tout le Canton un morceau de pain à lui vendre où à lui donner, & que les Habitans regardoient au contraire comme une précieuse faveur de recevoir de lui quelques piéces de biscuit. Mais tous les Voyageurs s'accordent à leur attribuer un vice encore plus odieux, qui est l'inclination au larcin. Dampierre tion & leur avertit coux qui relâcheront dans leur Baye, d'être continuellement sur leurs habileté pour gardes, ou de s'attendre (c) à voir disparoître tout ce qu'ils ont autour d'eux. Il observe dans un autre endroit (d) qu'il n'a vû nulle part le vol si commun qu'à Praya. Ils prendroient votre chapeau , dit-il, en plein-midi, à

ROBERTS. En divers tems.

Poiffon nom-

Commerce de Praya.

Vices & mifere des Habi-

Leur inclina-

Jago.

<sup>(</sup>x) Beckman, ubi fup. pag. 12.
(y) Dampierre, Vol. I. pag. 76.
(z) Philips, ubi fup. pag. 184.

<sup>(</sup>a) Beckman, uvi fup. pag. 13.

<sup>(</sup>b) Ovington, ubi fup. pag. 41. (c) Dampierre, Vol. III. pag. 23. (d) Dampierre, Vol. IV. pag. 3.

ROBERTS. divers tems.

la vûe d'une compagnie nombreuse; & la fuite les dérobe aussi-tôt à vos pourfuites. Ovington dit que s'accordant ensemble pour voler (e) les Etrangers, deux ou trois d'entr'eux s'efforeent de partager votre attention par leurs discours, tandis qu'un autre vous arrache votre chapeau ou votre épée. S'ils trouvent quelqu'un seul dans le voisinage de la Ville, ils ne manquent pas de le dépouiller entièrement. Beckman remarque qu'ils n'ont pas moins de légèreté dans les jambes que d'adresse & de subtilité dans les mains. Ils dérobent tout ee qu'ils trouvent, en se fiant à leur agilité pour s'échaper (f).

ILS n'ont pas plus d'honnêteté & de bonne-foi dans le commerce. Dampierre déclare que si les marchandises d'un Etranger passent dans leurs mains avant qu'il ait reçu la leur, il est sur de perdre ce qui est sorti dessiennes. A peine peut-il s'affürer que ce qu'il a reçu d'eux ne lui fera point enlevé (g). Beckman parle d'une friponnerie qui leur est (h) fort ordinaire dans la vente de leurs Bestiaux. Ils les amenent par les cornes ou par les jambes, avec une corde pourrie. Lorsqu'ils en ont reçu le prix, suivant les conventions, & qu'ils les ont délivrés, ils fe retirent à quelque diffance, où ils font enfemble un bruit terrible, par leurs cris & leurs fiflemens. Les Bestiaux, que la vûe d'un vifage blanc, dit l'Auteur, n'a déja que trop effrayés, s'épouvantent eneore plus & se donnent tant de mouvemens qu'ils rompent leur corde. A-

Causes de ce penchant au

Friponnerie

plaifante.

lors ils ne manquent pas de prendre la fuite vers les montagnes, d'où ils font DAMPIERRE s'imagine que les Habitans de Praya ont reçu l'inclination au Vol, de leurs Ancétres, qui étoient des Criminels transportés (i). & qu'elle est passée chez eux comme en nature. On peut aussi présumer que la corruption de leurs mœurs vient de leur commerce avec les Pyrates, qui fréquentent beaucoup ce Port (k).

- (\*) Ovington, Voyage à Surate, pag. 41. (f) Beckman, Voyage à Borneo, pag. 14. (g) Dampierre, ubi jup.
  - (b) Reckman, whi fup.
    - (i) Dampierre, ubi fup. (k) Beckman, ubi fup. pog. ID.

## Isie de S. Philippe ou de Fuere.

Origine du nom.

TETTE Isle ayant été découverte par les Portugais le premier jour de May, qui est la Fète de Saint Jacques & de Saint Philippe, a reçu le nom d'un de ees deux Saints, comme S. Jago a pris le nom de l'autre, & Mayo celui du mois, pour avoir été découverte le même jour. Cependant on la nomme plus ordinairement l'Isle de Fuege ou de Feu, à eause de son Volcan.

Situation.

Sa pointe Nord-Est est à seize lieues de la pointe de Terrasal dans l'Isle de S. Jago. On la place à quinze degrés vingt minutes de latitude du Nord, & fix degrés cinquante-quatre minutes de longitude, Ouest du Cap-Verd (a). ROBERTS observe que l'Isle de Fuego & celle de Saint Jean étant fort petites.

(a) Voyages de Roberts, pag. 415.





tites, & peu fréquentées par les Anglois, les plans qu'ils en ont publiés font fort imparfaits. Leurs descriptions ne le sont pas moins. Elles représentent les Côtes de ces deux Isles comme fort dangereuses, l'Isle de Fuego en particulier comme déferte, & les Rades comme très-mauvaifes (b); autant d'erreurs

ROBERTS. En divers tems. Erreurs d'un grand nombre de Voyageurs.

que Roberts a reconnues par expérience.

La terre de l'Isle de Fuego est la plus haute de toutes les Isles du Cap-Verd, ou plûtôt n'est qu'une montagne continuée depuis le rivage iusqu'au centre de l'ssle, qui en est le sommet. De la Mer, on n'y découvre pas la moindre Vallée. Les ouvertures ne paroifient au plus que des ravines, formées par l'eau qui découle dans le tems de pluye. Cependant lorsqu'on est à terre, ces ravines font de profondes Vallées, & leurs bords de très-hautes montagnes (c). Ainfi l'on ne peut justifier ceux qui s'étant contentés d'en juger par les apparences, ont prétendu que l'Isle entière est une seule montagne. Froger (d) dit que ce n'est qu'un Volcan; Dampierre, que c'est une grande montagne (e) affez haute.

ENTRE plufieurs monts, qui font en effet dans cette Isle, le plus haut est le Pic. Il contient le Volcan. Mais il n'est guéres supérieur (f) à une autre montagne, qui s'étend du Sud-Est au Nord-Ouest, & qui fait les limites de la Jurisdiction du Capitaine Montainbu.

Description

Le Pic ou le Volcan, qui fait donner à l'Isle le nom de Fuego, est situé au centre. On peut dire qu'il est au second étage des mues, parce que l'Isle a des montagnes inférieures, dont la cime s'y cache fouvent (g) comme la fienne. Le Volcan brûle fans cesse, & jette des flammes qui (b) se sont appercevoir de fort loin pendant la nuit. Froger dit qu'il a vû la llamme dans les ténébres, & (i) la fumée pendant le jour. C'est un spectacle horrible, suivant Beckman, que les flammes qui s'élevent pendant la nuit, dans des tourbillons de fumée. Il continua, dit-il, de les voir ensuite pendant le jour, quoiqu'il en fût encore à plus de foixante milles (k).

Horribles ef-

ROBERTS, qui avoit passe quelque tems dans l'Isle, raconte qu'il fort fets du Volcan, du Volcan des rocs d'une groffeur incroyable, & qu'ils s'élancent à une hauteur qui ne l'est pas moins. Le bruit qu'ils font dans leur chûte, en roulant & se brisant sur le penchant de la montagne, peut s'entendre aisement de huit ou neuf lieuës, comme il l'a vérifié par sa propre expérience. Il le compare à celui du canon, ou plutôt, dit-il, à celui du tonnerre. Il a vû fouvent rouler des pierres enflamées; & les Habitans l'ont affuré qu'on voyoit quelquefois couler du fommet de la montagne des ruiffeaux de fouffre, comme des torrens d'eau, & qu'ils en pouvoient ramasser une grande quantité. Ils lui eu donnérent plusieurs morceaux, qu'il trouva femblables au foustre commun, mais d'une couleur plus vive, & qui jettoit plus d'éclat lorsqu'il étoit enflamé. Il ajoûte que le Volcan jette aufli quelquefois une fi étrange quantité de cendres, que non-feulement elles couvrent tous les lieux voifins, mais qu'elles étouffent toûjours quelques Chévres (1). Cette circonflance est confirmée

<sup>(</sup>b) Ibid. pag. 131. (c) Ibid. pag. 417.

Froger, Voyage de la Mor du Sud, fait en 1695. pag. 57. (e) Dampierre, Vol. I. pag. 77. √) Voyages de Roberts, pag. 418.

<sup>(</sup>g) Ovington, pag. 42. b) Dampierre , Vol. I. pag. 77.
i) Froger , ubi fup. pag. 57.

k) Beckman. Voyage à Borneo, pay. 10. (1) Voyez Roberts, pag. 417.

ROBERTS. En divers tems.

par d'autres témoignages. L'Auteur du Voyage d'Antoine Sherley à S. Jago & aux Illes Orientales, affare (m) qu'en paffant la nuit près de l'Iffe de Fue-go, il tomba tant de cendre fur le Vaisseau, que chacun pouvoit écrire son nom avec le doigt fur toutes les parties du Tillac. Ovington observe qu'il sort du même lieu tant de pierres de ponce, qu'on les voit nager sur la surface de la Mer. & portées bien loin par les Courans. Il en a vû jusqu'a S. Ja-

Origine du Volcan.

fulaires.

go (n). Le ne faut pas oublier qu'au tems de la première découverte, l'Ifle de Fueto n'avoit pas de Pic ni de Volcan. Le Pic s'est formé par degrés, depuis l'éruption des flammes; & si l'on en croit divers récits, il ne fait qu'augmen-

ter tous les jours (0). Fable des In-

LES Infulaires de Fuego ont une tradition fort fingulière fur l'origine de ce monstrucux Phénomene. Ils racontent que les premiers Habitans de l'Isle furent deux Prêtres (p), qui s'y étoient retirés pour passer le reste de leur vie dans la folitude. On ignore s'ils étoient Minéralistes, Métallistes. Alchimistes, [mais on dit qu'ils étoient] Sorciers. Pendant leur sejour. ils trouvèrent une mine d'or, près de laquelle ils établirent leur demeure. Lorsqu'ils eurent amasse une bonne quantité de ce précieux métal, ils perdirent le goût de la vie folitaire, & chereherent l'oceasion d'un Vaisseau pour se rendre en Europe. Mais l'un des deux, qui s'attribuoit quelque supériorité sur l'autre, se faisit de la meilleure partie du trésor, ce qui sit naître entr'eux une querelle fi vive, qu'ayant éxercé tous leurs fortilèges, ils mirent l'Isle en feu. & périrent tous deux dans les flammes qui étoient leur ouvrage. Cet incendie s'éteignit dans la fuite, excepté vers le centre, où le feun'a pas cessé d'agir furieusement (q).

Productionsde l'iffe del'uego.

ROBERTS est prosque le seul Ecrivain de qui l'on ait reçu quelque éclairciffement fur la Geographie & l'Hiftoire eivile ou naturelle de Fuego. Quoique cette Isle soit sans rivières, & qu'elle ait si peu d'eau douce que les Habitans font obliges dans pluficurs Cantons de faire fept ou huit milles pour en trouver, elle ne laisse pas d'être assez fertile (r) en maïz, en courges, & en melons d'eau; mais semme l'on n'y trouve point de Vallées (s) elle ner produit pas de bananes, de plantains, ni presque d'autre fruit que des figues fauvages. Cependant on y trouve quelques guaves, plantées dans les Jardins, quelques orangers & quelques pomiers fauvages, avec une affez bonne quantité de vignes, dont les Habitans font quelques (1) muids d'un petit vin, qu'ils boivent avant qu'il ait achevé de (v) cuver. L'Ille n'a pas d'autre Canton défert que le Pic & l'autre grande montagne qui la traverfe. Lorsque les

(m) Collection d'Hackluyt, Vol. III. pag. n'a pas vû de Cocotiers.

600. (n) Ovington, ubi fup.

(a) Roberts, ubi Jup. pag. 416.
(b) Angl. deux Moines. R. d. E.
(q) Roberts, pag. 416.
(r) Dampierre dit que la nourriture des Habitans est à peu près la même que dans les au-tres Isles , & qu'ils ont des Chèvres , de la Volaille, des Plantains, des Noix de Cocos, &c. Vol. III. pag. 17. Mais Roberts affüre expressement qu'ils n'ont pas de Plantains, & qu'il

(ε) li a cependant dit auparavant qu'il y a de profondes Vallées, ce qui donne lieu de croire que l'Auteur entend par là ce qu'on nomme à la Jamaique des Ravines fecbes, pour les diftinguer de celles qui ont été formées par des Torrents.

(t) Voyages de Roberts, pag. 417. & fuiv. (v) Barbot dit que Fuego & Brava produi-fent le meilleur vin du Cap-Verd. Ubi fup. pag. 538.

Portugais commencèrent à l'habiter, ils y transportèrent avec eux des Eselaves Négres, & quelques troupeaux de Vaches, de Chevaux, d'Anes & de Pores. Le Roi y fit mettre des Chèvres, qui furent abandonnées fur les montagnes, où elles font devenues fort fauvages. Le profit de leurs peaux appartient à la Couronne, & celui qui est chargé de cette ferme porte le titre de Capitaine de la montagne, avec tant d'autorité que personne n'ose tuer u-

ne Chèvre fans fa permission (x).

L'Isle de Fuego n'ayant jamais été fréquentée par les Vailfeaux Etrangers, de la est venue l'opinion qu'elle étoit absolument déserte. Froger se fiant trop à cette fausse idée n'a pas fait difficulté de dire que les Portugais ont tenté plusieurs fois de la peupler (y), mais que la grande quantité de Rocs & les cendres du Volcan ont été des obstacles insurmontables. Dampierre s'est contenté d'observer que l'Isle est de peu d'importance (z) & qu'elle a quelques Habitans, qui vivent, dit-il, près de la Mer, au pied de la montagne. Il cst certain au contraire, qu'elle n'en a pas moins de trois (a) ou quatre cens. Roberts, qui avoit cherché à s'instruire par de continuelles informations, raconte qu'à la vérité elle étoit demeurée deserte pendant plusieurs années; mais que, [le feu s'étant éteint par-tout ailleurs qu'au Pic, &] le Roi de Por-

tugal ayant accordé à ceux d'entre ses Sujets qui voudroient s'y établir, la(b) propriété des terres qu'ils entreprendroient de cultiver, il y en étoit passé plufieurs. Comme e'est une coutume établie à S. Jago [de même qu'ici] d'accorder en mourant la liberté aux Esclaves Négres, il est affez vrai-semblable qu'un grand nombre de ces Affranchis ont choifi leur retraite dans l'Isle

de Fuego, comme on l'a fait observer de quelques autres Isles; tandis que es Portugais l'ont quittée par des raifons qu'on a déja (e) expliquées, [de forte que le nombre des Négres est dans cette Isle à celui des blanes, comme un à cent. 7 Cependant la plupart de ces Négres libres tiennent leurs terres des Blanes, qui ont confervé la propriété des meilleurs Cantons, fur tout vers les bords de la Mer. Il s'y trouve des Blanes, qui ont jusqu'à trente & quarante Esclaves. Plusieurs Négres en achetent aussi, pour du coton, qui tient lieu

d'argent dans l'Isle, comme le tabac [faisoit autre-fois] à Maryland & dans la Virginie (d). [Une pièce d'étoffe a cours pour mille Réaux.]

La plúpart des Habitans de l'uego font profession de la Religion Romainc, mais avec un mélange de superstitions qu'ils ont tirées des Négres. Ils l'inc.

ont une extrême aversion pour les Pyrates, depuis qu'ils ont essuyé les pilla-Eges de ces Brigands (e), [il y a environ une trentaine d'années.]

Fue Go étoit autrefois le plus grand marché de coton qu'il y eut dans toutes les Isles du Cap-Verd. Les Vaisseaux Portugais s'y chargeoient aussi de Barrafouls, pour la Guinée. Mais ils en ont tant tire que la fource en est comme tarie

(f) de forte que ee qui étoit autrefois la principale Production de l'Ifle, y man-(x) Roberts ibid. des Habitans de Sr. Jean, il doit y en avoir fulvant cette proportion, fix on huit cens a St.

Philippe-

y) Voyage de la Mer du Sud, pag. 58.

(2) Dampierre, Vol. I. pag. 77.

(2) Un Négre dit au Capitaine Roberts que, vers l'an 1700, il y avoit dans l'Ific de St. Fran autour de deux cens Habitans & trois ou quatre fois autant dans celle de Se, Philip-

e. Voyez fes Voyages pag. 137. Puls done que Roberts fait monter à deux cens le nombre

(b) Idem, pag. 415. & 418. (c) Ibid. pag. 418. (d) Roberts, pag. 419. (r) I'id. pag 295 (f) Augl. Mais la dernière fécheresse apresque fait perir tous leurs Cotoniers. R. d. E.

ROBERTS. divers tems.

Erreur de quelques Ecrivains fur cette

Origine de l'établiffement des Portugais.

Ancien com-

merce de Fue-

divers tems.

ROBERTS. que aujourd'hui. Cette rareté du coton dans les Illes de S. Jago & de Fuego, a porté les Portugais à défendre fous de rigoureules peines aux Habitans de ces deux Isles d'en vendre aux François & aux Anglois, qui en venoient prendre auffi des cargaifons entières pour la Guinée. Ce Reglement continue de s'observer à S. Jago; mais comme Fuego est fans Douane, il y est fort négligé ( ). Pour suppléer au défaut de commerce de Coton, ces Insulaires ont vendu un grand nombre d'Esclaves aux Portugais qui viennent chez eux. Cependant ils reviennent à leur ancien Négoce, & plantent beaucoup de Cotoniers, quoiqu'ils ne réuffiffent pas auffi-bien qu'autrefois par le manque de pluye. 7

lets:

LES Habitans de cette Isle saisoient autresois un sort bon commerce d'Anes & de Mulets, qu'ils nourriffoient en grand nombre, & qu'ils vendoient Anes & Mu. à très-bon marché. Mais une longue fécheresse les a tellement détruits, que peu d'années avant le Voyage de Roberts, il n'en restoit que deux dans l'Isle entière. Cependant ils recommençoient a multiplier, & les Infulaires fouhaitoient beaucoup que les Vaisseaux de l'Europe vinssent renouveller ce commerce. C'étoient autrefois les l'rançois qui le faifoient fleurir : mais foit qu'ils trouvent autre part des Anes à meilleur marché, foit que leurs Colonies n'en ayent plus le même befoin, ou qu'ils ignorent peut-être que l'Isle de Fuego peut encore leur en fournir, leurs Vaisseaux ne s'y font pas présentés depuis qu'elle en a manqué (b).

LE seul Habitant que Roberts y ait trouvé propre au commerce, se nommoit le Capitaine Thomas Santée ou Santi; [homme intelligent qui ] veilloit foigneusement au progrès de ses Plantations. ] Mais il n'y avoit perfonne dans l'Isle qui parlat ou qui entendît un mot d'Anglois; ce qui n'empêchoit pas que les Infulaires ne fouhaitaffent beaucoup de voir des Vaiffeaux de cette Nation, jusqu'à promettre à Roberts de leur vendre tout le coton

de leur Isle, au mépris des défenses du Portugal (i).

Propriété des Côtes.

L'Aceks de l'Isle est sur & commode du côté du Nord-Ouest, de l'Ouest & du Sud. Mais au Sud-Eft, à l'Eft & au Nord-Eft, il se trouve beaucoup de rocs, qui s'étendent à un mille du rivage, & qui fans être fort près l'un de l'autre, se montrent en divers endroits, les uns au-dessus de l'eau. d'autres à la furface. A quatre milles de la pointe Nord de l'Isle, il y en a un qui est couvert de dix ou douze pieds d'eau, contre lequel Roberts a vu la Mer battre furieusement dans les tems d'orage, mais d'autant plus dangereux dans les autres tems qu'il faut en être fort près pour l'appercevoir (k). Il n'est pas grand, & la Mer est fort nette aux environs.

Deux Rades.

Fungo n'a pas beaucoup de lieux où les Vaisseaux puissent mouiller. Elle n'en a même que deux, qui doivent porter le nom de Rade l'un nommé Fonte de Villa, l'autre la Ghate. [ A l'exception de deux ou trois autres endroits, ] toutes les Côtes font si roides & si escarpées (1) qu'il paroît impossible d'y prendre terre. L'Ecrivain du Voyage d'Antoine Sherley dit que Fuego est une petite Isle que la nature a rendue inaccessible, & que ce ne fut pas fans

<sup>)</sup> Ibid. pag. 418. & fuiv. ) Ibid. pag. 419. (i) Ibid. pag. 420.

<sup>(</sup>k) Aigl. Mais dans tout autre tems elle y cit tranquille. R. d. E. (1) Ibid. pag. 425.

fans une extrême difficulté (m) que Sherley trouva une petite ouverture pour y débarquer.

Rosears. divers teme. Rades vifitées par Ro-

ROBERTS, faifant voile de Furno dans l'Isle de Saint Jean, gagna celle de S. Philippe ou de Fuego, en tombant d'abord au-dessous de Villa (n); d'où il s'avança jusqu'à la Baye s'abloneuse qui porte le nom de Fonte de Villa. Enfuite continuant de ranger le rivage, il doubla la pointe de Nossa Singora, autre Baye sabloneuse, où il jetta l'ancre un peu au Nord de l'Eglise. Là, Signor Thomas Santé parut avec la Cavalerie de l'Isle, par l'ordre du Gouverneur, que l'approche de (0) l'Auteur avoit allarmé. Un peu plus bas, il s'engagea avec sa Barque dans la Baye de la Ghate. Il ne nomme pas d'autres lieux où il ait abordé.

Fonte Villa.

La principale Rade de Fuego est celle de Fonte Villa, qui est vis-àvis (p) de la Ville. Elle est fort sabloneuse, excepté pendant les vents du Nord, qui chassent quelquefois le sable jusqu'a laisser les rocs tout à fait nuds. Ces vents foufflent régulièrement aux mois de Novembre, de Décembre & de Janvier. La Navigation n'est pas sure alors (q) vers la pointe de Nossa Singora, qui est au Sud de la Ville. C'est-là qu'on voit sur la montagne une Eglise dédiée à Notre-Dame, d'où la pointe & la (r) Baye ont tiré leur nom. Ses murs font aussi blancs que si l'on achevoit de la bâtir. Le toît est de tuiles rouges comme celui des maisons de la (s) Ville.

Noffa Sitt-

Mais dans fa forme elle n'a que l'apparence d'une grange.

LA Baye de Nossa Singora est assez bonne pendant les vents [ de Nord, & meilleure encore pendant la mousson des vents de Nord-Est ou Nord-Est quart au Nord. Ceux du Sud, quand ils font violens, comme il arrive aux mois de Juin, de Juillet, d'Août, & de Septembre, chaifent (1) le fable des rocs, & les rendent austi nuds jusqu'aux pieds, que le vent du Nord à Fonte de Villa. Dans l'une & l'autre de ces deux Bayes, on trouve un bon fond de fable depuis quatorze braffes jusqu'à dix, & l'on y peut mouiller affez surement, excepté dans les deux faifons qu'on vient de remarquer. Plus loin au Sud, on trouve une autre petite Baye fabloneuse, près d'une pointe de rocs bas & brisés (v), & vis-à-vis une fausse Vallée, qui n'est qu'une grande ravine, creusée par l'écoulement de l'eau dans la faison des pluyes. L'ancrage y est fort bon , & le rivage affez commode pour le débarquement. On y trouve d'ailleurs de l'eau douce fort près de la Côte, avantage qui manque dans les deux autres Bayes, [où d'ailleurs la Mer est fort agitée près du rivage.] Il faut mouiller directement vis-à-vis l'ouverture de la ravine, si l'on ne veut trouver un fort mauvais fond au Sud & au Nord. Il n'y a de place commode (x) que pour

La Ghate.

deux Vaisseaux à l'ancre. Quoique Roberts n'ait pas nommé cette Rade, il paroît certain que

(m) Hackluyt, Vol. III. pag. 850. Ceft-à-dire, que la Relation de ce Voyage se trouve dans la Collection d'Hackluyt, R. d. T. (q) Argl. Janvier. Alors il n'est pas auffi for de mouiller dans cette Baye que vers. R. d. E.

(n) C'est apparemment la Capitale, Roberts nomme ailleurs (pag. 422.) Villa de S. Philippo, dont l'onte de Villa est le Port-

(r) Roberts, pag. 421. (s) Ibid, pag. 291. (t) Ibid, pag. 421.

(v) Il y a de l'apparence que c'est iel la Ghate.
(z) Roberts, ibid. (o) Roberts, pag. 394 & fulv. (p) Il faut entendre la Capitale.

III. Part.

IO4

c'est celle de la Ghate, par la Description qu'il en fait dans un (y) autre ROBERTS. divers tems.

Séiour des Blancs & leur revenu.

La plûpart des Blancs font leur féjour dans la Ville (z) avec le Gouverneur; ce qui n'empêche pas qu'ils n'ayent des maisons de Campagne dans les terres qu'ils possedent & qu'ils font cultiver par des Esclaves. Le principal revenu de ees Plantations étoit autrefois le coton; mais depuis que l'Ille en est dépourvûe, les Propriétaires font nourrir des Troupeaux de Porcs, de Volaille, & d'autres Animaux (a) que leurs Négres ont l'art d'élever. Le Gouverneur de Fucgo étoit un Portugais, qui avoit commandé auparavant dans

un Fort ou un Comptoir du Portugal, sur la Côte de Guinée (b).

Ville de Saint-Philipde sa Rade par Dapper.

It, off furprenant que Roberts n'entre ici dans aucunc explication fur ce qu'il appelle Villa, ni fur la fituation & le nom propre de cette Place (c). Il a parlé, dans le Journal de son voyage, d'un Fort de l'Isle de Fuego (d), mais il n'en dit Description pas un feul mot dans fa Description. Cependant il ne paroît pas douteux que Villa ne foit ici le même lieu que Dapper cite dans fa Description de l'Afrique, où il dit qu'à l'Oucst de l'Isse de Fuego, il y a une Rade, avec un Château bâti au pied d'une montagne; mais qu'un Courant fort impétueux, qui paffe devant cette Rade, la rend fort incommode pour les Vaisseaux : que ceux qui font voile de l'Est vers ce lieu doivent porter au Nord lorsqu'ils en approchent, fans quoi ils n'y arriveroient qu'avec beaucoup de peine, parce que non-feulement ils auroient toûjours le vent à combattre, mais que le fond est d'une inégalité qui peut tromper sans cesse, & qu'il n'y a de repos & de füreté que dans la Rade même & fous le Château (e).

Liffe de Fuego prife par les Anglois.

L'Is LE de Fuego ou de Saint Philippe fut prife au mois de Septembre 1506 par le Chevalier Antoine Sherley, qui fut long-tems à trouver un lieu propre au débarquement, & qui ne put mettre ses gens à terre, qu'avec une extreme difficulté. L'Ecrivain de son Voyage dit qu'à la réserve de l'eau fraîche, il ne trouva dans l'Isle que de la misere & de l'insection (f).

l'appelle l'illa de S. Philippe.

car(d) Voyage de Roberts pag. 389. (e) Description de l'Afrique par Dapper,

(y) Roberts, pag. 295.
(2) Angl. à Villa. R. d. E.
(a) Inid. pag. 421. & fuiv.
(b) Inid. pag. 295.
(F. c) Dans la Description de S. Jean, il

(f) Collection d'Hackbuyt, Vol. III. pag-

# V L

## Ille de S. Jean ou Brava.

pag. 729.

Nom & fituation.

L'ISLE de Saint Jean oft fituée à quinze degrés vingt-cinq minutes de lati-tude du Nord, & sept degrés deux minutes de longitude Ouest du Cap-Verd. On compte environ fix lieuës, à l'Eft, de la Baye de Fuerno dans l'Ille de Saint Jean, à Villa de Saint Philippe. On donne aussi à l'Isse de Saint Jean le nom de Brava, qui fignifie fauvage; apparemment parce qu'elle a été fort long-tems déserte (a). Sa terre est fort haute, & composée de montagnes qui s'élèvent

(a) Roberts, pag. 422, & foir,

s'élevent l'une sur (b) l'autre en Pyramide. Cependant, à si peu de distance de Saint Philippe ou de Fuego, elle paroît basse (c) en comparaison. Elle est fertile en maiz, en courges, en melons d'eau, en bananes & en patates. Les Vaches, les Chevaux, les Anes & les Porcs y font en fort grande abondance (d).

Rongars. divers tems.

FRANCKLIN, dont on doit se souvenir d'avoir lû les avantures dans le Journal de Roberts, dit que l'Isle entière n'étoit qu'un rocher stérile, divisé S. Jean sur le par quelques Vallées couvertes d'une légère couche de terre, où les bananes, recit les courges & les patates croiffent fort bien; qu'on y trouve quantité de figues fauvages, qui fervent de nourriture aux Habitans (e); qu'il y vient des papas, & que ceux qui prennent la peine d'y cultiver le maiz en recueillent affez abondamment; mais que les pareffeux languissent dans une extrême pauvreté: que plufieurs Habitans nourriffent des Vaches, des Chevaux, des Anes & des Porcs; que les Porcs fur-tout y font en fort grand nombre, parce que les Infulaires n'en mangent la chair qu'aux jours de fête; & que les Chèvres fauvages s'y feroient multipliées à l'infini, fi la plus grande partie n'avoit été Une fi grande diminution a fait porter une loi qui ne permet d'en tuer qu'au (g) Gouverneur, dans la vûe d'en conserver du moins l'espéce; & les Cauffadars font les feuls qui puissent entretenir des Chiens de Chasse avec la permittion du Gouverneur (b).

Idée de l'Iffe

Lors que le Gouverneur veut faire une Chasse générale, tous les Insulaires font avertis, & reçoivent ordre de raffembler tous les Chiens de l'Isle. Ils en ont une espèce qui semble tenir le milieu entre le Basset & le Lévrier, qui ne ressemble pas mal au Mungrel d'Angleterre, mais qui a les jambes plus courtes, le corps plus pefant & les oreilles plus grandes. Après la Chaffe, tous les Infulaires s'affemblent, & le Gouverneur distribue entr'eux une partie de fa proye. Il envoye le reste chez lui, mais c'est pour le partager encore entre les vieillards & les pauvres. Il donne aussi quelques peaux, & toutes les autres demeurent aux Seigneurs des terres où l'on a pris l'amusement de la Chasse. Lorfque le Gouverneur chaffe feul, on n'employe que fes Domestiques, il difpose à son gré de la venaison & des peaux. C'est même un des principaux (i) avantages de fon emploi. Roberts apprit des Habitans, que le Roi de Portu- tugalfit de l'Ifgal avoit donné depuis peu leur Isle à une Dame de sa Cour. On amassoit pour le Saint-Jean, elle toutes les peaux de Boucs & de Chèvres, dans un magafin bâti exprès

Chaffe des Chévres Sau-

depuis que les Portugais étoient maîtres de l'Isle.] Mais Roberts a scu dans la fuite qu'on les y avoit laissées pourrir sans en faire aucun usage ( k ) LA chair de Chèvres, comme celle de tous les autres Animaux de l'Isle, est d'une maîgreur extrême. On a déja vû que l'Auteur manquant de fuif pour calfater fa Barque, le Gouverneur, qui vouloit lui procurer ce fecours, avoit ordonné une Chaife générale. De quarante Chèvres ou Boucs qui furent tués Présent que

Malgreur des beltiaux.

(b) Voyez ci-dessus le Journal du même Voyageur.

(c) Roberts, pag. 428.
(d) Ibid. pag. 422.
(e) Daprer dit qu'elle produit du maïz,
(d) millet, des melons d'eau, des figues, des
meures, & d'autres fruits.

(f) Roberts, pag. 195. & fuiv.

(g) Dapper dit que la propriété des Chèvres appartient au Gouverneur de S. Jago, & qu'elles font en petit nombre.

(b) Roberts, pag. 264. (i) Ibid. pag. 265. (k) Angl. Quelques unes y étoient depuis fi long-tems, que l'Auteur en remarqua pl fieurs qui étoient réduites en poudre. R. d. E.

ROBERTS. divers tems.

dans cette occasion, on ne tira que quatre ou cinq livres de suis. Une Vacho du Gouverneur, la plus graffe qu'il eut dans son troupeau, n'en produisit pas

davantage (1). L'Is LE de Saint Jean est fort abondante en salpêtre. Le Gouverneur offrit à

Roberts de lui en procurer la cargaifon d'une Felouque auffi grande que celle qu'il avoit perdue, c'est-à-dire du port de soixante tonneaux. Le salpétre croît dans les caves, où tous les murs en font couverts [ comme d'une blanche geléc affez épaiffe, & dans quelques lieux même il forme une congélation comme celle de la glace qui pend aux gouttières ] & dans le creux des Rochers, où il se trouve de l'épaisseur de deux doigts. Roberts eut la curiosité de faire divers essais de la terre de l'Isse. Il tira de certains endroits de nitre; & dans d'autres, depuis fo jusqu'à 1. Il trouva que la plus grande partie des rocs est impreignée de ce minéral, & cimentée de nitre comme d'une forte de glue; car dans la faifon pluvieufe, où l'humidité (m) diffout les fels, il remarqua que les rocs s'encroutoient, & que la féchereffe les faifoit tomber ensuite en poussière (n). Il est persuadé aussi que cette Isle est riche en Mines de cuivre, & peut-être en Métaux plus fins. Ses preuves font qu'il trouva pluficurs fontaines acides, qui ne manquoient pas de vitriol, ce qu'il vérifia facilement en y mettant un couteau fort net, qui se couvrit, en moins d'une minute, de parties de cuivre très-épaisses, & d'une couleur presqu'aussi belle que celle de l'or. Il l'y laiffa plus long-tems; & l'avant fait fécher il en fit tomber, en le grattant, une véritable poudre. Les endroits grat-

Salpêtre & Métaux de l'Iffe de Saintlean.

Expériences de l'Auteur.

riences.

tés confervoient même quelque tems l'apparence du vermeil doré ( a ). Dans quelques Fontaines, les conteaux se coloroient plus vîte que dans les autres, & l'acidité diminuoit à proportion que la Source étoit éloignée. ROBERTS trouva différentes espèces de fable pesant; l'un d'un bleu noi-

ratre, l'autre tirant fur le pourpre, l'autre clair & brillant, l'autre d'un rouge foncé, &c. Il en trouva qui furpaffoit le fer en pefanteur, & pref-

qu'auffi pefant que le plomb. Autres expé-

Un jour qu'il grimpoit sur les rocs au Sud de l'Isle, il découvrit un rocher qui brilloit au Soleil dans l'éloignement, comme de l'or bruni, & qui lui parut, de près, comme revêtu d'une dorure fort épaisse. L'ayant frotté de la main, il n'y fit aucun changement; mais, avec un couteau, il en fit tomber une poudre si menue, qu'à peine en put-il ramasser quelque partie. Il observa que le roc, sous cette surface dorée, paroissoit d'une couleur noiratro; & par d'autres observations, il trouva qu'il ne se doroit que dans les tems de pluye, lorsque l'eau avoit commencé à découler des montagnes ( p ).

Un autre jour, ayant remarqué un roc qui brilloit de même, d'une infinité de paillettes d'or, il les trouva presque toutes comme autant de petites fibres de la groffeur d'un cheveu. Cependant il en découvrit aussi qui n'étoient pas moins groffes qu'une éguille ordinaire. & fe fervant de fon

<sup>(1)</sup> Ibid. pag. 286.

<sup>\* (</sup>m) Roberts en a fait la remarque dans fon Voyage, comme on la vu ci-deflus-(n) Ibid. pag. 428.

<sup>(0)</sup> Voyez ci-deifus dans le Journal de Ro-

<sup>(</sup>p) Il renouvella plus d'une fois la même

observation. On doit pourtant remarquerici que fi les apparences étoient aufli fortes qu'il les représente, sur tout pour les métaux dont il va parler, les Anglois n'aurotent pas manqué de tirer parti d'une fi belle decouverte. R. d. T.

conteau, il en recueilli el poits d'une dragme, qu'il ne put méconnoirre pour de l'or foilde, auana du moins, qu'il fut capable d'en juger par fes yext. Il ajoûte qu'en poulfant fes recherches, il en trouva une partie plus compacte, de la longueur du doigt, qu'il ne tira pas aifément du roc, où la veine s'enfonçoit beaucoup plus, & qu'il fut obligé de plier de différentes manières, après l'avoir cenné avec fon couteau, pour l'en arracher. Elle écoit de la groffeur du fil d'archal commun. Mais fon couteau s'estant rompudans l'opération, il fin to bligé d'abandonner fon entreptife pour rejoindre les Négres, auxquels il fe garda bien de communiquer ce qu'il avoit vût. Cependant il en dit quelque choît au Couverneur, avant que de quitere l'îlre, couvere avant lui, il eft perfuadé, dit-il, que perfonne n'aura poufié lactriofité de le fuccés plus loi n(q.). Il trouva auit dans plusfuers endroits, le Beurrs-de dont on a parié duss la Defeription de l'Îlre de S. Jago, mais en moindre abondance, quoiqu'autil brillant, avec la même apparence d'or ().

moindre abondance, quoiqu'aufti brillant, avec la même apparence d'or (r).

L'ISLE Sain Jean elt d'une abondance extrême en Poifion, [furt-out aux
environs des petites [fles.] Il y vient auffi quantité de Tortues, qui y
laillent leurs œufs dans la faifon des pluyes. Mais les Ilabitans ne les employent pas plus à leur nourriture que ceux de S. Jago & de S. Philippe;
quoique dans toutes les autres [fles clles paifent pour un mets délicieux, &
que (r) Roberts en juge de même. Le principal éxercice des Infaliaires

25 [au rixport de Frontlin (1)] et la Péche à la ligne. Ceft ce qui les rend fi actentifs au natifrage des Vaillaux, & fi avides des moindres intra-mens de fer qu'ils pavient fiauver. Il y avoit alors dans l'Ille un vieux Néi-père, [ o l'igniaire de S. Hillippe,] qui étoit pourvé d'un marteau, & qui avec du cliarbon de figuier, avoit trouvé l'art de former un lameçon d'un clou. Il vendoit l'ameçon pour un autre clou, & pour la provision de poisson.

dont il avoit besoin. Roberts ajoute que le possson de l'Isse est si vorace, qu'on le prendroit avec un simple crochet saus amorce (v).

Le d'remarquable que préfique tors les Poiffons de l'Iffe Saint Jean ont Pèles dante granta & trunchetates J (& platoit femblables à celles de Animaux voraces, qu'à celles des poiffons des Côtes d'Angleterre, J de forte que les Influires employent beaucoup de précautions pour les empécher de coupre leurs lignes. Les amortes ordinaires font la crabbe, & la chair des autres coquillages, ou celle même du poiffon qu'on a déja pris. Mais la crabbe etl Famorte a lpuis faire (x).

Roberts n'ayant pris, pendant long-tems, d'autre plaifir que celui de la Péche, eur l'occasion d'observer comment les infulaires ramasient le Sci. Il se forme, par la chaleur du Soleil, dans les trous des rocs où il estrestédel'eau de Mer. Les Négres ne manquent pas d'y en mettre eux-mêmes lorsque le

Roberts. En divers tems.

Bcurre d'or.

Abondance de poitfon.

Amorce dont fe fervent les Négres.

Maniere dont fe fervent les Negres

(q) Roberts, pag. 429. & fulv. (r) Roberts, ibid. pag. 444; (s) Ibid. pag. 430. & fulv.

er(s) Quel que foit ce Francilla, il femble avoir été fort curieux. Il apprit à Roberts qu'il avoit fait plufeurs recherches fur la nature des Métaux & des Minéraux, & que, praduit foi féjour en Oaime, il avoit fait des expériences fur les terres, pierres, fables, &ca qui tiennent du minéral. Le fuccès de fes recherches étoit rédigé par écrit.

(v) Roberts, pag. 195. & fuiv.

(v) Roberts, pag. 195. & fuiv.

(v) Lear Ligne ett composée d'un roseau fanvage, d'un fil de coton bien tordu, & d'un vicux clou coarbé. Voyez Roberts pag.

ROSERTS. divers tems.

tems est trop calme. Il ne faut pas plus de deux ou trois heures au Soleil pour cette opération: [lorfque les trous ne font pas bien profonds, l'eau s'y change en Sel dans le tems qui s'écoule d'une marée à l'autre. 7 Roberts étoit furpris de trouver du Sel, de l'épaisseur de deux pieds, dans des lieux où il n'avoit vû que de l'eau, & d'en voir tirer quatre boiffeaux d'un trou qui n'avoit pas plus de douze ou quinze pieds d'étendue. Il est porté à croire que certains rocs ont une qualité qui hâte la formation du Sel, & que d'autres au contraire ont quelque chose qui l'empêche. Dans quelques-uns il a vû qu'après l'exhalaifon de l'eau, il ne reste qu'un sédiment bourbeux, mais fort fale. & quelquefois une croute fort mince qui repose dessus comme de la crême de tartre: [mais falée jusqu'à être corrosive;] au lieu que d'autres produisent un quart ou un tiers de Sel, à proportion de leur grandeur & del'eau qu'ils contiennent.

LES Habitans commencent par recueillir le Sel; enfuite ils s'occupent le foir à faler le poisson qu'ils ont pris; & le laissant pendant toute la nuit dans le tas de Sel, ils l'étendent le lendemain au matin pour le faire fécher au Soleil. Ils peuvent alors le manger fi la faim les presse; ce qui n'arrive guères qu'à la fin du jour, lorsqu'ils ont fini leur pêche. Dans les lieux où lls péchent le plus fouvent, leur ufage est de laisser des pots de terre, qui leur fervent à faire bouillir le poisson; car ils en aiment beaucoup le bouil-

Les Baleas, qui font une espéce de Baleines, viennent dans les tems ordinaires de leur fray, aux environs des líles de May & de S. Jago, mais fur tout de

celle de Saint Jean. Roberts a vû, dans la Bave de Fuerno, un mâle & une

femelle prendre leurs amusemens pendant trois jours. Ils rentroient le soir

lon, jusqu'à le préférer à celui de Chèvre & même de Bœuf (7).

Baleas, forte de Baleine.

dans la Mer, & le lendemain à huit ou neuf heures ils revenoient dans la Baye. Ils y dormoient quelquefois deux heures entières, avec l'immobilité d'un Vaisseau à mâts & à cordes, joints ensemble dans un état qui auroit donné beaucoup de facilité à percer l'un ou l'autre, ou même tous deux ensemble. Roberts ajoûte que le mâle n'est pas aussi gros de la moitié que la femelle. Ces Baleas font fort communs auffi fur les Côtes du Bréfil. On employe, pour les prendre, la même méthode que pour les Baleines de Groenland, & l'on en Opinions fur tire de l'huile. Quelques uns prétendent que l'ambre gris n'est que le sperme Fambre gris & de ce Poisson, dont il se répand une partie dans leur accouplement, & qui n'él'ambre blanc. tant d'abord qu'une forte de gelée blanchâtre acquiert en flottant dans l'eau fa couleur & fa dureté. Ils ajoûtent que le sperme vierge, ou le premier répandu, est blanc & transparent, & que dans sa congélation il conserve la même couleur. Roberts rend témoignage qu'il a vû de cet ambre gris blanc, mais il n'a pû découvrir la cause de sa blancheur ni son origine (z). On trouvoit autrefois beaucoup d'ambre-gris aux environs de l'Isse de Saint Jean. [Une 17 trentaine d'années avant que Roberts vint dans ces Isles, un Portugais nommé Jean Carneira, qui avoit été banni de Lisbonne pour quelque crime, &

qui s'étant procuré une petite Chaloupe éxerçoit le commerce aux Isles du

(y) Ibid. pag. 263. (2) Le P. Labat, dans fon Histoire d'Afrique Occidentale, tourne cette opinion en ridicule : mais fi ce n'est pos le sperme de la Baleine, on ne doute plus que ee ne foit quel-

Cap-Verd, que fubflance edoriférante, formée dans quelque bourfe voltine de fes teflicules. Voyezles Transactions Philosophiques , No. 387, pag. 256. ou l'Abrégé , Vol. VII. pag. 429.





MANNEN en VROUWEN van 't EILAND ST IAN

Cap-Verd, trouva dans ses courses une pièce d'ambre gris d'une grosseur incrovable. Non-feulement cette heureuse pêche le fit rappeller dans sa Patrie, mais il acheta, du fruit de fon tréfor, des terres considérables en Portugal. Le roc auprès duquel la Fortune l'avoit favorifé porte encore son

nom (a). Le nombre des Infulaires (b) ne monte pas à plus de deux cens. Roberts les représente comme les plus ignorans, les plus simples & les plus humains (6) de toutes les Isles. Dans un autre lieu il loue beaucoup leurs vertus morales, fur tout leur charité, leur humilité & leur hospitalité. C'est les ofsenser que de refuser leurs bienfaits. Leur respect pour l'âge avancé mériteroit, dit l'Auteur, de fervir d'éxemple à tous les hommes du Monde. Ils le (d) rendent aux vieillards de toutes fortes de rangs & de Nations. Francklin fit à Roberts, dès le premier jour de leur rencontre, une peinture du caractère des Habitans, que l'expérience ne cessa pas de vérifier. Il l'assura qu'il n'auroit pas besoin de pêcher ni de se donner le moindre embarras pour la nourriture, parce que les Infulaires lui offriroient volontairement toutes les commodités de l'Isle. Ils avoient fait les mêmes offres à Francklin, qui n'avoit pris le parti de s'éxercer lui-même à la Chasse & à la Pêche, que pour

diffiper fa mélaneolie (e). PENDANT que l'Auteur fut malade (f) parmi eux, l'attention ne se relâcha jamais pour lui fournir ce qui étoit nécessaire à sa situation. Il ne se pasfoit pas de jour qu'il ne regût la vifite de quelque Habitant, qui s'informoit foigneusement de sa fanté, & qui lui apportoit quelque piéce de volaille ou quelque fruit. Le Gouverneur même le visitoit presque tous les jours, & lui penvoyoit deux ou trois fois la femaine un quartier de chevreau, [fouvent une moitié ou un entier.] Dans le même intervalle, il fut continuellement logé chez un des principaux Négres de l'Isle; & lorsque sa fanté sut rétablie. il lui restoit cinquante & une pièces de volaille des presens qu'il avoit reçus (g), entre lesquelles il se trouva deux cailles; sans parler d'une grande quantité de lait, & de plusieurs gateaux de bananes, qui font une composition

( b ) de bananes & de maïz.

LE Poisson fait une grande partie de leur nourriture, sur tout le bouillon qui reste après qu'il est cuit. Ils pressoient Roberts d'en user dans sa maladie. comme du meilleur reméde qu'il pût prendre contre (i) la fiévre. Ils ont la methode d'en faire des foupes de courges (k), qu'ils font bouillir affez longtems pour leur donner une certaine épaisseur. La sleur de manyoke & de maiz leur fert encore au même usage. Ils font aussi de l'un & de l'autre une fort bonne forte de pain (1).

ROBERTS. divers tems.

Nombre des Infulaires de Saint-Jean.

Lent nouri-

ILS

(a) Ruberts, pag. 431. & fuiv. (b) Vers l'année 1700, l'Isle n'avoit que la moitié de ce nombre, suivant le témoignage d'un Nègre de Saint Nicolas qui y étoit venu

alors, & qui vivoit encore lorique Roberts y arriva, ibid. pag. 137. (c) Ibid. pag. 422.

d) Ibid. pag. 228.

Ibid. pag. 197. (f) Voyez ci-defins le Journal de Roberts. (g) Ibid. pag. 244. & 258.

(b) Ibid. pag. 185. (i) Ibid. pag. 260. & 356. (3) (k) Roberts dit qu'on fait à S. J'ago une espèce de bouillie avec des Courges & du Sterry qui est la plus groffe forte de Mais. Elle retlemble à la bouillie d'Orge. Voyez Roberts,

pag. 318. (1) Ibid. pag. 152. 164. & 334.

ROBERTS. En divers tems.

ILS ont une autre pâtiflerie, qu'ils appellent Kuskus (m), composée de sarine de bled d'Inde bouillie dans l'eau fraîche jusqu'à ce qu'elle prenne confistance. Alors ils la coupent en tranches, qu'ils font fécher au Soleil. Elle fe conferve pendant plufieurs mois lorsqu'elle est bien féchée, & ressemble beaucoup au biscuit de mer. Roberts affüre que dans l'occasion, elle peut servir fur un Vaisscau jusqu'à la Barbade (n). [Les Insulaires de St. Jean donnèrent un éxemple de leur adresse à sendre du bois pour des planches, en construisant une Chaloupe pour l'Auteur. Après avoir coupé un arbre de la songueur qu'ils fouhaitoient c'est-à-dire d'environ sept ou huit pieds , ils firent avec des haches, au long de cette piéce de bois, deux espèces de rainures, vi-à-vis l'une de l'autre, aussi étroites & aussi profondes qu'ils pûrent. Affermissant ensuite cette piéce, ils remplirent les rainures de Coins, sur lesquels ils jettèrent de groffes pierres, & le bois fut bien-tôt fendu; ils coupèrent après cela le côté rond, pour donner à la planche l'épaisseur requise, & la polirent affez bien (0).]

En quel tems & comment l'itle s'ett peupléc.

ÎL n'y a pas plus d'un Siécle (p) que l'Isse de Saint Jean est peuplée. Pendant plufieurs années, fes Habitans se réduisirent à deux familles Négres [qui > fuivoient encore la Religion de leur Pays,] jusqu'en 1680, que la famine ravageant l'Isle de Fuego, quelques pauvres l'labitans de cette Isle passerent dans celle de Saint Jean für un Batiment Portugais. Ils fürent reçus avec jove par les Négres de Saint Jean, qui avoient déja fort augmenté le nombre de Chevres, de Vaches, & fur tout de Porcs, que les Portugais avoient laissés dans l'Isle en la découvrant. [Ayant appris que les Portugais avoient amené dans leur Isle, ces Négres nouvellement débarqués, pour les empêcher de mourir de faim dans celle de Fuego, ] la compatition naturelle porta les Négres, à leur donner une partie de leurs Bestiaux (q). [Cette générosité; sayant beaucoup diminué le nombre de leurs Pores,] il arriva de-la que chacun entreprit de nourrir féparément les fiens, & que le goût de la propriété prenant naissance, celui qui eut l'habileté d'en élever & d'en nourrir un plus grand nombre passa pour le plus riche. Il n'y eut que les Chèvres, [qui, 15 appartenant au Seigneur de l'Isle,] furent laissées dans les montagnes, & contimerent d'être fauvages.

Les nouveaux Habitans de Saint Jean apprirent aux autres l'art de filer le coton, qui croiffoit naturellement dans l'Isle, & d'en faire une forte d'étoffe pour fe couvrir; car ils étoient nuds auparavant, comme la plûpart des Negres de la Côte de Guinée. Ils leur communiquerent auffi les principes de la Religion Romaine, autant du moins qu'ils avoient été capables de les prendre cux-mêmes dans l'Isle de Fuego, dont ils étoient fortis. Mais un Prêtre de cette Isle se sentit assez de zele pour se faire con luire à Saint Jean (r), où il s'efforça de cultiver ces premières semences de l'Evangile. [A son arrivée, il publia qu'il étoit venu avec le pouvoir de pardonner les péchés, promettant de leur indiquer une route fure & aifée pour aller au Ciel quelque

La Religion ≤'y établit.

<sup>(</sup>m) Il reffemble tant pour le nom que pour, la manière de le préparer au Kuskus de Maroc.

<sup>(</sup>n) Roberts, pag. 289. (o) Ibid, pag. 270.

<sup>(</sup>P) Angl. pas plus de deux Siécles. R. d. E.

<sup>(</sup>q) Angl. Ils leur offrirent de charger leur Valificau de Pores en récompenie de la charité qu'ils avoient ene pour des gens de la même couleur qu'eux, R. d. E.

<sup>(</sup>v) Yoyage de Roberts, pag. 423.





MANNEN en VROUWEN van 't EILAND S? JAN, in hun GEWA

- CHARLETON GRAD

nauvaifes qu'euflent été leurs aktions; & déclarant, en même-tems, qu'illeur froit impoffille d'y aller, quelque bonnes qu'elles fuffent, fairs y étre admis par l'abbûtein du Pfèrte. N'ayant pas eu beaucoup de peine à leur perfuder ces chofes, dont ils étoient deja infruite en bonne partie, il ler batific tous fans ultérieures infruêtions. Il fuffibit pour eux de croire, qu'ils étoient devenits Chréciens par le batiene, qu'ils iroure furment au Ceil, qu'à la Réfurrection ils deviendroient blancs, ôce après quoi il leur difoit la Meffe, que ne ux ni lui n'entendoient. Cet ce dont il s'enharraffolt fort peas. Eneftér, on eut lieu de douter de la bonté des motifs de fon Voyage, j lorfqu'il par out égiger des récompensits roup mercanites pour le fervice qu'il leur avoit endu. Il tira de l'un des étoffes de coton, de l'autre du coton eru de l'artie de l'un des étoffes de coton, de l'autre du coton eru de l'artie.

Roserts, En divers tems.

Arrivée d'un Miffionaire.

27th fit donner une grande partie. [Il leur perfinada que tout ce qu'ils hi donnoient étoit autant de préfient faits à Dieu, dont il n'étoit que le Receveur,
C'eft-là un préjugé, dont ils font imbus, nous-feulement dans cette Ille, mais
encore dans toutes les autres, ou les Pétres ont auffi eu le talent de l'étaire
reconnôtre pour Receveurs des Saints. En quittant Braus, celui-ci] accorda
pour dernière faveur aux Influières, une Mélfe, qu'illeur dit dans une ca22-verne de la Baye, qui en a pris le nom de Fuerno de Padre. [Ac une abfohation générale de tous les pechés qu'ils commettroinet pendant fon abfonee, ] Il leur promit de revenit tous les ans, & cette promeffe fut éxécute pluffeuiss années confécutives. Mais un jour qu'il étoit à leur d'i

ce. j. Il feur promit de revent fous les ans, & cette promitie lut exécute plufileurs années confecutives. Mais un jour qu'il féoit à leur d'are la Meffe dans la même caverne, une partie du roc, qui vint à fe détacher, enfectile le Prêtre & ternet des Millans fous fer raines. On entendit pendant trois Jours le bruit de leurs gémillemens, fans qu'il fit poffible de leur donnet le mointre fecours. Anif 17ffe de S. Jean demeura long-tament années de quantité de luperfittions [qui font encore fi intimementunies entre lles qu'il n'y a pas beaucoup d'apparence qu'on vienne à bout de les figuers. ] Dans la foite du teans, l'évêque de S. Jean syant entrepris la vifie de

entr'elles qu'iln'y apas beaucoup d'apparence qu'on vienne à bout de les féparer. J Dans la fuire du tems, l'Evique de S. Jago ayant entrepris la vifite de toute fa Province, laiffà des Miniltres fort ignorans dans chaque Ille; & celle de Saint Igan eur pour fon parageu un Péter Negre, dont celui que Roberts y trouva étoit le quatrième Succeffeur. Roberts affire qu'il n'entendoir pas la Langue Latine; ce qui n'empéchoit point qu'ayant appris à lire dans le Miffel, il ne celébrat les faints Mytkers & qu'il n'administrat Fles Sacremon. Ell prênoit ce Miffel pour l'Enzimer Ste. & Gréque Roberts

Mélange de fuperflitions.

lire dans le Miffel, il ne celébrat les faints Mythères & qu'il n'adminitrat y bles Sacremens. Il prénoit ce Miffel pour l'Ectimes 8 ne dorque Roberts hi difoit que ce nom ne convenoit qu'à la Bible, & que les Anglois s'éctoint féparés de l'Eglife Romaine, parce qu'ile enfeignoit plafours Dog, mes contraires à ce qui est contenu dans ce facré Livre, il repondoit, qu'il pouvoit bien ferre que la Bible fin le meilleur Livre des Anglois, parce que, dans le tems de leur Apoltafie, le Pape n'avoit eu garde de leur donner le Miffel, Livre infiniment fiprieur à tout autre. & que per bonne, n'a droit de lire qu'un Prètre léglimement ordomé par un Evêque de la Commanion de Rome. Roberts lui objectat, que, n'entre ce Livre; il ni répondit que cette connodifance étoit réfervée à des Eccléstafiques d'un ordre plus relevée, & que l'intelligence de ce Livre étoit un fi grand Mythère, qu'il ne figavoit pas qu'on l'eur jamais donnée à cuen Prêtre Nêgre. Il ajouta qu'ilen LIV. Part, e centendoit e cette centendoit en cette contendiance dont leur jamais donnée à cuen Prêtre Nêgre. Il ajouta qu'ilen LIV. Part, e contendoit e cette centendoit e centendoit en centendoit e

ROBERTS.

entendoit affez pour fçavoir ce qu'il devoit lire quand il s'agiffoit de Batifer. de Marier, de Célèbrer une Fête ou le jour du Dimanche: & que foit qu'il divers tems. l'entendit ou ne l'entendit pas, Dieu ne manqueroit jamais de faire produire aux Sacremens leur effet: Que dailleurs, il étoit fur de bien lire les paroles Sacramentales pour transubstantier l'Oublie dans la personne du Sauveur, & que, fans qu'il fut nécessaire de les entendre, il suffisoit d'avoir intention de confacrer. Il foûtenoit le même Syftême au fujet de l'efficace de fon absolution, du pardon des péchés, des Messes pour les morts, le rachat des ames hors du Purgatoire & autres chofes femblables. Malgré tout cela, il v en a parmi eux qui ont affez de bon sens pour avoir des doutes la-desfus. & ne respecter qu'extérieurement ces prétendus Mystères. Au reste, le Prêtre de S. Jean ] fouffroit l'usage des Superstitions établies, telles que de saire

Mélange de supertitions.

laver les enfans avant le Batême; [de couvrir la nouvelle Mariée de fleurs 17 & de guirlandes, de lui rendre une espèce de culte le jour du Mariage, de la déshabiller & de mettre de la terre fur fa tête, ] pour marque de fujettion; d'arrofer d'eau les fosses des Morts, & quelquefois d'une quantité de jus de melons d'eau, &c. [C'est un Protestant, qui fait cette Relation, & qui ne F manque pas d'y joindre des réfléxions injurieuses pour l'Eglise Romaine (s). ] L'ISLE de Saint Jean est si negligée pour le Commerce, que dans l'espace

de sept ans (t) on n'y avoit vû que deux Vaisseaux étrangers. Robertsapprit de Francklin & des Négres que les Matelots de quelques Vaisseaux François, qui venoient charger des Mulets à Saint Philippe, avoient quelquefois touché à Saint Jean dans leurs Chaloupes, pour y acheter de la volaille. & d'autres rafraichiffemens; mais comme il n'en étoit venu aucun depuis plufieurs années, les Infulaires concluoient que les François avoient abandonné (v) le Commerce de Saint Philippe, ou qu'ils trouvoient ailleurs qu'à Saint Jean les provitions dont ils avoient befoin.

Autorité du Gouverneur.

LE Gouverneur de l'Isle y éxerce la Justice (x), & décide les petits différends qui s'élèvent entre les Habitans. S'ils refusent d'obéir à ses ordres, il a le pouvoir de les faire mettre dans une Prifon, qui n'est qu'un pare découvert comme ceux ou l'on renferme les Bestiaux en Europe. Là, dit l'Auteur, ils demeurent [quelquefois des jours entiers,] fans entreprendre de se mettre en 4

Docilité des Infulaires.

liberté. Il est rarc du moins de voir des rebelles. Lorsqu'il s'en trouve, le Gouverneur est en droit de les faire reprendre, & de leur faire lier les pieds & les mains dans la même prison, avec une garde pour les y retenir jusqu'à ce qu'ils avent fatisfait à leur adversaire, & qu'ils ayent demandé pardon au [ Gou- 17 verneur, qui peut les tenir en prison autant qu'il lui plaît. ] Son autorité ne s'étend pas plus loin, dans le cas même de meurtre. Mais Roberts n'apprit aucun exemple d'un crime si noir. On l'assura seulement qu'un Meurtrier feroit gardé dans les chaînes pour attendre la fentence du Gouverneur de S. Jago ou de la Cour de Portugal ( y ). Quelquefois, pour les fautes légères, fur-tout lorfque le Coupable est d'un âge avancé, on ne lui donne que fa cabane ou celle d'autrui pour prison; ce qui est regardé comme une gran-

<sup>(</sup>s) Roberts pag. 428. (\*) Voyez ci-dessus le Journal. (\*) Roberts, prg. 266. & suiv.

<sup>(</sup> c ) Ibid. pag. 264.

<sup>(</sup>y) Aigl. que les Amis du memtrier font tenus de le reprefenter loriqu'il vient un Joge de Portugal, R. d. E.

de faveur; car la prifon publique est un châtiment aussi redouté à Saint Jean que le dernier supplice en Angleterre. En 1722, le Gouverneur se nommoit Leonel Confalvo. Il tenoit fon emploi de Thomas Santi, qui avoit le titre de Procurador de l'Issc Saint Jean, & qui saisoit ordinairement sa demeure dans celle de Fuego (z).

ROBERT . En divers tems. Nom duGou-

Les Cartes & les récits des Pilotes font remplis d'erreurs fur tout ce qui appartient à l'Isle de S. Jean. Ils n'y reconnoissent qu'une bonne Rade, dont ils présentent même l'entrée comme fort difficile, à cause de l'abondance des rocs (a). Saint Jean néanmoins a plusieurs Bayes ou Rades , qui lean. peuvent servir de retraite aux Vaisseaux. La principale & la meilleure est

Erreurs des

à la vérité celle de Fucrno, qui fignifie un four ou une cave, foit qu'elle ait tire ce nom de l'avanture tragique qu'on a rapportée (b) ou de sa forme même, qui la met à couvert de toutes fortes de vents. En effet, fi l'on s'avance jusqu'au roc de Kaay, où l'on trouve assez d'eau pour un Vaisseau du premier rang, on y est tellement environné de la terre qu'on n'y peut reffentir qu'un léger fouffle des vents Sud quart à l'Eft, & Sud quart à l'Oueft. dont tout l'effet est de précipiter quelquesois l'eau de la Mer dans la Baye (c).

Marques que Roberts donne pour connoitre la Baye de Fuerno.

COMME il est assez difficile d'en trouver l'entrée, quand on n'y a jamais relaché, Roberts donne les marques fuivantes. Lorfque vous êtes vers la pointe Nord de Saint Philippe ou Fuego, si le tems est clair vous découvrez l'îse de Saint Jean. Mais, dans un tems obscur, qui est asse ordinaire, portez au Nord quart à l'Ouest jusqu'à deux lieuës de Saint Philippe, où vous trouverez les petites Isles. De-la prenez vers la plus Orientale, dont vous vous approcherez affez pour en appercevoir la pointe Nord, & continuez d'en fuivre la Côte à la distance d'un mille, jusqu'à ce que vous sovez vis-à-vis la pointe du Sud. Enfuite, portant directement vers la pointe Nord-Est de l'Isle Saint Jean, qui cst une pointe basse & platte, à laquelle vous ne scauriez vous méprendre, élargiffez-vous feulement d'environ un demi-mille, jufqu'à ce que vous tombiez au Sud de l'Isle, où vous commencerez à suivre la Côte à la distance de la longueur d'un cable. Vous arriverez devant une grande Caverne qui se présente dans les rocs, & vous verrez bientôt, à moins d'un quart de mille devant vous, une basse pointe de roc qui s'avance médiocrement. C'est après cette pointe que vous trouverez Fuerno. Prenez un peu le large pour doubler cette pointe, parce que la Baye en est si proche que tournant en coude il feroit difficile autrement d'y entrer. Vous v pourrez jetter l'ancre dans toutes ses parties; mais le meilleur endroit est le côté de l'Est.

[LE meilleur est d'amarrer le Vaisseau à terre, au moyen d'une petite hansière, qui tenant à la poupe, cst attachée sur le rivage du côté du Nord, & qui affürera le Bâtiment comme s'il étoit dans un four. Si vous veniez de l'Est à Saint Jean, prenez garde de ne pas vous avancer trop vers la pointe Sud de Saint Philippe; car avec un vent commun il vous feroit impossible de gagner Fuerno, ni même aucune partie de l'Isle (d).

Λυ

<sup>(2)</sup> Roberts, ibid. pag. 298. at) Ibid. pag. 131.

environs. R. d. E.

<sup>(</sup>c) Roberts, pag. 432. (d) Itid. pag. 433. (b) Angl. des divers Antres, qui font aux

ROBERTS. En divers tems. Autres Bayes de Saint-Jean.

Av Nord-Ouest de Saint Jean, on trouve une autre Bave, qui se nomme Faciend de Agua, & qui est reconnoissable à quantité de Bananiers. D'ailleurs il n'y a pas d'autre Vallée qui se présente du côté de la Mer. Le rivage de cette Baye n'est pas commode; mais on peut y mouiller sûrement vers le centre, du côté du Nord, sur huit, neuf & dix brasses d'un fort bon fond. On apperçoit un Ruisseau d'eau fraîche, qui coule presque jusqu'à la Mer.

Prus bas, au côté Sud-Ouest de l'Isle, près d'une pointe basse & unie, qui Baye de Fer- s'élève tout d'un coup, on trouve la Baye de Ferrier, qui est double, c'est-àdire, divifée par des rocs d'une grande hauteur. Cette Rade est fort belle, & le Rivage très-commode pour le débarquement. Derrière l'endroit le plus Sud-Est de la Côte, la Nature a formé un Lac, ou un Bassin d'eau douce, qui est constamment rempli de l'eau qui découle des Montagnes. Le fond de cette Baye est par tout bon; dans quelques endroits c'est du sable; mais en général il est de terre graffe, & la Mer est ordinairement tranquille vers le rivage.] Il y a dans la partie Nord-Est de la Baye, un roc, qui forme une sorte de Quai, dont les Chaloupes peuvent s'approcher. Cette station seroit excellente, fi elle n'étoit exposée aux fouffles violens qui fortent des Vallées, surtout aux mois de Novembre, Décembre & Janvier, & qui ont quelquefois tant d'impétuofité qu'ils enlevent un Vaisseau de dessus ses ancres. Cette disgrace étoit arrivée quelques mois auparavant à une Frégate Portugaife. La Baye n'est pas plus sûre dans la faison pluvieuse & dans celle des vents incertains. Elle est ouverte aux vents Sud-Est, Sud & Sud-Ouest, qui y soulèvent quelquefois les vagues, jusqu'à pouvoir briser un Bâtiment contre les rocs de la Côte. Mais pendant le reste de l'année, l'ancrage est fort bon; sur tout aux mois de Mars, d'Avril & de May, où l'on n'a le foir que des vents doux de mer; &, toute la nuit jusqu'à dix heures du matin, de petits vents de terre fort agréables. Roberts ajoûte que la Baye de Ferrière est plus fréquentée que celle de Fuerno, parce que celle-ci est beaucoup moins connue ( e ). Scro est une autre Baye de l'Isle de Saint Jean, belle & fabloneuse, mais

Bave de Scio.

dont l'entrée est difficile, & qui n'a pas d'eau douce. Celle de Sal-Point ou de la Pointe de Sable, se trouve décrite dans le Journal de Roberts, & malheureusement célèbre par son naufrage. L'Isle a quelques autres Bayes; mais qui méritent peu d'attention. A l'extrémité des petites Isles, vers la pointe la plus Sud-Ouest, on trouve une petite Crique, [en forme de boulin], dans H laquelle un petit Vaisseau peut mouiller. Quoiqu'elle ait quantité de rocs & de grosses pierres on y voit clairement le sond, qui est-[là, de même que prefque par-tout ailleurs autour de ces isles,] depuis fept juiqu'à douze brasses, & la disposition du lieu sait qu'on y peut entrer & qu'on en peut sortir sans

Petite Bave à l'extrémité des petites If-

> (e) Roberts pag. 434. & fuiv. f) Ibid. pag. 435. Avec quelque netteté qu'on s'efforce de rendre les idées de Ro-

berts, il est difficile oue le Lecteur ne s'apperçoive pas fouvent de fa négligence. Mais

on a mieux aimé lui laiffer quelquefois fon obscurité que de suppléer témérairement à des noms, ou à des chofes fur lesquelles on n'a pas d'autre témoignage que le fien. R. d. T.,

## C. VII.

#### ROBERTS. En. divers tems,

#### Isle de Saint Nicolas.

CUIVANT le Capitaine Roberts, Saint-Nicolas, ou San-Nicolao, qui est le nom en usage parmi les Habitans, s'étend plus en longueur que les autres Isles du Cap-Verd, à l'exception seulement de S. Jago. Paraghifi, son principal Port, est éloigné (a) d'environ trente lieuës à l'Ouest de Palmera dans l'Isle de Sal. Elle est à 16 degrés 45 minutes de latitude du Nord, & à 6 degrés 52 minutes de longitude Ouest du Cap-Verd (b).

Sa fituation & fa grandeur.

DAMPIERE dit que sa forme est triangulaire; que le plus long de ses trois côtés, qui est à l'Est, n'a pas moins de trente lieues, & les deux autres, vingt lieuës chacun. Il ajoûte qu'elle est montagneuse, & que toutes ses Côtes sont stériles (c).

Monte Gour-

ROBERTS la représente généralement comme une terre (d) fort haute [avec plusieurs grandes Vallées.] Sa partie la plus élevée est une forte de pain de fuere, qu'on peut nommer une montagne, dont le fommet forme un pic, mais qui ne se termine pas en pointe. On l'appelle Monte Gourda. Sa situation est au Nord-Ouest de l'Isle, (e) mais assez loin dans les terres. De quelque côté qu'on arrive par la Mcr, on le découvre à la diftance de neuf ou  $\operatorname{dix}$  liquës (f).

Difpefition d'une partie des Côtes.

LA Côte de Saint-Nicolas est si libre & si nette, que depuis la pointe Est jusou'à une demi-lieue de celle du Sud-Ouest, un Vaisseau peut suivre le rivage à la portée de la voix (g).

> Baye de Paraghili.

DANS la faifon des vents variables, l'Isle n'a pas de Rade qui soit sure; Mais lorsque le véritable vent de commerce est arrivé, elle a deux ou trois Bayes d'une bonté mediocre. La plus voifine de la Ville est celle de Paraghifi, où l'on peut mouiller assez surement, parce que le vent n'y sousse jamais que du rivage. Elle a même une Crique, ou l'on peut jetter l'ancre (h) entre quatre amarres de terre. Mais Roberts décrit une autre Baye, où il aima mieux mouiller, pour se mettre à couvert de l'importunité des Habitans. Quoiqu'il ne la nomme pas, il y a beaucoup d'apparence que c'est celle du Puerto Velho. Celle de Paraghifi n'est qu'un boyau fort etroit entre deux pointes de roc, ou les Batimens peuvent demeurer en effet comme dans une Rivière, foit fur une seule ancre, soit à l'appui d'une simple amarre; & cette situation les expose à se voir sans cesse incommodés par le concours des Habitans. Le chemin de Paraghifi à la Ville est presque uni; ce qui est sort rare dans toutes ces Isles, où la terre est coupée de toutes parts (i) par des rochers & des montagnes. Au Nord de Paraghifi, à la diftance d'une demic-lieuë, on trouve un petit bane de fable, qui n'est couvert que de quatre brasses d'eau ( k ). Ox

Pucrto Vel-

(a) Dampierre dit que S. Nicolas est en-Pointe Ouest. viron vingt-deux lieues à [l'Oucst] Sud-Oucst (f) Ibid. pag. 115. de Sal. Vol. J. pag. 74.

(b) Roberts, pag. 436. (c) Dampierre, Vol. 1. pag. 74.

(d) Roberts, pag. 23. (e) Ibid. pag. 441. Roberts dit, vers la

(g) Ibid. pag. 442. (b) Ibid. pag. 441. (i) Ibid. pag. 21 & fuiv. (k) Ibid. pag. 344.

Cc 3

fal.

L'eau com-

Nicolas.

On rencontre enfuite la Rade de Porto Lappa, fur laquelle on ne peut se ROBERTS. tromper, parce qu'elle se présente d'elle-meme au Sud de l'Isle. Mais le fond divers tems.

y est fort mauvais pour les cables & les ancres. A l'Est de Porto Lappa, presqu'à moitié chemin entre cette Rade & la Poin-Porto Lappa. Currital. te Est de l'Isle, on trouve celle de Currisal (1), qui a de l'eau fraiche en abondance, & dans une fituation fort commode pour les Vaisseaux. Le meilleur en-

droit pour jetter l'ancre, est à l'Est, où l'on est fort à couvert. On a devant foi Petra de Losma, ou le Roc terrible, contre lequel la Mer vient se briser Petra deLonavec un bruit continuel, ce qui a fervi vrai-femblablement (m) à lui faire donma. ner ce nom. Cette Rade n'est pas favorable au Commerce, parce qu'elle est fituée à feize ou dix huit milles de la Ville, & le chemin parfemé de rocs. avec la nécessité de descendre & de monter sans cesse (n).

Toures les Bayes qu'on vient de nommer, fur-tout celles de Paraghifi & de Ces Bayes font peu fré-Currifal, font peu frequentées par les Etrangers; & la feule raifon que Roquentées. berts en ait pû trouver, c'est qu'elles n'ont aucune marque à laquelle on puisse les reconnoître. Cependant si l'on excepte la saison des Tornados, il se trouve toûjours au long de la Côte, des Pecheurs ou d'autres Infulaires, entre lefquels on peut se procurer un Pilote. D'ailleurs, en faifant voile avec un peu plus de lenteur à la vûe du rivage, on donne le tems aux Habitans de s'affembler près des Bayes, en affez grand nombre pour en faire remarquer

l'ouverture (0). Bave de Ter-La plus célébre Rade de l'Isle Saint Nicolas est celle de Tarrafal, ou Trerafal ou Trefal, qui est située à l'Ouest de l'Isle. Elle est aifée à distinguer par la multitude de grandes Barques que les Infulaires y ont fans cesse, & qui entrent ou fortent continuellement. Cette Baye oft fort nette. On y trouve partout un excellent fond, particulièrement dans la partie du Nord. Du côté de la Mer, à la distance d'un quart de mille du rivage, la Nature a placé un rocher pointu, & des deux côtés de cette Pointe, deux Vallées auffi étroites que profondes, d'où le vent fort quelquefois fort impétueusement. Si l'on veut se garantir de ces dangereux souffles, il faut jetter l'ancre vis-àvis cette Pointe, c'est-à-dire entre les deux Vallées, où l'on trouve depuis feize jufqu'à trois braffes.

ROBERTS remarque encore que l'entrée de la Baye est traversée par un grand Bane de fable, mais couvert d'environ dix braffes d'eau; & qu'après l'avoir passe, on se trouve sur un fond de douze, treize & quatorze brasses. qui diminue graduellement jusqu'à quatre ou cinq (p).

IL n'y a presqu'aucun endroit dans la basse terre de l'Isle, où l'on ne puismune à Saintfe trouver de l'eau en creufant; excepté lorsque la faison des pluyes a manqué. Mais on n'a pas besoin de ce secours, parce qu'à un demi-mille de la Mer, on a toûjours de fort bonne cau dans la Vallée, d'où les Habitans l'apportent à très-bon marché fur le dos de leurs Anes. De la Baye de Tré-

> (1) Sur la position que Roberts donne lei à Currifal, & fur d'autres circonstances, on est porté à croire que cette Baye devroit être placee dans la Carte, proche du lieu où l'on a mis Porto Goacy. Sur ce qui regarde Currifal Voyez Roberts, pag. 17. 120.

(m) Roberts, pag. 441.

(n) Ibid. pag. 25. (o) Ibid. pag. 443. ⋄(p) Voyage de Cawley, pag. 4. '[on le trouve dans le IV. Volume du Recueil de Dampierre. Ce Capicaine, ayant mouillé au Sud-Eft de l'Ifle, y trouva de l'eau fraiche en creufant des puits, l

fal on peut découvrir, dans un jour serain, toutes les Isles qui sont sous le vent. Si le tems est un peu obscur, on n'apperçoit pas celle de Chaon, ou

ROBERTS. En divers tems. Etat de la

des Chiens (q).

LA Ville de Saint-Nicolas est une des mieux bâties & des plus peuplées de toutes les Isles du Cap-Verd. Cependant les maisons n'y sont pas si grandes qu'à S. Jago, si bien cimentées, ni si bien couvertes. Les toîts, & celui même de l'Eglife, n'y font que de chaume, ou de feuilles d'arbres. A l'égard du reste, & sur-tout de la régularité des rues, Saint-Nicolas l'emporte fur S. Jago même. Mais quelque tems avant le Voyage de Roberts, un Pyrate Anglois, nommé le Capitaine Avery, ayant relaché dans l'Isle . brûla une partie de la Ville, sur quelques sujets de plaintes qu'il prétendoit avoir recus des Habitans (r).

Silence de Roberts für fa

On est étonné avec raison que Roberts n'ait placé, ni la Ville de Saint-Nicolas, ni celle de S. Jago dans fa Carte. Il ne donne pas même dans fa Relation, d'autre nom à la Ville de Saint-Nicolas, que celui de l'Isle; & quand il dit que Paraghifi en est plus proche que toute autre Rade, il ne la faut connoître que par le nom général de la Ville (s) [de même quand il dit que Terrafal en est éloigné de seize à dix-huit milles, & Porto Lappa de douze; on n'en peut conclure autre chose sinon qu'elle est à huit milles de Paraghisi.

fituation.

eomme nous l'avons placé dans nôtre Carte.]

DAMPIERRE, qui aborda au Sud de l'Isle en 1683, raconte (t) que le Gouverneur l'étant venu voir au rivage, lui dit que sa Ville Capitale étoit dans une Vallée. une Vallée, à quatorze milles de la Baye où le Vaisseau avoit jetté l'ancre; qu'elle contenoit plus de cent familles, outre quantité d'autres Habitans qui étoient dispersés dans des lieux plus éloignés.

Elle off dans

JANNEQUIN dit que de toutes les Isles du Cap-Verd, il n'y avoit de son tems (v) que May & Saint-Nicolas qui fussent habitées. C'est peut-être fur fon autorité qu'Ovington compte dix liles défertes, entre douze qui font le

nombre de ces Illes (x).

ROBERTS affore qu'avant la famine, Saint-Nicolas avoit plus de deux mille Habitans, & que le nombre ne surpasse pas aujourd'hui (y) treize ou quatorze cens. Ils ont un Prêtre Portugais pour le Gouvernement eccléfiaftique; Saint-Nicolas, car ils font tous profession de la Religion Romaine. Mais quoiqu'elle y foit plus pure que dans les autres líles, & qu'à S. Jago même, e'est-à-dire mêlée de moins de superstitions, ils sont d'un caractère si dur & si peu docile, que ce Guide spirituel a beaucoup de peine à les conduire. Ils sont tous ou noirs, ou couleur de cuivre, avec les cheveux frifés, à l'exception d'un petit nombre de race Françoise, qui ont été laisses dans l'Isle (z) par le Pilote (a) Maringollin, & de trois vieux Portugais, avec deux ou trois

Nombre des Habitans de

<sup>(</sup>q) On ne trouve en aucun autre endroit "Ille des Coiens, mais c'est apparemment la même que i Ille Chaon,

<sup>(</sup>r) Ibid. pag. 439. (s) Roberts, pag. 352, 25, 43. (s) Damplerre, Vol. I. pag. 74.

<sup>(</sup>v) Voyage de Lybie par Jannequin, pag.

<sup>(</sup>x) Voyage à Surate, pag. 38.

<sup>(</sup>y) Roberts dit que dans l'espace d'onze ou douze mois avant son arrivée, il en étoit mort cinq-ceus de faim. Dapper rapporte qu'en 1625, il n'y avoit dans l'ille que dix-neuf perfonnes, fçavoir huit hommes, fept femmes & quatre lilles.

<sup>(</sup>a) Environ vingt ans avant l'arrivée de Roberts, pag. 156.

<sup>(4)</sup> Aigi, par le Pirate. R. d. E.

ROBERTS. En divers tens.

vieilles fummes de la même Nation (b). Dampierre obErve que le Gouverneur, dont il regut la vifite, avec celle de trois ou quarte Influâtire de plus diffingues; étoit le plus blanc de ceux qu'il avoit vûs, mais qu'il ne laiffoit pas d'être fort bazané. Ils étoient vetus affes homètement, & tous armés d'épécs & de pitflotes. Mais leur cortège, qui choit composé de trente ou quarante hommes, ne parolifoit qu'un tas de nifiérables, dont la nadité n'étoit cachée que par quelques vieux lambeaux d'habits (c').

Adresse & modestie des l'emmes.

Les Femmes de l'Itle ont béaucoup plus de hardielfe à fe fervir de leurs mains & de leurs éguilles, que celles éte outres les autres IIIs. Celle qui ferrefiente en Philie avec une coeffe fina broderie, dans le goût des femmes de Bona-Vifta, eft accurier de parefie & de groffierete. Elles font aufil plus modettes, & jamais on ne les voit paroirre nues devant les Errangers, comme elles en ont l'habitude à Saint-Jean. Si elles ne font point à travailler aux champs, on les trouve toéfjours occupées à couére ou à

filer (d).
C'EST dans l'Isle de Saint-Nicolas qu'on parle la Langue Portugaise, avec
une éxactitude qui est raredans les meilleures Colonies de cette Nation. Mais

Caractère des Habitans. fi les Habitans ont cette reffemblance avec les Fortugais par le langage, ils ne reffemblent par moins ha l'opulacedu Fortugal par leur inclination à voir les Etrangers. Quar leur foif pour le fang, lorfqu'ils font animés par quelque digetes. De la cette foir pour le fang, lorfqu'ils font animés par quelque digetes. Peters prouve leur goût pour le larcin, par fon propre compte. Lorfqu'il fe trouva dans leur file avec un fuel Matelot, en 172a; lis entrérent dans fa Barque en affez grand nombre, & remarquant l'endoit, of Roberts avoit palec eq uil lui refloit de plus précieux, il spirient droit de fon infortune pour s'en faifir, en lui difiant avec une impudence extrême, que fa Barque de tous fas biens écoint à eux, parce qu'il n'auroit p d'évire de périr fains leur fecours, & qu'ils lui avoient apporté quelques bouteilles d'eau frache. "Double fauffeté, ajoute Roberts, car j'étois en ffueré fur mon anure; & l'eau qu'ils avoient apportée pour moi, ils l'avoient employée à , leur propre utaige (e).

Productions naturelles de Saint-Nicofas. "AT grad des productions naturelles de cette Ille, Roberts oblerve qu'on y rougue mentes fortes de fable & de pierres qu'à Sain Jean; & les Habitouve précendent fur une ancienne tradition, qu'elles contiennent de l'arbitouve précendent fur une ancienne tradition, qu'elles contiennent de l'arbitoure & de l'or, qu'ils ignorent la manière d'en tirer. L'Îlle produit sainf de Salpère & du Beurre d'or, mais en moindre quantité que S. Jago & Saint-lean.

DAMPIERRE raconce que malgré les montagnes de Saint-Nicolas & la fétilité de fes Côtes, il y a su centre de l'Illé des Vallées où les Portugais ont leurs vignobles & leurs plantations; (f) avec du hois pour le chauffage. Le terroir, finivant hoberts, eft fertile pour le maîz, pour les plantains, eles bananes, les courges, les melons d'eau & mudeus, les limons, les times, & les oranges douces & améres. On y voit quelques cannes de fierce, dont les tainent, dans les bon-battess font de la melaife. Il sont des vignes, dont lis tirent, dans les bon-

<sup>(</sup>b) Roberts pag. 444. (c) Dampierre, Vol. I. pag. 74. & fuiv. (d) Ibid. pag. 437.

<sup>(</sup>s) Roberts, pag. 444. & 125. & faiv. (f) Dampierre, Vol. L. pag. 74.

nes années, foixante ou quatre-vingt pipes d'un vin (g) tartreux. Roberts en Roberts apprit la quantité par la dime du Prêtre. Le prix ordinaire est de trois livres fterling par pipe; mais il est rare qu'on en trouve encore vers le tems de Noël; & la vendange (h) de l'Itle fe fait au mois de Juin & de Juillet.

Vignes & vin qu'on en

On y trouvoit autrefois beaucoup de Sang-de-dragon, mais l'arbre qui le tire, produit y est devenu si rare, que Roberts doute si l'on recueille annuellement vingt on trente livres de cette gomme, & le plus souvent (i) corrompue & falifiée. Les Habitans attribuent la ruine de leurs arbres au Pyrate Avery.

Sang-de-dra-

qui ayant brûlé leur Ville & coupé leurs figuiers pour faire des Chaloupes & des Efquifs à fa Flotte, les mit dans la nécessité d'employer leurs dragons à faire les lambris & les planchers de leurs nouveaux édifices. En effet, on ne voit guères d'autre bois dans leurs maifons; quoiqu'étant creux, avec peu de d-dureté dans la substance, il ne soit pas extrêmement propre à bâtir. L'on a deux méthodes pour tirer de cet arbre la gomme qu'on nomme Sang-de-Dragin. D'abord, c'est par incision, comme cela se pratique dans les autres espèces d'arbres dont on tire des réfines. La seconde méthode est de faire bouillir dans l'eau les branches de cet arbre, dont ces Infulaires ont l'art de féparer la gomme; Mais alors elle n'est, ni si claire ni si bonne que celle qui se tire par incision. Avant la dernière famine, les chèvres, les porcs & la volaille (k) étoient

fort communs à Saint-Nicolas; mais quoique cette difgrace n'eût duré que Volaille. trois ans. Roberts affüre qu'elle y avoit caufé plus de ravages que dans toutes les autres Isles, parce que le Pays n'ayant guères d'autre commerce que celui (1) des Anes, il n'y paroiffoit pas fouvent un Vaiffeau dans l'espace de deux ans, fur-tout depuis que le befoin de ces animaux étoit diminué aux Indes Occidentales. C'est ce qui avoit rendu les Habitans plus industrieux que tous leurs voifins (m). Dans un tems plus heureux, ils avoient une si grande abondance de Chèvres & de Vaches, que fans diminuer le fond, parce qu'ils ne les tuoient qu'à proportion du produit, ils embarquoient ordinairement fur les Vaisseaux annuels du Portugal, deux milles peaux de Chévres, des trois Isles de Saint-Nicolas, de Sainte-Lucie & de Saint-Vincent, & cent peaux de Vaches qui ne venoient que de Saint-Nicolas. Mais la famine y avoit réduit le nombre des Vaches à quarante; & celui même des Chèvres fauvages étoit tellement diminué, que le Gouverneur dit à Roberts, qu'il ne falloit pas espérer, de trois ans, qu'on en pût faire passer en Portugal (n).

ROBERTS avoit emporté de Bona-Vista dans sa Barque une Genisse de l'année, dont le Capitaine Manuel Domingo lui avoit fait présent, pour la tuer dans le voyage, & lui fervir de nourriture. L'ayant confervée vivante, il voulut la donner dans l'Isle de Saint-Jean à Nicolas Gonsalvo, chez qui il avoit logé. Mais le Gouverneur s'y oppofa, fous prétexte que le droit d'élever

pas auffi bonnes que dans la plupart des au-

pas sum nonnes que dans sa pupart des au-tres lles, mais qu'elles font meilleures qu'à Sal. Vol. I. pag. 74-(1) Il dit ailleurs que S. Nicolas eft Flfie la plus célèbre pour les Anes, pag. 342-(m) Roberts, pag. 436. & fuiv.

(n) Ibid. 437.

<sup>(</sup>g) Cawley dit que le vin est mauvais. Dampierre observe (Vol. I. pag. 74.) que le vin tire, pour le gout, fur celui de Madere, mais qu'il est pale & épais.

<sup>(</sup>b) Roberts, pag. 436. (i) Ibid. pag. 438. & fuiv. ( k ) Dampierre dit que les Chèvres n'y fort

III. Part.

210

Ronerts. divers tems.

& de nourrir des Vaches n'appartenoit qu'au Seigneur Propriétaire [ & dans 12 la realité parce que Gonfalvo étoit parent de son prédécesseur, qu'il n'aimoit point.] Roberts proposa de faire ce present à Manuel Souar Gum, parent du Gouverneur. Alors, l'intérêt propre se déguisant sous un autre prétexte, le Geuverneur accorda fon consentement, parce qu'on pouvoit espérer, disoitil, que cette Genisse serviroit à produire un nouveau troupeau pour le Propriétaire (0).

Réparation nécetlaire dans l'iffe.

L'INDUSTRIE des Habitans de S. Nicolas sembloit promettre, au jugement de Roberts, que leur Isle seroit bientôt repeuplée des espèces d'animaux qui s'accommodent le mieux du Pays, fur-tout de Porcs & de Volaille, dont il y avoit déja peu de familles qui ne fussent assez bien pourvûes. Cette réparation, s'étoit faite dans l'espace d'environ trois ans [ avec dix porcs seulement . 12 autant de piéces de volaille, & la moitié moins de chèvres, ] & le fuccès en avoit été fi prompt (p) qu'on auroit déja pû charger à fort bon marché un Batiment, de Volaille, de Porcs; & même de Chevaux, dont la race étoit venue de Bona-Vista, depuis quatorze ans, par les foins d'un Capitaine Fran-

la même forme que ceux de l'Europe, & sçavent travailler les boutons sur

çois, nomme Rolland (q). LES Habitans de Saint-Nicolas fe font des habits d'étoffe de coton, dans

Industric des Habitans pour se vetir.

tous les modéles qu'on leur présente. Ils se font des bas de fil de coton, & d'affez bons fouliers, du cuir de leurs Vaches & de leurs Chèvres, qu'ils ont l'art de tanner fort proprement. Ils faisoient aussi de leur coton plusieurs sortes de draps, & de matelats, qui étoient trop bons pour le commerce de Guinée, & que les Portugais venoient prendre pour celui du Bréfil. Mais à force d'en tirer, ils ont (r) rendu le coton austi rare que dans toutes les autres Isles du Cap-Verd (s), à l'exception de Bona-Vista. D'ailleurs S. Nicolas n'a jamais eté d'un grand commerce. Ses Anes & fon Coton, avec quelques rafraîchissemens pour les Vaisseaux, ont toûjours été ses principales richesses. Le Capitaine Cawley, qui y étoit en 1613, acheta des Habitans une provifion (1) de plantains, de bananes & de vin. Il femble qu'aujourd'hui la Leur Commeilleure partie de leur Commerce se réduit aux Tortues, dont ils prennent un grand nombre, & à quelques autres poissons, dont la pêche les éxerce beaucoup. Leur lile est la seule du Cap-Verd où l'on trouve une multitude de Barques, qui leur fervent à pêcher entre les Isles de Chaon, de Branca. de Sainte-Lucie & de Saint-Vincent. Ils vendent leur poisson argent comptant, ou pour les commodités dont ils ont befoin. Les Portugais, qui prenoient dans l'Isle, des draps de coton & des matelats pour le commerce du Bréfil. payoient ordinairement ces marchandifes en monnoye de Portugal, parce qu'ils n'appportoient pas de commodités qui fatisfissent les Habitans. C'étoient les François & les Anglois qui leur fournissoient des ustanciles & d'autres marchandifes de leur goût, pour lesquelles ils tiroient d'eux en échange des Anes & des rafraîchissemens. Mais la même famine qui détruisit leurs bestiaux, fit fortir auffi de l'Isle tout l'argent que les Portugais y avoient laissé; car,

merce préfent-

R. d. E. (s) Ibid. pag. 437. (t) Dampierre, Vol. IV. pag. 4.

COULD STOOM

dans

<sup>(</sup> o ) Roberts, pag. 439. & fuiv.

<sup>(</sup>p) Itid. pag. 441. (q) Itid. pag. 439.

<sup>(</sup>r) Angl. Mais la féchere Te y a rendu.

dans le besoin où ils étoient de toutes sortes de secours, un Vaisseau qui leur apportoit les moindres provisions étoit sur de se les saire payer à grand prix (v). CETOIT autrefois le Marquis das Minhas, qui étoit Seigneur propriétaire

ROBERTS. divers tems. Ancien Seineur deSaint-

de l'Isle de Saint Nicolas, comme de celles de Sainte Lucie, Saint Vincent Saint Antoine. Mais, après sa mort, le Roi se remit en possession des trois Nicolas. premières, parce que Saint Antoine étoit la feule qui fût héréditaire dans la Maifon das Minhas. Le Marquis envoyoit, chaque année, un Vaisseau dans ces trois Isles, pour en apporter les peaux de Chèvres & les cuirs; seul avantage qu'il ait jamais tiré de la Concession du Roi (x).

#### Mes de Chaon, de Branca & de Sainte Lucie.

ES trois Isles font également dépourvûes d'Habitans & d'eau douce ; & les deux premières n'ont pas même de Bestiaux. L'Isse, ou plûtôt le Roc de Chaon, est éloignée d'environ trois lieues, au Nord-Ouest, de Terrafal. Les Habitans de Saint Nicolas y vont à la pêche dans leurs Barques. Le fond

Trois Ifice fans cau.

est fort mauvais entre Chaon & Branca.

ILHA BRANCA (y), ou l'Isle blanche, est un Roc fort haut & fort escarpé, à deux ou trois milles de Chaon, entre Est-Sud-Est & Ouest-Nord-Ouest. On y vient pêcher auffi de l'Isle Saint-Nicolas. Au Sud de l'Isle ou du roc, la Nature a formé une forte de Crique ou d'ouverture, qui peut recevoir les Barques, mais si dangereuse dans les grands vents, que les Pécheurs de Saint Nicolas la fréquentent peu, quoique le poisson y soit dans une extrême abondance. Roberts suppose que cette Isle a tiré son nom d'une veine blanche qui s'étend au long de la Côte du Sud, & qui présente de loin comme des Collines de fable blanc. Entre Branca & Sainte Lucie le fond est inégal, & brifé par quantité de rocs dans l'eau & dehors. Cepandant, avec beaucoup de précaution, un Vaisseau peut y passer sans péril; mais l'entreprise est dangereuse pour ceux qui font étrangers dans ces Isles. Branca produit le Guana, animal fort connu dans les Indes Occidentales; mais qui ne se trouve dans aucune autre Isle du Cap-Verd. Sa forme ressemble beaucoup à celle du Lézard. On en voit, à Branca, de quatre ou cinq pieds de long (z).

Description

de Branca.

Guana, forte de lézard.

SAINTE Lucie est située à l'Ouest-Nord-Ouest de la partie Nord-Ouest de Saint Nicolas, à la distance de trois ou quatre lieuës. Elle a deux fort bonnes Bayes, l'une au Sud-Ouest, l'autre au Sud-Est de l'Isle. Les Chèvres & les Anes y font en affez grand nombre (a), mais elle n'a pas d'autres Habitans. Le Canal que la fépare de Saint Vincent est ti rempli de rocs, qu'un Vaisseau ne peut s'y engager fans témérité (b).

Description de Sainte Lu-

FREZIER observe (c) que la Mer aux environs de ces Isles, est brillante & comme enflamée pendant la nuit, jusqu'a jetter des espéces d'étincelles pour

(v) Roberts, pag. 440. C'est-à-dire, que tout leur manquant pour les échanges, il falloit qu'ils donnassent leur or & leur argent. R. d. T.

(x) Roberts, pag. 437. & fulv. ) Branca, est une corruption de Blanca. Les Cartes la nomment Ilba Ronda.

(2) Roberts, pag. 445. & fuiv. (a) Barbot s'est bien trompé dans la Description de la Guinée (pag. 538) lorsqu'il a dit que cette Isle est la plus peuplée après S. Jago. (b) Roberts, pag. 446. (c) Voyage à la Mer du Sud, pag. 9. &

fuiv.

#### VOVAGES DES ANGLOIS EN

ROBERTS. En divers tems. Phénoméne Propre à cette Mer.

212

peu qu'elle foit agitée par le mouvement des Poissons ou par celui d'un Vaisfeau. Quoiqu'il cut vû, dit-il, quelques explications de ce Phénomene dans Rohault & dans quelques autres Philosphes, ji n'auroit pas celfé de le trouver incroyable, s'il n'eût été convaineu par le témoignage de ses propres yeux.

#### C. VIII.

Isles de Saint Vincent & de Saint Antoine.

Bayes de Saint Vincent, Defghat. SAINT Vincent, que les Portugais nomment San-Vicente, est une Isle basfe & fabloneuse du côté Nord-Est, mais haute dans la plupart de ses autres parties, & fort riche en Rades & en Bayes.

L'a principale de fes Bayes au Nord, est celle Dessan, qui s'étend vers le Nord-Est entre deux Pointes f sabheneuse i alsée belles; ce qui n'empéche payèque la Mer n'y foit tranquille, de que les Vaisseaux n'y puissent mouiller in-rement contre le rivage; mais l'entrée en est sidificiel avec le vent de Commerce, qu'elle est peu frequentée. Cependant les Pecheurs de Saint-Nicolas yont à la chasse de Tortues, de faisillent le calme du matin pour y entres à la rame.

Porto-Gran-

Du c'été Nord-Oueft, vis-à-vis l'Ille Saint Antoine, on trouve Parts-Grande, qui cft une grande & belle Rade, où l'on peut mouiller fur un excelent fond de fable à l'abri de tous les venus. Elle fe fait reconnoître aifement par un roc fort élevé, qui a l'apparence d'une tour, l'entrée même de la Baye, & près duquel on peut pailler des deux côtes fans aucune reainte; [Maisz-fi l'ons a délfein d'entrer dans la grande Baye, le meilleur ett d'aller avec la marée contre le vent, en laiffait le Rochers à droite.] Si le vent fouillé au long de la haute terre, on y effuye des bouffées fort violentes; mais on le trouve plus égal forfju on ét au-dich. On ne manque point deau fraiche ni de bois dans la Baye; ni de Chèvres fauvages, fi l'on veut prendre la peine de les ture (a).

Description de cette Baye. Faona & Frézier, qui mouillèrent tous deux dans cette Rade, l'appellent Baye & J'iment, & donnent le nom de Pain de Juste au Roc où à l'îlle (b) qui eft à l'entrée. Ils n'en paffereut qu'à la portée du moufquet. Frézier dit qu'il y trouva vingt-fept braffas de fond, & qu'il n'eft éloigné du rivage que de la longueur de deux cables ; qu'en tournant pour le pailer, le SVuiffaax font expolés au fouillé dun vent for impérueux qui vient des montagose du Nord-Erl, & que pluficurs Blutmens de l'Éleudre de M. Dugud y perdirent leur Perroquet ; que ce Roc, & la balfe cerre du côcé du Nord, qui s'ent leur Perroquet ; que ce Roc, & la balfe cerre du côcé du Nord, qui s'ent leur Perroquet ; que ce Roc, & la balfe cerre du côcé du Nord, qui s'ent leur Perroquet ; que ce Roc, & la balfe cor per de chille Saint Antoine, furent les fignes qui leur firent diffinguer, du Nord, l'entrée du Canal entre les deux fille c'î.

Its jetterent l'ancre dans la Crique, Sud quart à l'Est, sur dix brasses d'un beau sond de sable & de gravier, un peu à l'Est du Roc [ & à l'Est de la poin-



GEZIGT van PORTO GRANDE, in 't EILAND STVINCENT,



.

te de stribord en entrant.] Ils descendirent au rivage, pour tirer leur provifion d'eau d'une petite rivière, qui coule pendant une grande partie de l'année dans une petite Crique, la plus enfoncée au Nord de la Baye; mais qui étoit alors à sec (d).

Différence

DANS la Carte de Roberts, la forme de Porto-Grande diffère beaucoup du plan de (e) Frézier. Au contraîre ce plan s'accorde avec les vieilles Cartes Hollandoifes, excepté qu'elles font le roc de l'entrée beaucoup plus grand que Frézier ne le représente. La position que Roberts donne à la même Bave ne répond pas mieux à la latitude de Frézier, qui la place à feize degrés cinquante minutes du Nord, c'est-à-dire, vingt-cinq degrés moins (f) que Roberts. Si le calcul de Frézier est éxact, on doit accuser aussi d'erreur la lati-

tude que Roberts donne à Paraghifi, & par conféquent la position des trois autres Isles au Nord, qu'il a réglée suivant cette latitude. Mais comme aucun de ces deux Ecrivains n'avertit que fon jugement ait été le réfultat d'une observation actuelle, on balance en faveur duquel on doit se déterminer. PORTO San-Pedro est une Baye fort libre & sort nette de l'Isle Saint Vincent,

vers la pointe Sud-Ouest. On y peut mouiller sur un sond de sable, à la profondeur qu'on veut choifir. Mais dans les faifons douteufes, il est dangereux d'y faire un long féjour, à cause des vents imprévûs qui fortent impétueuse-

ment de la Vallée.

A l'exception de Sal , il n'y a pas d'Isle entre celles du Cap-Verd, où l'on prenne autant de Tortues qu'à Saint Vincent. Les Chèvres & les Anes y font auffi en abondance, & le Salpêtre auffi commun qu'à Saint Jean, mais moins estimé dans son espèce. Roberts fit au seu l'essai de l'un & de l'autre, & tronva que le premier laissoit toûjours quelque sel fixe; au lieu que l'autre se dissipe entièrement, à la réserve du moins de celui qui se forme près de la Mer (g).

La Flotte de M. de Gennes, qui toucha à Porto-Grande en 1605, y fit une pêche fort abondante. Entre plusieurs fortes de Poissons, Froger en remarque un (h) qu'il appelle Bourfe, d'une beauté extraordinaire, des yeux duquel il fort des rayons, & qui a le corps marqueté de taches éxagonales d'un bleu fort brillant. L'unique rafraichissement du Vaisseau le Saint Joseph , lorsque Frézier étoit à Saint Nicolas en 1712, fut une quantité extraordinaire de Poisson que l'équipage prit dans la Baye. Cependant il n'y a qu'une Crique, entre deux petites pointes à l'Est-Sud-Est, où l'on puisse employer le silet. Les 🗗 autres lieux font fi pleins de rocs qu'on ne s'y fert que de l'hameçon [ L'on y trouve des Mulets, des Carangues, des Machorans, des Poules d'eau, des Sardines, des Grondeurs, des Bécumes à dent blanche, & d'une espèce qui ont une queuë de rat, & des taches rondes par-tout.] Frézier donne la figure d'un de ces Poissons, qui étoit de la longueur de fix pieds, & qui ressembloit beaucoup au Pertinbuabo du Bresil. Frézier parle aussi de la Bourse, qu'on a déja nommée (i) d'après Froger. Il fut aifé de juger à la quantité d'écailles & de petites fouelletes de Tortues, dont le rivage étoit parfemé, qu'il y en vient un trèsROBERTS. divers tems.

entre les Car-

Porto San-

Pêche de l'Ifle Saint Vin-

Saint Vincent.

cette

grand nombre. Les Habitans de Saint Antoine s'y rendent tous les ans pour (d) Prézier pag. 4. (b) Froger, Relation d'un Voyage à la Mer (e) Voyez la planche. du Sud, pag. 57

f) Augt vingt-cinq minutes moins R. d. E. (i) Fregier ubi fup, pag. 12, & fuiv. (g) Robusts, pag. 448.

cette pêche, qui fait également leur nourriture & le fond de leur commer-ROBERTS. En ce (k).

divers tems.

FROGER affüre qu'il fe trouve, à S. Vincent, des Tortues qui péfent jufqu'à trois & quatre cens livres. Il ne faut que dix-sept jours à leur œuss pour Tortues. acquérir toute leur maturité dans le fable; mais les petites Tortues qui en fortent, ont besoin de neuf jours de plus pour devenir capables de gagner la Mer; ce qui fait que les deux tiers font ordinairement la proye (1) des Oifeaux. Froger vit arriver un Vaisseau de Nantes, qui venoit charger (m) des Tortues Balcines. pour la Martinique. Suivant le témoignage de Frézier, il y a beaucoup de

Baleines dans les Baves de Saint Vincent (n).

L'ISLE est fort montagneuse & mal pourvûe (0) d'eau fraîche & de bois. L'Equipage du Saint Joseph ayant trouvé la petite rivière à sec, pénétra un neu plus loin & ne découvrit d'abord que des marais salés. A la fin, vers la pointe Sud de la Baye, on trouva un petit ruiffeau qui descendoit des rochers (p) vers la Mer. On creufa la terre pour y ramasfer plus d'eau; mais on eut Rareté de beaucoup de peine à la transporter à bord, parce que la Mer étoit fort agitée. Quoique cette eau fût très-douce & très-fraîche, elle se corrompit en moins de huit jours. A deux cens pas de raisseau, il y avoit un Bois d'une sorte de

Tamarin, affez aifé à couper, & fort proche du rivage ( q).

L'Isle est déferte. Habitans passagers qu'on y trou-

Feau douce.

de Saint Nicolas, qui s'y occupoient depuis deux ans à tanner des peaux de Chèvres, dont le nombre est fort grand. Ils ont des Chiens dreffés pour cette Chaffe. Un feul prend ou tue chaque nuit douze ou quinze de ces (r) animaux. Frézier raconte qu'il trouva dans la Baye quelques Cabanes, dont les portes étoient si basses qu'on n'y pouvoit entrer qu'en rampant sur les mains. Pour meuble, il y vit de petites bougettes de cuir, & des écailles de Tortues, qui servoient de sièges, & de vases pour l'eau. Les Habitans, qui étoient des Négres, avoient pris la fuite à la vûe des François [ quoique ceux-ci euffent : eu la précaution de mettre pavillon Anglois.] On en découvrit quelques uns

SAINT Vincent est une lile déscrte. M. de Gennes y trouva vingt Portugais

dans les Bois, mais fans pouvoir les joindre & leur parler. Ils étoient tout-àfait nuds (s).

A l'exception des [ Anes & ] Chèvres fauvages , dont il est fort difficile d'approcher, on ne trouva point d'autres animaux qu'un petit nombre de Plantes cu-Pintades. La terre est si stérile qu'elle ne produit aucun fruit. Seulericules. ment on rencontre, dans les Vallées, de petits bois tamarins, [des limo-17 niers ] & quelques arbuttes de coton. M. de Gennes (1) y découvrit auffi quelques plantes curicufes , telles que le Tithymallus - arborescens ou l'Espurge à branches; l'Abrotanum - mas , d'une odeur & d'une verdure ad-

> (\*) Frézier pag. 13. (1) Froger, ubi fup. pag. 52.

(m) Ibid. pag. 33. (n) Frezier, pag. 13. pag. 52. (\*) Froger, pag. 52. Dapper dit qu'on ne trouve d'eau qu'au Sud de l'ifle; [il y coule un ruisseau de bonne eau fraiche de la plus baute Montagne; mais toutes les autres eaux fentent le foufre & font fauméches]. Celle qu'on tire des puits est douce mais peu agréable.

des Passagers, venus pour tanner des peaux, car il ne paroit , par aucun Auteur , que l'isse ait jamais été habitée. Voyez le Voyage de Lybie par Jannequin, pag. 200. & Frézier. pag. 11.
(1) Angl. Mr. Frézier. Ceit en cfict lui qui fit cette découverte. R. d. E.

R. d. E.

(q) Frézier, pag. 12.

(r) Froger, pag. 52.

(s) Ces Négres n'étoient apparemment que

(p) Angl. des terres cicarpées vers la Mer.

mirables;

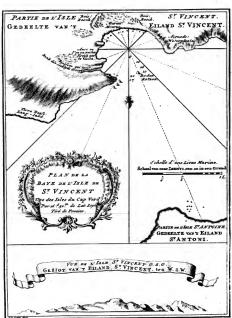

OPPERVIANTE van de BAAIJE van 'EHAND S' VINCENT, een der Kaso France Kaarden op 16 Graaden ge Minusten, Noorderbreedte Gerokken uit France.

All Roberts, plaate deute Dan 15 Min. Assysten in 18 Min. Assysten.



.

### DIFFERENTES PARTIES DE L'AFRIQUE, LIV. V. CHAP. VI. 413

mirables; une fleur jaune dont la tige est fans feuilles; le Palma Chris. ROBERTS. ti, ou le Ricinus - Americanus, que les Espagnols du Pérou appellent Pillerilla. & dont ils prétendent que les feuilles appliquées fur le fein des Nourprices attirent le lait, [ & fur les reins le fait passer. ] Sa semence ressemble

éxactement au pepin de la pomme des Indes. On en fait de l'huile au Pa-Praguay. M. de Gennes (v) trouva aufli [quantité de Sedum de différentes

espèces, dont il y en a qui ont les seuilles groffes & sphériques comme une Aveline ] des pommes de coloquinte (x), & du Limenium maritimum fort Dépais; du chiendent, de la lavande fans odeur [&c.] Il ajoûte que près du roc qui est à l'entrée de la Baye, on péche quelquesois de l'ambre gris, & que les Portugais en vendirent quelques pieces aux Vaisseaux de la Flotte

Françoise (v).

II. L'ISLE de Saint Antoine, ou Sant-Antonio, est située à [dix] sept degrés dix-neuf minutes de latitude du Nord, & huit degrés deux minutes de longitude, Ouest du Cap - Verd. C'est tout-à-la-fois la plus Occidentale & la plus Septentrionale de toutes ces líles. Frézier ne la met qu'à deux lieuës de Saint Vincent, d'autres la mettent à fix lieuës. Sa terre est fort haute, & ne le céde guères de ce côté-là à celle de Saint Philippe ou de Fuego. D'un autre côté, si l'on considère (z) la hauteur de ses montagnes & la profondeur de ses Vallées, elle n'a guéres moins de terrein que S. Jago.

L'eau fraîche v est en abondance (a).

S. ANTOINE n'a que deux Ports ou deux Rades, qui puissent recevoir les Vaisseaux à l'ancre. Le meilleur, qui est à l'extremité Sud-Ouest de l'ifle, se nomme Terrafal. De cette Rade à la Ville & aux Cantons habj- deux Rades. tés du Pays, le chemin est si difficile & si long qu'un Vaisseau peut v demeurer long-tems fans que les Infulaires en foient informés. Suivant leur

propre témoignage, il y a quatre ou cinq jours de marche (b). La feconde Rade, qui est moins une Baye qu'une Côte sabloneuse, porte le nom de Praya Simone. Elle n'est à l'abri d'aucun vent; mais on y est ex-

posé sur-tout à celui qui soussle avec beaucoup de violence dans le Canal qui 15-est entre cette lile & celle de Saint Vincent, I de forte qu'un Vaisseau est fouvent obligé de lever l'ancre, avant que d'avoir fini ses affaires. ] La seule reffource, dans les dangers pressans, est de gagner Porto-Grande, Rade sure, dont on a donné la Description dans l'article précédent. Cependant l'anerage est affez commode à Praya-Simone dans les tems favorables. On distingue cette Baye par un petit Village, avec une petite Chapelle, qui se présentent D'du côté du Nord [ & qui font les feules marques vifibles auxquelles on puisse reconnoître ce côté de l'Isse.] Une lieuë plus loin, en suivant la Côte, on

découvre la Rade, où (c) l'on peut mouiller, dans la partie Nord-Est, fur douze braffes jufqu'à fept.

(v) Angl. Mr. Frézier. (x) Suivant Dapper la coloquinte s'y est tellement répandue qu'il feroit impossible de la détruire. y) Frézier, pag. 14.

(2) Dapper donne à Saint Antoine deux hautes montagnes, dont l'une, dit-il, eft prefqu'auffi haute que le Pic de Ténérife, & ca-

che ordinairement sa tête dans les nues. (a) Roberts, pag. 448. & fuiv.
(b) C'est au mauvais chemin que cela doit être attribué, car l'îse n'a pas plus de trentecing ou quarante milles de longueur, du Nord

au Sud. (c) Roberts, pag. 452.

Iffe de Saint-Antoine,

divers tems.

Sa fituation.

Elle n'a que Terrafal.

Prava Simo-

#### 216 VOVAGES DES ANGLOIS EN

ROBPETS. divers tems. Crique nom-

Au Nord de la Chapelle, à la distance d'une demie-lieuë, on trouve une petite Crique, nommée Rivera de Trafa, où l'on peut être en fûreté avec une Barque. La Mer y est tranquille, & le rivage fort doux s' de forte qu'on 13 peut aisement y décharger & charger les Marchandises. ] Le bois & l'eau mée Rivera de fraiche ne manquent pas dans la (d) Vallee. Dapper parle d'une autre Rade au Nord de l'Isle, à seize degrés cinquante minutes de latitude.

Trafa. 1'1fle.

La multitude de ruiffeaux dont l'Ifle est arrosce rend les Vallées si ferti-Fertilité de les, que Saint Antoine le dispute à toutes les autres Isles du Cap-Verd pour le Maïz, les Bananes, les Plantins, les Patates, les Courges, les Melons d'eau & les Melons musqués, les Oranges, les Limons, les Limes & les Guaves. On y trouve auffi plus de Vignes; & si le vin n'est pas le meilleur de ces Isles, il n'y en a point (e) où il soit en plus grande abondance ni à meilleur marché. Froger dit néanmoins que l'Isle Saint Antoine a de bons vins & d'excellens fruits; & que l'air y étant fort fain & fort tempéré, elle peut passer pour (f) un lieu délicieux.

Indigo de

tion.

L v croît beaucoup d'Indigo. Les Marquis das Minhas y ont formé plu-Saint-Antoificurs grandes Plantations, fous la conduite d'un Portugais qui a trouvé de bonnes méthodes pour la féparation de la teinture. La plante, ou l'arbufte Sa deferipqui porte l'Indigo, croît avec affez de reffemblance au Genêt, mais elle a moins de grandeur. Ses feuilles font petites, pales, vertes [remplies de fue to & ] affez femblables à celles du Bouis. On les cueille aux mois d'Octobre & de Novembre, pour les broyer en bouillie, dont on fait des tablettes & des boules pour la teinture. [ De vertes qu'elles font d'abord, elles deviennents en fechant d'un bleu obseur.]

Coton. Sa defeription.

Le Marquis das Minhas a formé aussi des Plantations de coton, qu'il cultive avec foin, & des Manufactures dont il fort de bonnes étoffes. L'arbufte qui produit le coton est à peu près de la grosseur d'un Rosser : mais s'étend beaucoup davantage. Ses feuilles font d'un verd d'herbe, & reffemblent à l'épinard [ pour la figure, mais elles font plus groffes & plus douces.] La fleur oft d'un jaune pale. Lorfqu'elle tombe, il lui fuccede une cosse ronde, où le coton est renfermé dans trois cellules, qui contient aussi la semence, qui est noire & de forme ovale, de la groffeur à peu près de ces féves que les l'rancois nomment haricots (g).

Les Vallées de l'Isle Saint Antoine sont convertes de bois. Entre plusieurs fortes d'arbres, on y trouve en abondance celui qui produit la gomme, nom-

Sang de Dra. mee [ Adragante, ou ] Sang de Dragon ( h ).

LES Ance & les Porcs y font non-feulement en grand nombre, mais plus grands [& plus forts] que dans les autres Ifles du Cap-Verd. Les Vaches n'vir font pas moins communes, & les montagnes font remplies de Chèvres fauvages (i).

Pierre tranfparente.

Sur une des montagnes de l'Ifle, on trouve une pierre transparente que les Habitans appellent Topaze; mais (k) Froger (l), qui parle, n'ofe affürer que ce foit la véritable pierre de ce nom.

d) Roberts pag. 453. (1) Frozer dit qu'ils élevent un grand nom-(e) Ibid. pag. 449. bre de Bienfs, d'Anes, de Chèvres & de Porcs.

(f) Froger, pag. 54. (g) Roberts, pag. 450, & faiv, (b) Ibid. pag. 449.

(1) Roberts, pag. 419. (1) Abgl, Mais Roberts qui. R. d. E.

LISLE

#### DIFFERENTES PARTIES DE L'AFRIQUE, LIV. V. CHAP. VI. 217

L'I s L E de Saint Antoine appartient au Marquis das Minhas, créé depuis peu Marquis de Ghore, qui envoye un Vaisseau tous les ans aux Isles du Cap-Verd, pour apporter en Portugal les revenus de fon Domaine. Il jouit des principales richesses de l'Isle; c'est-à-dire, que les vaches, les chèvres sauvages, le fang-de-dragon, les pierres précieuses, le beurre d'or, & l'ambre gris font à lui fans partage. Il y a des peines rigoureufes pour ceux qui feroient convaincus d'avoir caché de l'ambre gris. Cependant Roberts observe qu'avec un peu de connoissance de la langue du Pays, il n'est pas difficile d'obtenir des Habitans, à fort bon marché tout ce que l'Ifle produit. On envoye tous les ans au Roi de Portugal une certaine quantité de beurre d'or; mais l'Auteur ignore pour quel ufage (n).

On affire dans l'Ille, qu'il s'y trouve une Mine d'argent; mais que dans la L'Ille apparcrainte que le Roi ne s'en faififfe, les Marquis das Minhas différent toûjours tient aux Marà la faire ouvrir. On ajoûte qu'un Particulier, qui s'étoit retiré dans les montagnes pour y mener la vie Héremetique, en tira de l'or jusqu'à la charge d'un

Ane (0).

FROGER dit que les Portugais de Saint-Antoine, comme ceux des autres Villes, font d'une couleur fombre & bazanée; mais qu'ils ont (p) le caractère & d'argent. fort doux & fort fociable. Roberts confirme cet éloge. Il nous apprend que leur Isle est une espèce de magazin d'Esclaves. Dans le tems, dit-il, que les Portugais faifoient le commerce des Efclaves pour l'Espagne, le Marquis das Minhas, qui vivoit alors, fit acheter en Guinée une cargaifon de Négres, & les établit à fes frais dans fon Isle, où ils apprirent bientôt des Négres libres Guinée établis du Pays, la manière de former les Plantations, & de fournir à leur propre entretien. Ces Esclaves multiplièrent si vîte, qu'indépendamment de ceux que le Marquis fit transporter en Portugal & au Brelil, ils font les quatre cinquiémes des Habitans, dont le nombre total monte à deux mille cinq cens (q). Ils ont non-feulement leurs maifons & leurs femmes, comme les Negres libres, mais encore des biens qu'ils cultivent pour eux-mêmes, avec la dépendance naturelle du Seigneur, fous l'autorité d'un Inspecteur, qui est ordinairement un Portugais Européen & qui porte le titre de Capitaine More. Ainsi l'Isle est divifée en deux fortes de Négres, entre lesquels ils s'élève quelquesois des querelles, dont la fin est toûjours sanglante. Les Négres libres sont valoir leur liberté. Les autres leur reprochent de n'être que des Fermiers, qui peuvent relles avec les être déplacés au gré du Maître, & fixés même à l'esclavage, par la nécessité, ou par la sonveraine volonté du Marquis. Ces injures se terminent ordinairement par des coups, & les Negres, libres qui font fort inférieurs en nombre, ne remportent jamais l'avantage. L'Inspecteur même a souvent beaucoup de peine à réprimer l'infolence des Esclaves. Mais comme ils font plus utiles que

L'ABONDANCE des provisions rend l'Isle de Saint Antoine un lieu fort agréable pour les Vaisseaux. Froger raconte qu'y ayant envoyé sa Chaloupe de de provisions Saint-Vincent, ses gens n'eurent que la peine de gagner quelques Maisons fort as. Antoine. voifines

les autres à l'intérêt du Maître, la faveur panche de leur côté (r).

ROBERTS. divers tems.

Mines d'or

Caractère des Infulaires.

Negres de à S. Antoine.

Abondance

<sup>(</sup>n) Roberts. pag. 449. & fuiv.

<sup>· (</sup>q) On affüra Frézier que l'Isle contonoit environ deux mille Habitans, pag. 12. ( o ) Roberts ibid (p) Roger ubi sup. pag. 54. & pag. 450. (r) Roberts, pag. 451. & fulv.

III. Part.

divers tems.

voifines de la Rade, d'où ils rapportèrent plufieurs piéces de volaille (s), avec quantité de fruits, tels que des figues, du raifin, des bananes. des oranges, & des melons d'eau. Quelques jours après, il les envoya au même lieu, fuivant le conseil des Habitans mêmes, qui avoient promis de donner avis de leur arrivée à la Ville. Les Chaloupes revinrent chargées de douze cens piéces de volaille, de cent Porcs, & de vingt-cinq Bænfs, avec une groffe provifion de fruits, pour lesquels ils n'avoient donné que de vieilles chemises, des grains de verre, des chapelets, de petits miroirs, des rubans, des couteaux & d'autres bagatelles, que les Infulaires préférent à l'argent, parce qu'il passe peu de Vaisseaux dans leur Isle (t).

LE Saint-Joseph, sur lequel Frézier sit le voyage de la Mer du Sud, sut beaucoup moins heureux. Du Port Saint-Vincent, il donna le fignal de fon arrivée par un coup de canon; mais il ne lui vint personne de Saint Antoine. On appercut seulement pendant la nuit quelques seux, qui sembloient répondre à ceux que les Matelots du Bâtiment avoient allumés auffi. Deux autres Vaiffeaux de la même Flotte, le Saint-Clement & le Saint-Malo, qui relàchèrent ensuite au même lieu, ne laisserent pas de recevoir la visite des Habitans de Saint-Antoine, qui leur apporterent des bœufs, des ehèvres, des

figues, des bananes, des limons & du vin fort agréable (v) (x).

Silence des Voyageurs fur la VilleCapita-

ROBERTS, avec sa négligence ordinaire pour les Villes Capitales, ne s'explique pas fur la fituation de la Ville de Saint-Antoine & fe contente de la nommer Villa en parlant de la Baye de Terrafal. Froger, qui avoit abordé à Prava Simone, ou à Rivera des Trafa, car il ne fait pas connoître la Bave par fon nom, dit que la Ville est située au milieu des montagnes; ee qui en rend l'accès fort difficile. Il ajoûte qu'elle contient environ einq cens Habitans, capables de porter les armes, outre un grand nombre d'Esclaves Négres, & qu'elle a un Couvent de Cordeliers ( v )

FREZIER rend témoignage qu'au-dessus de la Rade où il jetta l'anere, & qui doit être une des deux précédentes, il y a un petit Fort, monté de quatre piéces de eanon (2), commandé par un Gouverneur Portugais. [En 162417 deux Prêtres gouvernoient l'Itle au nom du Marquis das Minhas (a).

DAPPER parle d'un Village situé à l'extrémité Nord-Ouest de l'Isle, & composé de vingt cabanes, qui étoient habitées vers le milieu du dernier Siecle par cinquante familles. Elles avoient pour Chefs un Capitaine, un Prétre, & un Maître d'école, qui parloient fort bien la langue Portugaife, mais qui vivoient dans une grande pauvreté. L'Auteur ne nous apprend pas fi cette habitation étoit alors la Ville Capitale.

Fragmens du Capitaine Ro-

AVANT que d'abandonner les Isles du Cap-Verd, il nous reste à recueillir quelques fragmens du Capitaine Roberts, qui peuvent être utiles aux Voyagenrs & à la Navigation, & qui n'ont pû trouver place dans l'extrait de fa Defcription ni dans fon Journal.

LE premier regarde Potter, l'un des deux Matelots que les Pyrates lui avoient

(1) Le même Auteur dit qu'on fait dans l'Ific une forte de pain mélé de maïz & de bananes.

(t) Froger dit ici mal-à-propos que la propricte de l'ille appartient au Roi de Pottu- (a) Voyez Roberts pag. 352. gal. pag. 53. & 56.

(v) Augl. fort doux, R. d. E. (x) Frezier, ubi fup. pag 12. (y) Froger, ubi jup. pag. 54. (2) Frezier, ubi fup. pag. 12.

### DIFFERENTES PARTIES DE L'AFRIQUE, LIV. V. CHAP. VI. 210

voient laissés, & qui sut séparé de la Felouque en arrivant (b) à Saint-Ni- ROBERTS. colas. Cet homme, après avoir embraffé la professon de Potier à Kiniton sur la Tamife, s'étoit fenti du penchant pour la Mer. S'étant adressé dans cette vûe à ceux qui engagent des Matelots & des Domestiques au service des Vaisfeaux, il avoit été trompé par un Perfide, qui fous divers prétextes avoit eu Matelot qu'il l'adresse de le vendre en qualité d'Ouvrier pour servir cinq ans dans les Co. perdit à Saintlonies de l'Amérique. Potter ne sut pas plûtôt à bord qu'il s'apperçut de cette trahison. Mais on répondit à ses plaintes qu'on avoit fait de la dépense pour son entretien pendant quelques semaines, & pour lui acheter les nécessités de fon vovage; de forte que fans employer la violence, qui auroit mal réuffi dans un Port d'Angleterre, ses seules dettes qu'il n'étoit pas en état d'acquiter, devinrent une raifon qui le fit consentir volontairement à partir. Il arriva à la Barbade, où il fut revendu. Roberts, qui étoit alors dans cette Ific. apprenant son avanture de lui-même, & lui trouvant de l'intelligence avec un bon caractère, se laissa engager par ses instances à le racheter pour la somme de douze livres sterling, & le prit entre les Matelots de sa l'elouque, Il lui trouva toûjours, non-feulement du zèle pour ses intérêts, mais de l'affection même pour sa personne; ce qui le disposa, dit-il, à le regarder moins comme un Valet que (c) comme son propre Fils. Il le perdit à Saint-Nicolas, par une fuite d'infortunes qu'on a rapportées. Quelques expressions du Journal font juger qu'il le retrouva dans la fuite; mais on n'apprend pas dans quel lieu (d), ni s'il le laissa derrière lui dans les Isles, ou s'il le reprit à son service en retournant en Europe. On a crû que cet éxemple devoit trouver place ici, pour fervir à précautioner les jeunes-gens contre la perfidie de ceux qui les engagent, & pour leur apprendre en même-tems que l'honnéteré & la droiture ne demeurent jamais sans récompense.

On se reproche en second lieu d'avoir passé trop légérement sur les moyens que Roberts employa dans l'Isle de Saint-Jean pour composer une Barque des faire une Bardébris de sa Felouque. Il y a de l'utilité à tirer ici, disent les Auteurs de ce que. Recueil, non-feulement pour les Voyageurs qui peuvent se trouver réduits à la même extrémité, mais pour les Nations les plus polies de l'Europe, qui prendront dans l'éxemple des Barbares de Saint Jean une bonne leçon de dou-

ceur & d'humanité

Roberts ne voyant aucune apparence de pouvoir quitter l'Isle de Saint-Jean pour retourner en Europe, demanda au Gouverneur la permission de se faire une Barque dont il vouloit être lui-même le Charpentier (e), dans l'efpérance de gagner du moins l'Isle de Fuego ou de Saint-Philippe. Les débris fource qui lui de fa Feloucae étoient encore fur le fable, où le zèle des Infulaires les avoient refloit. raffemblés; mais pendant deux ans qu'ils y avoient été négligés, les planches avoient achevé de pourrir, ou s'étoient fendues par l'ardeur du Soleil. C'étoit néanmoins fur ces miférables reftes que Roberts comptoit d'éxercer fon industrie. Il avoit sauvé la plus grande partie des cloux de sa Felouque; & s'il ne lui restoit pas de voiles, il se proposoit d'en faire de ses habits. Mais le Gou-

En divers tems. Histoire du

Adresse de

<sup>(</sup>b) Voyez ci-deffus le journal de Roberts. dre, s'il le laissa derrière. R. d. E.

 <sup>(</sup>c) Roberts, pag. 110. & fuiv.
 (c) Δngl. demanda au Gouverneur fa vicilled du du mot claus nous apprenient de la racomander lui-memer de la racomande lui-memer de la racomand

divers tems.

ROBERTS. Verneur rejetta sa prière par un pur sentiment de tendresse. Il lui représenta qu'il ne pouvoit faire le moindre fond fur des planches tout-à-fait pourries d'autant plus que le péril est toûjours grand dans le Canal par la violence

des Vents & des Courans. CEPENDANT il ajoûta que si Roberts se crovoit capable de sabriquer un Vaisseau, l'Isle ne manquoit pas de bois pour en faire un neuf, & qu'il ne

verneur.

doutoit pas que tous les Infulaires ne l'aidaffent dans cette entreprife, [& qu'ils ] ne se chargeassent volontiers de l'ouvrage le plus pénible, tandis que lui & Offices duGou-Francklin s'attacheroient à ce qui demande plus de génie. ] Il y avoit dans l'Ifle, lui dit-il, trois ou quatre haches dont on fe ferviroit pour couper des figuiers, & pour les fendre. Son frère, qui avoit demeuré quelque tems à S.

Ferqui refloit à Roberts.

Jago, en étoit revenu si bon Charpentier, qu'il avoit fait des portes pour la plupart des maisons de Saint-Jean, sans parler d'un lit pour lui-même & d'une chaife pour le Prêtre. Roberts marquant la crainte où il étoit de ne pas avoir affez de cloux, parce qu'on n'en avoit pû fauver que fix ou fept mille, tant brifés qu'entiers, avec quelques pointes, & quelques verroux ou quelques crochets, le Gouverneur lui garantit que le vieux Négre, qui faifoit les hamecons, étoit capable avec un peu d'instruction, de forger des cloux de tout ce qui restoit de vieux ser. Comme on voyoit encore l'Esquif de Roberts, qui étoit tombé en pourriture for le rivage : Faites une Barque, lui dit-il, qui n'ait que le double de ect Efquif en longueur & en largeur : elle fera capable de vous conduire fûrement à Saint-Philippe, & vous aurez affez de fer pour un Bâtiment de cette grandeur. Roberts [avec toute fa Géométrie] ne put jamais faire comprendre à fon Execllence, qu'une Barque qui feroit plus longue & plus large du double, que l'Esquif, seroit beaucoup plus que le double de toute fa grandeur, [& par conféquent que le double des cloux qui avoient fuffi # pour l'Esquif, ne suffiroient pas pour une Barque de la grandeur qu'il jugeoit nécessaire.7

Fer qui se trouvoit dans Fille.

CEPENDANT après avoir pris la réfolution de l'entreprendre, ils penférent à faire la visite de toutes les parties de l'Isle, pour chercher du bois (f), & ce qui se présenteroit de plus utile. Les trois haches furent apportées, avec les autres instrumens de fer qui étoient entre les Insulaires. Les haches n'étoient que des eouperets de Boucher. Elles fe trouvèrent accompagnées de deux forets, & de trois marteaux, dont l'un du poids d'environ trois livres paroiffoit un marteau de Cordonnier, & les autres de Tonnelier. Ces préparatifs furent fuivis d'une affemblée générale des Habitans. Le Gouverneur leur apprit dans quelle vûc il les avoit appelles, & combien il feroit honorable pour leur charité d'affifter un Etranger qui avoit besoin de leurs secours. Ils répondirent d'une feule voix qu'il pouvoit disposer d'eux, & qu'ils ne lui refuseroient aucun service; qu'ils regrettoient à la vérité que ce qu'ils alloient faire pour lui, ne dût fervir qu'à les priver de fa préfence; mais que n'ignorant pas que fon Pays étoit un fejour plus agréable que leur Isle, ils ne pouvoient s'offenfer de l'impatience qu'il avoit pour fon départ, & que fans cette raifon ils l'auroient retenu malgré lui. Enfuite faifant entr'eux la diffribution du travail, ils convinrent que chacun manieroit la hache à fon tour; que

(f) Aigl. pour chercher les Ontils, R. d. E.

### DIFFERENTES PARTIES DE L'AFRIQUE, LIV. V. CHAP. VI. 221

que les autres porteroient le bois au rivage, & qu'on lui laisseroit quelque tems

nour fécher jusqu'à ce qu'il fût en état d'être mis en œuvre,

L'éxecution répondit à ce plan. On avoit déja transporté une bonne divers tems. quantité de bois, lorsque les flots amenèrent sur la Côte près de Scio les débris d'un Bâtiment qui avoit fait naufrage. Il ne pouvoit rien arriver de plus la Providence heureux pour les vûes de Roberts. Les roes ne lui permettant pas d'attirer foumità Rocette maîle au rivage, trente ou quarante Négres y attachèrent leurs lignes, berts. & la conduifant à la nage, ils la firent aborder avec beaucoup de difficulté dans

une petite Crique qui est entre Scio & Pifcari Picuana. Ces restes d'un assez grand Vaisseau fournirent quantité de planehes, de solives, de cloux, de chaînes & de pointes de fer, outre le mât de misene qui étoit entier avec fes agrets, & dont Roberts prit auffi-tôt la réfolution de faire une Quille à fa Baroue.

Obstacle out

L avoit vû conftruire quelques Vaiffeaux en Angleterre; mais n'étant pas Charpentier, il commençoit à douter de sa propre habileté pour un métier qu'il connoissoit si peu. Cependant la honte d'abandonner une entreprise dans l'arrèce. laquelle il s'étoit engagé avec tant de confiance & qui avoit déja caufé tant de satigue aux Négres, l'attacha plus que jamais à sa résolution. Il prit sept ou huit Negres des plus intelligens, avec plusieurs autres qui devoient servir d'aides à ses Ouvriers & s'oceuper par intervalles à la pêche, pour la provision commune. Mais lorsqu'il étoit prêt à commencer l'ouvrage, il fut arrêté par un nouvel obstacle. Le Gouverneur l'étant venu trouver sur le rivage, lui défendit de pouffer plus loin fon travail, parce que la Barque qu'il vouloit construire lui paroissant trop petite & trop foible pour s'exposer aux dangers du Canal, il jugeoit que le feul défespoir lui avoit inspiré ee dessein. & le portoit à méprifer la mort. Dans le chagrin d'un si cruel contretems, Roberts sut obligé de promettre que fa Barque feroit plus grande au double que l'Efquif; & noit moins de grandeur. Cependant il ne fit fa quille que de vingt-cinq

#dc s'engager, [par un ferment formel, ] à demeurer dans l'Ille, s'il lui donprieds [priant fes ouvriers de n'en rien dire au Gouverneur.] Dans le cours de forn ouvrage, il fentoit à tous momens le befoin d'une feie; car les haches allongeoient extrémement le travail. Les Négres, à qui il fit comprendre fes de firs en avoient une fort rouillée, qu'ils lui apporterent. Elle étoit ae-

compagnée d'une vieille lime, dont il fe fervit pour l'éguifer. 12 IL feroit trop long de le fuivre dans le détail de fes opérations. I Nous

nous contenterons de remarquer qu'il fit deux Compas de bois; que les cloux commençant à lui manquer, il se borna à clouer les extrémités des planches, mettant des chevilles dans le milieu; qu'il enfonçoit des moitiés de cloux par le moyen d'une autre moitié, de façon qu'ils pouvoient tenir un peu aux deux planches; qu'il se servit de vieilles eordes, mais sur tout de eoton & de mouffe pour mettre entre les jointures des planehes, les enduifant de fuif jufqu'à ce que l'eau n'y trouvât plus de paffage; qu'il fit des Voiles avec celles qu'il avoit fauvé de fon Naufrage, & les toiles de coton que lui donnérent les Habitans; en un mot qu'il fe procura par adreffe la plûpart des choses qui lui manquoient. ] Les Négres admiroient son industrie, en voyant prendre fous fes mains une nouvelle forme au bois & même au fer. Francklin, fur le fecours duquel il avoit compté, étoit tombé malade au commencement de l'entreprise, & ne parut au rivage que lorsqu'elle approchoit

Ee 3

22

ROBERTS. En divers tems. choit de fa perfection. Il s'étoit vanté de pouvoir conftruite régulièrement un Vaiffeau. Mais quoiquil für homme d'étprit, & qu'il et trep alferdié-ducation pour faire juger avantageulement de fa naiffance, Roberts inperet bientoir qui avoir plus de théorie que d'expérience. Il est vrai aufit que les Négres le foupçonnant d'avoir fait naître à Roberts les premières idées de fon ouvrage & lui en figachant fort mauvais gré, la crainte de les offenfer davantage ne lui permettoit pas d'éxercer ouvertement fon feavoir.

Adresse des Négres à conftruire son an"In m manquoit plus à la Barque que d'y apporter l'ancre de la Felouque. Elle étoit reflée fous un roc dans la Baye de Salt-Point. Quatre ou cinq Négres s'y rendirent par les montagnes. Ils attachèrent à l'ancre une corde, avec laquelle ils uerunt l'adrelle de la dégager d'entre les rocs; & lorf-qu'elle fut en Mer, ils la conduiffent à la nage fur la furface de l'eau, avec une facilité qui furprit beaucoup Roberts. Il n'auroit pas cri qu'une maffe de ce polds put étre foutenue par moins de douze ou quinze Nageurs; car le bois feul, après avoir été fi long-tems dans l'eau, pcfoit plus d'un quintal.

Roberts lance fa Barque. Le Gouverneur, le Prétre & les Femmes de l'Îlle fe trouvérent au rivage le jour que la Barque fût lancée. Cette opération fe fit encore heurenfement. Mais Roberts s'apperqut auffi-tôt que fon Baiment prenoit cau par
divers endroits, quoiqui l'in yeu aucune apparence de ce qui «à appelle proprement une voye d'eau. Il refferra la charpente autant qu'il lui fut poffible,
& ne fè hazarda pas moins à gagner la Baye de Ferrier, pour y pecher une
ancre qu'un Vaificau Portugais y avoit laiffée depuis peu dans une tempéte.
Pluficur's Négres, qui lui offirient volontairement leur fecours, plongérent
avec tant d'adrelfe & de bonheur, qu'ils tirèrent l'ancre du fond de la Baye,
cortre un grand nombre de 1000.

A » à s' l'heureux fuccès de fontravill, Roberts attendit la Chaffe générale que le Gouverneur avoit ordonnée, pour lui procurer du fidir de Chèvre, qu'il fe propofoit de faire fervir à califace fa Barque. On a déja và que les Chèvres étant fort maigres, il n'en plat tiere affez de fuil pour fes befoins, non plus que d'une Vache que le Gouverneur eut la générolité de faire tuer dans la même viel. Il prit le part d'y mêter de la ficince d'hae Polifée & réduite en poudre; invention dont il tira le double avantage de garantir fon fuil de l'ardeur du Soleil & de la morfure des Poiffons.

Son départ de l'Isle Saint-Ican.

Roseavs partit enfin, mais extrémement furpris de voir refufer à Francklin l'occafion de quitter avec lui l'Hid de Saint-Jean Après l'impadience qu'il hui avoit vûc d'en fortir, il ne put attribuer le changement de fes defirs qu'à la crainte de la Mer dans une fi arque fi ragile de, fin al dequipe. Ayant tourné fas miférables voils exvers les baffes l'îles, qu'il vifita fucceflivement, il fe rendrés au celle de Saint-Nicolas, où il relicha d'abord à Porto Gluy, Célt-la Jernal en comme enfine de l'action de la comme enfine de l'action de

Rencontre qu'il fait d'un icune Anglois,

IL palla de Porto Ghuy à Paraghisi, où il trouva un jeune Anglois, nommé Georges, qui se disoit né dans la Province de Dévon. Il racontoit qu'ayant

Les /LGara

# DIFFERENTES PARTIES DE L'AFRIQUE, LIV. V. CHAP. VI. 223

été pris, dans un voyage à la Virginie, par le Capitaine Loo, il s'étoit fauvé depuis quelques mois d'entre ses mains, à Saint-Vincent, pendant que ce Pyrate y faifoit radouber le Merry-Christmas, Vaisseau de Londres, dont il s'étoit faifi dans le meme voyage. Roberts prit affez de confiance à ce jeune homme pour lui laisser la garde de sa Barque pendant la nuit, & se trouvant fort incommodé, il se fit transporter à terre dans un lieu où les Négres prirent soin de lui. Potter (g), dont la santé n'étoit pas meilleure, se trouva néanmoins affez bien le soir pour retourner à bord. Dans le cours de la nuit, le vent devint si impétueux du Sud-Ouest, avec une pluye si violente, que l'inquiétude saisssant Ro-Hberts, il s'avança fur le rivage pour donner à Georges [& à Potter] des ordres convenables aux circonstances. Mais après avoir crié long-tems, il revint encore plus inquiet de n'avoir pû se faire entendre. Un de ses Négres, qui lui étoit fort affectionné, s'offrit à chercher sa Barque à la nage, par la seule raison qu'il ne pouvoit soussirir, disoit-il, qu'un Bâtiment qui l'avoit apporté avec tant de bonheur, pérît près du Port, faute d'entendre les ordres du Capitaine. Et malgré tous les discours des autres Négres, qui lui représentoient la violence de la Mer & le danger de se mettre la tête en piéces contre les rocs, il s'élança du haut d'un rocher qui n'avoit pas moins de cinquante pieds au-dessus de l'eau. Ce qui augmentoit son ardeur étoit un cri qu'il venoit d'entendre de la Barque, & qui étoit échappé à Potter (b) dans la crainte d'une vague qu'il avoit crue capable de l'abîmer. L'intrépide Négre gagna heureusement le Bord. Mais le cable s'étant brifé presqu'aussi-tôt, les ordres qu'il portoit furent inutiles. La Mer jetta la Barque si loin sur le rivage, que Georges, Potter (i) & le Négre en fortirent facilement. Ils voulurent y rentrer lorfqu'ils furent revenus de leur effroi (k); mais des flots encore plus furieux la rentraînérent avec tant d'impétuofité, qu'elle s'alla brifer en piéces contre les premiers rocs L'arrivée du jour fit voir à Roberts les pièces de fa Barque, qui flottoient au long du rivage, & la ruine d'un ouvrage qui lui avoit couté presqu'un an de travail. Sa santé étoit déja sort mauvaise. Le chagrin de cette nouvelle difgrace, joint (/) à la fatigue incroyable qu'il avoit effuyée pendant la nuit, augmentérent tellement ses incommodités, qu'elles se changérent dans une maladie habituelle, dont il ne fut délivré qu'après son retour en Angleterre. [c'est à cette maladie que nous sommes redevables de l'Histoire de fes Voyages.

Roserts. En divers tems.

Roberts perd fa Barque.

Secours qu'il trouve dans sa majadie.

On a vi dans fon Journal qu'il avoit pris quelques lettres de recommanpédation de l'Eveçque des Jago [pour deux Religieux Gouverneurs de l'Ille S. Antoine de la part du Marquis das Minhas J & de l'ancien Prètre de Saint-P-Nicolas [pour fon fuccelleur]. Elles lui attirerent tant de condidération, que s'étant rendu à la Ville, le Gouverneur lui offir à diner, & le logea chez le Signor Gonfalvo, qui avoit commandé autrefois dans I'lle. Il y vecut dans une langueur extreine, mais avec tous les fecours qu'il pouvoit desirer de l'affection des Institaires (m).

Α

g) Angl. fon petit gerçon dont la. R. d. E.
(b) Angl. échapé au jeune garçon. R. d. E.
(i) Angl. George, le jeune garçon & le
R. d. E.

(k) Angl. Quand ils furent revenus de leur première trayeur, George y reptra; mais la Mer devenant plus groffe, il fe hêta d'en fortir fans avoir le tens d'emporter qu'une bouteille de vin de Bona Viffa. R. d. E. (1) Voyez el-deflus le Journal de Robert. (m) Le Traducleur n'a pas jugé à propos

(m) Le Traducteur n'a pas jugé-à propos de traduire les diverses espèces de Mets dont Roberts

ROBERTS. En divers tems.

A l'arrivée du Capitaine Harfoot (n), il lui rendit des fervices confidérables, par la connoissance qu'il avoit des Rades, & de la Langue du Pays.

Avant pris le parti de faifir l'occasion de son Vaisseau pour retourner en Eu-Dénouement rope, il lui proposa d'accorder aussi le passage à Georges, qui étoit capable des avantures de se rendre utile à bord par différentes sortes de services. Harfoot y consende Georges. tit; mais à peine eut-il mis à la voile, qu'observant ce jeune homme avec plus d'attention, il crut se remettre son visage. L'embarras de Georges & le soin qu'il affectoit de se cacher, confirmerent ses soupçons. Il se souvint qu'avant été pris dans un voyage précédent par le Pyrate Loo, il avoit vû ce Matelot au nombre des Corfaires, auffi empressé que les autres à le piller. Dans le premier mouvement de fon indignation, il lui demanda d'un ton furieux comment il avoit eu l'imprudence d'attendre de lui quelque faveur. Georges fort consterné s'excusa sur sa qualité de Prisonnier, qui l'avoit mis dans la nécessité d'obéir aux ordres du Pyrate. Mais rien ne fut capable de fléchir Harfoot. Il crut faire affez pour un homme de cette forte, en le fauvant du dernier supplice, dont rien n'auroit pû le garantir s'il eut été livré à quelque Vaisseau de guerre Anglois. Il le fit remettre à terre, en protestant qu'il ne lui accordoit la vie qu'à la confidération de Roberts (0).

> Roberts fut régalé à diner; ni la nature du foin qu'on eut de lui pendant fa Maladie. Sans vouloir suppléer à cette omission peu importante, nous remarquerons feulement, que Roberts fua fi abondamment durant fa maladie, qu'on exprima un matin de fon lit, la valeur de trois huitièmes d'une pinte mefure Angloife de fueur. Il fe loue beaucoup du foin qu'on avoit de changer les draps de fon lit chaque matin , & quelques-fois pen

dant la nuit. R. d. E.

(n) Ibidem.
(v) Voyez dans le Journal comment Roberts prit le parti de quitter Harfoot pour monter fur un autre Vaisseau qui se proposoit de retourner droit en Europe, mais qui fut obligé de relacher à la Barbade. Il employa ce tems. & tout celui de fa maladie, à compofer l'Histoire de fon Voyage, R. d. T.





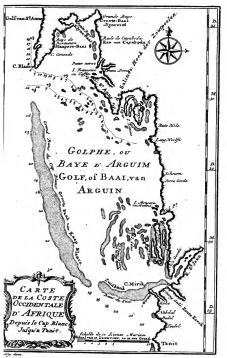

RT van de WE STRUST van AFRIKA, van KAAP BLANCO tot aan TANIT.



# HIST OIRF

# DES VOYAGES

DEPUIS LE COMMENCEMENT DU XVe. SIÉCLE.

# TROISIÈME PARTIE

LIVRE SIXIEME (a).

**新沙木部沙木部沙木部沙木木部沙木木 经沙木部沙木部沙木部沙木部沙木部沙木部** VOYAGES AU LONG DE LA COTE OCCIDEN-

TALE D'AFRIQUE, DEPUIS LE CAP-BLAN-CO JUSQU'À SIERRA-LEONA.

Contenant la Description de plusieurs Pays, & de leurs Habitans.

# CHAPITRE PREMIER

Etablissemens des François entre le Cap-Blanc & Sierra-Leona.

E que nous allons dire des Etablissemens des François sur les Cô. INTRODUCtes d'Afrique, est tiré principalement d'un Livre intitulé, Nouvelle Relation de l'Afrique Occidentale, &c. publiéc par Jean Baprifte Labat de l'Ordre des Frères Précheurs; imprimée à Paris a en 1728, en cinq Volumes in 12. Cet Ouvrage n'est que le commencement d'un plan beaucoup plus vaste; car Labat nous dit dans sa Préface, qu'il se proposoit de donner une Description entière du reste de

l'Afrique,

(a) Ceft le I, Livre du II. Tome de l'Original, R, d, E, L. Part. III. Part.

INTRODUC

l'Afrique, des qu'on lui auroit fonimi des Journaux auffi éxacts, que ceux de Mr. Brue, fur lefquest il a travaillé. En 1731, il a publié une nitute de cet Ouvrage, fravoir une Defeription de la Guinee, en 4 Volumes in 12. Mais depuis lors, nous n'avors pas appris qu'il air tien fait de plus pour l'éxécution de lon projet (b); apparemment parce qu'on ne lui a pas communiqué les Mémorres dont il avoit befoin.

Le premier Volume de fon Afrique Occidentale contient un détail fuccinét des Découvertes qui ont été faites fur ces Côtes par diverfes Nations de . l'Europe, & des différentes Compagnies Françoises qui ont fait le commerce du Sénégal , l'Histoire des Etablissemens des François depuis le Fort d'Arguim, jusqu'à la Rivière de Sierra Leona; une Description éxacte de ce Fort. & de la manière dont il a été pris & repris plutieurs fois tant par les Francois que par d'autres Nations; une Deseription de la Baye de Portendic; & enfin quelques remarques fur les Arabes & les Mores qui font le commerce de la Gomme, & de l'Or; le tout est entremêlé de divers Articles qui appartiennent à l'Histoire naturelle. Le second Volume contient plusieurs descriptions d'Animaux & de Végétaux; avec celle du Senegal, depuis fon Embouchure iusqu'aux cataractes de Felu, & des Nations qui habitent près de cette Rivière; & le livre se termine par quelques observations d'Histoire naturelle. Dans le troifième Volume on trouve la Relation de trois Voyages de Brue, fur le Sénégal, mélée de remarques géographiques, & d'observations sur la manière de vivre des Negres, & fur l'Hiltoire naturelle. Le quatrième Volume contient les Découvertes du Royaume de Bambuk, par le Sieur Compagnon, avec une Description de ee Pays, des Mines qui s'y trouvent, de l'Ifle de Gorée & du Cap-Verd, & enfin des Royaumes des Négres fitués entre la Rivière de Sénégal & celle de Gambra. Le einquième Volume comprend le Voyage que Brue a fait par terre depuis la Gambra jufqu'à Cachao, & eclui qu'il a fait depuis Albreda jusqu'à l'Isle de Bistao, & aux autres Isles voifines, avec fon retour en France. A cela Labat a ajoûté une Description des Ifles Açores, & quelques Mémoires fur le gouvernement civil du Portugal. & la Cour de Lisbonne: le tout tiré des Mémoires de Brue.

CET ouvrage est orné de Cartes générales & particulières des Côtes d'Afrique depuis le Cap d'Arguim, jusqu'à celui de Sierra Leona; outre les plans & les prosils des principaux Forts, & des figures qui représentent les Habitans, les Qualrupéles, les Osseaux & les Végétaux des Pays dont il est par-

lé. Toutes ces Planches montent à foixante-feize.

QUANT AN Plan de l'Auteur, il n'elt pas fort régulier. Il n'a fluiv ni ordre ni métiode dans l'arrangement de far materiaux. Les différens Chapitres, dans léfqués il a partagé fon ouvrage, contiennent indiffinètement des Articles d'Hiftoire naturelle, de Géographie, des Avantures & des Journaux, placés confuément. Ceta ne diminue en rien l'autorité des Témoins qui font circit; cep-nadant l'éxécution du plan en fouffre. Comme notre deficien d'inférer dans extre Collection les différens journaux que Labat a publicis, de qui contiennent des Découvertes faites dans l'intérieur, de l'Afrique, o un'april contiennent des Découvertes faites dans l'intérieur, de l'Afrique, o un'april contiennent des Découvertes faites dans l'intérieur, de l'Afrique, o un'april contiennent des Découvertes faites dans l'intérieur, de l'Afrique, o un'april contiennent des Découvertes faites dans l'intérieur, de l'Afrique, o un'april contiennent des Découvertes faites dans l'intérieur, de l'Afrique, o un'april contienne de l'appril de l'app

☼ (b) Labat a public encore fes propres/Voyages dans les titles de l'Amérique, en 6 Voumes; on en trouvera l'extrait dans la utite de

#### DIFFERENTES PARTIES DE L'AFRIQUE, LIV. VI. CHAP. I. 227

qu'à présent les Européens n'avoient pas pénétré, nous les rangerons dans Introducun ordre plus convenable, & nous les accompagnerons des meilleures cartes.

plans & figures qui se trouvent dans le Livre de Labat.]

Ouoroug les Portugais s'attribuent les premières découvertes fur les Côtes Occidentales d'Afrique, cet honneur leur est disputé par la Nation Françoife. Dès l'année 1364, on trouve que les Vailleaux de Normandie portoient leurs entreprises à Rusisco, & jusqu'à Sierra Leona. Les François produisent (c) un Traité d'affociation entre les Négocians de Dieppe ont découvert & ceux de Rouen, du mois de Septembre 1365, pour l'éxercice de ce la Cote Occi commerce; & l'année fuivante en fit éclater les effets. Un nombre de Vaif- frique avant feaux, plus grand qu'on ne l'avoit encore vû fur les Mers de l'Europe (d), les Portugais. mit à la voile pour l'Afrique, dans la vûe d'étendre leur trafic au long des Côtes. & de le confirmer par la fondation de plusieurs Comptoirs, (e) où les Habitans du Pays puffent trouver constamment une vente ouverte, & les mands & leurs Vaisseaux François des cargaisons toûjours prêtes. Ce fut dans la même vûe, Comptoirs en qu'après avoir augmenté leurs Etabliffemens au Sénégal, à Rufifco, & fur Afrique. la rivière de Gambra, ils en formèrent d'autres à Sierra Leona, & sur la Côte de Malaguete, avec deux Villes, ou deux Forts, dont l'un fut nommé le petit Paris, & l'autre le petit Dieppe. Ils étendirent ainsi leur Commerce en continuant de bâtir d'autres Forts, tels que celui de la Mine d'or, ou de Mina, fur la Côte de Guinée, qu'ils élevèrent en 1382, & ceux d'Acra, & de Cormantin. Ces nouvelles fources de richesses en jettérent d'immenses dans la Monarchie Françoife, qui n'auroient pas manqué de croître fans ceffe par de nouveaux progrès du Commerce, fi les guerres civiles qui fuccédèrent à

fi belles entreprifes. LA part que les Ducs de Normandie (f) prirent aux troubles de la France, exposa les Normands aux mêmes disgraces. Ces fatales conjonctures cauferent bientôt la décadence du Commerce d'Afrique. La mort des principaux Compagnie, Négocians acheva de mettre les affaires de la Compagnic dans la dernière confusion. Mais la principale cause de sa ruine sut l'ambition de ceux qui s'étant enrichis par le Commerce, dédaignèrent bientôt la fource de leur fortune, & s'allièrent avec la Noblesse pour faire perdre le souvenir de leur origine. Ainsi la fameuse Compagnie Normande s'affoiblissant par degrés, ses plus florissans Comptoirs tombérent aussi successivement. Les plus éloignés surent les premiers abandonnés; & de tant d'Etablissemens, il ne restoit à la fin du feizième Siécle que celui du Niger, qui fut nommé ensuite l'Isle de Sanaga,

(g) ou du Schegal, & qui s'appelle aujourd'hui l'Isle de Saint-Louis. On peut

la malheureuse catastrophe de Charles VI. en 1392, n'eussent interrompu de

Les François

Commerce

Décadence &

croire

(c) L'Original de ce Traité fut brûlé dans l'Incendie de Dieppe en 1694, mais on entrou-Heve des témoignages [irréculables] dans un ancien Manuscrit des Annales de la même Ville.

(d) Angl. plus grand qu'à l'ordinaire. R.

(e) Le Père Labat a fort bien explini é ces Antiquités dans fon Afrique Occidentale, Vo-

crits dans un autre lieu.] c)(f) Ces Dues de Normandie doivent a- . voir été les Rois d'Angleterre, (g) Ce qu'on appelle ici le Niger est la Ri-

viere même de Sanaga, dont les François ont fait par corruption Sinegal. Voyez ci-deffus H lume 1, pag. 8, & fuiv. [Ce n'est pas sur des Tome I, Chap. 1. [On examinera dans la sui-faits de cette nature que son autorité doit é te si c'est en esset le Niger.]

tre suspecte, puisqu'il apporte des preuves au-

tentiques. On éxaminera le caractère de ses E-

#### VOYAGES DES FRANÇOIS EN 228

TION.

INTRODUC- croire que la raifon qui le fit fublifter après la ruine des autres, fut non-feulement qu'il se trouvoit le plus proche de l'Europe, mais encore qu'étant couvert par l'embouchure de la rivière du Sénégal, dont le passage est fort difficile, il étoit mieux défendu contre l'invasion des Etrangers. Aussi les Successeurs de la première Compagnie de Dieppe & de Rouen, n'ont-ils pas cessié de conserver ce Poste, & d'y entretenir des Directeurs & des l'acteurs pour la conduite de leur commerce. Labat nous en donne la fuccession depuis Thomas Lombard en 1626, jusqu'à M. du Boulay en 1664, c'est-à-dire, jusqu'au tems où la Compagnie fut obligée de renoncer à fes droits.

Succeffion de pluficursCompagnies Francolies.

Le ne doit donc refter aucun doute que les François ne sussent établis à l'embouchure de la rivière du Sénégal en 1626 (b). La direction de leur commerce étoit alors entre les mains de la Compagnie de Rouen, qui continuad'en jouir jusqu'en 1664. Mais, par l'autorité du Roi, elle fut obligée d'ahandonner & de vendre ses droits pour la somme de cent cinquante mille livres, à la nouvelle Compagnie qui prit le titre de Compagnie des Indes Occidentales. Cette Compagnie des Indes ménagea fi mal fes intérêts, qu'en 1673. le Roi l'obligea de ceder ses Patentes à une autre Compagnie de nouvelle création, pour la fomme de foixante-quinze mille livres. La fortune ou la conduite manquèrent encore à celle-ci. Elle vendit, en 1681, ses prétentions à une autre Société pour un million dix mille livres. Le Roi confirmacette troisième Compagnie par des Lettres qui limitoient fon Commerce entre le Cap-Blanc, & Sierra Leona, parce que le privilége de commercer au Sud jusqu'au Cap de Bonne-Espérance avoit été accorde à d'autres Negocians, affociés fous le titre de Compagnie de Guinée.

En 1694, cette dernière Compagnie voyant ses affaires en désordre, vendit, avec la permission du Roi, dix-neuf ans qui lui restoient de son Privilege, à M. d'Apougny, pour la fomme de trois cens mille livres. Dix-huit autres Négocians, qui s'affocièrent à M. d'Apougny, formèrent une quatrieme Compagnie d'Afrique, fous le nom de Compagnie du Sénégal, pour laquelle ils obtinrent de nouvelles l'atentes. Mais n'ayant pas plus de succès que leurs Prédécesseurs, ils revendirent, en 1709, leurs droits pour la somme de deux cens cinquante mille livres, à une Compagnie de Marchands de Rouen, ense reservant néanmoins, sous certaines conditions, la moitié du Commerce. Ces conditions furent fi mal observées, que les Marchands de Rouen furent confirmés exclusivement par le Roi, sous le titre de cinquième Compagnie du Sénégal. Enfin la nouvelle Compagnie des Indes, ou de Miffiffipi, formée à Paris en 1717, acheta des Marchands de Rouen, pour la fomme d'un million fix cens mille livres, le Commerce d'Afrique, dont elle cit encore en poffession (i).

Remarques fur tout is ces Compagnies.

Le ne fera point inutile de joindre ici quelques remarques fur la naissance & le progrès de toutes ces Compagnies Françoises. La première qui avoit acheté les droits des Normands affociés, & ceux des Seigneurs Propriétaires de la Martinique, de la Guadeloupe, de Saint-Christophe, de Sainte-Croix, de

(b) Il parolt cependant par les Voyages de Jamequin, que nous donnerons à la fuite de cette Introduction, que les François n'eurent sucun Comptoir dans ces quartiers-là, avant

1638. (i) Recueil des Edits, Ordonnances & Dd. clarations du Roi. Labat, ubi fup. pag. 19 &

#### DIFFERENTES PARTIES DE L'AFRIQUE, LIV. VI. CHAP. I. 229

la Grenade & de Marigalande, reçut du Ministère toute l'a Mitance & tout Introducl'encouragement qu'elle pouvoit defirer. Elle fut aidée des Vaisseaux & des Troupes du Roi. Enfin ne manquant de rien pour le fuccès de ses entreprises, il étoit impossible qu'elle ne parvînt pas à son but, si elle avoit sçû se rensermer dans de justes bornes. Mais par une espèce de Monopole, en s'efforçant, sous le titre de Compagnie des Indes Occidentales, de saire tourner tout le Commerce du Royaume en Afrique & en Amérique, elle ruina ses propres af-

TION. Première

faires. [Son ambition, & l'envie de trop avoir lui firent perdre tout.] On neut la confidérer comme la première Compagnie d'Afrique établie par autorité, car l'ancienne Compagnie Normande n'étoit qu'une affociation privée. Quoiqu'elle efit obtenu la disposition des trente années qui restoient de son Privilége : avec une clause de redemption lorsque ce tems seroit expiré; elle fut rompue long-tems avant le terme; & des 1674 (k), les Isles de l'Amérique furent réunies à la Couronne.

LES Patentes de la feconde Compagnie étoient pour trente ans, & fes Pri- Seconde Comviléges exclusifs pour le Commerce, s'étendoient depuis le Cap - Blanco jusqu'au Cap de Bonne-Esperance. Cette Compagnie se trouvant incommodée par l'Etablissement des Hollandois à Gorée & dans la Baye d'Arguim, obtint des ordres du Roi pour le départ d'une Escadre, sous le commandement du Comte d'Estrées, qui prit Gorée en 1677. Elle arma elle-même quelques Vaiffeaux, dont elle donna la conduite à M. du Caffe, & qui se faifirent du l'ort d'Arguim au mois d'Août de l'année fuivante. D'un autre côté, elle fit en 1679 des Traités avantageux avec les Rois de Rufisco, de Portodali, & de Joal, par lesquels ces Princes lui cédojent la propriété de toutes les Côtes entre le Cap-Verd & la rivière de Gambra, c'est-à-dire d'un espace d'environ trente lieues de Côte, & de six lieues dans les terres. Tous les Etrangers étoient exclus du Commerce dans cette étendue de Pays, & Jes Vaisseaux de la Compagnie affranchis de toutes sortes de droits. Dans le cours de la même année, la Compagnie s'engagea par contrat, avec le Roi, à fournir chaque année, pendant l'espace de huit ans, deux mille Négres aux Isles de l'Amérique qui appartenoient à Sa Majesté, & le même nombre, ou plus s'il étoit necessaire, pour le service des Galéres. Avec tant de fujets d'esperance, qui n'auroit pas cru le fuccès presqu'infaillible ? Mais les pertes que la Compagnie effuya par les guerres. & les dettes qu'elle fut obligée de contracter pour se soucenir, la réduisirent à la néce lité de composer avec ses Creanciers, qui se crurent sort heureux de pouvoir retirer le quart de leurs avances. Les difgraces de deux Compagnies confécutives donnérent tant d'éloignement pour en former une troifième, que le Ministère eut beaucoup de peine à raisembler un nombre d'Affociés sussifiant. Il y avoit néanmoins affez de différence entre le prix de la feconde & celui de la premiere, pour faire juger que les fonds étoient confidérablement augmentés dans la dernière des deux Administrations (1).

La troisième Compagnie qui sut sormée en 1681, se promettoit plus de Troifième bonheur, lorfque le Ministère jugea qu'il étoit à propos de divifer le Privi- Compagnie.

(k) Histoire des Antilles par du Terre. (1) Labat ubi fup. pag. 19. & fuiv.

INTRODU

lége, en le restraignant pour la Compagnie, depuis le Cap-Blanc, jusqu'à la rivière de Gambra inclusivement, & formant pour le reste une nouvelle Affociation fous le titre de Compagnie de Guinée. [ On commençoit à s'ap-17 percevoir à la Cour, qu'il n'étoit pas possible qu'un petit nombre de perfonnes, avec des fonds affez limités, puffent pouffer vivement le Commèrce dans une si grande étendue de Pays. Cette réfléxion étoit très juste, & il y avoit long-tems qu'on auroit dû l'avoir faite. Mais comme il n'étoit pas honorable, qu'on eut été toute l'année sans s'appercevoir d'une chose, qui sautoit d'elle-même aux yeux des moins clairs-voyans le Marquis de Seignelay, qui avoit alors l'Administration générale du Commerce, ne manquoit pas de prétexte. Il reprochoit à la Compagnie de n'avoir pas rempli ses engagemens pour les deux mille Négres qui devoient être envoyés tous les ans aux Isles de l'Amérique. Il se plaignoit d'ailleurs que la Compagnie n'avoit pas apporté d'Afrique autant d'Or qu'on s'y étoit attendu. En vain les Directeurs lui représentèrent qu'ils ne s'étoient pas engages à payer les dettes de la Compagnie précédente, & qu'ils avoient compté (m) de jouir paisiblement des droits qu'ils avoient acquis; qu'il leur en avoit coûté quatrecens mille livres pour rétablir & pour étendre le Commerce; que d'ailleurs ils avoient fait plus qu'ils n'étoient engagés par le Contrat, puisque dans les deux dernières années & demie, ils avoient transporté en Amérique quatre mille cinq-cens foixante & un Négres, [ce qui étoit plus que n'éxigeoit le contrat. & que les habitans n'en avoient besoin l & qu'il paroissoit par les Registres de la Monnoye, qu'en trois ans ils avoient fait entrer dans le Royaume quatre-cens marcs d'Or. Toutes ces remontrances furent inutiles. Ils obtinrent seulement que les limites de la Concession fussent élargis depuis le Cap-Blanc, jusqu'à Sierra Leona, la possession de Gorée & d'Arguim confirmée, & leur droit continué pour fournir des Négres aux Isles Françoises de l'Amérique (n).

mittion de la Cour pour vendre les dix-neuf ans qui lui retloient de fon Pri-Compagnie ne de les Directeurs. Il fe forma audition une compagnie ne de les prédecelleurs, de le crue effectivement pouvoir profiter de l'influention de fes prédecelleurs, de les metitres furent prifes avec toute la fagelle

quatrième Compagnie, elle crut effectivement pouvoir profiter de l'infortanue de les prédecelleurs, & les medires furent prifes avec ouue la fagelle qui convenoit à cette vite. Mais la durée n'en fut pas longue. Les affaires combérant dans unt el dérodrés, que le fieur Bras, qui fut envoyé au contract de la compagnie de la compagnie de Marchande de Vendre le Privilége en 17-09, à une nouvelle Compagnie de Marchande de Rouent. Enfin ecus-ci, qui ne réuffirent pas mieux, y renoncérent en 1717, de le revendirent à la Compagnie de Mathifipi, qui a réuni le Commerce des Hodes Orientales de Occidentales, de celui de l'Afrique, fosu une

La fortune ne fut pas plus favorable à cette troisième Compagnie. Ses affaires tombèrent dans une décadence, qui l'obligea de demander la per-

& fixiome. merce de

Cinonième

feule Direction (6).

Les bornes assignées à la troissème Compagnie par ses Lettres Patentes, s'étendent

(m) Angl. qu'ils ne s'étolent engagés à payer les dettes de la Compagnie précédente, que parce qu'ils avoient compté éce, R. d. E. (n) Labot, pag. 24, & fuiv.(e) Hid. pag. 30.



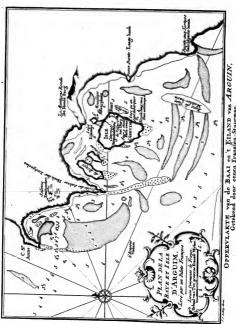

DIFFERENTES PARTIES DE L'AFRIQUE LIV. VI. CHAP. I. 231

s'étendent depuis le Cap-Blanc jusqu'à Sierra-Leona. Dans cet espace, la INTRODUC-France a les Établissemens suivans: I. L'Isle & le Fort d'Arguim, près du Cap-Blanco. Elle a dans fa dé-

TION.

pendance la Rade & le Comptoir de Portendie, ou Portodali, qui est au Nord du Cap-Verd. II. L'ISLE & le l'ort du Sénégal, ou de Saint-Louis, à l'embouchure de tes.

Bornes affignées par les Lettres Paten-

la rivière du Sénégal. C'est la résidence du Directeur général.

III. LE Fort & le Comptoir de Saint-Joseph, près de Mankanet, sur le bord du Sénégal, à 300 lieuës de fon embouchure, près des Cataractes de Felu dans le Royaume de Galam. Il a dans fa dépendance un petit Comptoir, & un l'ort nommé Saint-Pierre, près de Kaniura, sur la rivière de Falemé, dans le même Pays, mais appartenant au Royaume de Bambuck.

IV. L'ISLE & le l'ort de Gorée, près du Cap-Verd.

V. Le Comptoir de Joal, fur la Côte, entre l'Isle de Gorée & l'embouchure de la Rivière de Gambra. VI. La Comptoir d'Albreda, au Nord de la même Rivière, vis-à-vis Ja-

mesfort.

VII. Vintain on Bintam, Comptoir fur la Rivière du même nom, au Sud de la Rivière de Gambra, & fort près de l'embouchure.

VIII. Un Comptoir dans l'Isle des Bissages ou de Bisso, près de Ca-

Le reste à donner quelque idée de ces Etablissemens, dans l'ordre où l'on vient de lire leurs noms.

LE Fort d'Arguim est fitué dans une petite Isle, un peu au Sud du Cap-Blanc. qui est fitué lui-même fur la Côte Occidentale d'Afrique, à vingt degrés trente minutes de latitude. C'est une pointe basse, qu'on ne découvre pas aisément de la Mer, qui se termine au Sud par un Cap, long, bas & stérile, sans verdure, sans arbres, & sans aucune marque qui pusse servir de régle aux Pilotes. Il a tiré fon nom de la couleur blanche de sa terre, qui est séche & fabloneuse. Son extrémité est ronde, & défendue par quantité de Bancs de fable & de Basses, qui rendent le débarquement (p) fort dangereux. Il se présente au Nord & au Sud; mais lorsqu'on a doublé la pointe du Sud, la Côte s'etend au Nord, & forme avec le Cap Sainte-Anne, qui est dans le même parallèle, à la distance de huit lieues à l'Est, une profonde Baye, où l'on trouve quantité de Criques & de petites rivières. Cette Baye n'a pas moins de douze lieuës au Nord & au Sud. Le fond est inégal. Elle a une petite Sainte-Anne. Isle & plusieurs Bancs de fable. Ses Côtes sont féches & stériles, absolument défertes & hors des voyes du Commerce. Du Cap Sainte-Anne jusqu'aux Salines, la Côte prend du Nord-Ouest au Sud-Est l'espace d'environ six lieues, & préfente vers le milieu de cet espace une petite Baye, près de laquelle on trouve quelques Salines naturelles, qui donnent abondamment du fel dans les

Description de la Baye, de l'Iffe & duFort d'Arquim.

Baye de

Assez près de la pointe de Sainte-Anne, on trouve une autre Baye, de la même grandeur à peu près que la première. Elle a trois Ifles, dont la plus

tems fees.

<sup>(</sup>p) Barbot dit qu'on trouve huit ou dix Hogg, 529. [La Defeription de Labat s'accorbraffes d'eau près du rivage, & que le Courant de affez avec celle-ci, ubi fup. pag. 57.] y oft au Sud-Oueft. Dejert tion de la Gume,

INTRODUC-TION. Baye d'Arguim.

grande est nommée Ghir par les Arabes, & par les Européens Arguim. La longueur de l'Isle d'Arguim est d'environ une lieuë & demie, & sa largeur d'une lieuë. Les deux autres Isles font moins grandes, mais font aussi stériles. C'est de l'Isle d'Arguim que le Golfe, ou la Baye, tire son nom. Il commence au Cap-Blane & finit au Cap (q) Mirik, à l'embouchure de la Rivière de Saint-Jean. La Baye entre ces deux Caps, qui font à quarante lieues l'un de l'autre, est défendue par un (r) Banc de fable, long de vingt-cinq

Bancs fort dangereux.

lieues & large de deux ou trois, fur lequel la Mer est toûjours fort grosse. Ce bane, & quantité d'autres de moindre grandeur, qui se trouvent aux environs, rendent l'entrée de la Baye fort dangereuse. La seule voye sure pour les Vaisseaux pesans, est entre le Cap-Blanc & l'extrémité Nord du grand banc, où l'on n'a pas moins de douze ou quatorze braffes. La largeur du Canal est d'environ quatre lieuës. On trouve dans la Baye d'Arguim toutes fortes de Poissons en abondance, & sur-tout celui que les Hollandois nomment Dicken Stockfish, ou groffes Morues, & les François Vieilles. Il y est d'une grandeur si extraordinaire, qu'on en a pris qui pesoient deux cens livres (s). L'Iste d'Arguim est à vingt-huit degrés (t) trente minutes de latitude du

Situation de Fitle d'Arguim.

Nord, à la distance d'une lieue du Continent d'Afrique. Les deux autres Isles n'en font qu'à la portée du mousquet. Mais on ne peut aborder dans celle d'Arguim qu'avec les Chaloupes. Le meilleur endroit pour y descendre est du côté du Sud, fur un rivage plat, de gravier. Un Batiment, qui ne prend que dix ou douze pieds d'eau, peut fort bien s'en approcher à la portée du moufquet. Entre l'Isle & le Continent, on trouve un Canal où une Frégate de vingt pièces de canon peut [naviger, faire ses bordées, &] demeurer serme à l'ancre fous le Fort, qui est situé sur la pointe du roc, au Nord-Ouest. Il a vingt toifes (v) de face. Les murs font de brique & de pierre brute. cimentés ensemble, de l'épaisseur de quatre pieds, sur trente ou trente-cinq pieds de hauteur. Du côté de la terre il y a deux Tours, dont celle qui tient la droite est quarrée. L'autre l'étoit aussi; mais elle a été revêtue du côté de la Mer par un nouvel Ouvrage qui la fait paroître ronde. La courtine qui

Son Fort.

joint ces deux Tours forme un angle affez faillant (x). La porte qui est au centre, est défendue par un fossé, [sur lequel est le pont-levis,] & par un to Ouvrage de pierre de la forme d'un fer à cheval, avec quatre embrazures. [1] y a quatorze embrazures fur la Courtine & fur les tours; avec deux Mor-13 tiers, l'un à bombe & l'autre à grenades fur la Terraffe, qui régne tont autour du Fort, & fous laquelle font les logemens de la garnizon & les (y) Magazins.] Le reste du l'ort est environné par la Mer, [& est percé de vingt embrazures.] Il a une cîterne, & un Magazin à l'épreuve de la bombe (z).

Ses elecrnes.

L'Iste a d'ailleurs deux cîternes, [qui font ce qu'il y a de meilleur dans ce Pays: la plus grande est à deux cens pas de la porte du Fort. C'est un ercux.

<sup>(</sup> q ) Labat le nomme C'ric; mais ficen'eft ons une faute d'impression, c'en est une de Auteur.

<sup>(</sup>r) Les Portugais l'appellent Secca de Gracia, & les François, Banc d'Effein. (s) Labat, pag. 58. & fuiv.

<sup>(</sup>a) Cela ne pent êue vrai, puifqu'elle est ples Sud que le C.p Blanco de dix ou douze

minutes. (v) Augl. II a quarante toifes. R. d. E. (x) Labat dit au contraire qu'elle forme un ang'e un peu rentrant. R. d. E.

<sup>(</sup>y) Au dessous du Fort il y a une petite Ville, habitée par des Mores qui sont presque tous pecheurs.

<sup>(</sup>a) Labat, pag. 151. & fuiv.

## DIFFERENTES PARTIES DE L'AFRIQUE, LIV. VI. CHAT. I. 233

creux, qu'on prendroit pour une carrière, & qui femble avoir été ouvert à INTRODUCforce de travail, ou en faifant fauter le roc avec de la poudre. Il a dix toifes de largeur & feize de longueur. Sa profondeur est de quinze ou feize pieds. Il forme une voûte fort spacieuse, où quantité de personnes pourroient être Das couvert du Soleil & de la pluye. Dans le centre est un grand puits , [pro-

fond de quatorze à quinze pieds, &] où l'on descend par plusieurs degrés, dont le plus bas est au niveau de l'eau. Ce puits, lorsqu'il est plein, contient D'mille quatre cens tonneaux. [Les déblais que l'on a tiré en creufant cette eîterne, font répandus autour, & font comme une enceinte élevée qui la garantiflent des fables volans, que les vents y porteroient, & qui la rempliroient.] La petite citerne est au Nord de celle-ci, à fept ou huit cens pas du Fort. On s'imagineroit, au premier coup d'œil, que c'est l'ouvrage de la Nature; mais en l'observant de près on reconnoît aisément qu'il vient de l'Art, & vrai-femblablement de celui des Portugais, qui fe font établis les premiers dans cette Isle. L'ouverture est longue de dix toises & large de six (a), On trouve, au fond, deux baffins ronds, d'environ huit pieds de profondeur.

revêtus de bonne pierre, où l'eau fe ramasse après s'etre filtrée au travers id roc. [Cette eau est excellente. On descend dans la cîterne par une rampe de fept pieds de large, où il y a encore quelques marches de pierre de

taille, que le tems a fort maltraitées (b).]

L'Ist E d'Arguim fut découverte par les Portugais (c) en 1444. Alfonse y fincommencer en 1155, un Fort qui ne fut achieve qu'en 1492, par Jean II, guim possédée fon Successcur. Trois Vaisseaux de Hollande étant entrés dans la Baye en

L'Iffe d'Ar-

15 1638 (d), reconnurent la foiblesse de la Place. [Ils s'en approchèrent le 29 Janvier, & mirent leur monde à terre fans trouver aucune oppolition. Ils drefferent trois batteries, contre le Fort, ] & s'en rendirent maîtres le 5 de Février. Les Hollandois augmentérent les Fortifications & s'y maintinrent julqu'en 1665, avec l'avantage d'un commerce fort confidérable; mais ils en furent chaffes par les Anglois après un fiége de dix jours. Cependant l'importance d'une telle fituation les fit revenir l'année fuivante avec une puissante Efcadre; & comme les Anglois avoient négligé de réparer les Fortifications. ils se remirent facilement en possession du l'ort. Ils travaillerent aussi-tôt à le rendre capable d'une bonne défenfe; & s'étant liés par un Traité avec les Mores, ils les engagerent à venir former une petite Ville fous la protection La Compagnie l'rançoife du Sénégal s'appergut bientôt combien cet Eta-

E-bliffement étoit nutlible à fon Commerce [de la Gomme.] Elle équipa un Compagnie Vaiffeau de cinquante-fix pièces de canon, & de quatre cens cinquante-homFrançoité du
Sémigal, en mes, [nominé l'Entendu] dont elle donna le Commandement au faineux du Seneg Caffe. Il partit du Havre-de-Grace le 23 d'Avril 1678; & paroiffant devant Arguim le 10 de Juillet, il débarqua fes Troupes sans la moindre opposition. Le Gouverneur Holiandois, qui étoit dans le Fort avec cent hommes, n'a-

Elle paffe à la

III. Part.

Gg

<sup>(</sup>a) Angl. L'Ouverture de cette grotte a (c) Barbot prétend qu'elle fut découverte fix tolfes de largeur ; le dedans en a dix, dans en 1410, & le Fort bâti en 1411. Descript de fon p'us grand diamètre. Sa voute est furbaifla Guince, pag. 530. fee comme celle d'un four. R. d. E. (d) Barbot dit en 1633. (b) Labat, pag. 133. & fuiv.

INTRODUC- voit ôfé se présenter hors de ses murs; mais comptant sur le secours des

Mores, il parut disposé à se désendre vigoureusement. Du Casse manouoit de mille choses nécessaires pour un siège. Il prit le parti de rappeller ses Troupes à bord , & de faire voile au Sénégal, où Fumechon , Directeur Général, lui fournit des munitions, & quatre petites Barques montées de foixante - dix hommes, qu'il commandoit lui - même. Ils partirent enfemble du Sénégal le 12 d'Août. Dans l'espace de dix jours, ils arrivèrent devant l'Isle d'Arguim, où leur débarquement ne trouva pas plus d'opposition que la première fois. Le Gouverneur, fommé de se rendre, répondit qu'il feroit son devoir. Mais du Casse avant fait dresser deux batteries de quatorze piéces de canon fort près du Chemin-couvert, fit un feu si brusque que la Contrescarpe sut emportée le 26, & la brêche ouverte deux jours après, avec une mine prete à faire fauter une partie du Fort. Drelincour, Gouverneur pour les l'Iollandois, crut qu'il étoit tems de proposer une Capitulation (e). Elle fut signée le 29, avec des conditions honorables. La Garnison Hollandoife devoit fortir avec tous ses effets, pour être transportée en Hollande sur une Galiote de cinquante tonneaux; & les Mores qui étoient établis dans l'Isle, obtinrent la liberté d'y demeurer. Les affaires de la Compagnie n'étant point alors affez florissantes pour fournir à la réparation du l'ort & à l'entretien d'une Garnison suffisante, elle prit le parti de le raser entièrement, en se réservant le droit de renouveller les Fortifications dans un autre tems. La paix de Nimegue, confirma les François dans la possession d'Arpagnic par la guim. En 1685, les Hollandois se ressentant d'une perte si préjudiciable à leur commerce, & ne voulant pas violer ouvertement le Traité de Nime-

Elle demeure à cette Compaix de Nimegue.

Les Hollandois s'y établiffent.

gue, entreprirent de se rétablir dans la Baye d'Arguim sous le (f) Pavillon de Brandebourg. Leur Vaisseau fut pris, & leurs vûes renversées. Mais ils recommencerent bientôt cette entreprife avec plus de fuccès: & lorsque la guerre sut allumée en 1688, ils réparèrent les anciennes l'ortifications de l'Isle (g). ILS s'y maintinrent fans trouble jusqu'en 1721, que la Compagnie Fran-

coise des Indes, qui avoit acheté en 1717 les droits de la cinquieme Compagnie du Senegal, équipa (b) trois Frégates, fous le commandement de M. de Salvert, pour se remettre en possession d'Arguim. Cette petite Escadre partit de l'Orient le 6 de Janvier 1721, & se rendit à Ténérise, où elle devoit attendre trois autres Vaisseaux qu'on armoit au Havre, & qui avojent ordre de la fuivre. M. de Salvert arriva aux Canaries le 3 de l'évrier, mais lorsqu'il étoit prêt à jetter l'ancre dans le Port de l'énérife, on lui tira une volce de canon du Fort ou du Château de Saint André, Au fignal qu'il donna pour en apprendre la raison, il vit venir une Barque qui portoit le Pavillon (i) de Saint Roc, & qui s'approcha de la Flotte l'rancoise avec

les précautions qu'on observe dans les tems de peste. Elle apportoit une Lettre du Conful François, pour informer le Commandant que le Roi d'Espagne

La Compagnie Françoife des indes s'en remet en poffeilion.

> H(e) Labat, uhi sup. pag. 70. [Drelincour & (g) Labat. pag. 76. ctoit un Réfugié François.

) Labat, pag. 95. & fuiv. (i) C'ell un Pavillon particulier dont on fe fert fur Mer en tems de pette.

<sup>(</sup>f) De-là l'erreur de Burbot, qui rapporte qu'en 1685, une Compagnie Brandebourgeoife s'établit dans la Bave d'Argulm.

#### DIFFERENTES PARTIES DE L'AFRIQUE, LIV. VI. CHAP. I. 235

avoit défendu tout commerce avec les Vaisseaux François, à cause de la peste Introducqui ravageoit alors la Provence; & qu'on fourniroit néanmoins à la Flotte toutes les provisions qui lui étoient nécessaires, pourvû qu'elle se tînt au large à quelque distance. En effet M. de Salvert reçut le lendemain les rafraîchissemens qu'il avoit demandés, mais on éxigea qu'il gardat la Barque avec les

Le désagrément de cette situation lui sit prendre le parti de laisser dans l'Ifle, un ordre aux Vaisseaux qu'il attendoit, de le rejoindre au Cap-Blanc; & remettant à la voile, il arriva le 13 de l'évrier à Portendic, où il trouva un des trois Vaiffeaux du Havre, qui étoit arrivé la veille fans avoir touché aux Canaries. Il mouilla devant la Barre fur sept brasses & demie. [Il s'attendoit d'y trouver des Interlopes, mais il fut trompé; il n'y en avoit aucun. 7 Sa Chaloupe, qu'il envoya au rivage, lui rapporta que deux Bâtimens Hollandois de feize piéces de canon, & un Anglois de vingt-fix, y étoient venus faire leur cargaifon & s'étoient remis en Mer le 24 de Décembre, mais qu'on n'y avoit pas vû d'autres Vaisseaux depuis, quoique cette année, les gommes fussent en abondance. Il partit dès la même nult, pour déguiser sa course aux Mores; & portant vers le Cap-Blanc, il y arriva le 20 au matin. Le reste de fon Escadre n'y étoit point encore. Il découvrit seulement, à une licue & demie du Cap, une Barque qui gagnoit la terre ( k ) dans une petite Baye. Tandis que ses Chaloupes furent envoyées à la découverte, il tint conseil, pour chercher le moyen d'entrer furement dans la Baye, parce qu'entre ses Pilotes & ses Matclots, il n'y avoit personne qui connût cette Côte. Il fut obligé d'avancer la fonde à la main, en se faifant précéder de la Barque & de fes quatre Chaloupes.

M. de Salfe arrive devant l'Iffe d'Arguim.

La arriva le 24 de Février, au foir, à cinq lieues d'Arguim, où il fut obligé d'amarrer; & le 25, il ne s'efforça pas moins inutilement de trouver du passage pour s'approcher plus près de l'Isle. Le jour suivant, il mit dans la Bardant el riamoloi-de l'isle. que & dans les Chaloupes, les Troupes qu'il destinoit à faire le siège; & partant à leur tête, il alla descendre dans une petite Baye, où il vit un Corps de quarante ou cinquante hommes, qui paroiffoient retranchés dans le deffein de s'opposer à sa descente. Mais ils s'éloignèrent, après avoir tiré quelques coups de fusil, & s'étant placés sur une éminence, ils tintent ferme jusqu'au premier mouvement que les François firent pour s'avancer. Alors, s'étant encore retirés, ils se postèrent dans un lieu qui devoit être un retranchement, puisqu'on ne leur voyoit que la tête, & le bout de leurs fusils. Il fut aisé à M. de Salvert de reconnoître qu'il n'avoit à faire qu'à des Mores, & que les les Mores. prétendus Brandebourgeois avoient confié le Fort à la défense des Naturels du Pays. Il leur envoya un Trompette, pour les sommer de rendre la Place. Mais loin d'écouter les propolitions, deux d'entr'eux fortirent du retranchement le fabre à la main, & confeillèrent au Trompette de se retirer. Le Commandant François ne douta pas qu'ils ne fuffent réfolus de se défendre, à la faveur de l'artillerie du Fort. Les ordres furent donnés pour l'attaque; mais des la première décharge, on vit les Mores se précipiter vers le Fort, d'où ils tirèrent aufli-tôt deux coups de canon à mitrailles, qui ne firent aucun

Il la trouve difendue par

<sup>(</sup>k) Angl. une Barque (chouée. R. c. E.

Illes force de se retirer dans le Fort.

mal aux Affiégeans. Au lieu du retranchement que M. de Salvert avoit fappofe, il trouva une grande citerne, capable de contenir quatre cens hommes. L'eau, quoique médiocrement bonne, fut un grand rafraschissement pour ses

Troupes. Il renvoya de-la fon Trompette aux Mores, qui firent feu fur lui." Lorsqu'il fe vit réduit à former une attaque régulière, il fit reprendre un repos de quelques heures à fes Gens; & les divifant en trois Corps, il envoya le premier pour se faisir d'une seconde cîterne, qui n'est qu'à deux cens pas

du Fort, & le second pour apporter les munitions qui étoient restées dans les Attaque du Chaloupes. Le troifième eut ordre de chercher une troifième cîterne, qu'on fuppofoit encore plus près du Fort, & qui ne se trouva point. Les Mores voyant ce dernier détachement fi près de leurs murs, firent une fortie, dans laquelle ils repoufférent d'abord les François; mais le Piquet du Camp s'étant raproché, les força de se retirer, en laissant derrière eux un de leurs Gens bleffe, & les poursuivit jusqu'à la porte du l'ort. La nuit du 26, les François s'occupérent à démolir les maisons des Mores, à la portée du piltolet de leur retraite, malgré le feu continuel de leur eanon & de feur moufqueterje. Ils auroient pû les détruire plus facilement par le feu; mais ils avoient befoin du bois de charpente pour faire cuire leurs vivres [dreffer leurs batteries. ] M. de Salvert renvoya le lendemain fon Trompette aux Mores, pour leur déelarer qu'ils seroient traités sans ménagement. Cette menace en sit sortir un, qui répondit en langue Hollandoife, que le Fort ayant été remis à la garde des Mores, il alloit prendre les ordres de fon Chef, dont il promettoit d'informer les François dans une heure. Il revint en effet, avec la réponfe du Chef, qui ordonnoit à ses Gens de désendre le Fort jusqu'à la dernière pierre, [ parce qu'il fe fouvenoit des mauvaifes manières des François, lorfqu'ils l'avoient pris fur les Hollandois.]

Le vingt-fept au foir, ils firent fortir à la faveur des ténébres, un Parti, qui s'étant gliffé au long du rivage auroit furpris infailliblement le détachement qui devoit apporter, dans le cours de la même nuit, les provitions des Chaloupes, fi M. de Salvert n'eut découvert affez-tôt leur deffein pour faire avancer du même eôté une partie de fes Gens & fe poster lui-même avec beaucoup d'avantage. Ce mouvement leur faifant crain.lre qu'ou ne leur coupat le passage, ils profitérent de l'obscurité pour rentrer dans leurs murs, -

[d'où ils firent un terrible seu, mais sans esset.]

Le dernier jour de Février & les deux premiers de Mars furent employés à faire amener au Camp l'artillerie. On dressa une pièce (1) de fix livres de bale, derrière des barrils remplis de fable qui fervirent de l'araper, à la portée du moufquet de l'angle du Baftion du Sud. Le feu commença le 5 de Mars, à la pointe du jour. Il fut grand du côté des Afflégés, mais de leur feule Monfqueterie, car ils faifoient peu d'ufage de leur canon; & leur manière de s'en fervir marquoit beaucoup d'ignorance. M. de Salvert ayant remarque qu'ils recevoient des fecours du Continent par leurs canots, & par une Barque qui étoit à l'ancre au pied du Fort, du côté de l'Eft, entreprit de fur prendre la Barque ou de la bruler. Mais les Mores la mirent en furcté du coté du Nord. Cependant les parapets des deux Bastions

<sup>(1)</sup> And. On mit en batterie fix canons R. d. E.





### DIFFERENTES PARTIES DE L'AFRIQUE, Liv. VI. Chap. I. 237

tions étoient déja tout-à-fait ouverts, & le canon du Sud démonté. Il ne INTRODUCreftoit qu'à faire approcher les Batteries pour agrandir la bréche, & d'y planter les échelles. Le Mardi 8, l'artillerie recommençoit, lorsqu'on avertit M. de Salvert qu'il ne paroiffoit plus perfonne fur le rempart. Il envoya s'échep.nt aufli-tôt deux Officiers avec quelques Soldats pour s'affürer de la vérité. Ils par la fuite. s'avancèrent, en rampant sur le fable, jusqu'au pied de mur, où ils apper-. curent une échelle. Ils ne firent pas difficulté d'v monter; & de s'introduire dans le Fort, où ils ne trouvérent que deux Négres, une vieille femme du Pays, & les deux enfans de Nicolas Both, ancien Gouverneur d'Arguim, 12 & qui étoit alors Prisonnier dans le Camp des François. Il apprirent d'eux que tous les Mores avoient pris le parti de la retraite, avec quatre Blancs

TION. Les Affiégés

qu'ils avoient avec eux. M. DE SALVERT prit immédiatement possession du Fort, au nom de la Compagnie. Les munitions & les vivres y étoient encore en abondance; mais il n'y refloit ni marchandifes, ni meubles. Les breches furent repa- & y laident un rees; & M. du Bellay nommé Gouverneur, avec une Garnifon fuffifante : Gouverneur. après quoi M. de Salvert ayant fait embarquer fon canon, ne tarda point à

feilion da Fort

retourner à bord. Le 19, il apperçut un Bâtiment, qui avoit jetté l'ancre pendant la nuit à une demie lieuë de l'Escadre. Il envoya une frégate pour le reconnoître. C'étoit un Vaisseau Hollandois de vingt-deux piéces de canon & de quatrevingt hommes d'Equipage, chargé de marchandises pour la Côte, & d'une

vert arrête un Vaitleau Hollandois.

grotle quantité de poudre. Il apportoit un Gouverneur pour le Fort d'Arguim. Une Galiote, qui étoit venue avec lui, pour le fervice du Fort, avoit été féparée par le mauvais tems. Si ces deux Vaiffeaux étoient arrivés plûtôt, il y a beaucoup d'apparence que les Mores se seroient désendus plus longtems. Comme les Flollandois n'avojent à bord aucune marchandife de contrebande, M. de Salvert ne penfa point à les chagriner; mais il envoya par fa Barque, un renfort d'hommes & de munitions dans l'Ille d'Arguim, avec ordre d'observer les mouvemens des Hollandois après son départ, & de voir fur-tout s'ils n'entreprendroient pas de s'établir à Portendie, comme ils le firent bientôt. M. du Bellay, nouveau Gouverneur d'Arguim ne s'y arrêta que pour faire l'inventaire des provisions du Fort. Il laissa le sieur Duval, pour commander à sa place, & s'étant rendu le 19 à bord du Jason (m), il arriva le 25 de Mars au Sénégal avec M. de Salvert.

Il se rend à Portendic pour en furprendre deux

PEU de tems après, on y reçut avis par des Lettres envoyées du Défert (n), qu'il y avoit à Portendic deux Vaisseaux d'interlope, actuellement occupés à charger des gommes; l'un de vingt-huit , l'autre de vingt-deux piéces de canon. M. de Salvert partit le 25 de Mai fur le Jafon, accompagné autres. d'une autre Frégate, dans l'elpérance de les furprendre. Mais la Frégate, dont il s'étoit fait accompagner, ayant été obligée de relacher à Gorée pour boucher une voye d'eau, il arriva feul a Portendic le 8 de Juin. Il y trouva deux Vaiffeaux à l'ancre; mais ce n'étoient pas ceux qu'il espéroit. L'un étoit une petire Barque échapée d'Arguim; & l'autre, cette même Galiotte qui venoit à la

(m) Cétoit le Vaiffeau que montoit M. de Salvert.

(n) C'est une Commune du Sénégal, où l'on s'affemble tous les ans pour le Commerce. INTRODUC-TION. te prife.

fuite du Bâtiment Hollandois. La Barque se fauva heureusement, en côtovant de fort près le rivage. La Galiote, après quelque légère réfistance, tomba entre les mains des François. Elle appartenoit à la Compagnie Hollandoife Bonté de cetdes Indes Orientales, & fa cargaifon étoit composée d'ustenciles & d'autres commodités pour les établissemens de Hollande. Jean Vine, qui avoit abandonné Arguim fur la Barque avec quatre Mores, étoit déja dans cette Galjote: & vingt-cinq tonneaux de gomme qu'elle avoit à bord la rendoient d'ailleurs une fort bonne prise (0).

Découverte Importants que fait M. de Salvert.

M. DE SALVERT en éxaminant les Officiers, trouva qu'ils avoient ordre de porter des provisions au Fort d'Arguim, & qu'ils avoient à bord le nouveau Gouverneur qui arrivoit pour cette Ille nommé Jean Reers, avec trente-deux Soldats de recrue pour la Garnison. Le Vaisscau que les François avoient laissé dans la Baye d'Arguim étoit destiné pour la Côte de Guinée. Il devoit feulement mettre le Gouverneur à terre; ou, s'il trouvoit le Fort pris, il avoit ordre de le laisser sur la Galiote, comme il avoit déja fait avant que le mauvais tems l'en eût féparé. Reers étant venu dans la Galiote depuis le Cap Sainte-Anne, avoit relaché dans l'Isle de Tidre, ou de Ner (p). Il y avoit trouvé Jean Vine, qui s'y étoit retiré avec les Morcs, après avoir abandonné le Fort d'Arguim; &, profitant de l'occasion, il avoit intinué aux Mores que la Compagnie Hollandoife avant appris que le deffcin des François étoit d'envahir leur liberté, l'avoit envoyé expres pour faire un établiffement fur leur Côte, dans la vûe de protéger leur Commerce & de les défendre des infultes de leurs Ennemis; que s'ils étoient disposés à le seconder, il avoit apporté des matériaux pour bâtir un nouveau Fort, & des marchandifes pour le Commerce; qu'ils devoient faire fond fur les fecours constans de la Hollande, dont ils avoient éprouvé depuis long-tems l'affection: enfin, par ces artifices, il avoit

A-treffe d'un Gouverneur. Hollandois pour gagner les Mores.

> gagné une grande partie de ces Peuples. Ensurre étant arrivé à Portendie, il avoit écrit au Prince Alischandora, Chef More de la Tribu d'Etaraza (q), qui avoit été de ses amis dans un autre tems; car Reers avoit déja commandé dans l'Isle d'Arguim au nom de la prétendue Compagnie de Brandebourg. Il parloit d'ailleurs aussi parfaitement l'Arabe que sa propre Langue, & sa conduite lui avoit attiré l'estime & l'affection des Mores. Aufli avoit-il si bien usé de cet ascendant, qu'Alischandora, malgré le Traité qu'il avoit conclu avec les François en 1717, lui avoit accorde la permission de bâtir un Fort à Portendic, lui avoit promis de le fecourir contre ceux qui entreprendroient de s'y opposer, & lui avoit même fourni des hommes pour débarquer ses marchandises, & pour commencer la Construction de son Fort. Les Hollandois avoient déja sur le rivage quatre canons de quatre livres de bale, & trois cens quintaux de poudre, avec les affuts (r) & des boulets, une Garnison bien armée & fournie de provisions, dix millé briques, quatre cens planches de vingt pieds de long, des solives pour les plates-formes, [des poutres de chêne] & une maison de bois qu'il a-12voient apportée en pieces, & qui n'attendoit que d'être montée. La Galiote étoit remplie d'autres commodités, qu'ils avoient débarquées à mesure

Nouveau Fort que les Hollandois veulent batir.

> (a) Labat. Tom. I. pag. 106, & fuiv. (p) Cette Ifie eft à d.x-huit licues d'Arguim, au Sud. On la trouve autli nommée Naire.

(q) D'autres le nomment Roi du Pays d'Addi. ( r ) Anel. trois milliers de poudre, des uftenciles. R. d. E.

## DIFFERENTES PARTIES DE L'AFRIQUE, LIV. VI. CHAP. L. 239

qu'ils avoient chargé leur gomme ; de forte que les François y trouvérent Introduc-Pencore feize bales de toile [baftas, trois cens planches de Pruffe, quelques caisses de quincaillerie, ] huit caisses d'armes, quatre milliers de poudre, des barres de fer, deux cens quintaux de tabac (s), & des matériaux pour conftruire deux Barques (1).

TION.

La prife de ce Bàtiment, que M. de Salvert envoya au Sénégal, & la découverte du projet d'un nouveau Fort, devoit suffire pour allarmer les François, & leur faire prendre de nouvelles mesures. Les plus pressantes étoient de prendre. regagner, s'il leur étoit possible, l'esprit d'Alischandora & des principaux Mores de sa Tribu; ou, si l'on ne réussissoit pas par les voyes de la douceur, d'y

Mefures que les François

employer la force, en sc joignant aux Mores d'Ebreghener leurs plus irréconciliables Ennemis. Il n'étoit pas moins nécessaire d'avoir dans l'Itle d'Arguim un Gouverneur prudent, & capable par de bonnes manières de rappeller les Mores qui s'étoient retirés, ou de former un nouveau Parti contre les Hollandois. Au lieu de pourvoir au dernier de ces deux besoins, on avoit laissé dans la personne de Duval, l'homme le moins propre à l'emploi qu'il occupoit. Il étoit capricieux, violent, préfomptueux, incapable de re-cevoir un confeil, auffi foible néanmoins & auffi irréfolu dans le danger, que fier & arrogant dans le fuccès. Loin d'employer la douceur pour gagner les Mores, il commença par les irriter. Ils étoient retournés volontairement de Gouverneur l'Isle de Ner à celle d'Arguim dans l'espérance apparemment d'y être bien re- d'Arguim, çus par le nouveau Gouverneur; mais l'accueil qu'ils obtinrent de lui, fut une volée de toute son artillerie & de sa mousqueterie. Il ne se borna point à cette hostilité. Etant sorti du Fort avec sa Garnison, il sit plusicurs Prisonniers qu'il maffacra inhumainement. Sa barbarie alla jufqu'à les faire couper en piéces, & faire expofer des lambeaux de leurs Cadavres fur des poteaux autour de l'Isle, pour faire connoître à ceux qui s'étoient échapés, sur quel traitement ils devoient compter s'ils tomboient entre ses mains. Il n'est pas surprenant qu'une si monstrucuse conduite ait rendu les Mores incapables de réconciliation. Ils font naturellement portés à la vengeance; & les Hollandois, avec leur adresse ordinaire, ne manquerent pas d'exciter leur ressentiment. Ausli la Garnison d'Arguim en éprouva-t'elle bientôt les effets. N'ô- sets sur la Garts fant mettre le pied hors du Fort, elle y fut attaquée de la diffenterie & du mionscorbut, qui en firent périr la plus grande partie. Les François n'étoient point accoutumes au climat. La cruauté & la mauvaise foi de leur Commandant leur avoient coupé toutes fortes de secours. En un mot, le Fort devint bientôt un Hôpital. La trifte situation où ils se trouvèrent réduits est représentée fort au long

Imprudence

dans un Journal du tieur Melay, Magafinier d'Arguim, dont on se borne à donner ici l'extrait (v).

Le ficur Roberts, alors Directeur Général, apprenant le facheux état du François. Fort d'Arguim, qui se trouvoit bloqué par une Troupe de Mores surieux, envoya une Barque, nommée la Prompte, avec un renfort d'hommes & de munitions. Melay, Auteur du Journal, étoit du nombre. Ce fecours arriva

Mifere des

(s) Angl. 2000 livres de tabac. R. d. E. tr (t) Lubat ubi fup. pag. 111. & fulv.

(t) Il fe trouve dans l'Afrique Occidentale de Labat, Tome, L. pag. 116.

NTRODUC

au Fort le 7 Juillet 1721. Il trouva que de quarante François qui avoient compos la Garnifion, vingt-huit étoient morst sç que des douge qui relioient, la plipart étoient fi malades qu'en moins d'un mois il en mourut fix. Nicolas Both, ancien Gouverneur Il Ollandois, qui étoit venu de Françe avec M. de Salvert, étoit rédé dans le Fort. Daval auroit étendu fon commerce & maintenu fa Garnifion, s'il ett été capable de fuivre fes avis. Cependant les malhents dans lesques il s'étoit précipité & las réprimandes du Directeur Genéral l'ayant rendu un peu plus tratable, il fentit enfin de quelle importance il étoit pour lui de fe réconciller avec les Mores; &, de concert avec Both, il rédoit de fe rendré dans l'Ille de Ner, où les Mores étoient retournés, pour leur faire des propositions de paix. Le jour du départ futrégle; mais Daval fe rappellant tous les xecés auxquelsi s'écolt emporte, man

Le Gouverneur cherche à fe réconcilier avec les Mores.

Both fe rend dans l'ifle de Ner & regaene les Mores, de la

qua de courage au moment qu'il devoit s'embarquer.

Bo'nn partit feul, le 12 de Juillet, accompagné d'un Sécretaire, d'un More nommé Eunn, qui avoit échapé à la fureur de Daval, & de fept Sollats
de la Carnión. Il fut requ'etilement par les Mores, qu'il in promirent deretourner à Arguin lorfqu'ils auroient appris qu'il en facoit Gouverneur; mais
ils procelérent qu'on ne les y revervoir pas fous l'e commandement de Duval. Both s'efforça de les adoucir par fes promeifes. Il les engagea memeà
hii prèter deux Rarques ; l'une pour la peche des Tortues, Pautre pour procurer des vivers à la Carnión du Fort. La feconla étant revenue la prenière, il l'envoya auffi-toi à Arguin; charges de trente Moutons qu'il avoit achetes, fous la condaine de deux Soldats François & de cinq Mores, Il errivir en même-tems à Duval de traiter humainemnt les Mores, & de répare
fes crasucés par des carelles. Ce confeil fur fuivi fidelement. Mais Duval degoûté d'une Commiffind alsa laquelle il s'écoit conduit fi na, prite le parti

de se décharger du Commandement sur Both, & de se renaire au Sénégal, [avec trois hommes de la Garatión, & quelques Négres Eliclaves, qu'il pritty-pour supplier à l'équipage de la Barque, qui devoit le tramporter.]

Es retournent à Arguim.

APRES fon depart, les affurances que Both donna aux Mores qu'il ne reviendroit jamais, en attirerent un grand nombre dans l'isle d'Arguim. Ils y recommencerent leurs Etablissemens. Le Commerce prit bientot une nouvelle forme, & l'abondance qui régna dans le Fort servit a rétablir la Garnison. On comptoit déja trois cens Mores dans l'Itle, & les affaires n'aurojent pas ceffé de prospèrer, sans l'imprudente conduite d'un Officier nommé le Riche. Cet homme, qui ressembloit à Duval par le caractère, leur donna tant de fuiets de mécontentement, qu'abandonnant les Habitations qu'ils avoient fous le Fort, ils allerent se placer beaucoup plus loin, c'est-à-dire, hors de la portée du canon, pour affurer la liberte de leur retraite loriqu'ils y seroient sorcés par les évenemens. Cette défiance caufa beaucoup d'in juictule à Botil. dis que le Riche continua de se rendre odicux par de nouveaux sujets de plainte. Enfin les Chefs des Mores déclarérent à Both qu'ils écolent determinés à fe retirer encore dans l'Ifle de Ner, avec d'autant plus de raifon que le Riche fe vantoit d'obtenir bientôt le Commandement, & qu'ils le connoilloient aulli méchant que Duval.

Nouveaux mécontentemens,

> CEPENDANT comme Both avoit entr'eux beaucoup d'amis, ils lui donnernt avis que Reers, après avoir trouvé le moyen d'achever fon Fort à Portendie, avoit équipé une grande Barque pour venir furprendre Arguim. Il

parut

#### DIFFERENTES PARTIES DE L'AFRIQUE, LIV. VI. CHAP. I. 241

parut en effet, le 90 d'Août; mais, les Mores amis de Both syant contenu les autres dans la búmillion (x), il manqua fon entreprité. Quelque tema près, Both fut informé par d'autres avis qu'il étoit arrivé à Portendic cinq destinations autres dans on fuppolit la même vûc. Il n'en pouvoit douter, depuis que le 13 de Septembre, il avoit vû dans la Baye d'Arguim une autre Barque avec Pavillion Hollandois, conduite hors d'aige, c'édont le but étoit fant doute de s'affiger fi le Fort étoit encore entre les mains des François. Auflitedu gue leur Pavillion avoit par ultir le Fort, la Barque avoit pavillion avoit par ultir le Fort, la Barque avoit pavillion avoit par ultir le Fort, la Barque avoit pavillion avoit par ultir le Fort, avec deux François, pour figure fi le fort, avec deux François pour fers, pour près d'uc Da Sante-Anne, chargé de provisions pour Reers, que les Hollandois de 24 pièces de canon, qui étoit à l'ancre près du Cap Sante-Anne, chargé de provisions pour Reers, que les Hollandois

dois croyoient déja maître d'Arguim.

Quo i que le Prince Allichandora eût affuré Both de fon amutié pour les grandes qu'il elt même donné ordre à Recra de quitre Portendie, ces titula vis demandoient beaucoup de vigilance & de précautions contre une fupri- ic. Both envoya au Sénégal, pour folliceire le Directeur Général de lui four- soit in du fecours. Misi il apprit, dans l'intervalle, des nouvelles fort chagrinantes. Un More, nomme Hamar Vinati, à qui Duval avoit accordé pendint fon Gouvernement, la permillion de commercer fur les Côtes avec le Pavillion de la Compagnie, ayant encontre la Carienje, Barque Françoife qui privation de la Compagnie, ayant encontre la Carienje, Barque Françoife qui pour Arquim, & qui avoit échoue près de Texoli, protect partie du Sénégal pour Arquim, avoit mathere le Paron, confidence de Collectif de Colle

L s a François d'Arguim réconnurent facilement leur Barque, lorsqu'is la virent parofire à la Pointe Sod du Cap-Blanc avectrois Barques Morfeques; mais ne fe défiant pas d'une si eruelle trahison, ils n'en furent informés (y) que plusieurs jours après. Both finettre austi-tos Carainso fous les armes. Il ié faisit de 'einq parens de Ilamar & de deux femmes de la même Nazion. Il arreit adux Birques qui apparencionet aux Mores, & qui etant leur feule reflource pour quitter l'îsle, lui donnérent le pouvoir de les faire rapprocher fous le canon ul Frette de l'îsle le dépèche le Marbus (z) ou le Prêtte de l'Îsle, avec trois Mores, pour aller declarer au perfide Ilamar que s'il nes châtot de restituer la Barque, s'en parens fercionet envoyés dans les acabotas de s'ent de restituer la Barque, s'en parens fercionet envoyés dans les acabotas de s'entre de l'active de l'estituer la Barque, s'en parens fercionet envoyés dans les acabotas de s'entre l'active de l'estituer la Barque, s'en parens fercionet envoyés dans les acabotas de s'entre l'active de l'estituer la barque, s'en parens fercionet envoyés dans les acabotas de s'entre l'active de l'estituer les des l'entre l'active l'entre l'ent

Françoife. Il s'en approcha; & montrant à Duval ses propres Passeports, il

obtint de monter dans la Barque, où les Mores tuèrent Duval avec seize Ma-

telots François. Ce tragique événement arriva le 16 d'Octobre 1721.

Feinte réconciliation d'Alifehandora avec les Fran-

Prife d'une Barque Françoife, & Matelots maffacrés,

Duval est tué dans sa Barque.

Précautions du Gouverneur d'Ar-

(x) Augl, mais les Mores, auxquels on permit d'entret dans le Fort, trouvant la Garnifon fous les armes, renoncèrent à leur entreprife. R. d. E.
(y) Augl. & ils ne doutèrent plus de la per-

(y) Angl. & ils ne douterent plus de la perfulie des Mores, mais ils ne furent informés III. Part. du maffacre qui y avoit été fait &c. R. d. E.

(2) Les François l'appellent Marabon.
Quelques Auteurs Anglois écrivent Marabonse,
& Jobion Margheets. Marbut ou Morabet, en
Arabe, fignific un Hermite ou un Religieux.

111

### VOYAGES DES FRANCOIS EN

INTRODUC-TION. Alifchandora fe déclare contre les François.

négal. Mais la Fortune préparoit au Commandant d'Arguim une difgrace beaucoup plus fensible.

ALISCHANDORA, levant enfin le masque, parut devant l'Isle le 26 d'Octobre, avec des forces considérables, & fit dire à Both qu'étant venu dans la Barque de Duval, avec fon frère qui se nommoit Cherigny, & sept Mores, ils le prioient de leur accorder une conférence à bord. Il répondit que ce n'étoit pas l'usage pour un Gouverneur de s'éloigner si fort de sa Place, mais que le Prince seroit reçu avec honneur s'il vouloit prendre la peine de venir dans le Fort. La nuit suivante, quelques Mores se glisserent sur les Barques qui étoient au pied du Fort, &, malgré le seu de la Garnison, les enlevèrent, avec tous les Canots qu'ils purent trouver. Après cette éxécution, Alischandora ne gardant plus de mesures, débarqua un Corps de quinze cens hommes, & se faifit des deux Cîternes. Les Mores qui avoient leurs Habitations près du Fort, les quittèrent pour se joindre à seurs Compatriotes; & la seule vengeance que Both en put tirer fut de démolir leurs maisons & de faire transporter les matériaux dans ses murs. Depuis le 27 d'Octobre jusqu'au 16 de debarquet 500 Novembre, Alischandora lui fit porter tous les jours de nouvelles propositions, en le pressant de lui rendre le l'ort & de se livrer lui-même entre ses mains. Il s'etoit déja faisi de le Riche. Une Barque qui arrivoit du Sénégal fut prise auffi par les Mores, quoiqu'au fignal qu'elle reçut du Fort elle eût remis à la voile pour s'écarter.

Alifchandora Mores.

> BOTH voyant fon eau & fes provisions diminuer, fit fortir les bouches inutiles. Mais lorsqu'il croyoit sa désense assurée par de nouveaux soins, les Mores firent jouër une Mine, qu'ils avoient creusée sous une vieille voûte qui est à l'Est du Fort, sans qu'on se sût apperçu de leur travail. Elle causa plus de bruit que de mal. Cependant elle fit fauter une partie de la première Fortification; & l'ébranlement fut si furieux dans le Fort, que les portes des maifons & des armoires s'ouvrirent avec violence. Both, qui avoit à redouter d'autres périls de la même nature, & qui perdoit l'espérance d'être secouru du Sénégal, fans compter que les vivres & les munitions commençoient à lui manquer, fit proposer enfin au Prince Alischandora de lui remettre le Fort. à condition que les honneurs de la guerre fussent accordés à la Garnison, avec une Barque pour se rendre au Sénégal. Alischandora y consentit; mais le jour fuivant, il rétracta sa promesse. Dans une situation si désespérée, Both prit le parti de faire construire secrettement une Barque, pour se retirer pendant la

Mineque les Mores iont jouer.

> REERS, Gouverneur de Portendic, qui étoit d'intelligence avec Alischandora, fut informé de ce terrible dessein, & se crut obligé de prevenir la ruine du Fort par une composition moderée. Alischandora se livrant à ses conseils. demanda une conférence avec les François, à la portée du pistolet de leurs murs. On y convint que la Place seroit rendue, pourvû que Reers parût en Reddition du personne & se rendît garant de la fidelité des Mores. Mais soit que Reers eût déja quitté leur Camp, où il étoit venu secrettement avec eux, soit qu'il ne fût pas empressé de paroître dans une occasion de cette nature, il envoya un de ses Officiers, à qui Both sut obligé de remettre le Fort. Alischandora prit possession du peu de munitions & de vivres qui restoient aux Francois, & leur fournit une Barque, dans laquelle ils se rendirent à Portendic-

nuit avec ses gens, avec la résolution d'employer le reste de sa poudre pour

faire fauter le Fort à fon départ.

Fort d'Arguim.

# DIFFERENTES PARTIES DE L'AFRIQUE, LIV. VI. CHAP. I. 243

Ils étoient au nombre de vingt-cinq. Reers leur rendit, suivant les articles, INTRODUCla Prompte, ancienne Barque de Duval, qui les transporta au Sénégal le 18

de Janvier 1722 (a).

La Compagnie Françoise des Indes, qui étoit en possession du Commerce d'Afrique depuis 1717, n'eût pas plûtôt appris la perte du Fort d'Ar- gnie des Indes guim, qu'elle réfolut non-seulement de s'en remettre en possession, mais encore de chaffer les Hollandois de Portendic. Elle équipa, au Port de l'Orient, une Escadre de quatre Frégates & d'une Galiote, sous le Commandement du Sieur Froger de la Rigaudière. Le Sieur Brue, nommé Commissaire Général pour le réglement des affaires de la Compagnie en Afrique, s'embarqua fur la même Escadre. On nomme les Vaisseaux & leurs forces :

La Compa-

|                   |     |    | Canons. |    |   | Hommes. |     |   | Capitaines,          | Wooden outel    |
|-------------------|-----|----|---------|----|---|---------|-----|---|----------------------|-----------------|
| L'Apollon,        |     |    |         | 44 | ٠ | ٠       | 327 |   | M. de la Rigaudière. | le v envoye.    |
| Le Duc du Maine   |     |    |         | 24 |   |         | 200 |   | M. de joganville.    | 10 3 01110 3 11 |
| Le Maréchal d'Eff | rée | s, |         | 22 |   |         | 140 | ٠ | M. de Landouine.     |                 |
| La Mutine         |     |    |         | 18 |   |         | 143 |   | M. de la Cliffe.     |                 |
| L'Espérance, .    |     |    | ٠       | 8  | ٠ | •       | 23  | ٠ | M. Hory.             |                 |

CETTE petite Flotte partit de l'Orient le 8 Décembre 1722. Mais elle fut arrêtée par les vents contraires jusqu'au 13 de Janvier, qu'elle remit à la voile. A trois lieues de Madère, elle rencontra une Flotte Hollandoife de douze Vaiffeaux, qui alloient aux Indes Orientales. De part & d'autre on arbora fon Pavillon, mais on passa sans se saluer. Le 30 de Janvier, M. de la Rigaudière arriva heureusement à Gomera, une des Canaries, & fit complimenter le Gouverneur par son Major d'Escadre, en lui faisant demander la liberté de renouveller fa provision d'eau. Mais quoique les François produisissent leurs billets de l'eau à Gode santé, ils trouvèrent cet Officier infléxible, à cause de la pestequi régnoit encore en Provence. Il leur répondit qu'il y alloit de sa tête, & que ses ordres portoient peine de mort. L'Escadre se trouva forcée de porter vers le Cap-Blanc, où elle arriva le 6 de Février.

ELLE y trouva une Galiote, une Frégate & deux Chaloupes, qui étoient parties du Sénégal dès le 2 de Décembre, par l'ordre du Directeur Général, mais qui avoient employé deux mois à doubler le Cap-Blanc. Il leur manquoit une Corvette, nommée la Bonne-Avanture, qui avoit été séparée par le vent, & qu'on supposoit retournée au Sénégal, ou jettée peut-être vers les Antilles. Elle trouve un renfort du M. de la Rigaudière apprit ici que les Hollandois avoient à l'ancre, fous le Sénégal au Fort d'Arguim, un Vailleau de vingt-deux piéces de canon, & fut informé Cap-Blanc, par les Lettres du Directeur Général de tout ce qui s'étoit passé au Siége de cette Place. On lui marquoit aussi que le Gouverneur Reers se soûtenoit à Portendic avec une petite Garnison, & que les Hollandois avoient reçu avis du dessein des François quatre mois avant leur arrivée. Son inquiétude fut que les quatre Bâtimens du Sénégal ayant confumé toute leur eau, ne prifsent ce prétexte pour retourner sur leurs traces, si les cîternes d'Arguim leur manquoient. L'événement justifia ses craintes. Cependant il entra dans la Bave

(a) Labat, pag. 125. & fuiv.

Bave d'Arguim, malgré la difficulté du paffage, où l'Apollon échoua fur le INTRODUC-Banc, & ne put se dégager qu'à la faveur de la marée suivante. Le 12 TION. de Février, toute l'Escadre jetta l'ancre devant l'Isle, à la distance de cinq Elle entre

dans la Baye d'Arguim.

lieuës (b). Dès le lendemain, on mit dans les petits Bâtimens, les munitions, l'artillerie & tout ce qui étoit nécessaire pour le Siége. Mais lorsqu'ils s'approchèrent du rivage, ils virent paroître, au Nord-Ouest de l'Escadre, un Vaiffeau qui les obligea de retourner vers leur Flotte. Le Commandant détacha auffi-tòt une Chaloupe, pour l'aller reconnoître & pour observer ses mouvemens. Elle revint le matin du jour suivant; & le Vaisseau étranger parut avoir jetté l'ancre à trois lieues au Nord-Ouest. Alors M. de la Rigaudière envoya une Barque avec la même Chaloupe, pour l'observer de

Un Vaisseau Hollandois leur échape,

plus près. Ces deux Bâtimens s'étant avancés à moins d'une licue du Vaifseau, virent venir à eux sa Chaloupe. Ils en prirent les Matelots pour mettre à leur place quelques-uns de leurs propres gens, & continuèrent de faire voile vers le Vaisseau. Mais étant au-dessous du vent, il lui sut aisé de s'échaper à toutes voiles en leur lâchant sa bordée. Ils apprirent des Matelots qu'ils avoient pris, qu'il sc nommoit le Flessingue; qu'il appartenoit à la Compagnie Hollandoise des Indes Occidentales; que le nom du Capitaine étoit Jacob Vanderstolk; que l'Equipage étoit de trente-trois hommes, & l'artillerie de dix-huit piéces; enfin qu'il avoit à bord vingt Soldats & un Caporal pour le Fort d'Arguim. Il étoit parti d'Amsterdam le 30 de Novembre 1722. Il avoit relaché le 17 de Décembre à Plymouth, d'où il avoit remis à la voile le 10 de Janvier. LES Barques, avec les Munitions & les Troupes destinées pour sa des-

Descente des François dans l'ific d'Arguiso.

cente, partirent le feize au matin; mais les vents & les marées devinrent fi contraires, que n'ayant pû gagner la pointe Sud de l'Isle avant le foir, le débarquement fut remis au lendemain. Le 17, deux détachemens, chacun de deux-cens hommes, descendirent sans résistance. Ils s'avancerent vers le Fort, jusqu'à la portée du canon; & Careron, Commis de la Compagnic, fut envoyé avec un Trompette pour sommer le Gouverneur de se rendre. On fit dire en même tems au Capitaine d'un Vaisseau Hollandois qui étoit fous le Fort, de fe retirer, & d'aller mouiller librement près de l'Escadre Françoife, parce qu'il n'y avoit pas de guerre entre la France & la Hollande. Careron avoit ordre de réclamer cinq prisonniers François qui étoient dans le Fort.

REERS, qui en étoit le Gouverneur, répondit que la garde de cette Place lui ayant été confiée, il étoit réfolu de la défendre jusqu'à l'extrémité; que Both la lui avoit vendue, & qu'il la tenoit du Roi de Pruffe pour la fomme de trente mille rifdales. A l'égard des cinq François que M. de la Rigaudière faifoit réclamer, il protesta que trois d'entr'eux s'étoient engagés volontairement dans la Garnison; que les deux autres, qui étojent MM. le Riche & de Vaux, lui avoient été remis par Alifchandora pour la fomme de fix-cens rifdales qu'ils lui devoient, & qu'en payant cette dette, on pouvoit compter d'obtenir leur liberté.

Ils fomment le Fort de se rendre.

> Le même jour, M. de la Rigaudière fit avancer ses Troupes au Nord de l'Isle, & détacha trois Compagnies pour prendre possession des Citernes. En paffant.



# PLAN DU FORT D' ARGUIM

Pris par M. Perrier de Salvert le 8 Mars 1721.





Schalle de 20 Toises. Schaal van 20 Halve-roeden.

- Bartson de la Dreite qui a 4 faces 4 Canons de 8 <sup>th</sup> de Bale, et 3 de 3 <sup>th</sup> Boltverk aan de Regts-Evde, Aebboule 4 Triden, 4 Aglanders, en 3 Drieponders. Baltsre de 4 Conons de 4 th. de Bale, qui baltsre à la Cher.

- B. Americ de g. Comer de g. M., de Jule yet, betterde a G. Mer.
  Mattery van a Vergegederie, besterphinde de Lacens, nee herrite an milieu de
  la Butters de plus g. Fernieur d'une dere gest betterd a la Mer.
  Mattery de plus g. Fernieur d'une dere gest betterd a la Mer.
  Mattery de plus g. Serponders, d'Agna studye en al terrarie better, mat even
  Mattery de a Serponders, d'Agna studye en d'accentant à la Mer.
  Matter yet e, g'iner, a Camera de a gibt de ciug untres de 8 M de plus un Mercher de
  plus de ga M de Merche, peur l'action une Nationale.
  - potte de go a. de Boliver, ser e aastoon was stagerme. Belreck van 4 Greten 2 Stekken van 24 M, 5 Agtponders en een Nortier van 50 M, Bombe : Op t Belwerk is een Bedding. Does la demy Lune 2 Canons de 22 M.
- pour la cemy june 3 Canara de 13 de In de Miremann, 2 Twanlipunders : Sur le Foyië le long de la marville de la Muse perfet il y a 4 Pierriers d'une livre . Beren de Oragé, lange den Muur van de Sluipdeure, zyn 4 Baalen van 2 dt .
- Les Cisternes. De Régenbakken.

PLATTE-GROND on GEZIGT van't FORT van ARGUIN, geligt door den M" de SALVERT, den 8 . Maart 1721.

### DIFFERENTES PARTIES DE L'AFRIQUE, LIV. VI. CHAP. I. 245

paffant devant le Fort, elles effuyerent huit ou dix coups de canon, mais fans INTRODUCaucune perte. Elles trouvèrent la grande Cîterne remplie de pierres, de fable. & de carcasses de bêtes. Il restoit un peu d'eau dans la petite, mais qui fentoit le fel. Le tems ayant manqué aux Affiégés pour la remplir, ils n'avoient trouvé que cet expédient pour la corrompre. Une partie des François entreprit de nettoyer la grande Cîterne, tandis que les autres firent avancer l'artillerie. Les Hollandois firent une fortie la nuit fuivante, dans l'espérance d'enlever deux pièces de canon, qui étoient près des Cîternes; mais ils surent contraints de se retirer. Le 18, après des efforts inutiles pour nettover les Cîternes, les Officiers de la Flotte jugérent dans un Confeil, que la difette de fereilrer. d'eau ne permettoit pas d'entreprendre un Siége long & difficile. M. de la Rigaudière fit figner cette délibération par tous les Officiers Généraux, ce qui n'empêcha pas M. Brue de protester au nom de la Compagnie des Indes contre treize articles du Mémoire, en répondant particulièrement à celui de l'eau, qu'il auroit été facile d'en tirer du Sénégal. L'artilleric & les Troupes n'en furent pas moins rembarquées le jour fujvant. Cependant l'Escadre continua de demeurer à l'ancre dans la Baye jusqu'au 25, qu'elle mit à la voile pour le Cap-Blanc. Elle y arriva le 27. Après y avoir passé trois jours à l'ancre, elle fit voile à Portendic, pour ruiner le Fort Hollandois dans sa naissance, & cette expédition lui ayant mieux réuffi que la première, elle fe rendit de-là au Sénégal. (c).

La disette

CEPENDANT le mauvais succès de celle d'Arguim rebuta si peu la Compagnic des Indes, qu'ayant équipé une nouvelle Escadre, elle en donna le préparatifs commandement à M. de Salvert, qui s'étoit rendu maître de cc Fort en 1721. des Franço Il partit de France au mois de Janvier 1724, avec toutes les munitions qui pou- guim. voient affurer fon entreprife; fur-tout avec d'excellens Officiers & trois Compagnies de Marine. Le mauvais tems l'obligea de relacher aux Canaries, où il prit des rafraîchissemens; après quoi remettant à la voile le 7 Février, il arriva le 14 devant l'Ille d'Arguim. Il fit sa descente avec tant de diligence, M. de Salvert one les Hollandois furpris, n'eurent le tems, ni de faire des retranchemens, l'entreprise, ni de corrompre les Cîternes. M. de Rambures fut envoyé immédiatement pour se faisir de la plus grande, & pour reconnoître la cause d'un seu qu'on avoit apperçu devant le Fort. Il revint avant la nuit. La Citerne n'avoit pas recu d'altération. Les Affiégés n'avoient pas de Garde avancée; & les flammes qu'on avoit vûes venoient de l'Habitation des Mores, que les Hollandois avoient pris le parti de réduire en cendres.

Il met le Sié-

LE 15, à la pointe du jour, M. de Salvert fit avancer ses Troupes sur une feule colonne, & se campa vis-à-vis du Fort, à la portée du canon, derrière la courtine, où M. de la Rigaudière s'étoit campé l'année précédente. Il dé- Foit, tacha quelques Soldats, pour se faisir de la petite Cîterne, & lui-même il alla choifir un lieu pour y dreffer ses batteries. En s'avançant dans cette vûe, il découvrit un Corps de Mores qui marchoient vers la petite Cîterne; ce qui l'obligea d'envoyer M. de Tremigan avec quinze Grenadiers, pour soûtenir fon détachement. Cet Officier trouva les Mores déja repoullés. Les Cîternes étoient remplies d'excellente eau; fecours qui contribua beaucoup au fuccès

TION.

INTRODUCI du Siège. A quatre heures après-midi, les Troupes Françoises se postèrent dans un lieu à couvert de l'artillerie du Fort. Le 16, un Officier, nommé M. de la Rue, avec toutes les Barques de l'Efeadre, prit possession d'une petite Crique au Sud-Ouest de l'Isle, & si voisine du camp, qu'on y pouvoit faire paffer aifément les provisions. Le même jour, M. de Salvert fit l'effai de quelques piéces de Campagne d'une nouvelle forme, & trouva qu'elles portoient au de là du Fort. Pendant la nuit fuivante, M. Belugard fut employé à dreffer les batteries.

LE 17, à huit heures du matin, les Mores firent une fortie; & s'étant divifés en deux corps, ils allèrent attaquer les Cîternes à la faveur de l'artillerie du Fort. Mais ils furent repouffés avec perte de quelques hommes. Le même jour, M. de Salvert envoya deux Chaloupes commandées par les fieurs Dupuis & Courtois, pour croifer au Nord de l'Isle, & couper la communication du Fort avec le Continent. Le travail des batteries fut si ardent le 18, que les canons & les mortiers furent en état de jouër le 19. Alors le Commandant François envoya un Trompette aux Afliégés, pour leur proposer de se rendre. Ils demanderent jusqu'au lendemain pour délibérer. Ce tems fut employé par

Le Gouverneur fait mine de vouloir fe defendre.

les François à perfectioner leurs batteries. Le jour suivant, qui étoit le 20. M. de Saint Pierre déguifé en Trompette, se présenta devant la porte du Fort, pour recevoir la réponse à laquelle on s'étoit engagé. Il avoit ordre de faire des observations qui surpassoient les lumières d'un simple Soldat ; mais on le pressa de retourner au camp pour demander encore un jour de délai. Il fut renvoyé avec la même diligence, pour déclarer que si l'on tardoit un moment de plus à se rendre, le seu des batteries alloit commencer. Dans le chagrin d'un ordre si précis, le Gouverneur répondit brusquement qu'il se pendroit plûtôt que de se déshonorer par une lacheté, & qu'il se désendroit jusqu'à l'épuisement de ses forces. On commença fur le champ à tirer. Le feu fut si vif, que des la troisième bombe, le Gouverneur arbora le Pavillon blanc. Messieurs de Belugard & de

Arguim reoris par les François.

Barilly furent envoyés pour sçavoir ses intentions. Il demanda encore quarantehuit heures pour délibérer. Mais cette proposition ayant été rejettée, il délivra le Riche & de Vaux, qui étoient prisonniers dans le Fort, & donna des ôtages tandis qu'on régla la Capitulation. Les articles furent, 10. Que les appointemens dûs à la Garnison par la Compagnie des Indes, seroient payés sur les effets qui fe trouvoient dans le Fort. 20. Qu'elle fortiroit immédiatement avec fon feul bagage. Auffi-tôt que le Traité fut figné, M. de Salvert s'étant avancé avec fes Troupes jusqu'à la porte du Fort, trouva le Gouverneur qui lui présenta les cless. Mais comme la porte étoit encore bouchée, les Fran-

Capitulation.

cois furent obligés de passer sur le mur avec des échelles, tandis qu'on travailloit à rendre l'entrée libre. M. de la Motte, nommé Gouverneur par la Compagnie, fut laissé dans l'Isle d'Arguim avec une Garnison, un Major, un Magasinier, trois Sécretaires & un Chirurgien; après quoi l'Escadre Françoise fit voile à Portendic.

M. dela Motte nommé Gouverneur.

> où elle arriva le 1 de Mars 1724 (d). Portendic. ou plûtôt Portodali (e), que les Mores nomment (f) Gours,

lieu que Penbs ou Penfa, appellé auffi Rafal-

(d) Labat, pag. 224. & fulv. (e) Angl. Porto d'Addi. R. d. E. (f) Ou Jura, ou Gioura. C'est le même gat, qui, fuivant Barbot, est à sept lieues au Sud des Sept-montagnes, & quarante-cinq



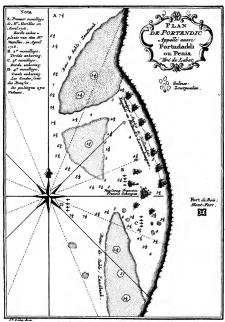

OPPERVLANTE van PORTENDIC, ook genoemd PORTUDADDI, of PENIA, wit LABAT, getrokken.

- Control by Coogle

### DIFFERENTES PARTIES DE L'AFRIQUE, LIV. VI. CHAP. I. 247

est une Baye située entre Arguim & le Sénégal. Elle est à dix-huit degrés INTRODUCfix minutes de latitude du Nord, Deux grands Banes de fable, qui n'ont que deux ou trois braffes d'eau, & qui joignent des deux côtés le Continent, lui servent de désense naturelle, & forment, au milieu, un Canal d'environ quatre-vingt braffes de largeur, où la profondeur de l'eau est depuis cinq

Description de la Baye de Portendic.

rajusqu'à sept brasses. Celle de la Baye est depuis quatre jusqu'à six; mais sle fond est inégal & I pendant une grande partie de l'année, la violence de la Mer y rend l'ancrage fort dangereux. Elle a d'ailleurs un inconvénient fort confidérable. C'est qu'un Vaisseau qui manque la latitude en venant du côté de l'Ouest, ne trouve pas facilement le Canal. Du côté du Sud, on s'y trompe moins, parce qu'entre l'embouchure du Sénégal & Portendic, il n'y a pas de Baye, ni même de Crique remarquable, & qu'on n'y voit qu'une Côte brifée, avec de petites hauteurs par intervalles, juíqu'à trois lieues de Portendie, où la terre venant à s'abbailler, offre un rivage uni, & forme une petite Crique, que les François ont nommée le petit Portendic. Au Nord de cette Cri-

que, on trouve quelques éminences, qui forment la pointe Sud de la grande

Difficulté de la connoître.

Baye. Quand on est vis-à-vis cette pointe, il faut tenir pendant trois lieuës Nord guart Nord-Est ( e ).

Marques de

A v Nord des éminences qu'on vient d'observer, on a trois lieues d'un rivage bas & uni, au milieu duquel il se trouve trois arbres, également éloignés l'un de l'autre. Plus loin au Nord, il s'en trouve un quatrième, qui est seul. près de deux Collines rondes, qu'on prendroit, dans un espace si bas, pour deux Vaisseaux à la voile. Voilà les meilleures marques de terre pour ceux qui arrivent du côté du Sud. Mais on ne les distingue pas si facilement du côté de l'Ouest, parce que la terre est fort basse, & que les Bancs ne permettent pas de s'approcher affez du rivage. A l'Est & à l'Ouest de Portendic, on trouve. à la distance de cinq lieuës, huit ou neuf brasses d'eau. A deux lieuës & demie, on trouve encore fept braffes; mais c'est-la que commence le Banc, qui s'étend Nord-Ouest quart d'Ouest, & Ouest-Nord-Ouest, & qui n'a guères que trois braffes & demie de fond. Au Sud de la Baye, on découvre encore dix ou douze petites éminences; & la terre, du côté du Nord, paroît verte & D'unie, [ comme si c'etoit un bois tailli , ] avec un Palmier sur une pointe, à

une lieuë du rivage. Pour reconnoître ces marques, il faut néceffairement tenir un Matelot au Perroquet, d'où il appercevra aussi une Saline qui se présente comme un Lac, à deux cens pas dans les terres. Mais en approchant de Portendic, la prudence demande qu'on avance toûjours la fonde à la main, & qu'on se fasse même précéder d'une Barque, jusqu'à ce qu'on ait trouvé le

Canal, & qu'on l'ait entièrement passé.

Aux mois de Novembre, de Decembre, & de Janvier, les vents font Nord-Ouest dans la Baye, & rendent la Mer si grosse, qu'un Vaisseau perd quelquefois deux ou trois cables dans une nuit, & n'éviteroit pas d'être jetté fur le rivage, s'il n'avoit toûjours d'autres cables prêts. Le parti le plus fûr est d'amarrer au Nord-Est ou au Sud-Ouest. Aux mois de Fevrier, de Mars, d'Avril & de May, les vents font ordinairement de terre depuis le lever du

Vents qui régnent dans la Baye de Portendic.

lieuës au Nord du Sénégal. Il dit aussi que guim. Description de la Guinée, pag. 531. c'eit-là que les Hollandois alloient prendre des (g) Labat. abi sup. pag. 212. C suiv. (g) Labat. ubi fup. pag. 212. & Juiu. Gommes, après avoir perdu le Port d'Ar-

#### VOYAGES DES FRANÇOIS EN 248

INTRODUC- Solcil jusques vers midi, que ceux de Mer s'élèvent généralement du Nord-Nord-Ouest au Nord-Ouest. C'est la meilleure saison pour le Commerce de la Bave. & celle où la Contrebande y est dans sa plus grande chaleur. [ Quelquests iours avant la nouvelle & pleine-Lune, les brizes font beaucoup plus fortes que dans d'autres tems, & elles empêcheroient absolument la navigation des Chaloupes, qui vont à terre & qui en reviennent, si chaque Vaisseau ne mouilloit pas au Nord de la Baye, une petite Ancre de deux ou trois cens livres, avec un greflin de trois pouces & de cent braffes de longueur, dont le bout doit être arrêté à terre à un bon pieu. On doit mettre le long du eable d'espace en espace des bouces pour le soûtenir, afin que les gens, qui sont dans la Chaloupe le puissent attraper & s'en aider, soit pour aller à terre foit pour en revenir, les avirons sont alors assez inutiles. Aux mois de Juin. de Juillet, d'Août, de Septembre & d'Octobre, qui font iei la faifon des orages, les vents d'Ouest-Sud-Ouest, Sud-Ouest, & quelquesois Sud, rendent la Baye absolument inacceffible. Les flots s'enflent si furieusement sur la Barre, que l'approche en est également dangereuse & terrible.

Elle manque d'eau, mais le noiffon y abonde.

U N autre défaut de la Rade de Portendie, e'est qu'elle n'a pas d'eau fraîche, ou qu'il faut l'aller chereher fort loin dans les terres, avec autant de difficulté que de danger. Aussi prend-on le parti d'en acheter des Mores, qui la vendent cher, quoique fort mauvaife. En récompense, la Bave a beaucoup de poiffons de diverfes espèces, telles que la Dorade, la Sole, la Parque & la Vieille. Les Vaisseaux qui s'y arrêtent en sont toûjours bien sournis, & les Hollandois y envoyent fouvent des Barques chargées de fel, qui prennent leur cargaifon de poisson pour les Côtes de Guinée (b).

Expédition des François contre lesHollandois de Portendic.

Lorsqu'ils eurent perdu l'Isle d'Arguim en 1721, ils se retirerent à Portendic, ou l'on a vû qu'avec le seeours de quelques Vaisseaux arrivés de Hollande, ils bâtirent un Fort de bois fous la conduite du Gouverneur Reers, & fous la protection des Mores. C'étoit une ressource pour leur commerce dans le Pays, mais fort préjudiciable à celui des François. Reers, par l'afeendant qu'il avoit sur l'esprit d'Alischandora, Ches des Mores, trouva le moven, comme on l'a rapporté, de rentrer dans Arguim en 1722, fans abandonner l'Etablissement de Portendie. M. de la Rigaudière ayant manqué de succès contre Arguim en 1723, tourna vers Portendie, dans l'espérance d'y attaquer plus heureusement les Hollandois. Il y jetta l'ancre le 4 de Mars, vis-à-vis l'Habitation des Mores, auxquels il fit annoncer par le fieur Both, qu'il étoit venu pour renouveller pailiblement le Traité de 1717. Deux Mores, qui se rendirent aussi-tôt à bord du Commandant, lui dirent qu'Alifehandora n'étoit éloigné que de deux journées avec fes Troupes, & que les Hollandois ayant abandonné le Fort, les Mores s'en étoient mis en possession. Comme la nuit approchoit, ils promirent de revenir à bord le jour fuivant. Ils furent fidèles à cette promeffe. L'un d'entr'eux, qui se nommoit Ibrahim, ayant reconnu M. Brue, témoigna une vive joye de le revoir, & confirma tout ce qu'il avoit dit la veille. La-deffus, M. de la M. de la RI- Rigaudière prit la réfolution d'entrer dans la Rade; sur le Maréchal d'Estrées, sudiercentre accompagné seulement de quelques Chaloupes bien armées, pour commencer dans la Rade. une negociation avec Bovali, ou Abu-Ali, [Maître de l'Esealle, &] qui to

(8) Labat pag. 214. & fuit.

com-

# DIFFERENTES PARTIES DE L'AFRIQUE, LIV. VI. CHAP. I. 240

commandoit dans le Fort. Le Both étant descendu au rivage, reviut bien- Introductôt avec deux ôtages, de la part de Bovali, qui en demandoit auffi de celle des François. On lui envoya le fieur le Berg (i). La joyede Bovali fut le Fort. Son extrême à la vûe de M. Brue, qu'il nomma son père, en protestant que traité avec les fon arrivée lui faifoit oublier tout ce qu'il avoit fouffert de l'injustice & des Mores. cruautés de Duval. Brue prit avantage de cette disposition pour renouveller le Traité en quatre Articles. 10. Qu'Alischandora restitueroit à la Compagnie Françoise le Fort de Portendic, alors entre les mains des Mores, avec la liberté d'y mettre une Garnison. 20. Qu'il rappelleroit les Mores qui étoient dans l'Isse d'Arguim avec les Hollandois. 30. Que dans toutes les occasions il protégeroit les François & leur Commerce. 40. Qu'il ne vendroit, & ne permettroit que ses gens vendissent de la gomme, qu'à la Compagnie. Du côté des François, la Compagnie promettoit d'envoyer tous les ans deux Vaisfeaux, avec des marchandifes, pour le commerce des gommes, chaque quintal devant peser sept cens livres; & de payer les droits ordinaires. Ce Traité fut figné le 6 de Mars 1723 (k).

Il entre dans

Le même jour, M. de la Rigaudière, avec fix Officiers & vingt Soldats, prit possession du Fort. Mais il en trouva la situation fort désavantageuse. Cet Ouvrage des Hollandois étoit dans un marais salé, cinq cens toises à l'Est de l'Habitation des Mores. De l'autre côté, à deux cens toifes du Fort, il y avoit une autre Habitation; & ces deux Villages, ou ces deux Villes ensemble, contenojent trois ou quatre cens Habitans. Le Fort étoit bâti de bois, & confistoit dans un double enclos de planches, qui avoit huit pieds de hauteur en Ardehors, [& quatre & demi en dedans.] Le pied de cette palissade étoit joint par deux folives, & le haut par une seule, mais les planches étojent si ser-

Situation du Fort Hollan-

récs, qu'elles paroissoient à l'épreuve du mousquet (1). Le sommet étoit gar-13-ni de pointes de fer. [Cette clôture étoit percée de trois en trois pieds de crenaux triangulaires, comme font ceux des guérites de bois.] A chaque angle du Fort il y avoit deux embrasures, pour autant de piéces de canon. Cependant il ne s'en trouva que cinq piéces sur les platte formes, qui étoient des terre-plains revêtus de pierre (m). Au centre de la Place, les Hollandois avoient élevé une grande Maison de bois, avec des magasins & plusieurs sales pour servir de logement à la Garnison. Le Fort étoit [un quarré de dix toises de face par le dehors, &] environné de deux fossés, larges de six pieds & de la même profondeur, féparés par une levée très-étroite & demi-pleins d'une

> Les François prennent le parti de le gar-

cau fort puante, DIVERSES raisons portèrent le Conseil à garder ce poste; mais la principale vûe des François fut d'empêcher qu'il ne tombât dans les mains des Anglois, qui traitoient depuis quelque tems avec Bovali pour obtenir la liberté de s'établir à Portendic. M. de la Rigaudière donna le Gouvernement au Sieur Marion, contre l'inclination de M. Brue, qui lui connoissoit l'humeur trop

(i) Labat l'appelle le Begue. R. d. E. to (k) Labat, ubi fup. pag. 156. & fuiv.

 Angl. le bas de cette palitsade étoit renforcé par des montans doubles, & le haut de fimples, fi près les uns des autres, que cette clôture étoit affez forte pour réfifter à la moulqueterie. R. d. E. (m) Angl. qui étoient de bois, & dont le milieu étoit rempli de terre & de maçonnerie.

# YOYAGES DES FRANÇOIS EN

INTRODUC-

vive pour le commerce des Mores. Mais on lui devoit ce dédommagement pour le Gouvernement d'Arguim, qui lui avoit été promis. Ses appointemens annuels furent réglés a dix mille quatre-vingt livres, outre deux mille cent livres pour sa table (n). On lui laissa, pour Garnison, trente-deux Soldats François, [y compris la femme d'un Soldat,] & six Esclaves Négres. Sarri Committion fut fignée le 9 de Mars; & le même jour, M. Brue régla divers articles avec Bovali, pour l'entretien du Fort. Mais l'expédition d'Arguim avant été différée de quelque tems, M. Marion qui se voyoit enlever ses esperances, s'ennuva bientôt à Portendie, & demanda instamment d'être rappellé, M. Brue, alors Directeur Général, lui envoya pour Successeur le Sieur de l'Escaude, à bord du Vaisseau de M. de Landouine. Ils arrivèrent à Portendic le 15 d'Avril 1723. M. de Landouine y trouva la Garnison si mécontente du Pays, que personne n'ayant voulu se charger du Commandement, ni même demeurer plus long-tems dans un lieu si triste & si mal-sain, il sut obligé de prendre tout le monde à bord. Mais ce ne fut pas fans avoir encloue le canon & démoli le Fort, ce qui défobligea beaucoup les Mores & devint fort nuisible aux intérêts de la Compagnie (0).

Ils l'abandonnent en 1723.

Les Hollandois le rétabliffent. It paroît par la Relation du fécond Voyage de M. de Salvert à l'Ille d'Arguin en 1794, que les Hollandois rétablirent le Fort de Porendic. Après avoir remis les François en polícifion d'Arguin, ce Commandant fit voile à Portendic, oil airriva le premier de Mars. Tandis qu'il cherchoit un lieu commode pour fa défente, les Hollandois firent feu fur lui du Fort, ck d'une batterie de cinq canons qui etot polété fur le virage. Mais les Troupes Françoifés ayant débarquédans une petite Baye, une lieue au/Nord-Oueft du Fort, lis v mirent le feu de Habandonnerent, quoiqué Allétandora rien fit qu'à deux lieués avec fix cens Mores, & qu'il n'attendit qu'un renfort pour les fecurir. Le nouveau Fort évoit de bos comme le premier, avec hui pointes en forme d'étoile, fur un efpace de cinquante picis quarrés. Il avoit été biti près de l'ancien Fort, mis dans une fituation plus avantaequél. Depuis cert expédition, les François ont entret-enu conflamment un Comptoir à Portendic, fous la dépen, lacere de celui d'Arguin (p).

Il est repris par les François.

Etabliffement des François au Fort Saint Louis.

Leux fecond Etablifement fur la meine Côte, eft celuidu Fort Saint Louis dans I'llied us Senégal. Cette file eft fitues à l'embouchure de la rivière du meime nom. Cett la rédidence du Diriccteur Genéral, & le centre-disa sffaires de la Compagnie. La fituation du Fort eft avantageufe, quoigni floit fort petit. Barbot le repréfente comme un lieu fi mal fortifié, qu'il n'a pour là défenfe (q) qu'ime pairifiale avec un mur de boule, d'artois batteries de canon, au nombre de quirze piècces. Mais il a changé de face depuis la Defeription de Barbot. Labar racotne qu'il n'y refle (r) que quarte veilles tours des anciennes Fortifications; qu'elles font de bounes pierres, de couvertes de tuile. Aux murs de boue, on en a fait faceciére de plus folides, avec pluficur sou-vrages avancés. L'artillerie eft d'environ trente piéces, de la Garmifon convenable.

<sup>(</sup>n) Angl. réglés à mille quatre vingt livres de fixe, & deux mille cent livres de gratification outre fa table. R. d. E.

<sup>(</sup>e) Labut, pag. 166. (p) Labat, pag. 206.

 <sup>(</sup>q) Description de la Guinée, pag. 18. On trouvera ici, à l'article du Sénégal, des obfervations plus étendus sur cette Ille.
 (r) Lubat, Afrique Occidentale, Vol. IL. pag. 230.

## DIFFERENTES PARTIES DE L'AFRIQUE, Lav. VI. Chap. I. 251

venable à l'importance de la Place. Suivant la Relation de Barbot, James INTRODUC-Booker, Agent général de la Compagnie Royale d'Afrique à Gambra, s'empara le 1 de Janvier 1692, de l'Ille du Sénégal, dont les François étoient en possession depuis cinquante ans. Desmoulins leur Gouverneur se rendit sans réfiftance; mais Booker n'y trouva que les quinze piéces de canon, dont parle Barbot. Il donna au Fort le nom de William-Mary (s).

LABAT affüre que le Fort du Sénégal (1) n'a jamais changé de Maître. Cependant, quelques pages après, il reconnoît qu'il fut furpris par les Anglois, & qu'ils en confervèrent la possession pendant cinq ou six mois. Mais il ajoûte que fans leur laiffer le tems de s'y fortifier, & de gagner les Habitans naturels du Pays, un Capitaine François, nommé Bernard, les en chaffa, avec un feul Vaisscau, qu'il nomme le Leger.

des François au Fort Saint

Le troisième Etablissement des François est le Fort & le Comptoir de Saint Etablissement Joseph, à trois cens lieuës dans la rivière du Sénégal, près d'un Village des Negres, nommé Mankanet. Ils en avoient formé un autre de même nom, plus Joseph. loin encore fur la même rivière, dans le fecond voyage de M. Brue en 1600. Mais Labat raconte que les Marbuts ou les Mores de Dramanet, Village voisin, s'appercevant qu'ils se rendoient les maîtres du Commerce, se repentirent bientôt d'avoir contribué à leur Etablissement. Leurs artifices, foûtenus fecrétement par les Anglois (v) de Gambra, altérèrent tellement les dispositions des Negres du Pays, que s'étant soulevés en grand nombre, ils investirent le Fort de Dramanet. Dans l'impossibilité de désendre un si mauvais poste, les François y mirent le feu, & s'étant embarqués sur la rivière au travers de mille dangers, ils regagnèrent l'Isle de Saint Louis. Cette disgrace leur arriva le 23 de Décembre 1702.

EN 1713, M. de Richebourg, Gouverneur de Gorée, forma le nouvel Etablissement de Mankanet, qui porte le nom de Fort de Saint-Joseph, & deRichebourg qui est bien fortifié. Il a dans sa dépendance le petit Fort de Saint-Pierre, près en 1717. de Kaniura, fur la rivière de Falemé, dans le Royaume de Galam; poste

important, parce qu'il commande l'entrée du Royaume de Bambuck, qui est riche en Mines d'or (x).

LES François ont un quatrième Etablissement sur la Côte Occidentale d'Afrique, qui se nomme l'Isle & le Fort de Gorée. Ce nom lui vient des Hollan- Etablissement dois, qui l'ont tiré d'une Ville de Hollande (y). Mais suivant Barbot, (z) les Habitans du Pays le nomment Barsaguiche. Reynolds, dans son Voyage, le représente comme un lieu de commerce, sous le nom de (a) Befaguiche. L'Isle n'a pas plus de quatre cens vingt toises de longueur, & sa plus grande largeur n'est que de cent vingt; de sorte que sa circonférence ne surpasse pas de cette isle. deux mille d'Angleterre. Elle s'étend Nord-Nord-Oueft, & Sud-Sud-Eft, à

Quatrième des François à

Description

une portée de canon du Continent. Sa fituation la rend presque inaccessible par la multitude de rocs qui l'environnent. Elle n'est ouverte qu'à l'Est-Nord-

(1) Barbot, ubi fup. pag. 483. (1) Labat, ubi fup. Vol. IV. pag. 108.

(v) Labat ne dit pas d'où étoient ces Anglois, & ne cite aucun garant de ce qu'il raconte; mais ce ne pouvoit être que les Anglois

de Gambra.

(x) Labat Vol. II. pag. 121. & fulv. Vol. IV. pag. 23.

(y) Angl. de Zeelande. R. d. E. (2) Description de la Guinée, pag. 20.

(a) Voyez ci-deffus au Vol. L.

TION.

INTRODUC- Est, par une petite Baye d'environ vingt (b) toises de largeur [ fur soixanter de profondeur;] entre deux pointes, dont l'une nommée la Pointe du Cimetière, est affez élevée; & l'autre, beaucoup plus basse, est désendue par une pointe de fable, où la Mer bat avec tant de violence, qu'on s'en apperçoit de fort loin au bruit & à l'écume des flots. L'ancrage est fort bon autour de l'Isle. & fur-tout dans la Baye. Barbot dit que la partie montagneuse de l'Isle ne laiffe pas d'être platte au fommet; mais qu'elle ne produit que des roscaux & des iones, qui servent de retraite à quantité de pigeons sauvages. Le fond du terroir est une sorte de sable rougeatre, qui n'a ni bois, ni eau, ni pâturage. Les Citernes sont remplies de l'eau qu'on apporte du Continent ( c ). La Garnison ordinaire du Fort est d'environ trois cens hommes, en y comprenant les Laptots, ou les Négres libres. L'Isse de Gorée n'a qu'un endroit propre au débarquement; & l'accès de ce lieu même est fort difficile (d).

Ses différens Lores.

LABAT observe qu'elle sut cédée aux Hollandois en 1617, par Biram, Roi du Cap-Verd. Ils y bâtirent un Fort, qu'ils nommèrent Naffau, fur un roc fitué au Nord-Ouest; mais ne le trouvant pas capable de défendre la Rade. ils en bâtirent un fecond, fous le nom de Fort d'Orange, un peu plus bas, & dans un lieu qui commande en effet le lieu du débarquement. Ils conservérent cet Etabliffement jusqu'en 1663, que l'Amiral Holmes les en chassa. Cependant les Anglois s'y maintinrent si mal, que des l'année suivante. Ruvter s'étant présenté avec une puissante Escadre, obligea le Gouverneur, nommé Abercromby (e), de se rendre à discrétion. Les Hollandois augmenterent leurs Fortifications & vécurent paifibles jusqu'en 1677. Mais une Eleadre d'onze Vailleaux de guerre François, fous le commandement du Comte d'Estrées. vint troubler leur repos le trente d'Octobre. Des le jour fuivant, Hapfac , Gouverneur Hollandois, fut fommé de sc rendre; & sur son resus, les François se préparèrent à faire leur descente sous le canon de leurs Vaisseaux. A cette vûe les Hollandois abandonnèrent le Fort d'en-bas pour se retirer dans l'autre, où demandant bientôt à capituler, ils se rendirent à discrétion.

Le Comte d'Estrées trouva la Place en fort bon état. Le Fort inférieur étoit monté de quarante-deux piéces de canon, & les Fortifications foigneusement entretenues. Mais fes instructions ne portant pas de le conserver, il démolit le Fort d'en-haut & démantela l'autre; après quoi il fit voile en Amérioue. M. du Caffe, qui étoit alors fur la Côte d'Afrique avec un Vaiffeau de guerre de quarante piéces de canon & de deux cens cinquante hommes, ayant appris la réfolution du Comte d'Estrées, se rendit à Gorée le 5 de Novembre 1677, & prit possession de l'Isle au nom de la Compagnie Françoise du Senégal. Il conclut un Traité de Commerce avec les Rois Negres de Russico, de Joal & de Portodali, aux mêmes conditions que les Hollandois lorsqu'ils étoient en possession de Gorée. A son retour en France, sa conduite sut approuvée de la Cour, qui le renvoya l'année suivante en Afrique, avec des présens pour les Rois Négres. La paix de Nimégue, qui fut conclue la même annéc, affüra aux François toutes leurs Conquetes d'Afrique. Ils firent réta-

<sup>(</sup>b) Lahat lui donne cent-vingt toifes de (e) Labat le nomme George Abekerom; largeur, R. d. E-R. d. E. (c) Barbot & Labat, ubi fup.

<sup>(</sup>d) Voyage d'Iffiny, par Loyer, en 1701-









Plattegrond van't Eil

202 by (200)

#### DIFFERENTES PARTIES DE L'AFRIQUE, Liv. VI. CHAP. I. 253

blir le Fort inférieur de Gorée fur ses anciens fondemens. Les Courtines & les 1NTRODUC-Demi-Bastions furent élevés à la hauteur de seize pieds. Le Fort d'en-bas re-

E çut le nom de Vermandois, (f) [ & l'autre, celui de Saint-Michel.] En 1679, les Hollandois tentérent de se remettre en possession de Gorée.

Ils envoyerent un grand Vaisseau, nommé le Château de Carossel, sous le Commandement du Sieur Huybert, avec ordre de surprendre l'Isle de Gorée & tous les Etablissemens des François sur la même Côte. Malheureusement pour Huybert, du Casse étoit déja dans ces Mers avec son Escadre. Après avoir employé la douceur pour engager le Commandant Hollandois à se retirer, s'appercevant qu'il entretenoit des intelligences avec les Négres, & qu'il s'efforçoit de les exciter à la révolte, il se crut obligé de saisir son Vaisseau. dont il envoya l'Equipage au Château de Mina. Un autre Vaisseau Hollandois. qui arriva dans la même vûe, eut la prudence de se retirer au premier avis. Quelque tems après, Hapfac, ancien Gouverneur de Gorée, parut fur la Côte, avec un Vaisseau de guerre, pour encourager les Négres à se soûlever contre les François, & les porta effectivement à piller les Comptoirs de Portodaly & de Joal. Mais du Casse, revenant à propos de la Gambra, mit Gorée à (g) couvert, & rendit ses représailles si vives, que les Rois Négres n'eurent plus d'empressement que pour la paix. En 1697, le sieur Brue, envoyé à Gorée par la Compagnie, trouva les deux Forts en manvais état. Il y fit toutes les réparations que le tems permettoit. Le Fort de Saint-Michel fut monté de vingt-quatre pièces de canon; & l'autre, qui prit le nom de Saint-François, de vingt-huit piéces. Les Fortifications ayant continué d'être entretenues foigneusement, l'Isle de Gorée est aujourd'hui presque imprena-

Elfe eft devenuc prefqu'imprena-Observations Aftronomiques à Gorée.

Hayes, Varin & de Glos, Membres de l'Académie Royale des Sciences, que le Roi Louis XIV. y envoya dans cette vile. Ils observerent en 1682, plusieurs émersions du premier Satellite de Jupiter. Les Astronomes François en avant observé deux autres à l'Observatoire de Paris, la différence du tems qui réfulta de la première fut d'une heure dix-sept minutes trente-quatre secondes; & celle de l'autre, d'une heure dix-sept minutes, quarante secondes; d'où l'on conclut que la différence méridienne entre Gorée & Paris est de dixneuf degrés vingt-cinq minutes. Comme le lieu de l'observation étoit d'environ cinq minutes plus Est que la pointe Ouest du Cap-Verd, il s'ensuit que cette pointe est à dix-neuf degrés trente minutes Ouest de Paris, ou trente minutes Est du Meridien de l'Isle de Fer.

CETTE Isle est célébre par les Observations Astronomiques ( à ) de Mrs. des

La latitude de Gorée fut prise d'un grand nombre de hauteurs du Soleil & des étoiles fixes; entr'autres de la hauteur folftitiale du Soleil le 21 de Juin, qui étoit de quatre-vingt un degres trente-neuf minutes cinquante-une secondes : d'où resulte la latitude de quatorze degrés trente-neuf minutes cinSa latitude.

(f) Labat, ubi fup. Vol. IV. pag. 113. &

(g) Barbot dit que le 4 de Février 1692, les Forts de Gorée furent pris par Boster, Général des Anglois de la Gambra, & que Felix, Gouverneur de l'isse se rendit à discrétion, mais

qu'elle sut reprise en 1693. par les François. ubi fup. pag. 424. qui rebitirent alors le Fort de S. Michel.

(b) Voyez les Mémoires de l'Académie des Sciences, Tom. VII. pag. 447. R. d. T.

d'v rentrer.

#### 254 VOYAGES DES FRANCOIS EN

INTRODUC- quante & une fecondes. Mais en accordant quelque chose pour l'Instrument. les Astronomes François la déterminèrent à quatorze degrés quarante minutes. différence qui n'est que de quelques secondes. La pointe la plus Occidentale du Cap-Verd étant de trois minutes plus au Nord que Gorée, sa latitude est par conféquent de quatorze degrés quarante trois minutes. Ainfi celle de quatorze degrés vingt-cinq minutes, que Barbot donne au (i) Cap-Verd, n'est pas plus juste que celle de quatorze degrés quinze minutes qu'il suppofe à Gorée.

Les mêmes Astronomes trouvèrent, dans cette Isle, la longueur du pen-

Observations fur le Pendule à Gorée.

rometre.

dule de trente-fix pouces fix lignes !, ce qui faifoit deux lignes moins qu'ils n'avoient trouvé à Paris, &! de ligne moins que M. Richer ne l'avoit observé à la Cayene. Depuis le 31 de Mars jusqu'au 4 de Juin, ils remarquerent & , fur le Baque le Mercure ne s'étoit pas élevé dans le Barometre plus de vingt-fept pouces trois lignes 2; de forte que fa variation n'étoit que de fix lignes : ce qui diffère peu de ce qu'elle est dans la même faison à l'Académie Royale, quoique dans le cours de l'année, elle aille depuis vingt-[fept] pouces deux lignes. jusqu'à vingt-huit pouces & demi. Ils observerent qu'à Gorée, le Barometre étoit ordinairement plus haut lorsque le Thermometre étoit plus bas ; & que généralement la hauteur du premier étoit de deux ou trois lignes de plus pendant la nuit, & recevoit plus d'altération (k) du matin au foir que du foir au matin.

Variation de l'aiguille aimantée.

La variation de l'aiguille est incertaine à Gorée. Dans une si petite Isle, on la trouve différente, fuivant les Cantons, d'un degré jusqu'à quatorze, mais toûjours déclinant au Nord-Ouest. On en attribue la eause à quelques Mines de fer, dont on croit voir effectivement des marques dans pluficurs pierres qui ressemblent au mache ser. Lorsqu'on les approche de l'aiguille, fur-tout fi l'on en ôte le verre, elles y caufent un mouvement fenfible. Une autre cause de cette différence dans les variations, est une source d'eau minérale, qui distillant goute à goute d'un roc, ne laisse pas de remplir un muid dans l'espace de trois jours. Les Pilotes ne remarquent aucune variation à l'aiguille dans la rade de Gorée.

ENFIN les Aftronomes François observérent que les plus hautes & les plus basses marées y arrivent un jour ou deux après la pleine-Lune & son changement. La différence des marées est d'environ einq pieds. Rarement s'élevent-elles d'un ou deux pieds plus haut, excepté lorsque les vents soussilent

du Continent avec violence. LE cinquième Etablissement des François est le Comptoir de Foalla, ou de

Joal, qui n'a rien de remarquable que fon Commerce d'Esclaves, de cuirs, de dents d'Eléphans, & de cire. Suivant Barbot (1) le Fort est fitué sur la Rivière nommée Rio de la Gracia, qui fépare les Royaumes de Joalla & de Portodali. Son embouchure est couverte par un bane de fable, qui n'en permet l'aecès qu'aux Canots & aux petites Barques. Cependant elle a une Rade, où les Vaisseaux peuvent mouiller fur cinq & six brasses. Une lieuë au Nord de la Place, on rencontre en Mer quelques Baffes, vis-à-vis une Pointe

Ecueils aux environs de toalla.

> (f) Description de la Guinée, pag. 20. ficurs Voyages, in-fol. Paris 1693. (k) Voyages au Cap-Verd, &c. pag. 65. (1) Barbot, ubi fup. pag. 24. dans le Recueil d'observations faites en plu-

#### DIFFERENTES PARTIES DE L'AFRIQUE LIV. VI. CHAP. L. 255

fabloneuse que les François ont nommée la Pointe-blanche, & les Portugais INTRODUO Fazucho. Au Sud de cette Pointe, l'efpace d'environ trois lieues en Mer, on trouve d'autres Baffes , qui se nomment Baixos de Domingo Ramos. Deux lieues au Nord-Ouest de la même Pointe, on découvre sous l'eau une chaîne de rocs, qui s'appellent Baixo de Barbocim. Le Fort a du côté du Sud une autre rivière nommée Rio das Oftres ou la Rivière des huîtres. Les François ont un fort bon Comptoir à Joalla; & le chemin du Fort à Rufifeo est assez commode par terre, au travers des Villages qui bordent la Côte.

Le Comptoir d'Albreda, fixième Etabliffement des François, est au côté Fribliffement du Nord de la Rivière de Gambra, presque vis-à-vis Jamesfort. Il doit son d'Albreda. origine au Sieur Brue en 16:4, pendant que les François étoient en possesfion de Jamesfort, & qu'ils commandoient toute la rivière. Mais la paix de Ryfwick avant rendu cette dernière Place à l'Angleterre, ils font demeurés

maîtres d'Albreda (m).

EN 1717, ils furent obligés de l'abandonner par la violence & les extorfions du Roi de Barra, à qui leurs forces préfentes ne leur permettojent pas de réfister. Le St. Brue envoya vers ee Prince le St. de Sains, ancien Gouverneur de Gorée, pour lui faire des plaintes de fon injustiee. Il désavoua le fait, paree qu'il n'ignoroit pas que les François commençoient à fe fortifier par un autre Comptojr qui se sormoit à Vintain. Ainsi celui d'Albreda (n) fut rétabli avec certaines précautions. Moore nous apprend (o) que le 17 de Novembre 1730, il fut confumé par un Incendie.

VINTAIN, ou Bintam est un septième Etablissement des François fur la Rivière de Jereja; nommée aussi Rivière de Vintain ou de Saint-Grigou, qui se décharge dans eelle de Gambra du côté du Sud, huit ou dix milles au-desfus de Jamesfort: Le Comptoir de Jereja, qui est fept lieuës (p) plus haut, dépend de eclui de Vintain ; mais ees deux Places font mal fortifiées & n'ont pas befoin de l'être mieux. Leur Commerce est considérable. Le Sieur Brue, dans un Voyave qu'il fit par terre d'Albreda à Kachao, trouva le Canton de Vintain fort avantageux pour un Comptoir. A fon retour au Sénégal, en 1714, il obtint de l'Empereur, ou du Roi de Fogny, par un Traité. la per-

miffion de s'y établir en 1718 (q).

LA Ville Négre de Vintain, est fituée sur la rive droite de la rivière, au revers d'une Colline qui reçoit l'ombrage d'un grand nombre d'arbres. Elle a pluficurs Maifons bàties à la Portugaife, dont la principale eft le Comptoir des Anglois. Les Portugais y ont une fort belle Eglife, & la Ville étoit autrefois plus eonfidérable qu'aujourd'hui (1). Moore parle d'une belle Mosquée que les (s) Mahométans y ont bâtie, avec un gros œuf

d'Autruche au fommet. Il ajoûte que les provisions y font à bon marché. ENVIN, le dernier Comptoir des François fur cette Côte eft eelui de l'Isle Etabliffement de Biffao, ou Biffos. C'est encore au Sr. Brue qu'ils ont l'obligation de cet de Bissos,

Etabliffement,

(m) Labat, ubi fup. pog. 294.

(q) On tronvera, ci-après, le Voyage du Sicur Brue à Kachao. (r) Labat. Tom. V. pag. 4. & 307. &

(s) Moore, uli fup. pag. 74.

Etabliffement de Vintain, ou

Situation de

<sup>(</sup>n) Ibid. Vol. I. pag. 314. l'Afrique, pag. 51.

<sup>( )</sup> Labat dit rilleurs qu'il n'eft qu'à trois lieuce de Vintain par terre.

#### 256 VOYAGES DES FRANÇOIS EN

TION.

INTRODUC- Etabliffement, pendant qu'il étoit Directeur Général en 1698. Il avoit obtenu le confentement du Roi Négre; mais les Portugais de Kachao s'y étant oppofés, le Gouverneur François qu'il y avoit établi, fut obligé de se retirer en 1699. Un second voyage, que le Sieur Brue entreprit pour rétablir fon ouvrage, ne fervit qu'à faire naître des différends avec le Gouverneur de Kachao, dont la décision sut renvoyée à la Cour de Portugal (t).

BARBOT rapporte que ce Comptoir est environné d'une Courtine, défendue par fix ou huit eanons de fer, & qu'en 1702, les François, pour augmenter leur füreté, érigérent un Fort dans une Isle, près de l'embouehure de la Rivière de Kachao, revêtu aussi d'une Courtine & muni de huit piéces d'artillerie. En 1694, un Prince Négre du Pays fut baptifé à Lisbonne avec beaucoup de pompe, & reçut le nom d'Emmanuel (v).

(t) Labat. ubi fup. pag. 89. & fuiv.

(v) Description de la Guinée, pag. 428.

#### もくのものとくのかとくもとく、のかとく、のかとく、のかとくのかとくのかとくのか I Т H A P R Е

Voyage en Lylie, particulièrement au Royaume du Sénégal fur le Fleuve Niger.

JANNEQUIN. 1637.

Observations préliminaires. Le Sénégal nommes Lybie maritime.

TET Ouvrage, composé par Claude Jannequin, Sieur de Rochesort, sut publié à (a) Paris en 1643. L'Auteur se justisse sur deux points dans fa Préface: 10. D'avoir mis le Sénégal & le Cap-Verd dans la Lybie, qui de son propre aveu est fort éloigné de cette Côte. Si c'est une faute, ditil, il y est tombé les yeux ouverts, & pour se conformer à l'usage des Navigateurs, qui depuis deux Siécles, ont nommé la même Côte Lybie Maritime ou les Sables brûles. Il entend ici fans doute Zarra ou le Défert, dans l'é-& le Cap-Verd tendue duquel les Contrées dont il parle font fituées. Le nom de Niger qu'il donne à la Rivière du Sénégal paroît lui causer moins de scrupule; car il ne fait aucune Apologie de eette imitation des Modernes, quojqu'elle n'en de-

mandat peut-étre pas moins que l'autre.

SA seconde justification regarde la négligence de son style, dont il promet qu'on sera dédommagé par la fidélité de ses Relations. Il assure qu'elles contiennent des remarques si curieuses, qu'elles ne peuvent manquer de répondre à l'attente de ses Lecteurs. Un Écrivain qui remplit des promesses de eette nature, a droit sans doute de demander quelque indulgence pour son stile. Mais il semble que le Sieur Jannequin n'en a pas moins besoin pour ses Remarques. A parler naturellement la plûpart sont fort superficielles. Quoique de fon propre aveu, par éxemple, il ait remonté la Rivière du Sénégal l'espace de soixante-dix lieuës, il ne nomme pas un seul Village ou

Défauts reprochés à Jannequin.

(a) Chez Charles Rouillard, in-12. Il con-Hen qualité de Soldat. [On l'accufe ici malditien 2.18 pages, outre la Préface, & l'Epitre propos de n'avoir pas mis d'autre datte que dédicatoire à M. de Lyonne, Jannequin étoit celle de fon titre. Il s'en trouve quelques autre de Chilons fur Saone. Illit (es Voyages)

#### DIFFERENTES PARTIES DE L'AFRIQUE, LIV. VI. CHAP. II. 257

une seule Place de cette Rivière, ni même d'aucune autre partie d'un si grand Pays; à la réferve néanmoins de Terrier-rouge où se termina son Voyage. & de Biyurt où il débarqua. Il est d'ailleurs si peu éxact qu'il ne garde aucune apparence de Journal, & qu'il ne marque pas même la datte de fon retour en France; de forte qu'on n'en n'a pas d'autre que la datte générale de son titre, qui est l'année 1639. Ainsi l'on peut douter avec raison qu'un Auteur à qui la Géographie du Pays qu'il visite, paroît si indifférente, soit fort capable de répondre à l'attente qu'il veut exciter par fa Préface. Cependant il faut reconnoître que s'il n'avoit pas tant promis, on pourroit lui attribuer l'honneur d'avoir beaucoup mieux fait qu'on ne devoit l'espérer d'un Soldat. Ses observations sur les mœurs & les usages des Négres sont affez instructives, & fouvent fort exactes & fort judicieuses. Reconnoissons un autre mérite dans fon Livre; c'est d'être la première Relation d'un Voyage François dans la Rivière du Sénégal, [& par-là même très - propre à nous fervir d'Introduction à ce que nous allons dire fur les Voyages & les

Etablissemens des François au long de cette Rivière. ]

IANNEOUIN divise son Ouvrage en vingt-neuf Chapitres, précédés d'une forte d'Introduction, où il rend compte des motifs de fon Voyage, Il avoit commenceaccompagné en Angleterre M. de Bellièvre, Ambassadeur de France, envoyé par Louis XIII. pour renouveller l'amitié entre les deux Couronnes. Il avoit débarqué à Rye, dans le Comté de Suffex, d'où il s'étoit rendu à Londres, Ville, dit-il, très magnifique, & fuperbement bàtie. ] Mais sa jeunesse lui faifant desirer de courir un peu le Monde, il quitta Londres & le fervice de l'Ambassadeur, après avoir assez bien appris la Langue Angloise. Il passa à Dieppe, où se promenant un jour sur le quai, il vit un Bâtiment, de deux-cens tonneaux, pret à faire voile. Quelques Religieux, qui étoient que à Dieppe dans le même lieu, lui apprirent que ce Vaisseau alloit au Sénégal, en A- P frique, près du Cap-Verd; & s'appercevant qu'il marquoit de l'inclination pour ce Voyage, ces bons Pères, dit-il, qui le prirent pour quelque jeune Libertin, fugitif de sa famille, employèrent plusieurs argumens pour lui faire perdre ce dessein. Mais il avoit déja pris son parti. Sans s'arrêter à leurs remontrances, il s'informa où demeuroit le Capitaine. Il lui offrit fon fervice en qualité de Soldat, dans une Compagnie qu'il avoit à bord. Cet Officier, qui se nommoit Lambert, lui découvrant quelque capacité accepta ses offres,

& le fit fon Ecrivain, ou fi l'on veut, fon Sécretaire.

ILs quittèrent le rivage, le 5 de Novembre 1637 (b); mais ils s'arrêtèrent quelques jours dans la Rade, pour se fournir de quelques nécessités qui manquoient encore au Bâtiment. Dans ce court intervalle, ils faillirent d'être enlevés de dessus leurs ancres par une violente tempête, qui fit échouer à leurs yeux un Vaisseau, dont tout l'Equipage périt. Le tems ayant changé, ils mirent à la voile, & dans l'espace de deux jours, ils gagnèrent (c) Ouessant & les Sorlingues. Mais ils y furent furpris d'une seconde tempête, qui dura trois jours, & qui leur enleva leur Vergue d'Artimon. Lorsque le tems se sut éclairei, ils furent furpris de se trouver à la hauteur des Açores. Vers le même lieu, leur

Κk

JANNEQUIA. 1637.

Motifs &

Il s'embar-

Batiment

<sup>(</sup>b) Pag. 14. ducteurs Anglois Ufchant.] E(c) Jamequin écrit Ouexen, [& les Tra-

#### VOYAGES DES FRANCOIS EN 258

Bâtiment faillit d'être brûlé, par la négligence de quelques Soldats yvres . IANNEQUIN. 1637. qui mirent le feu à un barril d'eau-de-vie.

ILs apperçurent bientôt l'Isle de Palma, une des (d) Canaries. Le Matelot qui faifoit la garde fur le hunier avertit qu'il découvroit près des Isles de Groffeur (e) un Vaisseau d'environ deux-cens cinquante tonneaux, qui faifoit voile vers la Côte de Barbarie. On porta droit à lui; & l'ayant joint facilement, on trouva que c'étoit un Navire Marchand qui alloit des Cana-

ries en Espagne. LE jour suivant, on vit le Pic de Ténérise. L'Auteur fait la même Descrip-

tion qu'on a (f) déja vûe, de l'arbre merveilleux de Ferro; mais il ne la fait que fur le témoignage d'autrui. Il s'étend aussi fur la cérémonie du Bap-Cérémonie du Baptême de Mer.

tême de Mer [ dont nous insererons ici la description par désérence pour ] l'Auteur, qui la regarde comme une curiofité propre à réveiller l'attention du Lecteur. ] Ce bizarre usage est d'un établissement immémorial parmi les Matelots dans certains endroits de la Mer, tels que le Détroit de Gibraltar, le Tropique du Cancer, la Ligne; & tous les Étrangers qui passent dans ces lieux pour la première fois, font forcés de s'y soûmettre. Le Pilote se met en robe de chambre, ou se couvre de quelqu'autre robe; & prenant entre les mains fon Livre de Cartes, il fomme tous ceux qui n'ont pointencore fait le voyage, de paroître devant lui. Enfuite il leur fait faire ferment, sur son Livre, que toutes les fois qu'ils passeront dans le même lieu, ils observeront l'ancienne coûtume. Un autre homme, qui l'affifte dans cette cérémonie, donne à chacun un petit coup de plat d'épée fur le col. Après quoi, leur ayant demandé quelque petit présent pour les Pauvres, il les abandonne aux Matelots, qui leur plongent trois fois le devant de la tête dans une cuve d'eau, & qui leur en jettent quelquefois quelques feaux fur le corps pour rendre le Baptême plus complet. Cela fait, il faut leur donner quelques bouteilles d'eau-de-vie, ou de vin, pour leur peine. ] Jannequin prétend que personne n'est éxempté de cet usage; & pour confirmer fon opinion, il raconte que le Roi Henri IV. paffant de Saint-Malo à la Rochelle, & se trouvant dans un Canal dangereux, qui se nomme le Raz, où il vit pratiquer cette cérémonie à fes Matelots, demanda fur quel droit elle étoit fondée; & qu'apprenant qu'elle est si ancienne qu'on n'en connoît pas l'origine, il ne fit pas difficulté de s'y foûmettre, [la regardant.☆ comme une pratique très louäble, puisque l'argent qu'on retiroit par-la étoit employé en aumones pour les Pauvres. ]

Témoignage de quelques autres Voyageurs fur le Baptime de

Mer.

COMME il manque plusieurs circonstances au récit de Jannequin, ce qu'on lit ici de lui semble demander d'être éclairci par le témoignage des autres Voyageurs. Durret, dont on a déja vû plusieurs fois le nom, a décrit pleinement (g) les usages du Baptême sous la Ligne. Les Matelots se déguifent de diverses façons. L'un se noircit le visage, l'autre se fait un masque de pâte. D'autres paroiffent armés de moufquets & d'épées, de hallebar-

<sup>(</sup>d) En nommant les Canaries (pag. 32.) Salvages. annequin compte Madere dans leur nombre, (f) Voyez el deffus la Description de l'Ille & omet la grande Canarie.] (c) On ne fçait ce que l'Auteur entend (g) Voyage à Lima par Durret, pag. 92. par ces liles. Ce font vrai-femblablement les & fuiv.

## DIFFERENTES PARTIES DE L'AFRIQUE, LIV. VI. CHAP. II. 252

des, de broches & de poëlons. Le Pilote, pour se faire distinguer, tour- JAMMEQUIN, ne la doublure de son habit en dehors, & prend, en manière d'écharpe, la première guenille qui se présente. Dans cet équipage, ils marchent ensemble vers la chambre du Capitaine, précédés par les trompettes, les timbales & tous les instrumens qui se trouvent à bord. Après quelques fanfares, le Pilote monte sur le tillac, & donne ordre que les pavillons soient déployés. Duriet

u'en fait

Il se place dans un fauteuil, pour présider à la solemnité. On apporte devant lui une grande cuve remplie d'eau, avec un bâton qui la traverse & Andont les bouts font fontenus par deux Matelots; [on la met au pied du grand mât. ] Les Paffagers de diftinction paroiffent les premiers & s'affeyent fur le baton, tandis qu'on leur préfente un baffin, dans lequel ils ont la liberté de mettre quelqu'argent, qui les éxempte d'être plongés dans l'eau. Cette espèce de rançon est réglée suivant la qualité des personnes, depuis un écu jusqu'à douze, & chaque somme est enregistrée. En même-tems un Matelot tient son coutelas suspendu sur le col du Candidat, & le Pilote présentant son Livre de Cartes lui fait jurer, avec la main posée sur l'endroit où l'on suppose que le Vaisseau se trouve alors, qu'il obligera ceux qui passeront désormais avec lui dans le même lieu, d'observer la même cérémonie. On se contente, pour les personnes de quelque distinction qui rachetent leur liberté par un préfent, de leur faire une petite croix noire fur le front & de les arrofer de quelques goutes d'eau. Mais s'ils n'ont pas fatisfait au Tribut, les deux Matelots lachent le baton qu'ils foûtiennent fur la cuve, & les laissent tomber dedans, avec le foin de les y arrofer encore de quelques feaux d'eau qu'ils tiennent prêts. Un Amiral meme n'est pas dispensé de ce ridicule usage, avec la seule différence qu'il n'est pas rançonné pour le présent. Lorsque la cérémonie est achevée, le Charpentier & les gens qui travaillent sous lui se présentent au Capitaine, chacun tenant à la main quelqu'instrument de leur profession. Ils lui représentent que, suivant l'ancienne coûtume, tous les Vaisseaux qui n'ont point encore passé dans le même lieu, doivent paver; & si le sien est de ce nombre, ils le prient de se conformer à cette règle. S'il leur fait un présent, la solemnité finit à la satisfaction de tout le monde. Mais s'il refuse de payer, ils se prétendent en droit de couper la figure du Beaupré, Les Mousses, qui n'ont jamais fait le voyage, sont dispensés du Baptême, lorsqu'ils aiment mieux souffrir une autre cérémonie, qui est de recevoir fur leurs épaules nues un certain nombre de coups de fouet, au gré du Pi-Flote. [ Pour cela on en attache trois par une main au Cabestan; & dans l'autre main ils tiennent un fouët, dont ils se frappent les uns & les autres, iusqu'à ce que le Président mette fin au jeu ].

Baptême du

Le Père Labat, qui étoit Religieux Jacobin, raconte la manière dont il recut le Baptême (b) dans son passage en Amérique. Son premier Pilote, vêtu P. Labat. ridiculement, avec une grande épée de bois dans une main, & dans l'autre fon Livre de Cartes, fomma tous les nouveaux Passagers de paroître devant son Tribunal. Il étoit environné de douze ou quinze de ses Officiers, dans un habillement auffi ridicule que le fien. Labat, conduit par le Capitaine, qui devoit lui servir de Parrain pour la cérémonie, trouva le Pilote assis sur une espèce

260

JANNEQUIN. 1637.

pèce de trône couvert de peaux de mouton. Ses Officiers étoient debout des deux côtés, & fon Sécretaire attendoit, la plume à lamain, pour enregistrer les présens des Candidats. On avoit placé devant lui une cuve d'eau, avec un croc de ser qui la traversoit, sur lequel on fit asseoir Labat. Alors le Pilote lui tenant la main sur la Carte Marine, lui fit promettre de faire observer la même cérémonie, à ceux qui passeroient le Tropique avec lui pour la première fois. Lorsque cette promesse sut achevée, le Pilote se leva gravement, & demanda au Capitaine quel nom il donnoit au Candidat. On lui donna le nom de Précheur, d'un Roc de la Martinique qui s'appelle de même, Après quoi le Pilote prit une coupe d'argent, dans laquelle il trempa ses doigts, & marqua Labat au front. S'étant remis ensuite sur son trône, il lui demanda quel présent il vouloit saire à l'Equipage. Labat donna trois écus, avec un barril d'eau-de-vie. Plusieurs Candidats, qui ne payerent point, furent plongés sans ménagement. Cette digression ne sçauroit passer pour inutile dans H un Ouvrage qui appartient proprement à la Marine.]

Tannequin relache fur laCote deBarbarie.

Férocité des

Mores de cet-

te Côte.

LE Vaisseau de Jannequin continuant, sa course arriva sur la Côte de Barbarie, qu'il ne cessa pas de suivre pendant cinquante ou soixante lieuës, jusqu'au Cap-Blanc. Elle est basse; & le rivage, qui est de sable brûlé, paroît continuellement fort uni. On relâcha au Cap-Blanc, dans la vûe d'y construire quelques Barques, qui sont nécessaires pour entrer dans la Rivière du Sénégal; car les Vaisseaux sont obligés de demeurer à l'ancre dans la Rade. Comme l'Auteur ignoroit encore les raisons qu'on avoit de s'arrêter, il s'ennuya beaucoup du féjour qu'on lui fit faire dans un Pays qui lui parut maudit du Ciel. L'eau manquoit à bord, & l'on n'en put trouver sur la Côte, à quelque profondeur qu'on ouvrit la terre, ou plûtôt le fable, qui est véritablement brûle, & si mol qu'on n'y peut marcher cinquante pas. Cependant les Gens de l'Equipage étoient obligés de porter aux Ouvriers tous les fecours dont ils avoient besoin. Leur fatigue auroit été soulagée s'ils avoient trouvé les Habitans plus fociables; mais ces Barbares, jugeant peut-être des Européens par eux-memes, n'ofoient s'approcher pour faire l'échange de leur poisson, qu'ils prennent avec des fléches, contre le tabac, l'eau-de-vie & le biscuit des Matelots. Ils prenoient la fuite au moindre bruit qui partoit du Vaiffeau, ou du chantier des Barques. Les François ne trouverent pas d'autre moyen, pour les engager dans quelque commerce, que de placer à quelque distance ce qu'ils vouloient donner pour leur Poisson, & de se retirer, en attendant à quoi ils se détermineroient. Ils comprirent cette manière de traiter; & prenant les marchandises qu'on leur offroit, ils laissèrent à la place une bonne quantité de poisson. Mais se défiant sans doute de quelqu'artifice, ils regagnérent leurs. cabanes avec autant de précipitation que s'ils eussent été pouriuivis. Ils menent une vie si misérable, qu'on les prendroit pour des squellettes, ressuscités d'entre les Morts, plûtôt que pour des créatures humaines. L'unique foutien de leur vie est le Poisson [ séché au soleil, ] avec un peu de maiz & de tabac. Agla vérité, le Poisson est si abondant sur leur Côte que la mémoire de l'Auteur n'a pu lui faire rappeller la quatrième partie des noms. Les gens du Vaiffeau prirent d'un feul coup de filet, trois cens Mulets, outre quantité d'autres efpèces, telles qu'un Corbin & un Pantouflier, deux Poissons de la grandeur d'un homme, des Bonites, des Dorades, des Barbues, des Soles, des Carpes, des Bars, des Capitaines, des Machorans, des Rachaos, des Moines, des Né-

Différentes efnèces de Poiffons auSénégal.

gres .

## DIFFERENTES PARTIES DE L'AFRIQUE, LIV. VI. CHAP. II. 261

gres, tirant tous leur nom de leur couleur ou de leur forme. Après avoir construit une seule Barque, le désagrément de ne pas trouver d'eau fraîche, fit remettre en Mer pour le Sénégal, où l'on arriva dans peu de jours.

JANNEQUIN. I 637.

Le Vaisseau sut laissé à l'ancre près de la Barre; & le Capitaine, avec la construisent plus grande partie de l'Equipage, entra dans la rivière, où il aborda au Villaune maifon.

Les François

ge de Byurt, ou Biévre, [qui appartenoit à Jean (i) Barre] comme l'Auteur le nomme, à trois lieuës de l'embouchure. Là, les François, avec le fecours des Négres, bâtirent une maison pour se mettre à l'abri des grandes rosées ( k), qui sont si dangereuses dans le Pays, qu'on ne peut dormir l'estomac nud sans s'exposer à mourir le jour suivant. Pendant qu'une partie de l'Equipage saisoit cuire des briques pour l'édifice, d'autres s'occupérent à décharger les marchandifes, à payer les droits qui revenoient à quatre Princes du Pays, & à trafiquer avec les Négres. D'autres furent employés dans les Bois à couper des branches fourchues, pour bâtir, sur la rivière, un Pont, qui devoit servir à v recevoir les cuirs des Négres & à charger les Barques. Enfin d'autres allèrent à la chaffe des Cerfs & des Sangliers, & le reste demeura pour jetter les fondemens de la maison. Cette dernière occupation sut la plus pénible, à cause de l'excessive chaleur, & de la difficulté qu'on avoit à trouver de l'eau. QUATRE ou cinq jours après leur arrivée, les François virent venir deux

Ils recoivent deux Ambaffadeurs Né-

Alkades (1) Négres, fort bien montés, avec la qualité d'Ambassadeurs; l'un de la part du Damel (m), avec qui le Capitaine avoit contracté des liaifons d'amitié dans un autre voyage, pour l'affürer de sa protection sur son territoire; l'autre de celle du Brack, avec qui le Capitaine avoit eu quelque différend, mais pour le féliciter néanmoins de fon arrivéc, lui proposer une réconciliation. & lui offrir en un mot le choix de la guerre ou de la paix. Le Capitaine. que Jannequin nomme ici pour la première fois Lambers, ne balança point à choifir la paix; non qu'il appréhendat la guerre, mais dans la feule vûe de procurer du fuccès à fon Commerce. L'Auteur observe à cette occasion que la crainte de l'artillerie faifoit tant d'impression sur les Sauvages, que soixante François bien retranchés auroient été capables de faire tête à fix mille Négres.

Damel &

p qui n'avoient pour armes que des Fléches & des Zagayes.] L'Ambassadeur du Damel fut congédié avec les droits ordinaires, &

des présens pour son Maître, qui consistoient en quelques barres de fer, du linge, quelques aunes de Frize rouge & bleue, de l'eau-de-vie, du miel, de l'argent, des bracelets, des piques, des miroirs, des couteaux, des grains de verre, du cristal & du papier. Il fut chargé de dire à son Maître que ses Sujets pouvoient se rendre librement sur la Côte pour le trafic. L'Envoyé du Brack recut auffi des présens pour le sien, avec ordre de lui demander quelque diminution de droits, parce que le Capitaine avoit eu depuis peu le malheur de perdre un Vaisseau. Le Brack ne se fit pas presser pour accorder cette faveur; mais l'Auteur remarque que s'il l'eut refusée, Lambert étoit résolu de ne lui rien donner. & n'en seroit pas entré moins hardiment dans les terres de fon Domaine.

cr (i) Il fera parlé dans la fuite de ce Jean Labar femble dire le contraire. Vol. I. pag. 10, farre, & de fa Famille. (1) L'Auteur dit Alkati.

<sup>(</sup>w) L'Auteur femble regarder les noms de (k) Il parolt par ee paffage, que les François n'avoient pas encore alors un Fort ou Damei & de Brack comme des noms propres; Comptoir fur la rivière de Sénégal, quolque mais ce font des titres.

#### 262 VOYAGES DES FRANÇOIS EN

INNEQUIN. 1637. Fatigues des François.

La Maison, ou le Fort, sut achevé avec beaucoup de peine, à cause des chaleurs excessives, & du trouble qu'on recevoit sans cesse d'un prodigieux nombre de petites mouches qui s'appellent Marignons ou Maringouins. D'un autre côté, les provisions commençant à manquer, on étoit forcé de se réduire à la nourriture des Sauvages. Lorsqu'on eut vû la fin d'un ouvrage si difficile, on remonta la rivière dans la Barque, en commençant, à mesure qu'on avançoit, pour des coirs, de l'ivoire, des gommes, des plumes d'Autruche, de l'ambre-gris & de l'or. Les deux rives, jusqu'à Terrier-rouge (n) font d'une

Agrément des rives du Sénégal. Arbres ne 1 mis Paretuviers.

Echos en bre.

grand nom-

Principaux Princes du Pays.

verdure continuelle. & revêtus de beaux arbres, austi verds que les Orangers de France, avec les fcuilles de la même forme, mais fans aucun fruit. Ces arbres, que l'Auteur appelle Paretuviers (0), ont de petites racines qui fortent de la terre, & qui font si fortes & en si grand nombre, qu'elles rendent le chemin fort difficile. Les Forets font remplies d'échos, dont l'Auteur ne veut attribuer la cause qu'à la profondeur d'une si vaste solitude. L'agrément de l'ombre, dit-il, qui fert à rafraîchir le vent, la beauté de la perspective, & le fon des trompettes mille fois redoublé par les échos, n'étoient pas une petite confolation pour les François dans ces climats brûlés du Soleil. Dans tous les lieux de leur passage, les Chess des Négres venoient leur rendre des civilités, & leur apportoient pour présens, des Sangliers, qu'ils tuent avec leurs zagayes, ou qu'ils prennent dans des filets & dans des trapes. Enfin les Négres leur furent utiles en mille occasions, soit pour la Pêche ou la Chasfe, foit pour leur fervir de guides dans une infinité de lieux. Cependant Jannequin est persuadé que la crainte avoit plus de part à leurs services que l'affection. Les principaux Princes dont il rapporte les noms, font le Damel, Roi des Négres de Lybie (p), le Brack, Roi des Foulis; le Kamalingo, Roi ou Chef des Mores de Barbarie; & le grand Samba Lamma, Roi des Mores & des Barbariens (q), dit l'Auteur, qui bordent Tombuto. Les trois premiers font Tributaires du Samba Lamma (r), dont la Couronne est héréditaire. Les Seigneurs Négres font les Alkhadbis (s), ou Chefs de Villages, & les Marbuts ou les Prêtres. IANNEQUIN n'eut aucune avanture extraordinaire dans ce Voyage; mais

il fait le récit d'un combat dont il fut témoin, entre le Kamalingo, & un Lion terrible. Ce Prince voulant faire connoître son courage & son adresfe aux François, les fit monter fur quelques arbres, près d'un Bois fort fréquenté des bêtes farouches. Il montoit un excellent Cheval, & ses armes n'étoient que trois javelines, que les Négres appellent Zagayes, avec un coutelas à la Moresque. Il entra dans la Foret, où rencontrant bientôt un Lion, il lui fit une blessure à la fesse. Le fier animal accourut vers son ennemi, qui feignit de fuir, pour l'attirer dans le lieu où il avoit placé les François. Alors le Kamalingo tournant tout-d'un-coup l'attendit d'un air ferme, & lui

Combat d'un Prince Négre contre un Lion.

> (n) Ce lieu est fur la Rive du Nord, à 70 lieues du Fort Louis. Voyez la Carte du Sé-

( ) Ou Paletuviers, forte de Mango. (b) Jannequin entend les Negres voifins du Sénegal. Voyez ei-deffus l'Introduction de

ce Voyage. ( q ) On ne sçait ce que l'Auteur entend ici par Barbariens. On verra d'ailleurs qu'il fe

trompe fur tous ees titres. (r) C'est peut être le même qui est appellé par d'autres Siratie.

s) On feat que Khadi, ou al Khadi, signific Juge chez les Mahometans. Les François, au licu de Marbuts difent Marabouts.

## DIFFERENTES PARTIES DE L'AFRIQUE, LIV. VI. CHAP. I. 263

lança une feconde javeline, qui lui perça le corps. Il descendit aussi-tôc, & prenant un épieu, il alla au devant du Lion, qui venoit à lui la gueule ouverte, avec un furieux rugiffement. Il lui enfonça fon épicu dans la gueule même. Enfuite fautant fur lui, le fabre à la main, il lui coupa la gorge. Après fa victoire, qui ne lui coûta qu'une légère bleffure à la cuiffe, il prit quelques poils du Lion, & les attacha comme un trophée à fon Turban (t). Jannequin confesse que les Négres de ce Pays l'emportent tellement sur les Européens pour la force & le courage, qu'un de ces Barbares renversoit ai- Force des Néfément d'une feule main le plus robufte des François; de forte que s'il étoit gres, question d'en venir aux coups, dans un combat d'homme à homme, il ne doute pas que l'avantage ne demeurat toûjours aux Négres. [On doit tenir comp-

JANN'OUIN. 1637.

Crédulité de

te à l'Auteur de ce qu'il a bien voulu rendre, à cet égard, justice aux Négres. Il n'est point porté à dire du bien d'eux, parce qu'ils étoient d'une croyance différente de la fienne. Jannequin étoit un zélé Catholique, ou plûtôt un Bigot, qui ne pouvoit pas se résoudre à reconnoître quelque bonne qualité dans ces Peuples.] Il parle ailleurs de leur commerce avec le Diable, dans des l'Auteur. termes qui ne font pas un honneur extrême à ses lumières; sur-tout lorsqu'il déclare que les jeunes Négres ne peuvent (u) apprendre à lire & écrire l'Aprabe, sans le secours de l'Esprit malin, [qu'ils appellent Kamata;] & qu'il pa-

roît perfuadé que leurs Marbuts ou Marabouts reçoivent de lui, dans un E-commerce particulier, des informations sur les choses (x) dérobées. [Il traite de superstitions ridicules & diaboliques leurs Grisgris, ou charmes; qui cependant, de son propre aveu, ressemblent beaucoup aux agnus Dei, qui sont en usage parmi les Catholiques, & dont ce ne sont que des imitations. ] Ccpendant si l'on passe à l'Auteur cette grossière crédulité, qui paroît venir d'un défaut d'éducation, il paroît que ses observations sur les Négres sont éxactes & fidèles. Mais on les remet, fuivant la méthode qu'on s'est proposée dans cet Ouvrage, à la Description du Pays même, qui ne sera pas éloignée de cet article & l'on se borne ici à suivre l'Auteur dans l'Histoire de fon Voyage.

Ocuf d'Au-

IL raconte qu'un Négre lui ayant fait présent de deux œuss d'Autruche, pour les porter en France, il les envelopa fort soigneusement dans de l'étoupe, & les mit dans sa cassette. Quelque tems après, le hazard lui ayant tre couvé. fait jetter les yeux sur ce dépôt, il sut surpris de voir remuer l'étoupe, & d'appercevoir qu'un de ses œuss étoit cassé. Il cherchoit avec surprise la cause de cet événement, lorsqu'il apperçut une jeune Autruche, qui s'efforcoit de rompre la membrane intérieure qui étoit encore entière (y). Il lui ouvrit ausli-tôt le passage, & la trouvant toute formée, il la nourrit pendant huit jours avec de l'herbe. Il ne doute pas, dit-il, que la même chose ne fût arrivée au second œuf, s'il n'eût pris soin de le vuider, pour en porter l'émeaille en France. [Mais il laisse droit de conclure, que les œufs d'Autruche

(f) Pag. 148.

(u) pag. 118.

tes d'œufs réuffiilent avec le secours d'une chaleur conflante & modérée. [Mais ce qu'il y a (2) pag. 120.
(2) Ce que Jannequin trouvoit furprenant ceffe, pendant que la membrane interieure ne l'eft pas ajourd'hui pour nous. Toutes fortette de l'eft pas ajourd'hui pour nous. Toutes fortette de l'eft pas ajourd'hui pour nous. JANNEQUIN.

Effets du tonnerre & de la pluye au Sénégal n'ont pas besoin d'être couvés pour la formation des poussins, & pour les faire éclore.]

DANS le Chapitre où l'Auteur parle des Saifons, il se plaint beaucoup de l'incommodité d'un climat, où le tonnerre & la pluye produisent non-seulement de grandes inondations de rivières, mais encore des vers sur les Hommes & fur les animaux. C'est particulièrement aux mois de Juillet, d'Août, de Septembre & d'Octobre, quelquefois même jusqu'au commencement de Novembre. Aussi les Negres batissent-ils leurs maisons dans des lieux élevés. Les François, qui avoient négligé cette précaution, eurent le défagrément de voir leur premier étage rempli d'eau pendant toute la durée de cette faison. & de ne pouvoir fortir fans avoir l'eau jusqu'aux épaules. Ce contretems leur fit hâter les préparatifs de leur depart. Ils envoyèrent à bord une partie des marchandises qu'ils s'étoient procurées par leurs échanges. Les cuirs & les peaux n'étant pas tannées, demandoient beaucoup de foin pour les garantir de l'humidité de la Mer. On les fit d'abord tremper pendant douze ou quinze heures dans de l'eau falée. Ensuite les étendant au Soleil, on les fit sécher à demi. Après quoi les ayant doublées, on acheva de les faire fécher entièrement dans cette fituation, pour les mettre dans l'endroit le plus fec du Vaisseau. Jannequin prend occasion de tous ces embarras, pour condamner les Européens. qui se laissent conduire, par le desir du gain, dans des Contrées où il prétend que les Négres seuls peuvent résister à la chaleur & à l'intempérie du climat.

Départ du Vaiffeau de Jannequin.

Ses remarques Géographiques. L s incommodités de la faison, qui ne faisoient qu'augmenter, ayant fait prendre aux François la réclution de quitter un Pays s'ina-láin, l'Auteur se croit obligé d'apprendre à s'es Lecteurs que les Royaumes dont il a patlé font arrolés pat le Niger; qu'aprés avoir traversé le Royaume de Tombuto, ce fleuve se divisé en trois branches: que la première passe en Barbarie, sous le Tropique du Cancer; que la feconde arrole les quatre Royaumes qu'il a nommes, de se jette dans la Mer entre la Barbarie de le Sénégal; de que la troisième, dont le cours est plus long que celui des deux autres, se décharge près de la Côte de Guinée (z). Il ne donne pas plus d'étende à s'a Décription, sous prétexte que les Géographes on a silie, parié de ces rivières; de forte que n'ayant parlé qu'après eux, ce qu'il dit ne peut fervir à prouver que le Sénégal loit une branche du Niger. Il sembloit néanmoins, par le titre de son Livre, qu'on en pouvoit espérer d'autres éclair-cissemens.

Maladie de l'Equipage, & leur reméde.

LAMERT mit à la voile pour les Illes du Cap-Verd. Il y prit des rafraitchiffmens, fans lefqueis la uroit perdu douze ou quime Matelots, affiingés de différentes maladies. Les uns étoient atraqués dans les nerfs, & ref-fencient des accès de foibelle qui reffemblient beaucoup au mal caduc. D'autres étoient tourmentés du ferbut, & n'auroient pas confervé une de leurs dents, s'ils n'avoient touve un remée fouverain dans la graiffe des Tortues. Cependant on fut huit jours entiers à tourner entre les Illes de Saint-Nicolas & de Saint-Vincent, qui font à fept lieus l'une de l'autre, avant que de pouvoir entrer dans la Baye de Saint-Vincent, où l'on troute.

# DIFFERENTES PARTIES DE L'AFRIQUE, LIV. VI. CHAP. II. 265

les restes d'un Equipage François, dont le Vaisseau avoit péri quelque tems auparavant par l'ignorance du Pilote. Il s'étoit noyé trois Matelots. Ceux qui étoient échapés au naufrage, & qui avoient regardé comme un bonheur de pouvoir gagner une lile inhabitée, y avoient trouvé des Tortues. Avec le secours d'une pierre & d'un briquet, qu'un d'entr'eux avoit sauvé François. dans sa poche, ils avoient eu l'art de les préparer. Ils avoient vêcu de cette manière, jusqu'à ce qu'ils avoient découvert un Vaisseau Anglois qui faifoit voile aux Isles de Peru, & qui avoit envoyé sa Chaloupe au rivage. Le Capitaine, quoique disposé à les secourir, n'avoit pû recevoir que la moitié de leur nombre, parce que ses provisions n'étoient pas suffisantes. Ils avoient tiré au fort, & les plus heureux étoient passés fur le bord Anglois, tandis que les autres avoient continué de vivre dans la même mifère jusqu'à l'arrivée de Lambert.

> Secours que les Matelots reçoivent du

IANNEQUIN.

1637.

Naufrage d'un Vaideau

L'ETAT déplorable où il les trouva réduits, le toucha d'une vive compassion. Tous les gens de l'Equipage étant entrés dans les mêmes sentimens, chacun s'empressa de leur donner des vestes, des bas & des hautes chausses, reçoivent ou Vaisseau de pour couvrir du moins leur nudité. Outre les peines qu'ils avoient effuyées Jannequin. dans une situation si misérable, on considéroit qu'ils avoient perdu tout le fruit de leur voyage. Cependant il falloit que la pitié de Lambert & de ses gens fût extrême, pour leur faire oublier qu'ils commençoient eux-mêmes à manquer de vivres, & que depuis quatre jours, l'Econome du Vaisscau avoit diminué la mesure ordinaire du biscuit. Avec ce retranchement même, il ne leur en restoit que pour deux mois, qui étoient le plus court espace dans lequel ils pussent espèrer d'arriver en France. Aussi se ressentirent-ils de l'excès de leur charité vers la fin du Voyage.

LES Tortues qu'ils trouverent en abondance à Saint-Vincent, servirent non sculement à rétablir les Malades, mais à prolonger leurs provisions, par le foin qu'ils eurent d'en faler quelques barrils. Ils carénèrent aussi leur

Vaisseau, & la provision d'eau fut renouvellée.

Les vents furent si peu favorables à leur retour, qu'ils furent arrêtés beaucoup plus long-tems qu'ils ne s'y étoient attendu. Trois semaines avant qu'ils arrivassent à la vûe des Côtes de France, leurs provisions se trouvérent tellement diminuées, qu'ils furent réduits à trois onces de biscuit par jour ; encore étoit-il si moisi, qu'ils étoient obligés de le tremper dans la praisse de leurs Tortues pour le pouvoir avaller. [Leur eau étoit si mauvaise, & ils en avoient si peu, que pendant huit jours, ils furent réduits à n'avoir qu'une petite quantité d'eau-de-vie tous les matins. ] La faim, qui devint le mal commun, réduifit les plus robuftes à la figure d'autant de Squelettes. Jannequin proteste qu'en se mettant au lit , il se trouvoit si maigre, qu'il n'étoit pas reconnoissable à ses propres yeux. Il ajoûte qu'en abordant relache à Caà Camaret en Bretagne, les Soldats & les Matelots se hâtèrent de vendre tagne, leurs habits, leur linge & tout ce qu'ils ne portoient pas actuellement sur eux , pour acheter des vivres; & qu'ils fe remplirent si avidement l'estomac qu'en retournant à bord, ils étoient incapables de se remuer pour le service du Vaisseau. Ils passerent huit jours dans cette Baye, autant pour se remettre de leurs souffrances, que pour attendre quelques Vaisseaux du Canada & des Isles de Peru, qui y avoient auti relàché par la crainte des Armateurs de Dunkerque, dont cette Côte étoit infestée. Les Capitaines de tous ces Bâ-III. Part,

Trifte état où le fien fe

timens

JANNEQUIN.
1637.
Il arrive à
Dieppe.

timens convinent de mettre enfemble à la voile, & choifrent Lambert pour les commander jufuy<sup>th</sup> Dieppe, où lie arrivérent beureufiement dans l'efpace de quarante-huit heures. Cependant ils faillirent de manquer ce Port, par l'indeverance de leurs Pilotes, qui ne fe croyoient encore qu'i la hauteur du Havre-de-Grace, torfqu'à la pointe du jour ils reconnurent qu'ils étoient proche de Saint Valery. Ils entrérent au Port de Dieppe avec la marée

fuivante. [ Pour mettre le Lecteur bien au fait de ce que contient le Livre de Jan-17 nequin, nous joindrons ici le contenu des Chapitres. L'ouvrage commence par une Introduction, où l'Auteur s'étend fur l'inclination qu'il a eu des fa eunesse pour les Voyages, & sur son arrivée en Angleterre pag. 1. Dans le I. Chap. il parle de son départ de Dieppe, & du féjour qu'il fit dans la Rade pag. 13. Le II. Chapitre contient une Relation des Isles Canaries, avec la description du Baptême de Mer, pag. 31. Le III. l'arrivée de l'Auteur au Cap-Blanc, avec quelques particularités, fur les Morcs, pag. 41. Le IV. Ce que firent les François après leur arrivée, & quelques Descriptions du Pays, pag. 57. Le V. une Ambassade de Damel & de Brack, deux Rois Négres au Capitaine Lambert, pag. 61. Le VI. un détail des droits qu'il faut payer aux Rois du Pays, pag. 66. Le VII. une énumération des Marchandifes qui font de débit parmi les Négres; une Description de la beauté de leur Pays, & de la civilité des Habitans, pag. 66. Le VIII. traite des Bâtimens des Négres, de leur manière de vivre, & de quelques autres particularités. pag. 72. Le IX. des Rois dont l'autorité s'étend au long du Sénégal, pag. 82. Le X. de la manière dont ils élisent leurs Rois. Le XI. de la manière dont ils font la guerre, & de leur habileté à nager, pag. 86. Le XII. des raifons pourquoi les Négres ont le Nez plat; de leurs habillemens, & de la manière dont leurs Rois traitent les Etrangers de distinction , pag. 02. Le XIII. parle de la manière dont ils administrent la Justice, pag. 103. Le XIV. de leur Religion, de leurs prières & de leurs abfolutions, pag. 105. Le XV. de leur Ramadan ou Jeune, & de l'éxactitude avec laquelle ils l'observent, & des Cérémonies qui se pratiquent parmi eux aux nouvelles Lunes, pag. 100. Le XVI. de leur Circoncision , pag. 115. Le XVII. de leur Superitition, de leurs Grisgris, & autres Sortilèges, pag. 119. Le XVIII. de leurs Enterremons, pag. 123. Le XIX. de leurs Mariages, pag. 128. Le XX. traite de quelques Animaux, & particulièrement des Crocodiles & de la manière de les prendre, pag. 136. Le XXI. de la Chasse de l'Eléphant, pag. 144. Le XXII. décrit un combat fingulier entre un Prince Negre, & un Lion, & parle de la force des Négres, pag. 147. Le XXIII. traite des Exercices & des Divertiffemens des Seigneurs Negres, pag. 154. Le XXIV. traite des Autruches, la facilité avec laquelle on les apprivoife, & de la manière dont les Negres les prennent. À cette occasion l'Auteur rapporte ce qui lui est arrivé avec deux œufs de ces Oifeaux, pag. 157. Le XXV. roule fur la pêche des Négres, pag. 173. Le XXVI. fur la manière dont ils prennent les Chevaux-Marins, pag. 175. Le XXVII. fur les mauvais effets de l'air de ce Pays, pag. 180. Le XXVIII. contient la Relation du Naufrage d'un Vaiffeau qui échoua contre l'Isle de S. Vincent, & dont l'équipage eut beaucoup à fouffrir, pag. 196. Le XXIX. le retour de l'Auteur en France, & de l'extrémité où fut réduit tout l'Equipage du Vaisseau, parce que les provisions manquèrent avant

JANNEQUIN

LILI ALLES COCOLO

qu'on arrivat à Dieppe, pag. 208.7

### DIFFERENTES PARTIES DE L'AFRIQUE, LIV. VI. CHAP. III. 267

JANNEQUIN a joint trois Figures à fa Relation. 1º. Celle du Poiffon que les François nomment Panisoflier, & les Anglois Hammerfirb, pag. 45. 2º. Une Ville des Négres, fort mal deslinée, pag. 75. 3º. Un Négre, vêtu à la mode du Pays, pag. 94.

# CHAPITRE III.

Voyages du Sieur André Brue au long des Côtes Occidentales d'Afrique.

CEST au Pêre Labat qu'on doit la publication de cer Voyages dans fu Nasuella Relation de l'Afrique Occidentale, ou pillôts fon Ouvrage eff compofé prefiqu'uniquement fur les Mémoires qui lui avoient été fournis par le Sieur Brue. Quand on confidére avec quelle prudence ce Directieur Général du Commerce Prançois au Sénégal, ménagea les affaires de la Compagnie, & quelle confidération il à fattur des Rois Negres dans tous fes Voyages, nor prend néceffairement une haute idée de fon elprit de de fon habitete. Un fi fong féjour confidération montréparte de la Compagnie, de la compagnie de

"I fut nommé pour fuccéder en 1607 au Sieur Jean Bourgaignon, premier Directiur de la quartieme Compagnie Prangolié du Sénégal. Les affaires de la Compagnie, qui écoient en fort mauvais état, changérent avantagenfement fous fa direction, de feroient devenues encore plus floriflantes, s'il ent regul les fecours nécessaires à fes entreprifes. Il fit deux voyages fur la rivère du Sénégal, Pun en 1697, l'autre en 1698, qui rétablient le crédit de la Compagnie chez tous les Princes voifins. En 1700, il fit par terre le voyage de la Hombra de Cachoa, de de-la de-l'ille de Billio, [ou de Billigag] pour les intérêts du même commerc. Mais les affaires ayant commencé à de-liner par divers convertents, il fur rappellé en Prance dans le cours de l'année 1704 compagnie du Sénégal le pris de reprendre la loction gir de la contrata de l'action de l'

chebourg, alors Gouverneur de Gorde, que la Compagnie reçut à fa recommandation.

Ce nouveau Directeur eut le malheur de se noyer le 2 de Mai 1713, en traversant la rivière du Sénégal. Alors M. Brue sur si vivement follicité par la Compagnie de reprendre son ancien poste, qu'il ne pût restifier d'y consetir. Il partit de Nantes le 15 de Mars 1714; & le 20 d'Avril, il arriva heureussemt

d'accepter cette Commission, il proposa, pour remplir sa place, M. de Ri-

B R U E.

Observations préliminaires.

Mérite de M.

Ses différens emplois au fervice de la Compagnie Françoife.

(a) Labat écrit Biffuux, Carbaux, en afgrétant tolijours les terminaifons Françoifes. R. d. T. L. 2

reusement au Fort Saint-Louis. Le succès de sa conduite répondit aux espé-1697. rances de la Compagnie. En 1715, il fit le voyage du Sénégal au Défert, pour le commerce des gommes. La même année, il en fit un autre pour découvrir le Lac de Kayor. Enfuite la Compagnie des Indes ayant acheté avec l'approbation du Roi, les droits de la cinquième Compagnie du Sénégal, les Directeurs de ce nouvel Etablissement, qui connoissoient le mérite de M. Brue, l'engagèrent par des offres fort avantageuses à conserver la Direction générale, jusqu'au mois de Juin 1720, que ses affaires l'obligèrent de retourner en France, après avoir residé, en deux sois différentes, onze années en-

L'Editeur de fes Mémoires y mêle d'autres témoignages.

tières en Afrique. Aux Mémoires de M. Brue, le Père Labat a joint ce qu'il a pû trouver de conforme à ses vûes dans les autres Auteurs. Mais n'ayant pas toûjours pris foin de citer ses autorités, il nous laisse souvent embarrasses à distinguer les informations qu'il avoit reçues de M. Brue, de ses propres réflexions. Ainsi l'on ignore, affez ordinairement, à qui l'on a l'obligation de ce qu'il rapporte, ou dans quelle quantité ces additions font partie de fon Ouvrage. A la vérité lorsqu'il parle des Végétaux, des Oiseaux, & des autres Animaux, il cite fouvent les Anciens & quelquefois les Modernes. Mais il en faut donc conclure que tout n'appartient pas à M. Brue; & dans les endroits mêmes où l'on pourroit croire que c'est d'après lui qu'il écrit, parce qu'il ne prend soin de citer personne, nous avons fait remarquer dans nos Notes, qu'il emprunte quelquefois, mot-à-mot, des passages entiers de plusieurs Ecrivains modernes. En un mot, on ne peut s'affurer qu'il ait donné aucune partie des Mémoires de M. Brue fans mêlange, à la réferve des Journaux, des Négociations . & des Descriptions. Cependant, quoiqu'il ait publié son Ouvrage pendant la vie de cet illustre Voyageur, il n'a pas fait difficulté de le donner pour ga-

Embarras qui refulte de ce mèlange.

> rant de la vérité de fes Relations. O n peut lui reprocher encore d'avoir mêlé confusément dans sa narration Autre confules Journaux & les matières, pour en rendre apparemment la lecture plus agréable par la variété des sujets. Mais faisant profession dans ce Recueil de regarder l'utilité comme notre première régle, nous ne balançons pas à fuivre ici la méthode dont nous nous fommes fait une loi, en réduifant notre narration à l'ordre du tems. Ainfi nous commencerons l'article de M. Brue par son voyage de Rufisco au Fort Louis, que l'Editeur place le dernier; & nous en placerons même un autre, [tiré de Barbot] dans l'intervalle, parce

tion qu'on fe propose ici d'eviter.

> qu'on en peut tirer, pour la Géographie du même l'ays, des éclaircissemens C. I.

# Différends entre Brue, & le Damel, Roi de Kayor.

Affection du Damel pour Bruc.

TL n'y avoit pas long-temps que Brue étoit arrivé au Fort Louis, en 1697. A avec la qualité de Directeur & de Gouverneur Genéral pour la Compagnie lorsqu'à l'oceasion de cent cinquante Esclaves, qu'il acheta dans l'espace de trois semaines à Rufisco, il sic connoillance avec Latirfal Saukabé, Roi de (a) Kayor.

(a) Villault écrit Kayllor.

qui ne doivent pas être rejettés plus loin.

## DIFFERENTES PARTIES DE L'AFRIQUE, Liv. VI. CHAP. III. 269

Kayor, qui porte le titre de (b) Damel. Les présens du Général François. joint aux marques de respect avec lesquelles il traita ce Prince, le mirent si bien dans fon esprit, qu'il ne se faisoit point une partie de plaisir à laquelle il ne fut invité. Le Damel fit danser ses femmes en la présence, & ne pouvoit être un instant sans le voir. Cette familiarité devint suspecte au Général. Elle pouvoit couvrir quelque trahifon; ou du moins ce pouvoit être un artifice, pour amener infenfiblement quelque demande extravagante, qui pouvoit devenir l'occasion d'une querelle. [Cependant il fut obligé d'user de dissimulation en affectant de vivre dans une grande familiarité avec ce Prince. ] L'événement justifia ses soupçons. Le Damel lui demanda un jour, avec beau-

Naiffance de

BRUE.

1697.

coup d'instances, une certaine quantité de marchandises qui ne pouvoit être accordée fans nuire au Commerce François; & le Général embarrassé eut be-

foin de toute fon adresse pour se défendre.

Avec quelques civilités qu'il ent adouci son refus, il en resta beaucoup de mécontentement au Roi Négre. Ce commencement de méfintelligence fut augmenté par la malignité ou l'imprudence du Gouverneur de Gorée, qui dit un iour à quelou'un des Officiers du Damel, que le Général n'avoit pas fait voir ses plus belles marchandises à son Maître, & qu'au lieu de lui présenter des piéces de drap d'onze aunes, il ne lui en avoit donné que de cinq aunes & demie. C'étoit affez pour faire éclater le ressentiment de ce Prince. Il reprocha vivement au Général de l'avoir trompé, & le menaça de sa vengeance. Il ajoûta, en grinçant les dents, que les François devoient confidérer de qui dépendoient leurs Comptoirs au Sénégal & a Gorée, qu'il pouvoit les en chasser, ou les y faire mourir de faim, en défendant à ses Sujets de leur fournir des vivres; que si ses Prédecesseurs avoient eu la foiblesse de faire des Traités défavantageux avec les François, & de leur céder une partie de leurs Côtes, rien ne l'obligeoit à se couvrir de la même honte; qu'il étoit le Maître dans ses Etats; & qu'ayant le droit de commercer avec toutes les Nations du Monde, il ne manqueroit pas de forces pour réprimer ceux qui entreprendroient de s'y oppofer.

Ils ont enfemble une explication

BRUE lui représenta que s'il étoit résolu de violer la soi d'un Traité qui avoit été jurée si folemnellement , il pourroit bientôt s'en repentir , parce que la Compagnie étoit affez puissante pour le forcer d'éxécuter ses promesses; que le Roi de France se ressentiroit de l'outrage qu'il verroit faire à ses Sujets, & non-feulement ravageroit ses Côtes, mais les affujettiroit par des Forts, dont toutes les Puissances d'Afrique ne pourroient secouër le joug; qu'à l'égard du Commerce, la Compagnie auroit toûjours foin de lui fournir les marchandifes convenables, & feroit toûjours prête à les échanger pour les fiennes. Enfuite, pour modérer fon reffentiment, il lui fit préfent de quel-Poues piéces de drap d'onze aunes; [& il acheta de lui quelques esclaves a modement. cinq piéces de toiles de onze aunes chacune par tête, au lieu qu'auparavant on les avoit à cinq pièces de toile de cinq aunes & demie chacune. l'La bon-

QUELQUE:

b) On ne nous apprend pas-ce que co titre fignifie. R. d. T.

au bruit des tambours & des trompettes.

ne intelligence parut rétablie par cette explication. Lorsque Brue quitta Rufisco, le Damel le fit conduire jusqu'au rivage par ses principaux Officiers,

# VOYAGES DES FRANÇOIS EN

Brus. 1607.

Quelque tems après, l'Alkade (c) de Russico sut envoyé au Général pour lui apprendre que Damel avoit résolu de déclarer la guerre au Burbamel. & f. cours ghiolof (d), c'est-à-dire, au Roi des Jaloss, & pour lui demander de sa part qu'il demande un secours de douze Laptots (e), qui entendissent l'usage des armes à seu. aux François. Brue, qui connoissoit les caprices de ce Prince, & qui ne vouloit lui donner aucun sujet de plainte, sit assembler tous les Laptots qui étoient au service de la Compagnie, & laissa au Député la liberté de choisir. Mais comme la plûpart n'étoient pas Sujets du Damel, & n'avoient aucune obligation de le fervir, ils refuférent d'accompagner l'Alkade; de forte que ce que le Général put faire de mieux, fut de lui donner deux de ses Interprêtes, qu'il pourvut d'armes & de munitions. La guerre fut courte. Neuf jours après, le Damel renvoya ces deux hommes au Général, avec beaucoup de remercimens & de civilités.

> IL s'étoit mis en campagne avec deux mille chevaux, & le même nombre de gens de pied, entre lesquels il en avoit deux cens qui portoient des armes à feu. Le reste n'étoit armé que de zagayes, de sabres & de siéches. Son équipage confiftoit en foixante-dix Chameaux, dont l'un portoit deux piéces de campagne, un autre sa charge de mousquets, un troisième de la poudre & des bales, un quatrième les zagayes du Prince; & le reste, de l'eau & des provisions. Il avoit fait trente lieuës à la tête de cette armée: mais la Princesse Linghera, sa Mère, lui ayant représenté qu'il s'exposoit à périr avec toutes fes Troupes, dans les Déferts arides qu'il falloit traverfer pour gagner les Etats du Burbaghiolof, & les Grands [qui avoient fait agir cette Princesse] s'étant joints à elle pour lui faire changer de résolution, il avoit pris le parti d'abandonner son entreprise.

Circon(tances de la guerre du Damel.

> D'un autre côté, le Burbaghiolof qui avoit affemblé ses forces pour résister à l'invasion, n'apprit pas plûtôt cette retraite, qu'il fit marcher un Détachement fous la conduite de Biram Ruba, fon Lieutenant Général, pour ravager les Etats du Damel. Ce Général Négre prit & brûla fix ou fept Villages. enleva des Esclaves, & fit un butin considérable sans trouver la moindre opposition au succès de ses armes. Le Damel, informé de sa disgrace, se contenta de répondre que Biram Ruba, n'étant point Monarque, il dédaimoit de se mesurer avec un si vil ennemi. Cette excuse donna fort mauvaise opinion de son courage. Ses Sujets auroient desiré du moins qu'il eût fait marcher un de ses Officiers à sa place. Mais il avoit appréhendé, sans doute, que celui qu'il auroit revêtu du Commandement de ses forces, n'eût abusé de fa confiance pour s'emparer de la Couronne, [qu'il avoit usurpée.] Cette idée, jointe à celle qu'il avoit du mécontentement de ses Peuples, lui inspira tant de jaloufie & de foupçons, qu'il n'ôfoit fe fier à perfonne autour de

lui, & qu'à l'exception des voyages qu'il faifoit à Rufisco pour le Commerce, il se tint constamment renfermé à Saram, sur les limites de Kavor & de

Il est soupçonné de manquer de courage.

> (c) Les Afreurs Anglois après avoir décide, comme on l'a vû dans l'article précédent, qu'il faut mettre Alcadhis, ne laissent pas de fuivre iel l'Auteur François. Mais je m'attaherai au plus grand nombre qui écrit Aicade. R. d. T. L'Auteur François écrit Alquier, R.

(d) Lahat écrit Bourbaguiolof, d'autres Bourguiolof.

(e) Ce font des Néeres libres. D'autres François écrivent Lapfors, Les Angloi-appellent ces memes Negres Gromettes & Gumets.

Joal .

Youl, avec un petit nombre d'Officiers & d'Esclaves à qui il avoit donné sa confiance.

BRUE. 1697.

TANDIS qu'il étoit dans cette retraite, Brue ayant reçu par les Vaiffeaux de France un affortiment de marchandifes, fe hâta, fuivant fa promesse de lui donner avis que s'il avoit un nombre suffisant d'Esclaves, les François du Comptoir étoient prèts à traiter avec lui. Les Princes Negres ont tolliours une ressource commode pour se procurer des supplémens d'Esclaves; c'est de vendre leurs propres Sujets. Les prétextes ne leur manquent pas pour justifier leur violence & leurs rapines. Le Damel eut recours à cette méthode, parce que devant déja beaucoup à la Compagnie, il n'espéroit pas que le crédit sut continué. Il se faisit de trois cens Negres, H [qui ne s'attendoient pas à cette injustice; & pour s'épargner les frais de leur entretien,] il fit avertir aussi-tôt les François qu'il avoit des Esclaves à leur livrer, & que si le Général vouloit se rendre à Russico, il s'y trouveroit

Manière dont il se procure des Esclaves

pour le recevoir.

que les François lui préfen-

BRUE S'y rendit & fut reçu avec de grands témoignages d'amitié. Les Merchandifes droits & les présens, qui accompagnoient toûjours la première visite, mirent le Prince en bonne humeur. Il avoit demandé un lit affez propre, avec une armure de la meilleure trempe, que le Général lui faifoit apporter. Mais quoiqu'il trouvât le lit de fon goût, il refufa de l'acheter quand on en eut mis le prix à vingt Esclaves. Il s'étoit flatté qu'on lui en feroit un présent, La Compagnie n'étoit pas affez contente de ses bons offices pour lui accorder cette gratification. Il se revêtit de l'armure, pour en saire l'essai; il la trouva trop pefante. D'ailleurs fes (f) Marbuts lui avoient perfuadé que leurs Amulets, qu'ils appellent Gris-gris (g), le garantiroient de toutes fortes de bleffures, a l'exception des bales, que les Négres appellent poufs, & contre lesquelles leurs Prêtres confessoient que les enchantemens n'ont pas de vertu. Cependant le Damel regrettoit beaucoup de ne pouvoir obtenir plus de marchandifes qu'il n'avoit d'Esclaves à livrer. Bruc lui proposa d'accorder aux l'rançois la permission d'en prendre eux-mêmes autant qu'il en falloit pour se payer. Mais il n'eut pas la hardiesse d'y consentir, dans la crainte d'exciter de nouveaux troubles. Ainfi, malgré fon chagrin, il fut obligé de se passer pour cette sois, de ce qu'on ne voulut pas lui donner à d'autres conditions. Mais il en marqua beaucoup de ressentiment. Il dit au Général François qu'il se reprochoit de s'être relaché trop facilement sur plusieurs droits dont la perte diminuoit son revenu, particulièrement sur celui d'une barre de fer pour chaque Esclave transporté, & sur quelques impôts qui regardoient les provisions. A la verité ce l'rince avide s'étoit efforcé d'augmenter les droits; mais la Compagnie avoit toûjours réclamé contre ses prétentions, & demandé qu'ils demeurassent sur l'ancien pied. Cependant il accompagna ses plaintes de tant de menaces, que le Général, foûtenu alors par trois Vaisseaux de guerre, ne balança point à lui répondre que la Compagnie le forceroit d'éxécuter ses Traités, & que si lui ou ses Allies entreprenoient quelque in-

Autre querelmel & Brue.

ferve Marbuer qu'ils donnent pour le vrai nom mais ils conviennent que c'est une corruption. au lieu de Marabouts. R. d. T.

<sup>(</sup>f) Ecrivant d'après les Anglois, je con- (g) Les Anglois les appellent Gregories,

BRUZ. 1607. Feinte reconciliation.

novation, ils devoient s'attendre à voir ravager leur Pays avec plus de rigueur qu'il ne l'avoit été par du Casse. Comme le Damel n'ignoroit pas que les effets pouvoient répondre aux menaces, il prit le parti de dévorer son chagrin, en attendant l'occasion de le faire éclater. [De forte que le Général & lui se séparèrent assez bons amis.]

#### 6. II.

# Voyage, par terre, de Rufisco au Fort Saint Louis (a).

Brue obtient des fecours du Damel pour voyager par scrre.

JELQUE tems après cette contestation, Brue qui étoit à Gorée, se trouvant appellé au Sénégal par des raisons pressantes, & se défiant de la Mer dans une faifon peu favorable; prit la réfolution de faire le voyage par terre. Il crut devoir donner avis de son dessein au Damel, qui étoit alors a Rufifco. Ce Prince lui promit toutes fortes de fecours & de commodités pour son entreprise, à condition qu'il voulût s'arrêter quelques jours avec lui. Le Général y consentit; & des le même jour, il se rendit à Russico. qui est situé sur la Côte, à trois lieues de l'Isle de Gorée.

Description de Ruitco.

Ville.

SES Mémoires ne contenant aucune description de cette Ville, il est naturel ici d'y suppléer par les Relations de quelques autres Ecrivains. Barbot observe que son véritable nom, tel qu'elle l'a reçu des Portugais, est Riefresco, c'est à dire, Rivière frasche, d'une petite rivière qui traversant des bois fort épais, conserve en tout tems beaucoup de fraîcheur. Les Hollandois lui ont donné le nom de Vishers Dorp, du grand nombre de Pêcheurs qui l'habitent. Mais les François s'étant tenus au nom Portugais, se font contentés de le corrompre, en faisant de Rio-fresco, Russico ou Russique (b).

A l'Ouest-Sud-Ouest de la Ville, il y a un (c) Cap; & vis-a-vis du Cap,

à quelque distance, un grand rocher, environné de Basses fort dangereuses, qui a recu des Hollandois le nom de Kampaen, à l'honneur de Claes Kampaen, celebre Avanturier de leur Nation, qui s'en approcha le premier. Cependant le Canal entre ce rocher & le Continent, ne manque pas de profondeur, & les Vaisseaux ordinaires peuvent y passer sans péril. Barbot asfure que toutes fortes de Vaisseaux peuvent mouiller dans la Rade de Rufisco (d) fur un excellent fond de fable, entre fix & fept braffes, [à deuxx milles du rivage.]

La Ville de Rufisco est enticrement couverte par un grand bois de Palmiers & d'autres arbres, au-delà duquel (e) on trouve des plaines à perte de vue. Le bois, la plaine, & les petites Dunes sabloneuses qui sont entre la Bois de Co-Mer & la Ville, forment une perspective fort agréable pour les Bâtimens qui more. Cette s'approchent du rivage, fur-tout dans la basse marée (f). LE

(r) Villault dit que la Ville est couverte à l'Est par un grand Bois, au delà duquel s'étant avancé l'espace de quatre ou cinq cens pas, il découvrit des Plaines immenses. Voya-ge de Guinée, pag. 25.

(f) Barbot en donne la figure.

<sup>(</sup>a) Labat, Tom. IV. pag. 151. (b) Johfon l'appelle Travifco. (ε) C cit ici apparemment le Cap Bernard, près daquel cft un Village, à deux lieues de Refifco, Voyage d'liffiny par Loyer en 1701.

<sup>(</sup>d) Description de la Guinie, pag. 22.

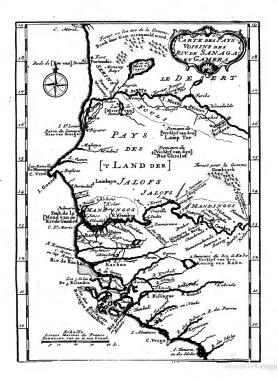







LE Damel a plusieurs Officiers (g) qui font leur résidence à Russico, sous un Chef de la même Nation, que les Portugais nomment Alcayde. Ce Gouverneur est en même tems Juge de la Ville, avec un Lieutenant qui se nomme Jerafo. Ces deux Commandans ont l'administration de toutes les affaires, résident. & la commission de recevoir tous les Droits du Prince pour l'ancrage & les marchandifes. Cependant on appelle de leur Tribunal à celui du Kondi, c'est-à-dire, du Viceroi & Capitaine Général de toutes les Troupes de

BRUTS 1697. Les O.oriers du Danici y

Kayor (b). (i) La chaleur est insuportable à Russico pendant le jour, sur-tout à midi, dans le cours même du mois de Décembre ( k ). Du côté de la Mer, le calme est ordinairement si profond qu'on n'y ressent pas le moindre souffle; & le bois arrête aussi le mouvement de l'air du côté des terres. Aussi les Hommes & · les Animaux n'y peuvent-ils respirer; sur-tout au long de la Côte dans la basfe marée, car la réverbération du fable y écorche le vifage & brûle jusqu'à la semelle des souliers. Ce qui rend encore cet endroit plus dangereux, c'est la puanteur d'une prodigieuse quantité de petits Poissons pourris que les Négres y jettent & qui répandent une mortelle infection. On les y met exprès, pour les laiffer tourner en pourriture, parce que les Négres ne les mangent que dans cet état. Ils prétendent que le fable leur donne une forte d'odeur ni-

Chaleur ex-

treufe, qu'ils estiment beaucoup (1).

Comment les ment le poil-Baye deFran-

LA Baye, que les François ont nommée Baye de France, abonde en plusieurs fortes de grands & de petits Poissons. Quantité de Pêcheurs en fournissent la Ville, & rendent le même service aux Villages voisins dans leurs Canots. La Ville de Rufisco est précisément (m) au fond de la Baye. Il s'y fait un commerce confidérable de cuirs, mais petits, parce qu'on n'y tue guères que de jeunes bêtes (n). Le Pays voifin est rempli de bestiaux & de volailles de différentes fortes, fur-tout de Pintades. Le vin de Palmier n'y est pas en moindre abondance, & les Négres le changent volontiers pour de l'eau-de-vie, qu'ils appellent Sangara, & qu'ils aiment excessivement. On a communément un Veau gras & de bonne taille pour deux piéces de huit, en marchandifes ou en argent; ce des trouune Vache pour la moitié de ce prix, & quelquefois moins. Les troupeaux y peaux. font fi nombreux, que l'Auteur en ayant vû quelquefois venir d'eux-mêmes fur le bord de la Mer, dans la basse marée, & demeurer dans l'eau jusqu'au ventre pour se rafraîchir pendant des heures entières, s'est efforcé inutilement de les compter.

CHAQUE Vaisseau François donne aux Officiers du Damel une certaine quantité de marchandifes dont on est convenu, pour le droit de prendre du

(g) Rufifco est le Port de Commerce du de la Ligne. Ubi fup. pag. 25. (1) Barbot, ubi sup. (m) Villault, qui mouilla dans cette Baye,

Royaume de Kayor, comme Portodali est ce-lui de Baol. Labat, Tom. IV. pag, 199. (b) Le Rol de Kayor, en 1666, se nommoit le Daniel Birans. Villault, ubi sup. pag. 24. i) Barbot, ubi fup.

dit que le fond en est ferme & graveleux, & qu'il n'a pas moins de fix brasses après la marée. Il ajoûte que la Ville a un petit Port à l'Ouest, où une Frégate peut être en streté,

(4) Villauit en parle plus favorablement au mois de Novembre. Il dit que l'air y est austi bon & austi chaud qu'en aucun endroit de la Côte, quoique Rusitco foit à quatorze degrés

Ubi fup. pag. 20. & 25. fi là un bon commerce de dents d'Eléphans.

III. Part.

## 274 VOYAGES DES FRANÇOIS EN

BRUE. 1697.

Nombre des Maifons & des Habitans. bois & de l'eau. Les Négres qu'ils employent ordinairement à leur fournir ces provisions, & qui les apportent sur leur dos jusqu'aux Chaloupes, se croyent bien payés de leur travail par quelques bouteilles de Sangara, c'est-à-dire d'eau-de-vic (0).

En 1666, Ruffico, fuivant le témoignage de Villaub, avoit caviron deux cens maifons, habitées par trois cens hommes, fans y comprendre les femmes & les enfans. Il compare les édifices à ceux des Villages de Normanzie. Mais Loyr, qui y étoit en 1710, affure que certe Ville (p) valoit beaucoup mieux que celle du Cap-Bernard, & qu'elle contiene entre deux & trois cens maifons, bâties de rofeaux & defeuilles de Palmiers. Il ajotte qu'étant la Capitale da Royaume de Kayor, les édifices y font plus grands & plus commodes que dans tout autre lieu du même Pavs. Les François y font leur réfiden-

ce lorfou'ils viennent du Sénégal ou du Fort Saint-Louis (q).

Figure & caractere des Habitans.

VILLAULT trouva fort furprenant que fans (gavoir lire ai écrire, tous les Habitaus parafilen fort bien la Langue Portugnie. L'Alcayofe (gavoir également le François, l'Anglois & le Hollandois. Les Nègres du Canton font d'affec belle taille, & la plûpart nont pas le nez écraf. C. Gont les mélleurs Ecclaves de l'Afrique. Ils font muds comme dans toutes les autres parties de la Côre; & lorghois is montent dans leurs Canosi is ne font pas difficulté de le dédaire d'une petite piéce d'étoffe qui leur couvre le devant du corps. Les femmes & les jeunes filles, de l'aige de treize ou quatorze ans, font fi lactives, qu'elles invitent les Etrangers judqu'au milieu des rues. Un Homme peut prendre autant de femmes qu'il le croit capable d'en nouriri. La jaloufe tourmente fi peu les Nègres de Rufifco, qu'ils profituent leurs femmes pour une bagatelle, & qu'ils ls so fiftent quelquefois grais. Elles ont les chevux liés fir la téce, & couverts de quelques petites planches de bois qu'elles y attachent, comme un grand préférvatif contre l'ardeur du Soleil (r).

Quoloù le l'ay sôit bien fourni de Beuß, de Vaches, de Moutons, de Chèvres, de Pouls, de l'igeons, de Pintades, de d'un grand nombre d'ôi-feaux, la principale nourriture des Habitans est le poisson. Les autres productions, pour le Commerce, sône les peaux, les gommes, l'yvoire, les plumes d'Autruche, l'indigo, d'êle étoffes de coton rayées de blanc de forte qu'il n'y auroit rien que d'avantageux à dire du Pays, s'il n'étoit pas s'ichaud; d'amme des Habitans, si les hommes révioient extrémement men-

teurs. & les femmes trop libertines.

Réception du Général François à Rutifco. Bau fur reçu par l'Alkayde du Roi, & par une femme mulâtre, nommée Signera Katri, qui avoit part audit à l'adminifiation. Il fut logé dans les maifons du Roi, avec toute fa fuite, qui étoit composée de guatorze ou quinze. Négres & dautant de Laptots. L'Alkayde & la Signora Katri lui envoyèrent quelques nattes pour meubles; mais il lut fort furpris, en s'éveillant pendant la nuit, de les voir couchés tous deux dans fa chambre, & de trouver la Signora à fon côte. Il étoit tard, le lendemain, avant que les Chevaux & les Chameaux qui étoient commandés pour lui & pour son bagage sussent prêts à fe mettre en marche; de forte qu'il ne putarrivre le méme jour qu'à la maison du Kindi, Général des Troupes du Royaume. Ce Seigneur Négre vint aude-

(q) Ibid. (r) Villault, ubi fuo, pag. 21, & 20.

<sup>(0)</sup> Barbot, ubi fup. pag. 22. & fuiv.





KLEEDY der NEGERS, BAR KARO VERDE

vant de lui à quelque distance, avec vingt-cinq ou trente Chevaux, & le conduisit à la maison, qu'il lui abandonna, pour lui faire passer la nuit avec plus de commodité. Il avoit sait préparer un grand souper, qui consistoir en un Bœuf entier, du Kurtur, des Poules, des Canards, & quantité de lair frais.

La jour fuvant. Beue fi dix lieuës, dans un Pays fabloneux, qui ne paroifioti pas néamoins fans culture. Au milieu do chemin il trova un grand
Lac d'eau fonanche, formé par un petit ruilleau dont l'eau ne laiffoit pas (r)
d'être fort douce, d'é fire le bord duquel ils arrêta pour faire raffaichir fon cortège. Ce Lac, fuvant le témoignage des Habitans, fe décharge dans la Mer
entre le Cap-Verd & le Cap-Manuel. Il est rempii de Poisson, qui est péché
par une forte de Paucon avec autant d'adrefie que par les Nègres. Brue tau
un de ces animaux, dans le tems qu'il prenoit fon vol, avec un Poisson entre
fes ferres, de la forme d'une faratine, & du poids de trois ou quatre livrex.
Le Lac s'appelle Grèter, du nom de quelques Tribus de Nègres qui habitent
les lieux voisines.

CES Sérères, qui se trouvent principalement répandus autour du Cap-Verd. sont une Nation libre & indépendante, qui n'a jamais reconnu de Souverain. Ils forment, dans les lieux de leur retraite, plusieurs petites Républiques, où ils n'ont pas d'autres loix que celles de la nature. Ils nourrissent un grand nombre de Bestiaux. L'Auteur prétend que la plûpart n'ayant aucune idée d'un Etre suprême (t), croyent que l'ame périt avec le corps. Ils font entièrement nuds. Ils n'ont aucune correspondance de Commerce avec les autres Négres. S'ils recojvent une injure, ils ne l'oublient jamais. Leur haine se transmet à leur postérité, & tôt ou tard elle produit une rigoureuse vengeance. Leurs voisins les traitent de Sauvages & de Barbares. C'est outrager un Négre que de lui donner le nom de Sérère, Cette Nation d'ailleurs est fimple, honnête, douce, généreuse, & très-charitable pour les Etrangers. Elle ignore l'ufage des liqueurs fortes. Un fi bon caractère, fans aucunes lumières de Religion, les rendroit peut-être plus capables de celles du Christianisme que les Négres Mahométans, auxquels il est impossible de les faire goûter, lors même qu'ils sont transportés en Amérique (v). Us enterrent leurs Morts hors de leurs Villages, dans des hutes rondes, auffibien convertes que leurs propres habitations. Après y avoir placé le corps dans une espèce de lit, ils bouchent l'entrée de la hute avec de la terre détrempée, dont ils continuent de faire un enduit autour des roleaux qui servent de murs, jusqu'à l'épaisseur d'un pied. L'édifice se termine en pointe, de sorte que ces lieux de sépulture, paroissent comme un second Village, & que les tombes des Morts font en beaucoup plus grand nombre que les Maisons des vivans. Comme les Sérères n'ont point affez d'industrie pour faire des inscriptions ou d'autres marques fur ces Monumens, ils fe contentent de mettre au fommet,

B R U E. 1697.

Il est traité dans sa marche par le Kondi.

Lae des Sérères. Nation des Sérères.

Nation des

Elle est di visée en République,

"Caraclère des Sérères.

Singularité de leurs Tombeaux,

(x) Il faut fuppofer que le terrain du Lae même avoit quelques porties nitreutes qui changeolent la nature de cette eau. 27(z) Cell-là vrai-fembalhement une erreur, qui doit fon origine aux préjugés, ou an défaut d'attention dans les Voyageurs. Si le faut d'attention dans les Voyageurs. Si le fait étoit vrai, il déruiroit un fentiment généralement recuy c'et qu' un Peuple d'Athées ne néralement recuy c'et qu' un Peuple d'Athées ne

e éroit pas faiceptible de probité de devertus, a 3 (v) Labat temoigne fouvent de la mauvafe humeur contre l'oblitation des Négres Mahométans, qui ne veulent pas embratier La Religion Catholique: Il affecte de n'en pas comprende la railon, a llet cependant aité de la trouver ; c'est ha forte avertion qu'ils ont pour l'idolpaire da la Superfittion. BRUE. 1697.

un arc & quelques fléches fur ceux des hommes, & un mortier, avecle pilon; fur ceux des femmes: le premier marque l'occupation des hommes, qui est prefqu'uniquement la Chasse; & l'autre celle des femmes, dont l'emploi continuel est de piler du ris ou du maiz.

Leur induftrie à cultiver la terre. It n'y a pas de Négres qui cultivent leurs terres avec antant d'art que les Sérères. [Ils marquent en cela qu'ils ne font point parelleux, ce qui est le vi-ty-ce dominant de toute la Nation noire.] Si leurs voisms les tratient de Sauvages, ils font bien mieux fondés à regarder les autres Négres comme des Infentés, qui aiment mieux vivredans la mière de fouffir la falm, que de s'accourumer au travail pour affirer leur fishfitance. Leur langage est différent de celui des Jalois, de parols même leur être tout-à-lait propre. Ils ont pour boilfon le vin de Latanier. Leur Canton produit un animal fort remarquable, dont on verra la Deferipsion vers la fin dec Livre, avec celle du Latanier. Ils l'appellent Banks; de les Portugais font nommé Capinard, apparemment pour cou'ils l'avoient vid pour la première fois aux environs du Cap-Verd.

Accuell qu'ils font à Bruc. Les Sérèces requente le Général François avec beaucoup d'humanicé, & lui préfentèrent du Éxelze, du Poisson, des Bananes, avec d'autres alimens du Pays. Il partit si tard de leur Village, que l'excès de la chaleur le sorça de s'artèetes après avoir fait trois leues. N'en ayant pa sirie que lepet dans lecours de la journée, il arriva le foir dans un Village des Jalois, qui etoit la résidence d'un des plus grands Marbust de Pays. Ce faint Négre avoit compté de recevoir la visite & des présents du Général François; mais il vit ses dépérances trompées. L'Alkayde de Russidos & h Signora (o) Natti, qui ciocient du voyage, ne manquérent pas de le visiter, accompagnés de quelques François, que la feule curiofité y condustir. Ils e mirent à genoux devant lui, de la basificrent les pieds; aprés quoi, il prit la main de h Signora, Fouvrit & cracha declant. Enstite la lui faisart courare deux ou trois sion autour de la tête, pli lui frotta de fa failve, le front, le yeux, le nez, la bouche & les oreilles, re pronocata pendant cette opération quelque par la Signora situ raillée des leurs présent, & leur promit de vêtre laissée ondre de la failive, de l'entre l'inservaire de s'étre laissée ondre de la failive du vieux Marfuertilitois, à d'ou Willes, avec luis de poissée pour le Extangers, visit de l'aprentition, à d'ou Willes, avec luis de positife pour le Extangers.

La chair des Eléphans affez bonne à man-

Cérémonics d'un Marbut.

ungent. Allende ed Village, avec plus de politelle pour les Exangers, vint audeurnt du Général, é lai offir un Beurl, du Kaskus, quelques piéces de volaille, du lair, du vin de Palmier, & un morceau dechair d'Eléphant (\*\*), en évecufant de nen avoir pas apporté davantage, fur ceque né teant uté que depuis deux jours, il n'étoit pas encore en état d'être mangé; car les Négres ne trouvent la chair bonne que lorque les vers commencent à y mettre. Bue répondit à cette civilité par divers préfens, fur-tout d'eau-de-vie. Quelques François ayant del à l'Alkayde qu'ils n'atmoiers pas la chair f'u cellel, il envoya auffi-tôt fix de fergens, chargés d'un quartier d'Eléphant, qui fut cuit à l'eau, d'e fervi avec différentes faues. Il et certain que la chair de cec animal fait un affee bon aliment, jorqu'el condent peut de l'entre de la viet d'une étail. La troup viet le plus déliext. Ce feffin fut fuivi d'une danfé, que le Norges nomant kélger, de qui dura une parcie de la nuit danfé, que le Norges nomant kélger, de qui dura une parcie de la nuit pour l'amaitément du Général. Lorfqu'il croyout pouvoir prendre un peu de repos,

(v) Barbot l'appelle Catalina,

(x) Angl. & une trompe d'Eléphant. R. d. E.

repos, son sommeil sut encore troublé par les Enfans du Village, qui s'assemblérent autour de la cabane du Marbut, pour répéter des versets de l'Alcoran qu'ils avoient appris par cœur. Cet éxercice se fait à si haute voix, que le bruit est capable de rendre le maître sourd.

BRU 3

On partit du Village affez tard, le jour fuivant. Comme la marche étoit fort lente, Brue fedonnoit le plaiff de la Chaffe en chemin. Au milieudes Bois, il découvrit les traces de que que Eléphans, & bientôt il en appergur 18 ou 20, les uns couchés comme un troupeau de Vaches, d'autres occupie à baiffer des branches d'abres, dont ils mangeoient les feuilles & les petits rameaux. La Caravane n'en étoit pas à la portée du piftolet. Cependant comme il ne parofilôti pas qu'ils vifillent d'attention, les Gena du Général leur trierent quel ques coups de fuifl, auxquels ils ne parurent pas plus fenfibles qu'à la piquure des mouches, apparemment parce que les bales ne les touchérent qu'aux côtes mouches, apparemment parce que les bales ne les touchérent qu'aux côtes des mouches, apparemment parce que les bales ne les touchérent qu'aux côtes des mouches, apparemment parce que les bales ne les touchérent qu'aux côtes de la comme de la contra la comme de la contra la comme de la contra la comme de la contra la comme de la

Brue rencontre un troupeau d'Elé-

tes ou par derrière. Le même foir, on arriva fur les terres de la Signora Katti, où quelques Eclavare faicionent le commerce pour elle. Le Geheral y fut bei traité avec toute fa fuite. On lui apprit qu'un quart de lieué plus loin, il trouveroit le Village de Makaya, une des rélidences du Damel, qui s'y étoit rendu pour y recevoir les François.

Maknya, maifon du Da-

Ils y arrivèrent, le jour suivant, à huit heures du matin. Devant la porte du Palais, ils trouvèrent une garde de quarante ou cinquante Négres, avec un grand nombre du Guiriots, ou de Musiciens, qui se mirent à chanter les louanges du Général, auffi-tôt qu'ils le virent à portée de les entendre. Le Tagaraf & le grand Bukenet (y) se présenterent pour le recevoir, & l'introduire à l'audience du Roi. Il ne fut pas aifé à Brue, qui étoit d'une taille puissante, de passer par la première porte de ce Versailles du Royaume de Kayor, Le guichet étoit fi bas, qu'il fut obligé de se courber beaucoup. L'enclos contenoit quantité de Bâtimens, entre lesquels il y avoit un Kalde ou une sale d'audience, ouverte de tous côtés. Le Damel y étoit affis fur une petite couche dont la Compagnie lui avoit fait présent. Il se leva lorsque Brue fut entré; & lui présentant la main, il l'embrassa, avec beaucoup de remercimens de s'être détourné si loin de la route pour le voir. Le Général lui fit son Compliment & lui offrit les présens de la Compagnie avec deux barrils d'eau-de-vie. L'ordre fut donné pour le traiter aux dépens de la Cour, & pour renvoyer à Rufisco les Chevaux & les Chameaux qu'il y avoit loués. Il fut conduit ensuite à l'audience des femmes du Roi. Ce Prince en avoit quatre de légitimes, fuivant la loi de Mahomet; mais ses concubines étoient au nombre de douze, malgré les remontrances des Marbuts. Un jour qu'ils lui reprochojent cette intempérance, il leur répondit que la loi étoit faite pour eux & pour le Peu-

Brue y est bien reçu.

L's femmes du Damel ayant pris foin de fournir des provisions au Genéral, à lic crut obligé de leur faire quelques préfens. Cétoir le Roi qui fe chargeoit hi-mem de ces détails, lorfqu'il avoit la raison libre: mais si passon pour l'eau-de-vie ne lui permetant pas d'être un momen san en boite, il étoit yvre aufis long-tems qu'il avoit de cette liqueur. Quatre jours se passifrent avant que le Genéral pût le trouver en état de l'entendre, & ses deux barrisk étoient déja presqu'epuises. On parla de Commerce dans cettre audience; & les l'rangois presqu'epuises. On parla de Commerce dans cettre audience; & les l'rangois presqu'epuises. On parla de Commerce dans cettre audience; & les l'rangois l'avoir de l'avoir

ple; mais que les Rois étoient au-deffus.

întempérane du Damel.

Son yvrogne

H'y) Labat écrit Jagaraf & Bouquenet. [On ne nous apprend pas la lignification de tous ces , kenet fignifie t'il grand Tréforier.

B R U E. 1697.

acheterent quelques Elclaves & quelques dents d'Eléphans. Mais comme il étoit entré quelques Flacos d'eau-de-vie dans le marché, le Damel en renit la conclution au jour fuivant. Il fit venir fes femmes pour danfer devant Brue; & loriqu'elles curent fini, il le força-lui-mêne de danfer avec lui. Enfin il contiaux de le traiter avec les plus grandes marques de difficiétion; mais il remit de jour en jour l'affaire du Commerce. Les Chameaux & les Chevaux furent auffi différés.

Il force le Général de danfer,

L'IMPATIENCE faifit Brue. Un jour au foir, après avoir fouhaité une heureuse muit au Roi, [qui crut qu'il ne pourroit pas partir sans che.

Brue part fans i en avertir.

vaux, il pricta réfolution de partir à pied, & de faire porter fon bagage par 6a Efclaves. En effet il 6 mit en marche à la pointe du jour. Mant à peine étoit-il forti de Makaya, qu'il vi venir après lui le Yagaraf, qui le preffid er ctourner. Cependani il réfilta fi conflamment, que cot Officier fe réduifit à lui demandre le tems de donner avis au Roi de fondépart. Ce Prince réveille, par une démarche fibrufque, l'envoya prierauli-tot d'attendre quedques momens, avec promelle de fui envoyer des Chevaux & des Chamaux. Bru commençois à rouver la route in mauvaité, qu'il prit le parti d'attendre. Bienôté il vit arriver les Gens du Roi au grand galop, avec toutes les commodités que ce Prince lui avoit fait efférer pour fon voyage. Les hagages furent chargés & fon partit fous la conduite du Yagaraf, qui accompagna la Carvanue une partie du chemin.

Continuation de la route.

On arriva le foir dans un Village, où les gens du Roi prirent un Bœufau milieu du 1er, troupeau qui se présenta. Ils enlevèrent de même une Vache & un Veau. La chair en étoit excellente. Mais les maîtres de ces Animaux firent leurs plaintes au Général, qui leur donna, pour les confoler, un ou deux flacons d'eau-de-vie. Le jour fuivant, après s'être mis en marche de grand matin, on s'arrêta vers midi pour faire repofer l'Equipage. Le hazard fit trouver un grand troupeau de Vaches, dont le lait fut d'autant plus agréable qu'on n'avoit apporté de Makaya que de l'eau fort mauvaise. On arriva de bonne heure dans le Village d'un Parent du Roi, qui étant averti de l'approche du Général, vint au devant de lui avec un cortége de vingt Cavaliers fort bien montés. Il montoit lui-même un Barbe de haute taille, qui lui avoit couté vingt Esclaves. L'accueil qu'il fit aux François répondit à cette galanterie. La journée suivante sut sort longue, mais au travers d'un beau Pays, dont la plus grande partie étoit cultivée. On y voit des plaines entières couvertes de tabac. Le feul ufage que les Négres fassent du tabac est pour fumer; car ils ne sçavent ni le mâcher, ni le prendre en poudre.

On arriva le foir à Biart (2), où le Chef de la Ville vint recevoir le Général, de logae dans fa maion. Quoique là fatigue du vogage luirendit le repos fort nécelfaire, il ne put se retuler aux empressement de son Hôte, qui fit tuer un Beus pour le traiter. Le lendemain, on si rendit à l'Îlle de Yean Barre, d'où le Genéral renvoya les Gens & les Chevaux du Roi. Il trouva dans ce lieu une Barque & quelques Canots, qui le transporterent au Fort-Louis, après un voyage de douze jours, en y compenant le sspour que le figiour qu'il a voir par le signifique de la commentation de la c

voit fait a Makaya.

DE

DE la Barre du Sénégal à Gorée on ne compte que trente lieues, mais par Rufiseo & Biurt il n'y en a pas moins de quarante. D'ailleurs Brue fit des journées très-courtes, & le détour qu'il fit par Makaya rendit fa route encore plus longue. Cependant, il apprit par l'événement que e'étoit l'avoir beaucoup abregée; car les Vaisseaux qui étoient partis de Gorée dans le même tems que lui, arrivèrent au Sénégal quinze jours après. Il n'avoit pas perdu ses peines dans une marche si fatiguante. Outre un assez bon Traité

Baus. Mefore du voyage du

pour le Commerce des Esclaves, qu'il n'auroit jamais obtenu du Damel sans le voir personnellement, il avoit fait plusieurs Observations qui méritent de trouver place ici. (a) Quoique les Négres du Pays, Payens & Mahométans, avent l'ufa-

Observations

qu'il sit dans

ge de la Poligamie, il ne leur est pas permis d'épouser deux sœurs. Latirfal Saukabé se eroyant dispensé de cette loi avoit deux sœurs entre ses semmes. Les Marbuts & les Mahométans zelés en murmuroient, mais fecrétement, parce que ee Prince n'étoit pas traitable fur ee qui pouvoit blesser ses plaisirs. Il ne doutoit pas de l'éxiltence d'un Paradis; mais il déclara naturellement à Brue qu'il n'espéroit pas d'y être reçu, parce qu'il avoit été fort méchant, & qu'il ne se sentoit, disoit-il, aucune disposition à devenir meilleur. Effectivement, il s'étoit rendu coupable de mille actions cruelles. Il avoit dépouillé, banni, ou tué ceux qui avoient eu le malheur de lui déplaire. Comme il possédoit denx Royaumes, il se croyoit plus grand que tous les Monarques de l'Europe; & faifant quantité de quellions à Brue fur le Roi de France, il demandoit comment il étoit vetu, combien il avoit de femmes, quelles étoient ses forces de terre & de Mer, le nombre de fes Gardes, de fes Palais, de fes revenus, & fi les Seigneurs de fa Cour étoient aussi bien vêtus que les Seigneurs Négres. Brue avoit beaucoup de peine à lui perfuader que le Roi fon maître avoit douze mille Soldats pour la garde ordinaire de sa maison, qu'il pouvoit mettre en eampagne une Armée de trois eens mille Hommes d'Infanterie & pregrandeurde cent mille Chevaux, entretenir en même tems eent mille Matelots, deux cens Vaisseaux de guerre & quarante Galères, sans parler d'une quantité innombrable de petits Batimens; & que fon revenu annuel, indépendamment des impôts extraordinaires, montoit à plus de deux cens millions de livres. Mais ce qui paroiffoit le plus ineroyable au Damel, e'étoit de s'entendre affürer qu'un fi grand Roi n'avoit qu'une femme. Il demandoit comment il pouvoit faire loriqu'elle étoit enceinte ou malade. Le Général répondit qu'il attendoit qu'elle se portat mieux. Bon, lui dit le Monarque Négre, il a trop d'esprit

le Damelavoit de fa pro-

pour être eapable de tant de patience. Un jour, il fit présent au Général, d'une semme, qui paroissoit d'une condition supérieure à l'Eselavage. En effet elle avoit été l'épouse d'une des principaux Officiers de la Cour. Son mari, la foupçonnant de quelque infidélité, auroit pû fe faire justice de fes propres mains; mais comme elle étoit d'une famille distinguée, il avoit pris le parti de porter ses plaintes au Roi, qui l'ayant jugée eoupable, l'avoit condamnée à l'Esclavage, & l'avoit donnée à Brue. Les parens de cette malheureuse semme vinrent sollieiter les François en sa faveur, & fupplièrent le Géneral d'accepter en échange une Esclave beaucoup plus jeune, dont il auroit par conféquent plus de profit à tirer. Il y confentit;

Ce qui rend fages les femmes des Saigneurs Né280

& l'aure fut conduite auffi-tôt par fa famille hors des États du Damel. Cette rigueur dats la ponition, rend les femmes des Grands affez chafles, ou dat moins leur caude beaucoup d'embarras à cacher leurs intrigues. Comme le droit de les vendre apparcient au 10si après leur conviction, elles font fûres de ne jamais trouver en lui qu'un Jupe inéxorable, qui accorde todjours une rommés duftice aux Maris dont ilrecoit les plaines.

Cariofité du Damel pour voir un grand Vaiffeau.

BRUE.

1697.

LE Port de Rufisco ne recevant gueres que des Barques & des Chaloupes, le Damel, qui fouhaitoit beaucoup de voir un Vaisseau, pria le Général d'en faire venir un près de cette Ville. Brue lui répondit qu'il étoit faché de ne le pouvoir, parce qu'il n'y avoit point affez d'eau pour un Bâtiment tel qu'il le desiroit; mais qu'il en seroit venir un de dix piéces de canon, qui ferviroit à lui donner quelqu'idée de ceux qui en portent jufqu'à cent pièces. Il fit amener effectivement une Corvette, appareillée dans toute sa pompe, avec les Pavillons déployés. Le Damel & tous ses Courtifans se rendirent sur le rivage pour jouir de ce spectacle. On sit saire quantité de mouvemens à ce petit Vaisseau, & les François s'étoient attendus que le Roi monteroit à bord. Mais foit qu'il craignit la Mer, ou qu'ayant à se reprocher ses extorsions & ses violences il appréhendat qu'ils ne le retinssent Prisonnier, il n'ôsa se procurer cette satisfaction. Lorsqu'il eut rassafié fa curiofité, il demanda au Général de combien les grands Vailleaux furpaffoient celui qu'il avoit vû. Sans répondre directement à cette question, Brue lui conscilla d'envoyer un de ses Officiers, pour être plus sur de ce qu'il vouloit scavoir, par le témoignage de ses propres gens. L'ordre sut donné à quelques Négres d'aller prendre les mesures. Ils revinrent, les bras remplis des cordes qu'ils avoient employées, & qu'ils étendirent devant le Damel. Quel Canot! s'écria-t'il, & que la science de Blancs est prodigieuse.

Revûe de fes Troupes. Pous donner de l'amidement au Genéral, ce Prince fit un jour en fa préfence la revie d'une partie de fes Troupes, fous la conduite du Kendi fon Lieutenan-Cénéral. Ce Corps d'armée montoit à cinq cens Hommes, armés de fabres, d'arcs de diféches, d'couverts de cotres de maille, qui confictoient en deux morceaux d'étoffe de la forme d'une Dalimatique. Le fond étoit de cotton blanc, rouge ou d'autres couleurs, parfemé de caractères Arabes que les Marbus crovat également propres à jetter l'effroi parmi leurs. Ennemis d'a garanti croux qui les portens de ouses fortes de belliertes, à la reférensia d'a propres de le considera de la comment de la comme d

Exercice que le Kondi fait f.tire aux Troupes.

Le Rondi s'etant mis à la tête de la Troupe, la dipola fur quatre rangs, de fit avertir le Roi qu'il étoit pet à le recevoir. Ce Prince étoit dans le magafin que la Compagnie avoit fait bàtir à Rufico. Quoiqu'il ne fût pas fort deloigné de cette petite Armée, il monta à cheval, de prenant à lance il fit les memes mouvemens que sil eût été prêt à combattre. Brue fut obligé de prent de un Cheval auffi pour l'accompagner. Ils s'avancéerte judqua un mileu de la ligne. Le Kondi, à la vule de fon Maitre, ôta fon turban, [dépouilla facte-cat mile, qu'il l'alif pendre fur fon bras gaucher.] de fejetant à genoux, fe couvrit trois fois la tête de pouffiére. Másile Roi, qui n'étoit plus qu'à fix pas, luifi porter fee ordres par un de fee Guijtris militaires. Le Kondi, a près les luif protre fee ordres par un de fee Guijtris militaires.

Pavoir reçus dans la même situation, se couvrit la tête, [remit sa chemise,] & les fit éxécuter. Ensuite il reprit sa première posture, en attendant de nonpreaux ordres, qu'il reçut encore, & qui ne produifirent que s des cris & quelques I mouvemens fort irréguliers; de forte qu'il feroit difficile de rallier

des Troupes si mal disciplinées si leurs rangs étoient une fois rompus. Cet éxercice dura trois ou quatre heures; après quoi le Roi reprit le chemin de la Ville, au bruit des tambours, & précédé par ses Guiriots, qui chantoient ses

louanges, comme s'il eut remporté une victoire fignalée.

Les Serpens sont fort communs dans tout le Pays, depuis Rufisco jusqu'à Biyurt. Ils font extrémement gros, & leur morfure est fort dangereuse. Les Grifgris passent dans l'esprit des Négres pour un charme tout-puissant contre ces terribles animaux. La vérité est que les plus redoutables peuvent être chafsés facilement, mais que cette race d'Hommes imbécilles aime mieux attribuer leur füreté aux impostures de leurs Marbuts, qu'à leurs propres soins (c). D'ailleurs Labat remarque qu'il y a une espèce de simpathie entre les Serpens & les Négres. On voit ces affreux monftres fe gliffer librement dans les cabanes, où ils dévorent les rats, & quelquefois la volaille. S'il arrive qu'un Négre soit mordu, il applique aussi-tôt le seu à la partie blessée, ou la couvre de poudre à tirer, qu'il brûle dessus. Il s'y fait une cicatrice (d) qui fixe le venin, lorsque le reméde est affez promptement employé; mais s'il vient trop tard, les parties nobles font bientôt attaquées, & la mort est infaillible. La Nation des Sérères n'est pas si familière avec les Serpens que les autres Négres, parce que n'ayant pas de Marbuts ni de Grifgris (e), elle ne se sie qu'à les précautions pour s'en garantir. Elle leur déclare une guerre ouverte, avec des trapes qu'elle tend avec beaucoup d'adresse & qui en prennent un grand nombre. Elle mange leur chair qu'elle trouve excellente.

PLUSIEURS de ces Serpens ont jusqu'à vingt-cinq pieds de long, sur un pied & demi de diametre. Mais les Negres prétendent que les plus grands deur monfsont moins à craindre que ceux qui n'ont que deux pouces d'épaisseur & quatre ou cinq pieds de longueur. On a du moins plus de facilité à les éviter, parce qu'ils peuvent être apperçus de plus loin, & qu'ils n'ont pas tant d'agilité que les petits. Il y en a de verds, qu'on a peine à distinguer dans l'herbe. D'autres sont tachetés, ou semblent briller du moins de différentes couleurs. On prétend qu'il s'en trouve de rouges, dont les blessures sont incurables. Mais Labat s'imagine que la plûpart de ces récits sont autant de fables des Marbuts, pour relever le prix & la nécessité de leur Grisgris; car la couleur, dit-il, peutelle rien changer (f) à la qualité du poison? Cependant il confesse que si l'ar-

tère est blessée, le poison passe si vîte au cœur, que tous les remédes arrivent > trop tard; au lieu que s'il ne pénétre que dans les chairs [ ou dans les veines, ] il est beaucoup plus facile de l'arrêter. Les plus grands ennemis de ces Serpens font les Aigles, dont le nombre est fort grand dans le Pays. Il ne s'en grand nom trouve

> Prêtres; n'aurolt-il point ici en vue les agnus Dei, dont les gens de la profession font si fouvent usage?

d'habileté pour cela, & d'ailleurs que game-rolent les Marbuts fileurs Grifgris devenoient (f) Labat, ubi fup. pag. 195. & fuiv. Ce railonnement est mauvais. La couleur ne chaninutiles? R. d. E. fonnement est mauvais. La couleur ne chan-(d) Angl. une efearre. R. d. E. (e) Labat, quoiqu' Eccléfiaftique, ne peut ge point la qualité pas s'empêcher de décrier, ces artifices des gement. R. d. T. ge point la qualité, mais elle marque le chan-III. Part,

(e) Angl. Mais les Négres n'ont pas affez

Scrpens du

1607.

Leur fami-

BRUE. 1607.

trouve pas de si gros dans aucune autre Région du monde. Mais il n'y a pas de lieu non plus où leur repos foit moins troublé; car la pointe des fléches ne fait pas plus d'impression sur eux que la morsure des Serpens. Il faut que leurs plumes soient extrémement fermes & serrées. Ils portent un Serpent entreleurs griffes, & le mettent en piéces pour fervir de nourriture aux Aiglons, fans en recevoir le moindre mal. Les Aigles du Cap-Verd ressemblent si sort à ceux de l'Europe, qu'on n'a pas crû devoir en parler.

## f. III.

Route de Rufisco à Biyurt , & du Fort Louis à Kayor , suivant Barbot (a).

Différens Villages des Négres de Kayor. Beer.

Iandos. Lac d'Eutan.

E N partant de Rufisco, on trouve à la distance d'une lieuë, au Nord-Est, le Village de Beer, & deux lieuës plus loin celui de Jandos qui appartient à un Vassal du Roi de Joala. Les Palmiers y sont abondance. De Jandos, on compte trois lieuës, au Nord, jusqu'au bord d'un Lac (b) que les Habitans nomment Euran, & les Portugais Alagoas; deux noms qui fignifient Lacs dans les deux Langues. Il a quatre milles de longueur; & fa largeur est d'une demie lieuë. Dans la faison des pluyes, il en sort plusieurs petites rivières. L'abondance du Poisson y est prodigieuse, quoiqu'en Eté il soit presque à sec. Le fond est couvert d'une sorte de petites écailles (c), que les Habitans nomment Simbos, & qui ressemblent beaucoup à celles qui servent de mon-

Enduto.

nove dans le Royaume d'Angola. De ce Lac, la route tourne au Nord-Est vers Enduto, Village où le Gouvernement demeure toûjours dans la plus ancienne famille. C'est un lieu commode, & les Voyageurs s'y arrêtent ordinairement pour y passer la nuit. Après Enduto, la route tourne au Nord-Ouest, & conduit dans un Village, où les Prêtres (d) des Cantons voifins font leur réfidence ordinaire (e). On prend enfuite à l'Est pour gagner un autre Village, nommé Endir, d'où l'on se rend à Sanyeng, lieu que plusieurs samilles Portugaifes avoient choifi autrefois pour leur demeure. Il y reste en-

Endit.

Sanveng.

core deux de leurs maifons, qui font fort grandes, & dont chacune a devant elle un arbre d'une groffeur extraordinaire, fur lequel les Portugais ont formé de petits cabinets par le mélange des branches. On trouve dans le même lieu, un puits profond de dix braffes, qui fournit à tout le Canton de l'eau fraîche, & d'un goût si délicieux qu'on la croiroit mélée de miel. Les Négres affürent que l'eau de certains torrens, près de ce Village, est pernicieuse aux Chameaux & aux Dromadaires, quoiqu'elle soit bonne pour tous les autres animaux.

Mangor, féjour duDamel.

DE Sanyeng, la route conduit à Mangor, réfidence du Damel pendant une partie de l'année; & de Mangor à Emboul, où ce Prince tient une partie de ses semmes (f). Leur demeure cst un spacieux édifice, séparé de la Ville

 (a) Description de la Guinée, pag- 26.
 (b) C'est vrai-semblablement le Lac des Sérères.

<sup>(</sup>c) Angl. Coquilles. R. d. E. (d) Les Négres les appellent Lycherins, & les Mores les nomment Bysberines.

<sup>(</sup>e) Il y a beaucoup d'apparence que c'est le même Village, où demeuroit le Marbut dont on a parlé dans l'article précédent. (f) Cela s'accorde avec la Relation de Ca-



GUIRIOT OU NEGRE JOUANT DU BALAFO.

NEGER, speciende op den Ballard, of Ballaro.

61 V 3 Selday sec

-- Dwill I d by Germ

Ville par une paliffade, ou une haye de rofeaux. Les avenues font plantées de grands Palmiers, où les Négres font des courses à cheval. C'est l'habitation des principales femmes du Roi, qui font distinguées des autres par le nom de Segona. Il est défendu aux hommes d'en approcher à plus de cent pas.

A dix lieuës de Mangor, on arrive au Village d'Embar, résidence du plus proche héritier de la Couronne; d'où l'on gagne Biyurt, Ville (g) fituée fur le Sénégal, presque vis-à-vis l'Isle de Saint-Louis. C'est le sejour des Osficiers du Roi pour les droits & les taxes. Les Habitans de ce lieu font si paresseux. qu'ils ne s'occupent d'aucune forte d'ouvrage ou de travail. Ils abandonnent ce soin à leurs femmes; & dans leur oissveté, ils cherchent l'occasion de faire la débauche avec les Matelots de l'Europe.

Outre les lieux qu'on vient de nommer, on apperçoit des deux côtés de la route quantité de Hameaux ou d'autres Villages dispersés. Mais les Voyageurs ne doivent pas ignorer que pendant toute l'année la chaleur est insupportable dans ce Pays, à l'exception des mois de Novembre & de Décembre, où elle reçoit quelque diminution; & que si l'on ne trouve quelques arbres, fous lesquels on puisse se mettre à couvert pour s'y rafraîchir quelques momens, . il ne faut pas penfer, du matin jusqu'au soir, à s'arrêter dans les campagnes. On fait porter ses provisions sur le dos des Anes, qui sont des animaux fort pefans dans le Royaume de Kayor. Cependant les Agens François, qui marchent à cheval, n'ont pas d'autre monture pour leurs domestiques que des Anes sans selles, ce qui rend leur route fort lente & fort difficile. La nuit, ils s'arrêtent dans quelque Village, où l'on ne trouve pas plus de commodité pour les hommes que pour les bêtes. La plûpart des Habitans vivent de racines, faute de bled & d'autres grains. Ils pourroient s'en

LEURS maifons, ou leurs hutes, font de paille, mais plus ou moins commodes, fuivant l'induftric de ceux qui les habitent. La forme en est ronde. Elles hutes des Non'ont pour porte qu'un trou fort bas, comme la gueule d'un four; de forte qu'ils ne peuvent y entrer qu'en rampant. Comme elles n'ont pas d'autre ouverture pour recevoir la lumière, & que le seu qu'on y entretient continuel-Iement répand une épaisse fumée, il n'y a au monde que des Négres qui puissent les habiter, fur-tout à cause de la chaleur, qui vient également de la voute & d'un fond de fable brûlé qui en fait le plancher. Leurs lits font composés de petits pieux, placés à deux doigts l'un de l'autre, & joints ensemble par une corde. Aux quatre coins, d'autres pieux un peu plus gros, fervent à foûtenir tout l'édifice. Les Negres de quelque distinction mettent une natte sur ces ri-

procurer par leur travail, s'ils n'étoient d'une paresse égale à seur pauvreté.

ches chalits. On voit encore à Bivurt les ruines d'un Fort que les Portugais avoient prefque achevé en 1483, fous le commandement de Pierre Vas d'Acunha Bilague Fort Portudo, que le Roi Jean II. avoit envoyé dans cette vue avec une Flotte de vingt gais & foa Caravelles, chargées d'hommes & de matériaux. Ce Prince s'étoit laiflé engager dans cette entreprise par Bemey, Souverain du Pays, & Successeur (h) de Bur

Bau E. 1697.

Emboul, réfidence de fes femmes.

Embar.

Autres Vil-

Maifons on

(g) Barbot Crit toùjours Byhurt, quoique les autres varient für ce nom. De l'îlle, dans Roi Nêgre qui porte ce titre. Garate, nomme cette Ville Gargard, & re- h0 îl étoit, le l'rêre, mais non le Succellant h1 îl coit h2 il coit h3 in on le Succellant h3 il coit h4 il coit h5 îl coit h5 îl coit h5 îl coit h5 îl coit h6 îl coit h6 îl coit h7 îl coit h6 îl coit h7 îl coit h8 îl coit h8 îl coit h9 îl coit h

#### VOYAGES DES FRANÇOIS EN

Biram Roi des Jalofs, qui ayant été chaffé par ses Sujots, s'étoit rendu à pied BRUE. 1697. au long de la Côte, jusqu'à l'Isle d'Arguim, il s'étoit embarqué avec un petit nombre de ses Sujets pour aller solliciter le secours du Roi de Portugal. Bemoy retourna dans fon Pays avec cette Flotte, descendit au rivage, & commença l'édifice du Fort; mais le Pays parut si mal-sain aux Portugais, & la situation du lieu si mauvaise à cause du courant impétueux de la rivière, que d'Acunha craignant d'en être nommé Gouverneur, prit la cruelle réfolution de maffacrer (i) ce malheureux Prince sur son Vaisseau, & de retourner à Lisbonne

avec tous fes gens, fans avoir fini fon entreprife. Le Roi Jean fut extrémement irrité de sa conduite & du meurtre de Bemoy; mais il laissa le coupable sans

punition. La route de Rufisco par terre, aux bords du Sénégal, sut ouverte par les Pourouoi les François, pour la commodité de leur commerce entre Gorée & l'Isle S. Louis, routes de terre furent ouparce que la voye de la Mer est fort ennuyeuse & fort incertaine. Ce voyage vertes dans le prenoit fouvent un mois entier, quoique la distance au long des Côtes ne foit Pays de que d'environ quarante lieuës. Pendant la plus grande partie de l'année, les Kavor.

vents & les Courans font contraires ( k).

baya.

Autres rou-On a formé une autre route de Rufisco à Lambaya, Capitale du Royaume tes à Lamde Baol, vingt lieuës à l'Est de Kamina; & de-là à Sanghay, résidence du Roi de Baol, trois lieuës, Nord-Ouest, au-dela de Lambaya. Jamesil est à cinq lieuës de la même Ville, à l'Est; & Borfalo, située sur une branche de la rivière du même nom, est trente lieues plus loin.

QUOIQUE la route de Rufisco à Biyurt soit au travers des Bois & des Forêts, elle est bien moins mauvaise que celle du Comptoir de Saint-Louis jusqu'à la Ville de Kayor. Les François font ce voyage fur des Chameaux, des Chevaux & des Anes, dans l'espace de six jours; mais avec une infinité de dan-Leurs difficul- gers. La plus grande partie du chemin n'est qu'une vaste & épaisse Forêt, rem-

plie de Voleurs & de Bêtes féroces, fans un feul endroit où l'on puisse passer commodément la nuit (1).

> cesseur de ce Prince; celui-ci n'avoit fait que lui confier l'administration des affaires; & ce fut la raifon qui engagea fes deux autres Frères, Sibita & Kamio, à le tuer, pour se venger de la partialité qu'il avoit témoignée en taveur de Bemoy.

(i) Voyez cette histoire fort au long dans l'Afrique de Marmol. Vol. III. Liv. 1X. Chapitre XIX.

( k ) Barbot , Description de la Guinée , (1) Ibid. pag. 26.

L IV.

#### Révolution du Royaume de Kayor en 1695.

A Côte qui dépend du Comptoir de Gorée s'étend depuis le Cap-Verd Liusqu'à l'embouchure de la rivière de Gambra; & dans cet espace on Six Royaucompte fix Royaumes, qui ont la Mer à l'Occident. Le premier est celui de mes depuis le Kayor ou de Kayllor, à qui le Cap appartient, & dont le Souverain se nomme Cap-Verd juf-Damel. Son étendue est d'environ trente lieuës au long de la Côte. Elle est qu'à la rivière de Gambra. terminée par un Village, que les François ont nommé le Grand Brigni (a).

(a) Labat, nouvelle Relation de l'Afrique Occidentale, Vol. IV. pag. 130. & fuiv.

Le fecond Royaume est celui de Baol ou de Baul, dont le Roi porte le titre to de Tin. Il commence au [ petit ] Brigni, & se termine à la Pointe de Serena, qui en est éloignée de quinze lieues. Le troisième est le Royaume de Sin, dont le Roi s'appelle Bur, c'est-à-dire Roi dans la Langue du Pays. Il s'étend depuis la pointe de Serena, jufqu'à la Rivière de Brufalem ou Borfalo, mais il ne Baol ou Baul. renferme pas plus de douze (b) lieuës de Côtes. Le quatrième est celui de Brufalem ou Borfalo, ou plus communément Barfalli, qui tire fon nom de la rivière où il commence, & qui finit après quatre ou cinq lieuës de Côtes à la Rivière de Betonda ou Battonte. Le cinquième est Barra, qui commence à la Rivière de Betonda, & qui se termine d'un côté à celle de Giznat ou de Januck, & de l'autre à la pointe du Palmier, qui fait l'embouchure de la Rivière de Gambra. Le Royaume de Barra n'a de recommandable que la bonté du mouillage, au long de sa Côte, qui est d'environ cinq lieues. Cet avantage procure à son Roi quelques présens. & donne aux Suiets de ce Prince la commodité de vendre leurs provisions.

Les Royaumes de Kayor & de Baul, qui avoient été gouvernés par des Rois différens jusqu'à l'année 1695, tombérent alors sous la puissance d'un feul Maître. Un Roi nommé le (c) Burba Ghielof, Prince Puillant, dont les Etats étoient fitués au Sud-Est du Lac de Panti Fide, & à l'Est de Kayor, se trouva si chargé de la grandeur de sa domination qu'il prit le parti de la divifer en plufieurs Provinces, dont il abandonna le Gouvernement à fes Généraux. Le Gouverneur de Kayor fut le plus prompt à se révolter, & prit le titre de Roi. D'autres suivirent son éxemple. Enfin Burba se trouva bientôt réduit à la plus petite partie de ses vastes Etats. & même à la plus méprisable. parce qu'elle étoit la plus éloignée de toutes les occasions du Commerce. Mais

fon ambition s'étant réveillée, [ & cherchant à faire valoir ses prétentions,

qu'il avoit tolijours confervées fur les Royaumes de Kayor, de Siratic, & autres qui faifoient autrefois partie de ses Etats, il trouva le moyen de susciter, dans le Royaume de Kayor, des différends qui lui donnèrent l'occasion d'y porter la guerre. Il y fit entrer ses Troupes, il défit l'Armée du Damel & le tua lui-même dans une Bataille. Enfin, si sa prudence est égalé son courage, il se seroit remis en possession de ce Royaume. Mais au lieu d'engager le Peuple par ses bienfaits à le reconnoître volontairement pour leur Maître, il ne pensa qu'à le punir de sa révolte. Cette rigueur obligea les Grands de recourir à la protection du Tin, Roi de Baul, & de lui demander du fecours pour chaffer leur Vainqueur, & pour se remettre en état de choisir un Souverain, par une élection libre, fuivant l'ancien usage de leur Nation. Latir-Fal-Saukabé. qui régnoit alors à Baul, écouta facilement leur prière; foit qu'il eût déia concu le dessein qu'il éxécuta dans la suite, ou qu'il craignit de devenir luimême la proye du Conquérant, s'il lui donnoit le tems d'affurer ses conquêtes. Il leva une Armée nombreuse, qui fut augmentée par les Mécontens de Kayor. Il livra battaille au Burba, il lui tua la fleur de fes Troupes; & ce malheureux Prince ayant péri lui-même dans la mêlée, le Peuple de Kayor se vit encore fans Roi.

BRUE. 1605. Kayor.

Borfalo, ou Barfalli

Barra...

Décadence du Burba Ghiolof.

Letir-Fal ufurpe la Couronne de

 <sup>(</sup>b) Angl. onze. R. d. E.
 (c) Labat nomme ce Prince Bourbaguiolof; olof eft la même choic que July. fignific Roi, & Ba ou Bau fignific grand, Gbimais maka-propos, Bur en langage Manding e

# VOYAGES DES FRANÇOIS EN

1695.

Voye qu'il rend pour affürer fon election.

Le Tin ne se trouva pas plûtôt à la tête d'une Armée victorieuse, qu'il sit éclater les vûes de fon ambition. Après avoir fervi ses Voisins en qualité de Protecteur, il leur déclara qu'il pensoit à devenir leur Maître. Cependant, pour éloigner les idées d'ufurpation, il réfolut de fe faire élire dans une Affemblée de tous les Grands. Elle fut convoquée dans une petite plaine, où il avoit campé fes Troupes. Il représenta ce qu'il avoit fait jusqu'alors pour le rétablissement de la liberté publique; que son dessein étoit encore de leur procurer un Roi capable de les gouverner avec équité & de les défendre contre leurs Ennemis; qu'ayant cherché quelqu'un qui fût digne de les commander, perfonne ne lui avoit paru plus propre que lui-même à remplir toutes leurs espérances; enfin, leur déclarant qu'il regardoit comme ses Ennemis tous ceux qui n'approuveroient pas fes vûes; il conclut par ces terribles mots, Defoule Sabay, qui font entre les Négres une imprécation folemnelle, & un défi contre toutes fortes d'oppositions.

CETTE expression passe dans le Pays pour un si cruel outrage, qu'il ne peut

être effacé que par le fang. Les Electeurs se seroient portés sur le champ à la violence, s'ils n'eussent été retenus par la présence de l'Armée. Ils se virent forcés non-feulement au filence, mais encore à reconnoître Latir-Fal pour leur Roi, à l'exclusion des ensans du Burba, qui regarderent comme une grace que l'Usurpateur leur accordat la vie. Aussi-tôt qu'il fut proclame, il se mit en possession du Gouvernement, sans s'être fait laver dans une sontaine, suivant l'ancien ufage de l'inauguration. Il récompensa ceux qui l'avoient favorifé dans l'election; & prenant le titre de Damel, il se fit rendre par tous les Grands l'hommage le plus humiliant, qui consiste à se prosterner à quelque distance. fans autre habit que des hautes chausses, & à se mettre ensuite trois fois à genoux en se jettant de la poussière sur la tête. Latir-Fal continua toûiours d'exiger avec rigueur ces marques de foûmission, & ne permit qu'aux Marbuts d'etre couverts en lui parlant. Il nomma deux de ses Généraux pour gouverner les Royaumes de Kayor & de Baul, tandis qu'il passeroit alternativement une année dans l'un & dans l'autre. Ces Gouverneurs, qui portent

le nom de Vambors, furent les deux perfonnes pour lesquelles il avoit le plus

Il humilie les Grands.

> de confiance. DANS la fuite, il plaça ses ensans dans ces deux postes. Comme sa cruau-

té ne l'avoit pas rendu moins odieux que fon usurpation, & qu'il avoit raifon de craindre que les Grands n'excitaffent le Peuple à la révolte, il prit Rieucur de deux méthodes qui lui affürèrent pendant toute fa vie la possession du Trône; l'une, d'ôter la vie, sous divers prétextes, à ceux qu'il croyoit capables de fa Politique. lui causer de l'embarras; l'autre, de gagner le Peuple, en le mettant à couvert de l'oppression des Grands. La Noblesse se vit contrainte de chercher un azile dans les Etats du Burba-Ghiolof, ou des Princes voifins, & d'abandonner ses biens au Damel, qui mettoit encore entre les principes de fa Politique le foin d'appauvrir ses Sujets, pour leur ôter le pouvoir de se révolter. Il fuffisoit d'etre riche pour devenir l'objet de sa haine. La mort fuivoit le moindre soupçon. Il étoit rusé, avare, cruel jusqu'à l'inhumanité, fier, orgueilleux, défiant & vindicatif. La feule personne qui eût quelqu'afcendant fur fon esprit étoit la Princesse Linghera, sa Mère, à laquelle il n'a-

voit jamais ôfé desobéir, ni même parler avec la tête couverte. Mais comme

Son carac-

il ne pouvoit fouffrir un Cenfeur toûjours prét à l'observer, il la tenoit éloi-

gnée de sa Cour, sous prétexte qu'il avoit besoin de sa prudence & de ses soins pour contenir ses Sujets dans la soumission.

CETTE Princesse avoit obtenu de lui la vie d'un Seigneur Négre, dont il avoit concu quelque défiance. Mais n'en étant pas moins réfolu de s'affurer de la personne, il l'envoya au Général François, qui étoit alors à Gorée, en le faifant prier de se charger de la garde de ce Prisonnier. La qualité de Gco-ciprit, lier flattant peu Brue, il fit dire au Damel, que si ses soupçons étoient iustes. il seroit micux d'envoyer le Coupable en Eselavage dans les Colonies d'Amérique, d'où il ne devoit pas eraindre de le voir jamais revenir. Ce conseil ne parut point assez sur au Damel. Il retira son Sujet des prisons de Gorée; mais dans l'absence de sa Mère, il chargea ses Gardes de le précipiter dans les flots, avec la précaution de lui faire lier les pieds & les mains; & eet ordre cruel fut éxécuté. Un caractère si dangereux obligeoit les Monagemens François d'être continuellement sur leurs gardes, & d'éviter les moindres dif- auxquels férends avec le Roi Négre. Cependant la Compagnie, qui s'étoit prévenue Brue étoit

mal-à-propos en sa faveur, vouloit que Brue lui confiat les marchandises du Comptoir. Depuis deux ans & demi, il avoit fallu combattre fans cesse, pour lui refuser des sommes considérables qu'il vouloit emprunter continuellement. Enfin le Général ne put se désendre de tomber dans le piége.

On a déja fait remarquer que Rufisco est le Port du commerce pour le Royaume de Kayor, comme Portodali pour le Royaume de Baul. Latir-Fal, qui avoit réuni les deux Couronnes, étoit intéresse à faire établir des Comptoirs dans ees deux Ports. Quelque tems après le voyage que Brue avoit fait par terre, de Rufisco au Senegal, les François reçurent avis que le Damel étoit allé à Portodali. Cette démarche, dont les apparences n'étoient pas favorables à leur Commerce, obligea le Géneral de retourner à Gorée & l'occasion des d'envoyerune Frégate, nommée la Vigilante, avec un Facteur & des mar- Anglois. chandifes, pour s'affurer tous les Eiclaves que le Damel avoit alors, & prévenir l'interlope. Le l'acteur revint (d) avec quelques Esclaves, mais chargé des plaintes du Damel qui renouvelloit ses anciennes demandes, & qui lui avoit ordonné de déclarer de sa part au Général, que si les magasins de Rufisco & de Portodali n'étoient pas constamment remplis de marchandises, il arrêteroit absolument son Commerce. Après cette marque de chagrin, le Damel s'étoit rendu à Kaba, une de ses maisons de eampagne; mais ayant appris dans l'intervalle qu'un petit Batiment Anglois commandé par Pluman, avoit mouillé à Portodali , il étoit retourné autil-tôt dans cette Ville, où il traitoit de Commerce avec le Capitaine Anglois. Sur cet avis, Bruc envoya de Gorée un Flybot, nommé le Gaillard, avec ordre de faisir & de eonfis-

quer le Batiment Anglois. I. E même jour que le Flybot mit à la voile, Brue vit arriver un Officier du Damel, avec un Député des Anglois, qui venoit le prier de ne pas caufer de mal à leur Bitiment. Il répondit à l'Officier Negre que la Compagnie avant sourni soigneusement au Roi & à ses Sujets toutes les marchandiscs dont ils avoient besoin, il étoit bien étrange qu'au mépris des Traités conclus avec les Predecesseurs & renouvelles par lui-même, ce Prince entre-

BRUE. 1699. Afcendant que fa Mère

avolt fur for

prit

(d) Suivant l'Original, le Fasteur ne re- tes du Damel. R. d. E. vint pas, mais il ecrivit au Général les plainBRUE. 1600.

fe retirent.

prît de se lier avec des Etrangers; que si les Anglois continuoient de commercer fur la Côte, fon devoir & l'obéiffance qu'il devoit aux ordres de fa Compagnie l'obligeoient de se faisir de leur Vaisseau. Il tint le même discours au Député Anglois, en l'affürant néanmoins que si son Batiment manquoit de provisions, il pouvoit venir à Gorée, où rien ne seroit refusé à ses besoins. Il renvoya ces deux Officiers à Portodali fur une Caiche armée, dont le Capitaine fut chargé de répéter le meme compliment au Capitaîne Anglois. Cet-

te fermeté, [accompagnée d'autant de politesse,] engagea Pluman à quit-H ter la Côte pour faire voile à Gambra.

Reffentiment du Damel contre Brue.

Mass le Damel s'en crut offenfé. Il renvoya fon Alkayde au Général, pour le presser instamment d'écrire au Capitaine Anglois qu'il pouvoit revenir à Portodali, à condition qu'il ne fit rien de préjudiciable au commerce des François. Cet Officier avoit ordre d'ajoûter que le Damel se croyoit maître dans son Pays. & ne fouffriroit jamais qu'on entreprît de lui faire la loi, ou de le borner dans son commerce; que si les François avoient eu la hardiesse de se faisir du Bâtiment Anglois, il la leur auroit fait payer bien cher; qu'il entendoit que ses Ports sussent ouverts à toutes les Nations, sans quoi il commenceroit par en exclure les François. Brue répondit qu'il ne dépendoit pas de lui d'accorder aux Anglois la liberté que le Damel paroiffoit desirer, parce que ce feroit violer des Traités dont il étoit obligé de maintenir l'execution; qu'au reste l'exclusion dont on le menaçoit, ne pouvoit manquer d'être beaucoup plus nuifible au Royaume de Kayor qu'à la Compagnie, qui pouvoit procurer, par d'autres voyes, des vivres à ses Garnisons: au lieu que le Damel ne pouvoit tirer des marchandises que de la Compagnie, puisqu'elle avoit le pouvoir d'arrêter tous les Vaisseaux qui voudroient faire le commerce d'interlope dans l'étendue de fes limites. Il ajoûta que le meilleur confeil qu'il pût donner au Damel étoit de vivre en bonne intelligence avec les Ministres de la Compagnie, conformément au Traité qui subsistoit entre eux. Cette réponfe fut appuyée d'un barril d'eau-de-vie, c'est-à-dire de l'argument le plus propre à perfuader le Damel.

Permeté du General François.

> fiance, qui lui rapporta qu'un des Officiers de Pluman étoit demeuré dans ce Port, où il faisoit espèrer l'arrivée d'un autre Vauseau Anglois, assez fort pour éxercer le Commerce malgré les François. En effet ce Vaisseau arriva bientôt à Portodali. Il se nommoit le William Jane, de deux cens cinquante tonneaux & de vingt pièces de canon, commandé par le Capitaine Bedfort, Officier de réputation. La joye du Damel fut extrême. Il se hàta de commencer le Commerce. Mais ce plaisir dura peu. Brue détachta un Vaisseau de la Compagnie, nommé le Maupeou, qui se faisit du Vaisfeau Anglois, fans tirer un coup de canon, & qui l'amena au Port de Gorée le 15 de Mars 1699. On ne peut se représenter quelle sut la rage du Damel en voyant enlever ce Bâtiment à fes yeux. Elle eclata par toutes fortes d'injures & de menaces. Cependant le William-Jane fut confifqué & mené en France, comme de bonne prife. La plûpart des Esclaves qu'il avoit à bord étoient des Pêcheurs libres de la Côte, que le Damel avoit trompés en les appellant à Portodali, fous prétexte d'employer leurs canots au transport de ses Troupes pour affiéger Gorée. Quoique ce Prince n'eût pû les ven-

> L parut s'appaifer, aussi long-tems du moins que l'eau-de-vie dura. Mais comme il ne quittoit pas Portodali, le Général y envoya un Négre de con-

Il se saisit d'un Vaiffeau Anglois à la vûc du Damel.

dre

dre aux Anglois fans une injustice criante, ils furent envoyés aux Colonies d'Amérique (e).

BRUE avoit toûjours entretenu des correspondances sort étroites avec la Princesse Linghera, Mère du Damel. Il avoit gagné son amitié dans le premier voyage qu'il avoit fait à la Cour de ce Prince. Comme il la connoissoit obligeante & généreuse, & qu'il n'ignoroit pas l'ascendant qu'elle avoit sur fon fils, il s'étoit foûtenu dans ses bonnes graces par des présens conformes

à fon goût, & lui-même en avoit reçu plusieurs fois d'elle, en tabac, en étroffes de coton [en pipes,] & en fruits. Quelquefois même elle lui avoit en-yoyé de jeunes Esclaves des deux féxes. Un jour, elle avoit fait conduire à

Gorée un jeune Négre de ses Parens, en faisant prier le Général de lui ap- d'instruire. prendre la Langue Françoise, afin qu'elle pût avoir près d'elle une personne fidèle, qui fût dans le fecret de leur correspondance. Ce jeune-homme avoit tant de dispositions pour toutes sortes d'exercices, qu'en peu de Mois, il

& à tirer fort adroitement. En le renvoyant à fa Maîtresse, Brue le fit habiller proprement à la manière des Negres; il lui donna une zagaye, un fuct fil, un fabre, [un cofre avec des hardes,] & le chargea d'un présent pour la Reine Mère, qui confistoit dans une cassette remplie de parfums, de gands (f), & d'autres galanteries à l'usage des femmes. Dans la suite, lorsque cette Princesse apprenoit de son Confident les différends qui s'élevoient entre le Damel & le Général, elle marquoit une inquiétude presqu'égale pour l'un & pour l'autre. Les aimant tous deux, disoit-elle, comme ses Enfans, elle au- Services qu'elroit fouhaité que Brue, qui étoit le plus âgé, cût marqué moins de chaleur, le rend at & qu'il en pardonnât un peu à fon Fils, dont la jeunesse demandoit cette in-

dulgence. Elle le fit prier de ne pas s'allarmer trop vîte fur l'article du Commerce; parce qu'elle prenoit fur elle-même d'envoyer un Exprès au Roi fon

Fils, pour lui faire reconnoître sa faute, & de ne rien épargner pour ménager leur réconciliation.

CETTE promesse sut éxécutée fidélement. L'Alkayde de Rufisco, accompagné d'un autre Officier, vint informer Brue que la Princesse avoit convoqué une Assemblée de Seigneurs, pour représenter au Damel que la défense du Commerce entraîneroit la ruine du Pays, parce qu'il feroit toûjours facile aux François de s'oppofer à l'arrivée des Etrangers; de forte que pour fon propre avantage, il devoit préférer Jeur amitié à celle des autres Nations, dont il pouvoit être beaucoup plus mal-traité. Il avoit répondu que s'il étoit choqué contre Brue, c'étoit uniquement parce qu'il avoit empêché que les Anglois débarquaffent leurs marchandifes; après quoi il n'auroit pas trouvé mauvais que les François se sussent faisis du Vaisseau: & que si le Général vouloit faire avec lui cette convention pour l'avenir, tous leurs différends prendpour les feroient bientôt terminés. Brue remercia la Princesse Linghera du témoignaréconcilierarec d'affection qu'elle donnoit à la Compagnie, mais il déclara libration de la Damel. ge d'affection qu'elle donnoit à la Compagnie; mais il déclara librement aux deux Officiers du Roi, qu'il ne pouvoit entrer dans les vûes de ce Prince, parce que ses instructious y étoient absolument opposées. Il ajoûta qu'il s'engageoit à fournir au Pays toutes les marchandises, dont il auroit besoin. de meilleure

BRUE. 1699. Ses liaifons avec la Mère de ce Princo.

Jeune Négre qu'elle le prie

(f) Argi. de clouds de girofie, R. d. E. (e) Labat, pag. 199. & fuiv. III. Part.

1699.

meilleure qualité, en plus grand nombre & à meilleur marché que tous les Bitimens d'interlope. Son deffein étoit d'accompagner cette déclaration d'un barril d'eau-de-vie pour le Damel; mais l'Alkayde n'ôfant rien accepter fans l'ordre de fon Maître, promit de revenir dans quelques jours. Il remit au Général un présent de tabae, qui lui étoit envoyé par Isa-Fal, principale femme du Damel, avec beaucoup de complimens de la part de cette Dame & des autres femmes de la Cour.

Le même Officier revint à Gorée, dix ou douze jours après. Il trouva le Général à bord d'un Vaisseau d'interlope Hollandois, nommé le Piter, qui avoit été pris par l'Eléonore de Roye, Vaisseau de la Compagnie, à quelque distance de l'Isse de Bissao. Il lui apprit que le Damel étoit enfin disposé à vivre en bonne intelligence avec le Comptoir François, aux conditions qui lui avoient été propofées, mais qu'il fouhaitoit que pour les confirmer, le Général fit faire une décharge de son artillerie, qui pût être entendue de Kaba. où la Cour étoit alors. Brue lui accorda volontiers cette fatisfaction. Le canon de Gorée & du Vaisseau fut éxercé avec beaucoup d'éclat, & ce bruit devint comme le fignal d'un heureux renouvellement du Commerce. Les Francois envoyèrent au Roi un barril d'eau-de-vie, pour boire à la prospérité de la Compagnie. Ils firent present d'un fabre à chacun de ses Députés, & leur firent entendre que c'étoit la mauvaise humeur & l'inconstance du Roi qui les avoient empêchés de former des Comptoirs à Rufisco & à Portodali, comme

Accommodement & condition que leDamel éxige.

> ils l'avoient toûjours defiré. AINSI le Commerce & l'amitié furent rétablis, fans le fecours d'aucun nouveau Traité & fans proclamation. Un présent, parmi les Nègres est une ratification pour toutes fortes de promeffes; mais fouvent e'est un prétexte aussi pour les violer, parce qu'ils font perfuadés que les Européens ne penvent fe paffer de leur commerce, & qu'une nouvelle paix est toûjours accompagnée

Les Anglois laCour & dans les Etats du Damel.

d'un nouveau préfent. Les Anglois de Gambra n'ayant pû voir l'augmentation du Commerce François fans jalousie, s'efforcèrent d'abord de le troubler par l'interlope; mais cette vove leur ayant mal réuffi, & la plûpart de leurs Batimens ayant été confifqués, ils curent recours à d'autres artifices. Par quelques négociations fecrétes, ils obtinrent enfin du Damel la permission d'établir des Comptoirs à Portodali & à Brigni. Le Roi de Sin, dont le Pays touche à celui de Borfalo. ou Barfalli, leur accorda la même faveur dans fes Etats. Outre ees Etabliffemens, ils envoyèrent à la Cour du Damel quelques personnes de leur Nation pour y réfider, & pour suivre ce Prince dans ses différentes courses avec les marchandifes dont il avoit besoin. En même tems ils établirent un nouveau Tarif, beaucoup plus favorable aux Negres que celui des François; ce qui fervit beaucoup à réfroidir le Damel pour Brue & fa Nation. Cependant, foit de dessein forme, ou par le hazard des circonstances, il leur caufa cette année beaucoup de fatigue & d'embarras en changeant fans eeffe de demeure. Il les obligea de faire jusqu'à foixante lieues, pour le suivre de Portodali à Ambul (g), dans le Royaume de Cayor. C'étoit pour cux une dépenfe confidérable. Il falloit louër neuf ou dix Chameaux pour transporter leurs marchandises,

marchandises, sans compter d'autres frais indispensables. Leurs marchandises consistoient [en or en poudre & en or travaille,] en piastres, en vaisselle, en cotons fins, corail, drap d'Ecosse (b), fusils, poudre à tirer, eau-de-vie, vins

BRUE Ils font cruel-

LE Damel les avoit traités d'abord avec tant de civilité & de distinction. qu'ils n'avoient pas donné de bornes à leurs espérances. Il ne leur promet lement dupés toit pas moins que le commerce exclusif dans tous ses Etats. Mais pendant par ce Prince, qu'ils se laissoient amuser par une si belle perspective, il prenoit leurs marchandifes, & les Seigneurs Négres fuivoient fon éxemple. Lorsque le terme du payement étoit arrivé, il naissoit une affaire qui forçoit le Roi de changer de demeure. Les Marchands le fuivoient; mais ces voyages les obligeoient à se procurer de nouvelles audiences, qui demandoient toûjours de nouveaux présens. Le Damel continua ses voyages pendant trois ou quatre Mois, sans qu'ils pussent obtenir d'être payés; jusqu'à ce que leurs marchandifes étant épuifées, il commença bientôt à leur donner d'autres fujets de chagrin, en leur faifant refuser par ses Officiers, des Chevaux, des Voitures & des Provisions. Enfin leur dernière ressource fut de revenir sur leurs pas avec beaucoup de difficultés, fans avoir été payés, & fans sçavoir par quels moyens ils pourroient l'être. Pour comble de difgrace, le Damel étant retourné à Kaba leur fit défendre d'approcher de fa Cour.

Les reconnurent clairement qu'ils avoient été trompés. La prudence leur fit abandonner leurs Comptoirs de Portodali (i) & de Brigni, affez heureux de nouvoir fauver ee qui restoit dans leurs Magasins; car le Damel n'auroit pas manqué de prétexte pour s'en faisir, s'il avoit pû pénétrer leur dessein. Îls retournerent à Jamesfort dans le tems que Brue y étoit à négocier un Traité de Commerce entre les deux Nations. Mais la guerre qui s'eleva en 1701

en arrêta le fuccès.

La facilité que le Damel avoit eue à tromper les Anglois, lui fit espérer que les François ne se desendroient pas mieux contre ses artifices. Il renouvella fes anciennes pretentions, & les différends furent pouffes jusqu'à lui faire interrompre entièrement le Commerce. Brue, pour ne lui rien devoir, observa de fi près les Vaisseaux d'interlope, qu'il lui coupa toutes les voyes du trafic étranger. Dans le même-tems, il s'en ouvrit un fort avantageux avec le Bur-Sin & le Bur-Salum, c'est-à-dire, avec les Rois de Sin & de Salum, par les rivières de Palmerin & de Salum, qui conduifirent fes Barques jusqu'à Kahone, Capitale de Bur-Salum, fituée fur la rivière de Gambra ( k ), où il commença le commerce de l'Or, de l'Yvoire & des Esclaves avec les Mandingos, qui en apportent tous les ans de Galam, de Bambuck, & des Régions intérieures de l'Est (1).

Le Damel entreprend de

CEPENDANT les entreprises du Damel surent interrompues par d'autres foins. Les Mécontens qui avoient quitté fa Cour pour se réfugier sous la pro-contre les Voltection du Burbaghiolof, faisoient des courses fréquentes dans ses Etats, & retournoient toûjours chargés d'Esclaves & de butin. Il prit enfin le parti d'assembler ses Troupes, pour attaquer l'Ennemi à son tour. Mais le Burbaghio-

<sup>(</sup>b) Angl. toiles d'Ecoffe. R. d. E. (i) Augl. de Joal. R. d. E-

même nom au Nord de celle de Gambra. (1) Labat mie fup. pag. 210. & fuir.

<sup>(</sup>k) Kahone, est située fur une rivière de

BRUE. lof & ses Généraux n'ayant ofé lui faire tête, il fut réduit à brûler quelques Villages & à ravager le Pays. Entre ses Prisonniers, il se trouva quelques 1700. Négres Feulis, Sujets d'un Prince nommé le Siratick, qu'il renvoya libres après leur avoit fait voir fon Armée & fur-tout fes Mousquetaires. A peine fut-il rentré dans ses Etats, que Biram Vouba, Général du Burbaghiolof reprit la campagne, & recommença ses hostilités avec d'autant plus de confiance, que les Troupes du Damel ne pouvoient pas être fitôt rassemblées. Cest ainsi que les Rois Négres se font ordinairement la guerre. Il est rare qu'ils en viennent à des batailles décifives. La Campagne fe passe en incursions & en pillages. Ils s'enlévent mutuellement un grand nombre de leurs Sujets, qu'ils vendent pour l'Esclavage aux Marchands qui viennent les acheter sur leurs Côtes. Il est certain que fi les Mécontens de Kayor, qui s'étoient retirés chez les Princes voifins, s'étoient bien entendus avec leurs Protecteurs, il auroient détrôné

facilement l'Ennemi commun; mais leurs divisions faisoient sa sûreté.

Le fuccès augmente fa fier-

CETTE ombre de fuccès, qui avoit accompagné les armes du Damel, releva tellement sa fierté, qu'il continua de fermer l'oreille aux propositions de la Compagnie. Brue avoit écrit à fes Maîtres que l'unique methode pour trairer avec un Prince également avare & rufé, étoit de le forcer à l'éxécution des Traités qu'il avoit violés tant de fois. Il leur avoit fait voir que l'interruption du Commerce n'avoit pas été nuifible à leurs intérêts. Mais ses représentations furent inutiles. La guerre dont la France étoit menacée avoit allarmé fi vivement les Directeurs, qu'ils lui envoyèrent ordre d'acheter à toutes fortes de prix l'amitié des Princes Negres, dans tous les Pays où la Compagnie avoit des Etablissemens [ c'est-à-dire les Comptoirs d'Albreda, sur la p Rivière de Gambra, de Gereges fur celle de Bintam, & de Joal fur la Côte de Bur-Sin; mais fur-tout ils vouloient qu'il gagnât l'amitié ] du Damel, à cause de l'important Comptoir de Gorée. Ils lui recommandérent de laisser peu de marchandises dans les Forts, & d'en mettre la plus grande partie en dépôt chez les Rois voilins, [dès qu'on auroit nouvelle de la Déclaration de la guerre. C'étoit faire présent à ces Princes de tous les fonds de la Compagnie, car les Negres ne connoissent pas de loi qui les oblige à la restitution.

Les hostilités entre la France & l'Angleterre commencerent sur la Côte de

Guerre entre la France & l'Angleterre.

Gorée au mois d'Avril 1701, quoiqu'on n'y fût point encore informé de la Déclaration de Guerre en Europe. Un Vaisseau François de vingt pièces (m) de canon ayant rencontré un Anglois de cinquante, à la hauteur de Portodali, on se canona quelques momens, & le combat n'auroit pas fini sitôt, si la partie eût été plus égale. Ce prélude de rupture entre les deux Nations détermina Brue à faire quelques démarches pour engager le Damel à la paix. Elles furent bien reçues en apparence. Ce Prince lui fit proposer de se rendre à Rufico, où il promettoit d'arriver incessamment avec un grand nombre d'Esclaves, & de conclure un nouveau Traité; qui seroit oublier tous les anciens reffentimens. Le Général François ne fit pas difficulté d'y confentir. Il Brue oft trahi par le Damel. fe trouva au rendez-vous, & le Damel y arriva le 30 de Mai 1701. Après les protestations mutuelles de confiance & d'amitié, il se passa peu de jours où Brue ne vît familièrement le Roi, en attendant l'arrivée des Esclaves. Enfin le jour qui avoit éte marqué pour les échanges du Commerce, ce

Prince

(su) Angl. de trente piéces. R. d. E.

Prince proposa au Général François de monter à cheval pour prendre l'air avec lui. La partie sut liée sans affectation. Brue partit, accompagné de deux l'acteurs; & le Damel, fuivi de ses Officiers ordinaires. Ils marchérent l'espace d'une lieuë, jusqu'au Village de Teynier, qui appartenoit au Kondi.

LA, étant entrés dans la maison, ils s'assirent avec la même tranquillité. Mais le Damel s'étant levé aussi -tôt, pria Brue d'attendre un moment son retour. A peine fut-il forti, que le Kondi paroissant avec plusieurs Négres armés, déclara au Général qu'il avoit ordre de s'affûrer de sa personne. En même-tems les Négres lui ôtèrent ses armes & traitèrent de même les deux

Facteurs.

Le même jour, qui étoit le 6 de Juin 1701, tous les François qui se trouvoient à Rufisco & au Cap Bernard furent arrêtés; sans oublier leurs effets ce. & leurs marchandifes, jusqu'aux habits que Brue avoit laissés à Rusisco. Le prétexte de cette violence fut, que, s'étant saiss des Vaisseaux Etrangers qui étoient venus pour commercer fur cette Côte, il devoit des dédommagemens au Damel pour le tort que cette conduite avoit caufée à ses Peuples. Il auroit répondu facilement à cette accusation; mais il ne put obtenir la liberté de parler au Roi, ni celle même de voir ses propres gens.

Le Conseil des Négres s'étant assemblé, on y proposa de lui couper la tête; & ce fentiment fut fort appuyé par l'Alkayde de Rufisco, qui craignoit, la vic. qu'en rendant la liberté au Prisonnier, on n'exposat sa Ville au pillage & à l'Incendie. Mais les plus sages se déclarèrent pour le parti de la moderation, & propoferent de faire payer une groffe rançon. Le Damel entra d'autant plus volontiers dans cette vûe, qu'elle flattoit fon avarice. On commença une négociation avec les Officiers François de Gorée. Ils avoient été fi allarmés de la détention de leur Général, qu'au défaut des autres voyes, ils étoient

déja réfolus d'employer la force pour le remettre en liberté (n)

LES conditions du Damel furent d'abord excessives. Il demandoit non-seulement qu'on lui laissat tous les effets dont il s'étoit sais, mais qu'on lui abandonnât l'or, les Esclaves & toutes les marchandises de Gorée, sans en excepter la cargaifon du Saint-François de Paule , Vaisseau nouvellement arrivé de France. Après de longues disputes, il consentit à recevoir un présent, qui joint aux effets qu'il avoit entre les mains, montoit, suivant le Tarif établi, à une grolle ranla fomme de vingt mille fept cens foixante dix-neuf livres en marchandifes; con. ce qui revenoit à sept mille francs, sur le pied de leur valeur en France. La perte particulière du Général, en habits, en meubles, en vaisselle & en bijoux fut évaluée à fix mille livres. Il avoit été resserré pendant douze jours dans une étroite prifon, fans aucune communication avec ses gens ni memo avec fon Interpréte. Mais les femmes & la Mère du Kondi l'avoient visité tous les jours, & lui avoient porté du tabac, en lui marquant qu'elles prenoient beaucoup de part à fa difgrace. L'arrivée de deux Vaisseaux François, & la vûe de quelques autres Bâtimens qui parurent dans la Rade de Rufico, contribuèrent beaucoup à sa liberté. Le Damel s'étant haté de conclure l'accommodement, reçut le prix de sa trahison, & partit de Rusisco le 17 de

BRUE. I701.

Il est arrêté

Prétexte de cette violen-

Il court rif que de perdre

Il obtient la '

Juin à l'entrée de la nuit. Brue, à qui l'on n'ouvrit les portes de fa prifon ou'à deux heures après minuit, s'embarqua auflitôt fur un des Vaisseaux de la Compagnie, & rendit la joye au Comptoir de Gorée par fon retour. LE Brack & le Siratick, le Burbaghiolof, le Bur de Sin & le Bur de Salum,

Complimens qu'il reçoit des Rois Voifins, & de la

le firent complimenter fur le bonheur qu'il avoit eu de fortir des mains du Damel, & lui marquerent de la disposition à se liguer contre un Voisin si détefté. La Princesse de Linghera même lui envoya son sidéle Négre, pour lui déclarer qu'elle avoit la conduite de fon Fils en horreur, & qu'elle alloit tout employer pour rendre la paix folide. Brue la remercia beaucoup de fes bontes, & de fes intentions; mais fur l'article de la paix, il lui fit une réponse équivoque. En effet le Damel eprouva bientot les effets de fon reffentiment. Les Côtes furent gardées avec tant de foin, qu'aucun Vaisseau étranger n'en put approcher pour le Commerce. Toutes les Barques de Péne d'éxécution militaire, de fournir Gorce d'eau & de bois. Les Suiets

Vengeance de Bruc.

cheurs furent enlevées; & les Villages de la Côte furent obligés, fous peimêmes du Damel continuérent, malgré lui, d'apporter de l'Vvoire & des Efclaves au Comptoir. Comme il vouloit tirer d'eux un prix éxhorbitant pour fes marchandifes, ils trouvoient leur avantage à tourner feerétement vers les François. Les affaires demeurérent dans cette fituation pendant huit mois. Enfinle

Damel, qui voyoit tons ses Peuples prets à se révolter, commença sérieusement à delirer la paix. Il envoya l'Alkayde de Biyert au Général, qui se trouvoit alors au l'ort de Saint-Louis, pour lui proposer une réconciliation du-

Le Damel oft forcé de demander la paix.

rable, & le prier de lui envoyer un de fes l'acteurs, nommé Moreau, qui parloit fort bien la Langue Jalof. Brue demanda, pour première condition, que l'Alkayde demourat en ôtage. Tout lui fut accordé. Moreau s'étant rendu à Kaba, où le Damel s'étoit retiré, fut reçu de lui avec beaucoup de careffes. On ne parla du paffe que pour l'enfevelir déformais dans l'oubli. En confessant que Brue avoit reçu de justes sujets de plainte, le Roi Négre prétendit qu'il étoit affez vengé, par le mal qu'il lui avoit caufé en ravageant fes Côtes & lui enlevant un grand nombre de fes Sujets. Il ajoûta que n'ayant jamais reçu de lui aucune offenfe, il ne le haiffoit pas perfonnellement ; qu'un Chirurgien François qui avoit donné quelque remêde à une de ses semmes, avant entretenu un commerce d'amour avec elle, dans le chagrin de ne pou-

Caufe de fa haine contre les 1 rançois.

voir fe venger du Coupable, il avoit fait tomber fon reffentiment fur touce la Nation; mais qu'il demandoit en grace que le passé s'ût ouolié, & l'amitié rétablie für des fondemens inébranlables. BRUE, fur le récit que Moreau lui fit à fon retour, fit appeller l'Alkayde

de Biyurt, & lui dit qu'il trouvoit fort étrange que le Damel l'eût retidu responsable des sautes d'un Chirurgien; qu'il falloit commencer par des plaintes, & s'affürer qu'il auroit obtenu de justes satisfactions; que les François Réponfe de néanmoins étoient disposés à bien vivre avec lui, s'il vouloit être plus fidéle à l'exécution des Traités; qu'il devoit restituer d'abord tout ce qu'il avoit pris înjustement à la Compagnie, suivant le Mémoire qui lui avoit été présenté par Moreau, ou trouver bon que la Compagnie enlevât un affez grand nom-

- Bruc.

met.

bre de ses Sujets pour se dédommager de ses pertes. Le Damel avoit peu de penchant pour la restitution ; & Brue pensoit bien

Projet de fe faifir du Damoins à l'y obliger, qu'à trouver l'occasion de se faisir du Tyran, dans la réfolution



Fundo Harles Sando Austr Harpes

folution de l'envoyer en Amérique. Mais fon dessein fut interrompu par un ordre de la Compagnie qui le rappelloit en France, où elle avoit besoin de

le confulter fur la décadence de ses affaires.

It partit le premier de Mai 1702, en laissant pour Directeur Général. à sa place, le Sieur Louis le Maître. Le Damel sut charmé de ce changement. Il trouva dans le Maître un homme d'un caractère si différent, qu'ayant interdi à ses Sujets tout commerce avec Gorée, il réduisit ce nouveau Directeur à lui payer cent barres pour la liberté de tirer de l'eau, du bois & d'autres provisions du Continent (0).

CET événement sut bientôt suivi de la mort de Latir-Fal Saukabé. Il laissa ses deux Royaumes à ses deux Fils. L'aîné, qui se nommoit Mar-Issa-Fal, lui fucceda au Royaume de Kayor & au titre de Damel. Le partage du plus jeune, nommé Que Komba, fut la Couronne de Baul, avec le titre de l'in. L'intérêt de la Compagnie est d'empêcher que ces deux Etats ne

se réunissent encore sur la même tête (p).

Mort du Da-

1702.

Brue oft ren-

pellé en Fran-

(0) Labat. pag. 225. @ fuit.

(p) Ibid. pag. 250.

# 

APITR E

Description de la Rivière du Sénégal, tirée des Mémoires de M. Brue.

Ou l'en éxamine si cette Rivière est le Niger ou un de ses bras.

LE cours du Sénégal est d'environ huit-cens lieuës de l'Est à l'Ouest, de-puis le Lac de Burnu, où cette rivière prend (a) fa fource, jusqu'à deux licues & demie de l'Océan Occidental. Là, faifant un coude, elle tourne tout-d'un-coup au Sud; & n'étant séparée de la Mer que par une langue ( b ) de terre, qui n'a pas dans quelques endroits plus de cent toifes de largeur, & qui s'elargit dans d'autres depuis une lieue, jusqu'à deux & demie, elle coule encore l'espace de vingt-cinq lieues du Nord au Sud, pour se perdre enfin dans l'Océan à quinze degrés cinquante-cinq minutes de latitude (c).

Cours de la rhvière du Sé-

CETTE rivière, qui divife presque continuellement la Région des Nègres de celle des Mores de Zarra, ou du Défert, s'avance l'espace de trois cens lieuës par divers détours, de l'Est à l'Ouest, c'est-à-dire, depuis les Cataractes de Galam, au-delà desquelles les François n'ont pas encore penétre, jusqu'à fon embouchure près de Biyart ou Bieurt (d), dont on a déja vû la descrip-

( a ) Brite, ou Labat, parlent ici fans doute d'après l'opinion des Géographes, puisqu'il a ofite qu'aucun François n'a pénétré fi loin.

(b) Nommée la Poiste do Barbarie.

e) Si ce n'est pas une faute d'impression

dans Labat, il s'est fort trompé en mettant pièce autentique.

vingt-cinq degrés cinquante-cinq minutes. (d) Voyez la Carte, qui ett copiée d'après celle que Brue fit lever fur les lieux par un habile Ingénieur, en 1718. On doit la regarder, par toutes fortes de raifons, comme une

tion. Ses eaux font fort rapides, ce qu'on attribue à la longueur de fon cours BRUE. dans un Canal fort étroit.

Difficultés de fon embouchure.

Son embouchure est large d'une demie-lieuë; mais elle est masquée par une Barre, ou un Banc qui s'est formé de l'abondance du sable que le Courant y amene, & qui est repoussé par la marée. Cette barre est doublement dangercuse, & parce qu'elle a peu d'eau, & parce que tous les ans, les flots impétueux qui fortent de la rivière, au tems des inondations, lui font changer de place. L'entrée du Sénégal feroit inaccessible, si la force de son cours & celle de la marée n'avoient ouvert deux passages, dont le plus large est ordinairement de cent cinquante ou deux cens toifes fur deux braffes de profondeur, Aussi ne recoit-il que des barques de quarante ou cinquante tonneaux. Le plus petit n'est que pour les Canots. Ces deux ouvertures changent tous les ans de fituation. L'Ifle de Saint-Louis est quelquesois à quatre licuës de la Barre. quelquefois à deux. Mais le même inconvénient qui empêche les Bâtimens de quatre ou cinq cens tonneaux d'entrer dans la rivière & d'y pouvoir débarquer leurs marchandises, devient une sureté pour le Fort, & rend le commerce des François fort tranquille. La Compagnie entretient une Barque & des Négres également adroits & robuftes pour décharger ses propres Vaisseaux.

Elles fervent à la füreté du Commerce François.

Saifons où l'on passe la Barre du Sénégal.

Intérieur de cette rivière.

Tourlouroux.

Grands-Goziers, ou Pelicane.

Terre de Ghi-Ecc.

LA faison la plus commode, pour passer la Barre, est depuis le mois de Janvier jusqu'au mois d'Août, parce que les vents sont alors variables & que la direction des marées est au Nord. Mais dans cet intervalle même, les mois les plus favorables font Avril, Mai, Juin & Juillet. La mauvaise saison est depuis Septembre jusqu'à la fin de Décembre, parce que les vents d'Est enflent beaucoup la Mer, & rendent le Commerce absolument impossible (e). APRÈS avoir passé la Barre, on trouve une rivière d'une belle largeur, d'une

eau fort claire & fort unie, dont le cours est aussi agréable que l'entrée en a paru difficile. Sa profondeur est depuis dix-huit pieds jusqu'à vingt-cinq. La ter-

re, du côté gauche en montant, est une pointe de sable basse & stérile. Elle n'a pas plus de cent toifes de largeur à l'entrée de la Barre; mais on a déja fait remarquer qu'étant longue d'environ vingt-cinq lieuës, fa largeur augmente. dans cet espace, d'une lieuë jusqu'à deux & demie. Cette Péninsule est remplie d'une forte de petites crabbes, que les l'rançois appellent Tourlouroux dans les Isles sous le vent, & d'une espece d'oiseaux qu'ils ont nommés Grands-Goziers ou Pélicans. Une lieue au-delà de la Barre, la même Péninsule devient moins stérile, & présente des pâturages, où la Compagnie fait nourrir des troupeaux de Moutons & de Chèvres, à la garde desquels elle entretient quelques Laptots armés. Mais le côté droit de la rivière, aussitôt qu'on a passé la Barre, forme un meilleur & plus beau Pays, qui se nomme (f) Terre de Ghinée, c'est à-dire en Langue Negre, Pays du Diable. Il cst uni, couvert de verdure & de petits Bois de différens arbres, entremélés de Palmiers & de Cocotiers, qui forment une charmante perspective. Ce Canton appartient au territoire de Biyurt ou Bieurt, & fait partie du Royaume de Kayor,

qui a de ce côté-là pour bornes la Pointe de Bifefcha, éloignée de la Barre

Dп

d'environ six lieuës.

Leon & Marmol, étoit fitué vers l'embouchu-( e ) Labat. Tom. II. pag. 127 & fuiv. (f) It y a de l'apparence que c'est un reste re du Sénégal, au côté du Sud. du Pays de Gbines de Gebenou, qui, fuivant



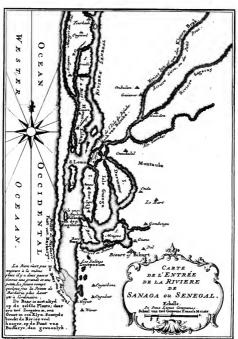

KAART van't INKOOMEN der RIVIERE SANAGA, of SENEGAL.

الجياميا يرا جي ال

Du même côté, deux licuës au-dessus de la Barre, on trouve un Canal ou un bras de la rivière, qui remonte jusqu'à Biyurt. L'entrée est bouchée par une Basse, qui la rend quelquesois sort dangereuse. Elle contient aussi deux petites Isles, dont la plus proche de la grande rivière se nomme Bokos, C'est dans cette Isle que la Compagnie Françoise avoit établi son premier Comptoir. On en voyoit encore les restes en 1724. Le terrain est bas, & fort mal-fain. parce qu'il est sujet (g) aux Inondations; ce qui obligea les François de l'a-

bandonner. L'Isle de Moghera (b), qui est derrière celle de Bokos, est déferte & fans culture. Au long de cette Crique, ou du rivage de ce Canal, la nature a formé des Salines fort riches & dans une fituation fort fingulière. On en compte huit, éloignées d'une lieue ou deux l'une de l'autre. Les cinq principales font celles de Guianeau, où la Compagnie fait ses cargaisons, de Dambur, de Luiango, de Guingha & de Quiert. Les plus petites se nomment Tunja (i), Matay, & Kak. Ce font de grands étangs d'eau salée, au fond desquels le sel se forme en masse. On le brise avec des crocs de ser pour le

faire [monter fur l'eau &] fécher au foleil. A mesure qu'on le tire de l'étang, il s'en forme d'autre. On s'en fort pour faler les cuirs. Il est corrosif, & fort inférieur en bonté au fel de l'Europe. Chaque étang a fon Fermier particulier, qui se nomme Ghiodin ou Komessu, sous la dépendance du Roi de Kayor, La même Crique est fort abondante en Huitres, dont les écailles servent aux Négres, pour composer une sorte de chaux qu'ils employent à leurs Bâtimens. Ces Huitres font fort grandes. On les fait fecher, pour fervir d'a-

liment; & l'usage en est fort commun dans le Canton. ENTRE l'Isse de Bokus & la grande lile de Bifescha, il y a une autre Isse

L'de cinq ou fix lieues de tour, nommée l'Isle de Jean Barre. [Sa partie Occidentale est sur la principale branche du Senégal.] Le terroir en est fertile, & couvert, dans quelques endroits, de fort gros arbres. Il appartient à deux Chefs des Negres, Jean Barre & Tanfuk, qui y possédent chacun leur Village. Le premier de ces deux Négres est Interprête héréditaire de la Compagnie au Fort S. Louis. Pres de la même lile, il y en a deux autres plus petites, qui appartiennent aussi à des Chefs Négres. L'une se nomme Ghiogu. & l'autre Doremur. Un peu au-dessus de Jean Barre, on en trouve une autre, qui s'appelle l'Isle du Gales; nom tiré d'une forte de cailloux fort durs, fort pefans & fort unis, dont la forme elt un ovale plat. On s'en fert quelquefois pour faire de la chaux. Vis-à-vis l'Isle de Bokos, on voit encore une Isle que les François ont nommée ( k) l'Ille aux ánglois; basse, marécageuse, & qui n'a rien de recommandable. Ensin, trois quarts de lieue plus loin vers l'embouchure du Sénégal, est située l'Isle qui porte le nom meme de cette riviere, ou celui de S. Louis, qu'elle tire de son Fort, résidence ordinaire du Directeur Général (1).

L'ISLE

ch(i) Labat l'appelle Jungé. (g) Ces Inondations font enufées, comme (§ 7) Les normaneurs not caurect, norman-ells et mill, ger les playes qui tombent chant ke Pays fitude entre les Trojemes, aux mois de Juin, de juillet, d'Août de de Sperindere Diec. (E) La les purisses productions la dé-de fillen, (Voyez aufi la Re-Liston de Dom June de Califo un 1000 11). été de l'Itle S. Louis?

(b) Angl. Mogha; Labat la nomme Mo-gue. R. d. E. (1) Labat Tom. II. pag. 146. & fuiv.

III. Part.

Huitres. U(age de leurs

BRUL

Canal de

Salines extraordinaires.

Biyurt.

Différentes Ifles duSénégal.

## VOYAGES DES FRANÇOIS EN

BRUE. Ifle de S. Louis.

L'Isle du Sénégal, ou de Saint Louis, est à seize degrés cinq minutes de latitude du Nord. Sa fituation est au milieu de la rivière, à deux, trois, ou quatre lieuës de l'embouchure, fuivant les variations de la Barre. Quelques Voyageurs lui donnent une lieuë de circonférence. Froger qui la melura, en 1705, compte onze cens cinquante toifes du Nord au Sud, c'est-à-dire dans sa longueur; mais comme sa largeur est inégale, il ne l'a pas déterminée. Un

Son étendue. Ingénieur, qui prit le même soin en 1714, lui donne de largeur, du côté de la Barre, quatre-vingt-dix toifes; cent quatre-vingt-douze du coté oppofé; & cent trente dans l'endroit où le Fort est situé. Le bras Oriental de la rivière est large de trois cens quatre-vingt toises; & celui de l'Ouest, de deux cens dix. On ne trouve dans l'Isle qu'une terre plate, sabloneuse, & ftérile. Le côté du Sud étoit autrefois sujet aux Inondations; mais la marée & les vents du Nord y ont pouffé tant de fable, qu'il s'en est formé des Dunes, qui couvrent le Fort & qui le font paroître dans un ereux. Cependant il est resté vers cette Pointe un Marigot ou un étang d'eau salée. La Pointe du Nord est couverte de grands arbres, qui ont l'apparence d'une Forêt; mais ce ne sont que des Mangles (m), qui demandent, pour croître, d'avoir toû-

Scs propriétes.

jours leurs racines dans l'eau. Il se trouve un autre étang au milieu de ces arbres. Il s'en trouve encore un, mais plus petit, vers le centre de l'Ille; avec un petit Bois voifin, qui fert à donner de l'ombre aux Moutons & aux Chèvres du Fort: car le fond fabloneux du terroir n'empêche pas qu'il n'y croisse une herbe courte, qui engraisse les Bestiaux, & qui les rend d'un fort bon goût. Les étangs font peuplés de Porcs, qui s'y rafraîchiffent dans la boue, [& qui y passent à couvert du soleil une bonne partie de la journée. D' Mais les hommes ne peuvene pas y prendre le frais, parce que ces endroits fervent de retraite pendant le jour à des millions de Moustiques & de Coufins ou Maringoins. & qui se répandent de tous côtés des que la nuit anproche.] L'Is Le manque d'eau pendant la moitié de l'année, parce qu'il ne s'y trou-

Elle manque d'eau. Com ment on y fuppiće.

ve ni fource ni puits, & que durant la mouffon du Sud, c'est-à-dire depuis Décembre jusqu'au mois de Juillet, la rivière est salée. Dans le tems des Inondations, l'eau est assez bonne; mais, dans les saisons séches, on est sorcé d'ouvrir, au milieu du fable, des puits d'une eau fomache dont on ne peut faire usage qu'après l'avoir filtrée au travers d'une pierre qui vient des Canaries. Pour la rafraîchir, on la met dans des pots de terre qui ne foient pas vernis, dans lesquels on l'expose aux vents du Nord, [dans des lieux qui L' ont du côté du Nord des Ouvertures étroites par dehors, & qui s'elargifient confidérablement en dedans. Il faut de plus que ces lieux foient voutes, & converts d'un toît qui ne touche point la voute.] On admire avec raison que l'eau devienne falée dans ces puits lorsque celle de la rivière devient douce ; & qu'au contraire la rivière commence à devenir falce lorsque les puits cesfent de l'etre (n).

Ses Fortifications.

Le ne refte aujourd'hui de l'ancien Fort de Saint-Louis que quatre Tours rondes, [qui ne font pas fur une même ligne, mais qui font un angle obtus, 17 dont

(m) Labat dit, Mangles on Peletuviers. Les fouvent. ( n ) Labat, ubi fup. pag. 220. & fuiv. Anglois, Mangroves. Ces arbres reparoitront

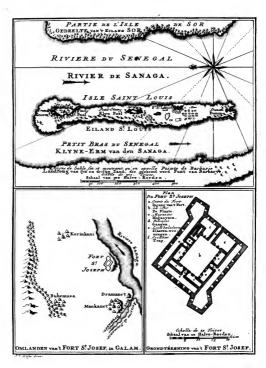



1. Entrée du Inkomen

a. Grande Co Groote V Porte de

Agterpo Palisfano

5. Hurville Ringmu 6. Grande C Groote-1

7. Petit Jana Klyne-T

8. Les Cases Com-Hi o. Double & Dubbelde

10. Petite Con Low Pettle Con Klyne-Pl 22. Lour on e Toron w 22. July Co

Andre

3. Quatre A. 14. Tien ou Plants d

Bureau Cuber d

Ingang Les . Res De Ma - Magasi Yzer N



dont les deux du milieu ne font éloignées l'une de l'autre, que de quatre toifes & demie, & celles des deux bouts en font éloignées d'onze toiles.] Elles font fort bien bâties à l'antique, & couvertes de tuiles en piramides (0). Elles ont été jointes aux murailles, & renfermées par une Fortification de paliffades revêtue de terre, au-deffous de laquelle font les Magafina, & quelques Baltions mal formés; de forte que le Fort n'a pas de meilleure défenfe que sa situation naturelle. Son artillerie est de trente piéces, distributes en plufieurs batteries. L'Arfenal est bien fourni de petites armes & de munitions. On ne nous apprend pas si la Garnison est nombreuse; mais ou fait observer que la Compagnie employe ordinairement deux eens hommes dans les fix Etablissemens qu'elle a sur cette Côte, & qu'ils sont dispersés suivant les ordres du Gouverneur.

> Manière dont le Gouverneur François recut un Prin-

Bruz.

On peut juger de la figure que le Directeur Général fait dans ce Pays par la manière dont le fieur Brue reçut, en 1691 (p), un Prince Négre noinmé le Petit-Brak. Ce Prince s'étant rendu, de Maka, dans l'Ille de Bifefeha, avec un cortége de quinze ou vingt Négres, envoya un Canot dans celle de Saint-Louis, pour donner avis de sa visite au Général, & pour le prier de le faire prendre dans une Chaloupe. Lorfqu'il fut arrivé à la porte du Fort, il s'affit à terre avec sa suite, qui étoit armée de zagayes, de sabres & de targetes. Il demeura dans cette posture, en attendant le retour de son Interpréte, qui étoit alle sçavoir du Général François s'il étoit disposé à le recevoir. L'Interpréte revint auffi-tôt, avec ordre de l'introduire. Il le conduifit à la Sale de l'audience, accompagné feulement de deux de ses Officiers & de deux Guiriots (q), ou Musiciens Poëtes, qui dans ees oceasions ne s'éloignent jamais de leur Maître. Le Général étoit assis dans un fauteuil, la tête couverte, avec ses Officiers autour de lui. En entrant dans la Sale, le Prince Négre ôta son bonnet, s'approcha de Brue, & mit sa main dans la sienne, qu'il leva trois ou quatre fois jusqu'à son front, sans prononcer un seul mot. Brue fit la même

chofe; mais fans fe lever & fans fe découvrir (+). LE Prince s'affit fur un tabouret. Ses deux Officiers se placèrent à ses côtés dans la même posture, & les deux Guiriots se mirent à terre derrière lui. C'étoit un Vicillard de fort bonne mine. Il avoit la barbe & les eheveux gris, & le vifage maîgre & ridé; mais beaucoup de vivacité dans les yeux, & le son

de la voix fort agréable, avec un air de grandeur qui marquoit celle de fa naiffance. Sa robe, qui lui tomboit jufqu'aux genoux, étoit d'une étoffe (s) blanche de coton, à rayes bleues, avec de grandes manches, de la forme des furplis de l'Oratoire. Par-dessous, il avoit des hautes-chausses de la même étoffe, mais fi larges qu'elles ne contenoient guères moins de fix aunes, & pliffées par derrière, de manière à pouvoir lui servir de coussin. Sur sa robe il portoit un baudrier de drap écarlate, d'un demi-pied de large, auquel son sabre étoit fuspendu. La poignée & le fourreau étoient travaillés en argent, avec un art

Habillement & figure du Prince,

furprenant

beaucoup de l'infolence, & ne peut qu'aigrir

<sup>(</sup> o ) Voyez fon Plan.

ces Princes Afriquains, dont le moindre est

<sup>(</sup>p) Angl. en 1691. R. d. E. (q) Jobion en parle beaucoup dans fon

plus respecté par ses Sujets qu'aucun Rol de Europe ne l'est par les siens. Voy:ge à la Gambra. [Il les nomme juddies,] (1) Ces étolfes de coton s'appellent Pagnes, (2) (1) Une telle conduite nous paroit tenir du mot Portugais Pasna.

furprenant pour un ouvrage des Négres. Toutes les parties de la robe & dir baudrier étoient garnies d'Amulets, ou de Grifgris, coufus proprement dans de petites piéces d'écarlate, de maroquin rouge du Levant, & de peau des Bêtes fauvages du Pays. Mais la forme de toutes ces piéces étoit différente. Les unes étojent quarrées, d'autres rondes, ou longues, ou poligonales ; & chacune attachée fur la partie du corps qu'elle avoit la vertu de préserver. Les hautes-chauffes étoient fans poches; mais le Prince portoit, au côté droit, un petit fac qui contenoit fon tréfor. Sa robe, quoiqu'on l'ait comparée à nos furplis, étoit échancrée par devant comme une chemife de feinme, & relevée autour du col par une broderie de drap rouge, qui représentoit des boutons & d'autres figures. Son bonnet étoit de la même étoffe que la robe, étroit par le bas, mais large au fommet; de forte que ne pouvant se soûtenir il panchoit beaucoup à côté de la tête. Au lieu de plumes, il étoit orné de la tête d'un Paon d'Afrique, qui contenoit un Grifgris. Le Prince avoit d'ailleurs les jambes nues, avec des fandales aux pieds, telles qu'on repréfente celles des Romains.

Prince Negre.

Le demeura quelque tems en filence, regardant le Général avec beaucoup d'attention. Enfin il lui adreffa un discours, qui fut expliqué par l'Interpréte, Harangue du & qui portoit en substance, " Qu'ayant appris l'arrivée du Sieur Brue au " Sénégal, avec la qualité de Général pour la Compagnie, & n'ayant en-", tendu que des éloges de son caractère, il s'étoit fait un devoir de le pré-" venir par sa visite, & de lui offrir son amitié; qu'il s'étoit toûjours senti " del'inclination pour les François, & qu'il leur avoit rendu tous les services qui dépendoient de lui; qu'il promettoit de perfévérer dans les mêmes difpositions, & que Brue pouvoit compter en particulier sur son affection. dont il vouloit lui donner un temoignage en lui faifant présent d'un Es-" clave.

Il eft fort bien traité por

Les deux Officiers & les Guiriots firent auffi leur compliment, que le Général reçut d'un air civil & gracieux. Il fit enfuite apporter de l'eau-de-vie; car fi la qualité de Mahométans rend quelques Négres fort réfervés fur l'ufage de cette liqueur, le plus grand nombre ne regarde le précepte de l'Alcoran que comme un conseil, & se livre sans scrupule au plaisir de boire. Le Prince vit paroître avec plaifir fa bouteille. Un de fes Officiers remplit un verre, en fit l'essai. & le présenta joyeusement à son Maître, qui se seva, but à la santé du Général. & rendit le verre à l'Officier avec un petit reste de liqueur; ce qui passe pour une faveur entre les Négres. Après le premier coup, il alluma fa pipe & se mit à sumer. Ses deux Officiers suivirent son éxemple; tandis que les Guiriots commencèrent à chanter, en accompagnant leur voix du fon d'un petit instrument, qui n'a que trois cordes & ressemble assez à nos luts. Le ventre est composé d'une pièce de calebasse, avec un manche qui y est & chanfons de attaché. Le chevalet en est fort bas, & les cordes font de crin de Cheval. Ils les pincent & les frappent en mesure. Cette musique n'a rien de désagréable. Leurs chanfons font Martiales, & roulent fur les louanges de leur Prince. Ils relevent fa naiffance, [ & difent en François corrompu qu'il est de grand gent.] Ils difent qu'il est Seigneur de la Mer, qu'il a vaincu tous ses Ennemis, & qu'ils n'ont jamais eu de Maître fi magnifique & fi libéral. Ils finiffent par des vœux pour fa fanté & pour la prolongation de fa vie; [ & parmi les louanges

qu'ils lui donnent, ils ne manquent pas de mêler quelques petits mots pour l'ex-

citer à leur faire ressentir les effets de sa libéralité.]

Infirumens fes Muficiens.

Вгис.

Le concert des Guiriots n'interrompit pas la conversation. Comme il étoit affez tard, Brue proposa au Prince de loger dans le Fort. Cette invitation fut acceptée. Il fut conduit dans un appartement séparé, parce que les Négres ne mangent pas volontiers avec les Blancs. On lui envoya du kuskus & diverfes viandes, que ses gens préparérent à leur manière. Le vin de Palmier & l'eau-de-vie ne lui furent pas épargnés. Son arrivée avoit attiré dans l'Isle quantité de Négres, qui passèrent toute la nuit à danser. Le lendemain, il prit congé du Général, après avoir reçu le Tago, c'est-à-dire un présent, qui valoit beaucoup mieux que son Esclave. Brue fit aussi quelques libéralités à ses Officiers & à ses Musiciens; [ sans cela ils auroient donné autant de maledic-

tions au Général, qu'ils lui avoient donné de (t) louanges.]

Pour reprendre notre Description, la Pointe de la grande Isle de Bifescha est d'environ deux lieuës au-dessiis du Fort Saint-Louïs, du côté droit de la rivière. Elle fait, des deux côtés, les limites du Royaume de Kayor & de Hoval; car le premier est à droite, & l'autre à gauche de la rivière. Cette Région de Hoval & de étoit connue autrefois fous le nom de Jalofs, nom général, qui comprenoit Kayor. plusieurs Nations différentes, sa peu près comme nous voyons dans les Royaumes de France, d'Espagne & d'Angleterre, où les Peuples prennent les noms

particuliers des Provinces où ils demeurent, fous le titre général de François, d'Espagnols & d'Anglois.] Le Royaume de Hoval s'étend de l'Est à l'Ouest, l'espace d'environ quarante-six lieuës. Ses bornes sont incertaines au Nord, parce qu'il est fort expose de ce coté-la aux incursions des Mores, [ qui s'avancent ou se retirent suivant les occasions qu'ils trouvent d'y éxercer leurs pilla-

ges. Le Roi de Hoval porte le titre de Brak, qui fignifie Roi des Rois. C'est purement un nom de Majesté, comme le Damel, le Siratik, & plus anciennement celui de Pharaon & de Cefar. Ses Etats ont plus d'étendue au Sud du Senegal qu'au Nord. A l'Est ils sont séparés du Royaume des Fulis ou Foulis par le Lac de Kayor, & s'étendent au long du Sénégal jusqu'au Village d'Embakana ou Embakan, sur les frontières du Royaume de Galam, qui a cent quatre-vingt seize lieues d'étendue de l'Est à l'Ouest, mais dont le Roise nomles bornes font encore inconnues au Sud. L'Empereur ou le Roi de Galam me Shatik. porte le titre de Siratik.

D1x oudouze lieuës au-deffus du Fort Saint-Louïs, on trouve une Pointe où la fertilité du terroir a porté les Nègres à bâtir sept ou huit Villages, dont le principal se nomme Buckfar. Plus on s'avance vers la Mer, plus le l'ays au long de la rivière femble fertile & cultivé. Il abonde en maiz. & cette forte de

grain n'v manque jamais (v).

L'Isle de Bifefcha n'a pas moins de vingt-huit lieues de long, fur huit dans sa plus grande largeur. Elle est sermée par un bras du Sénégal, qui la sépare sescha. du Village d'Enschoie, & qui se divise en deux autres bras au Village d'Auschafur. Le dernier de ces deux bras se subdivise encore au Village de Pama; de forte que l'Itle de Bifefeha est bornée à l'Est par un bras du Sénégal, qui se nomme la Rivière de Sagheray, à l'Ouest par le Sénégal même, & se trouve divifée en trois parties par la patite Rivière de Jor (x) & le Kora ou le Bekio, Le terroir en est riche & sertile, ce qu'on attribue principalement aux snondations du Senegal. Il abonde en maïz des deux espèces, en ris, en légumes,

Description continuée.

Royaumes

Royaume de

Village de Buckfar.

Ifle de Bi-

Divisions du

<sup>(</sup>t) Labre, prg. 241 & fulo. (x) Appellée auffi le petit Brak, et (v) Lacat, ubi Jup. pag. 152. & fuiv.

BRUE.

en tabac & en indigo. Le froment y croît fort bien, mais après la feconde moilfon; comme e'll avoit belojn de l'e naturalifer au terroit. Le coton y eft auffi en fort grande abondance. On y voit de vaîtes prairies, qui nourrillent quantité de grands & de petits Beltiaux, vous excellens dans leur efpéce. Le volaille & le gibier y folfonnent, fur-tout les Perdrix, les Pigoens ramiers, & Les Pinades. Outre les Porées, il s'y trouve de grands Bois de Palmiers; & & les Villages, qui font fréquens fur la rivière, rendent témoignage que le Pavs et bien peuplé.

Ifles de Bucxfar & des Palmiers. À u-pasaus de l'Ille de Bifefcha eft celle de Burlyn (y), que les François ont nommée l'Ille aux Beis, parce qu'elle en est remplie. Elle eft fluet à de-mie-lieuf de la pointe Nord de l'Ille Saint-Louis. Sa longueur est d'environ trois lieutés de demie, fut trois quarts de lieutés de largeur. L'Ille Bishon ou des Polmiers, est à neuf lieutés de Saint-Louis, & ne forme qu'une langue fort étroite, quojou'elle ait deux lieutés de longueur. Ces deux llies font habitées & cultivées par les Négres. Ils ont bàti leurs Villages fur des terrains élevés, pour se azantir des inondations annuelles de la rivière (z).

Scrinpeta.

En continuant de remonter le Sénégal, le premier éndroit remarquable qui le préfient à gauche eft le Village de Sénépata, nommé autil Sénépati, où la rivière, qui a coulé, de-la, du Nord au Sud, defeend déformais de l'Eft à l'Oudet. Entre ce licu de Buckfar, le Paya n'offre que des Paturages où les Mores de la Tribu de Sargentes viennent nourrir leurs Chameaux de leurs autres Betfatux dans le terms de féchereffe, en payant un tribura uffrat. Ceft à Serinpeta que fe font les meilleurs Canots du Sénégal. Ce Village appartenoit en 1715, à un Ségipeur Négre, nommé Caye, neveu du Brak. Quelques licuits au-definit de Scrinpeta, au Nord de la rivière, commence la Tribu de l'alud-l'Agi y viennent éxercer. C'eft une Plaine valte de fiérile, bornée par des montagnes de fable rouge, de qui n'a pour arbres que quelques buildons, fans aucune forte de verdure.

Défert, lieu célébre pour le commerce des gommes. Angherbel & Ingherbel.

quelques buillons, fans aucune forte de verdure.

De ux lieuës plus haut fur la rivière, on trouve Angherbel, réfidence du

Rivière Portugaife.

grand Brack, Roi de Hoval. C'est une grande Ville, qui a, vis-à-vis, sur l'autre rive, un Village nommé Ingherbel. Du côté du Sud, le Sénégal reçoit une rivière qui vient du Lac Pania Fuli ou Fouli, & qui se nomme Rivière Portugaife. Elle est à trente-sept lieuës de l'embouchure du Sénégal. C'est une espèce de Canal naturel, par lequel les eaux de cette rivière montent dans le Lac au tems des inondations, & reviennent ensuite lorsque ce déluge est fini. Il a cinq ou six lieuës de longueur. Ses rives sont plantées d'arbres. & couvertes de Villages. Le terroir en est aussi fertile que les Habitans font paresseux. L'entrée de cette Rivière Portugaise est embarassée par un petit Banc de fable, que sa situation néanmoins ne rend pas dangereux. Le lac même est ovale dans sa forme. Sa longueur est de six lieuës, du Nord au Sud, & sa largeur de trois, de l'Est à l'Oucst. Il est fermé par deux pointes & par une petite Isle qui présente une Crique formée par un assez grand ruisseau dont les rives disparoissent pendant l'Inondation du Sénégal. Lorsque les flots se sont retirés, la plus grande partie du Lac demeure à sec, & produit d'abondantes moiffons de maiz, de ris, de tabac & de légumes. Mais cette fécondité de la

I.ac de Pania Fuli,

(y) Labat la nomme Bottxar.

(3) Labat ubi fup. pag. 164. julqu'à 191.

DI Juli by Carry

terre & l'abondance de ses Habitans n'empêchent pas que le Pays ne soit souvent désolé par la famine; ce qui vient autant de la paresse des Négres, que du ravage des Sauterelles, qui dévorent dans certaines années toutes les plan-tes & tous les fruits. Les Négres mangent ces infectes; mais le nombre en est si grand que l'air en est quesquefois obscurci, & qu'il ne reste plus la moin-

dre verdure dans les lieux où elles ont passé (a).

Un peu plus haut du côté du Nord, le Sénégal reçoit le Marigot ou la petite rivière de Kayor, qui fort du Lac de même nom. Il est à cinquante lieues du Fort Saint-Louis; & comme celui de Paniafuli, il s'est formé par les débordemens du Sénégal. A trois lieuës, sur la rive gauche de ce Canal, on trouve le Village de Grain ou d'Ingrin, qui est gouverné par un Seigneur Négre. Sujet du grand Brak. Le Pays est agréable & bien cultivé. Quatre lieuës plus loin, fur la rive droite, est le Village de Queda, de la dépendance du Siratik, Roi des Foulis. Dans le tems de la fécheresse, il ne faut pas espérer de remonter plus haut vers le Lac, à cause des roseaux qui bouchent le reste du Canal. Ouclques lieuës au-desfus, dans la rivière du Sénégal, on trouve une petite Isle nommée par les François Menage, d'un lieu du même nom qui est à l'opposite, sur la rive méridionale de la rivière. Cette Isle est agréable & fertile; mais si basse qu'elle est couverte tous les ans par l'Inondation. Aussi-tôt que l'eau s'est retirée, les Négres y font leurs Lugans, c'est à-dire leurs Plan-tations de tabac, de ris, de millet & de légumes, qui leur rendent une riche moiffon. Cinq lieuës plus haut, du côté du Sud, est le Village de Cock, directement opposé à la Pointe Est de l'Isle du Morfil (b) ou d'Yvoire, & au Village de Niolé qui est situé sur cette Pointe.

L'Isle d'Yvoire est longue de quatre lieuës (c), sur trois, quatre, cinq 🌫 & fix de largeur. Elle cst formée par un bras du Sénégal, [qui se partage en deux aux Villages de Nau, & de Bouray, &] qui la fépare de l'Isle de Bilbas, qu'on en peut regarder néanmoins comme une partie. Le grand Canal de la rivière est du côte du Nord & conserve le nom de Sénégal. Celui du Sud prend

le nom de Rivière d'Tvoire.

Av Sud de la rivière d'Yvoire, le Pays est uni, fertile, bien cultivé, rempli d'arbres, & divifé par des Prairies d'une grande étendue. Il nourrit quantité d'Eléphans qu'on y voit paître tranquillement, en troupeaux de quarante & cinquante. Mais lorsqu'ils peuvent entrer dans les Plantations des Négres, ils y font de terribles ravages. A dix lieuës de la pointe Ouest de l'Isle d'Yvoire, sur la rive Nord du Sénégal, est le Village de Lali, près duquel on trouve un Village nommé par les François Terrier-rouge, d'où l'on compte foixante-dix lieuës jufqu'à l'embouchure du Sénégal. Ce lieu est célébre par le commerce des gommes, qui font apportées par les Mores de la Tribu d'Ebraghena, & dont les échanges se font comme au Désert. Depuis Terrier-rouge jusqu'à Hovolalda, les deux côtés de la rivière présentent une perspective charmante. Ce font de valtes Plaines, remplies de toutes fortes de beltiaux, mais

Rivière de Kayor.

Ingrin.

Queda.

Menage.

Ifie d'Yvoire ou de morfil.

Lali. Terrier rou-

Hovolalda,

<sup>(</sup>a) Labat. Tom. III. pag. 88 & 107. & Tom. II. pag. 174.

(b) L'Yvoire même est nommée Merfil par les Marchands, R. d. T.

<sup>(</sup>c) l'Anglois dit de quarante-quatre lieues;

<sup>&</sup>amp; Labat, Tom. II. pag. 192. qu'elle a quatrevinzt licues de longueur, fur cinq, dix & quinze lieues de largeur; mais, dans le Tom. III. pag. 179. il ne lui donne que trois, quatre, einq ou fix licues de largeur. R. d. E.

B a v z. mais exposées à d'étranges ravages dans le tems des Inondations. Les Habitans sont alors obligée de se retiere plus loin dans des seux elèves, avec leurs troupeaux & tous leurs effets. Quinze lieués au-deltius de Ilovalada, on rencontre au mitieu de la rivière, une châine de rocs qui la traverse. Elle se nomme Hatan de Danghel. Dans les tems sees, peu y est l'abale, qu'à pciton Doughel. ne le pallège est-il sur pour les Canots. Un peu au-delta de cet écuel, est ule pallège est-il sur pour les Canots. Un peu au-delta de cet écuel, est u-

ne le paffige etl-il für pour les Canots. Un peu au-deià de cet écuel, eft une petite ille, il haute dans une de fes parties, qu'on y etl à fee dans les plus grandes Inondations. Les François y avoient autrefois un peit Comptoir qu'ils ont abandonné. L'ille d'Voire a du coèt de Sud, on Village nommé la l'angle, où il fe fait quelque commerce. Vers la pointe Outle, elle a le Village de Buri (d) vis-à-vis l'Ille de Bilbar, dont elle n'elt féparée que par de te Bilbar.

nie die Bilbes 

mir petit bras du Scheiggal. Bilbas n'elt pas fi grande, à beaucoup prés, que 
mir petit bras du Scheiggal. Bilbas n'elt pas fi grande, à beaucoup prés, que 
re de largeur.] Elle est formée par deux bras (\*), qui fe divisient près d'un 
Village nommé le Cap, au Nord de cette rivière. Ellereffemble, pour l'eterroir & les productions, à l'Ille d'Yvoire, & n'ell pas moins peuplée. Plus 

Kalaydd. 

Lut, fur la rive Nord du Senégal, el le Village de Kabaydé, qui étoit au-

haut, fur a rive Noru des Wegiger François. Un pean plus loin, on troutroloin dernière borné nes Wegiger François. Un pean plus loin, on troutroloin dernière borné de coron, du tabac, & des légumes en abondance.

Gunel, réf
Gunel, réf
Gunel, réfidence du Siratik, Rol des Foulis. Ceter trivier s'enfis beaucoup
dans les Inondations du Sénégal ; & fürpaffant fes bords, elle forme un Lac
d'une étendue confidérable. Entitlet, elle laiffe, en fe retrant, une effèce

de glaire qui contribue beaucoup à la ferdifié du terroir. Près de l'endroîtoù clle fe joint au Sénégal, il y a du côté du Nord, un grand Village, nomaré Chlord.

Chlord. Chlord, qui elle Port du Siratik. L'efpace, qui ell é environ dix liculés entre Gumel & ce Village, ell'extrémement ferdile, & fort peuplé (f).

Layda. Une Nan XI Eliciles au-defilus de folioret à du même côté, on trouve

Emisham.

Laylar, Ville ou Village d'un grand commerce. Plus haut, le Village d'Enterparte de l'autorité d'autorité d'avoir A l'opposité de l'autorité d'a l'autorité d'a l'autorité d'allar, est finuée du même côté à quatorité degrés cinquante-fept minutes de latitude du Nord. A l'opposité de l'offilial, du côté du Sud, et l'autorité d'a l'autorité d'autorité de l'autorité d'autorité de l'autorité d'autorité d'autorité de l'autorité d'autorité d'autorité d'autorité d'autorité de l'autorité d'autorité d'autorité d'autorité d'autorité d'autorité de l'autorité d'autorité d'autorité de l'autorité d'autorité de l'autorité d'autorité de l'autorité de l'autorité d'autorité de l'autorité d'autorité de l'autorité d'autorité de l'autorité de l'autorité de l'

Burnaghi.

Tafalifga.

beau marbre. On trouve enfuire le Village de 10fert, an-desflus duquel, fur la rive droite (b) du Sénegal, est celui de Burnarbi, dont la latitude est de duatorze degrés neuf minutes du Nord. Quelque lieur's plus haut, du côté du Sud, est la Villa de Tafaliga, fort bien peuplee de celeire par foncommerce. On y voit une petite Mosquée, baite, si lu ene croit es Négres, fur le modèle de celle de la Mecque; de prés de la Villa, on trouveune montagne de marbre rouge, mêté de veines blanches (†).

(d) Ce Village ne fe trouve pas dans is

(g) Les Anglois & Labet écrivent Bitel.

première Carre.

(g) Agé, tur la rive méridionale; églédicité fur la rive méridionale; églédicité fur la rive meridionale; églédicité fur la rive meridionale;

Ux

premiere Carte.

(c) let & dans pluficurs autres endroits,
(d) let & dans pluficurs autres endroits,
Labat donne le nom de Niger au Schiegal.

(f) Labat Tom. III. 193. 195. & fair.

Un peu au-dessous de Tafalisga, près du Village de Dongiama, la rivière de Falemé, après avoir traversé le Pays de Bambuk, vient se décharger dans Rivière de Pale Sénégal du côté du Sud. Au-dessus de Tafalisga, on trouve le Village de Buba Segalle. Plus haut, du côté du Sud, on arrive à Dramanet, Ville grande & bien peuplée. Le nombre de ses Habitans est d'environ quatre mille, Ville d'un la plûpart Mahométans, qui vivent indépendans du Roi de Galam. Ils ont un grand comgénie particulier pour le Commerce, qu'ils portent jusqu'au Royaume de merce. Tombuto, & jusqu'aux Etablissemens des Anglois sur la rivière de Gambra, Tout le Pays, au Sud du Sénégal, est fort bien peuplé; mais du côté du Nord, on ne rencontre pas de Villages au dessus de Ghilda, parce que cette partie est fans cesse exposée aux incursions des Mores. C'est à Dramanet que les François avoient bâti leur Fort de Saint-Joseph, qui fut surpris en 1702 & détruit par les Négres. Ils l'ont transporté à Mankanet, Village un peu audesfous, du côté Sud de la rivière. Entre Dramanet & Kaygnu, le Pays est rempli de Villages, & le Sénégal reçoit du côté du Sud plufieurs petites rivières, dont la plus confiderable est celle de Ghianon. Elle a quarante lieuës Ghianon. de cours au Sud-Sud-Est, & porte des Canots (k).

DE Dramanet, on compte vingt-cinq lieues par terre jufqu'à l'Isle de Kaygnu ou Kagnou, nommée par les François Orléans ou Pontchartrain. Elle est si haute, qu'elle n'est jamais entièrement couverte dans les Inondations. Le terroir est bon & fertile. A l'opposite, du côté Sud du Sénégal, on trouve la Ville de Kaygnu ou Gonghiru, qui contient cinq mille Habitans Négres, me nom & qui jouit d'un commerce confidérable, occasionné par le passage des Caravanes qui prennent cette vove pour se rendre à la rivière de Gambra. Les Cataractes de Felu, qui ne sont pas loin au-dessus de cette Ville, sont les limites du Royaume de Galam à l'Est, comme Ghilda du côté de l'Ouest. Le Sénégal tombe ici de la hauteur de trente toifes, après avoir coulé quelque tems dans un Canal étroit, entre les montagnes. Ses limites, Nord-Ouest, font des Déferts habités par les Mores, dans des Villages mobiles, c'est-à-

dire dans des tentes. Au Nord-Est, on trouve le Royaume de Kaffan ou Kaffa, dont le Souverain He & Royauporte le titre de Segadora & rélide au Nord du Senégal, dans une grande Isle me de Kassan. qui commence entre les cataractes de Felu & Govina [qui font éloignées de quarante lieues l'une de l'autre.] Cette Isle est formée par deux bras du Sénégal, qui prennent le nom de Rivière Noire & Rivière Blanche, & qui après foixante lieuës de cours vont fe décharger dans le Lac de Kaffan, peu connu jusqu'à présent des Européens. Il y a béaucoup d'apparence que la rivière de Gumel, qui tombe dans le Sénégal à Kahaydé, vient du même Lac; parce que les débordemens du Lac arrivent en même-tems que ceux de cette riviére. L'isse de Kassan n'a pas moins d'environ foixante lieuës de longueur, fur Sa longueur, et Republiance de fix de largeur. Elle est fort peuplée, extrémement fertile & bien cultivée. fon Roi. Le Roi est fi puissant & si respecté, que la plúpart des Roisvoisins lui payent

Buba Segalle. Dramanet,

Rivière de

Ific de Kay-

Ville du mê-

Cataractes de

un tribut, fans en excepter celui de Galam (1).

cf (1) Labat Tom. III. pag. 355. & July.

III. Part.

Qq

T. II.

BRUE

### C. I I.

## Recherches fur le Niger.

Où l'on éxamine si les Rivières du Sénégal & de Gambra en sont des bras.

Témoignages incertains de CadaMofto & de Leon,

VANT que de finir la Description du Sénégal, le sujet nous porte à A ehereher fi cette rivière est la même que le Niger, comme un grand nombre d'Ecrivains modernes en paroiffent perfuadés. Cada Mofto, le premier qui ait voyagé fur ses bords, étoit (a) de cette opinion. Leon, dans sa Description de l'Afrique, l'affure avec certitude, & s'explique ensuite sur fon origine d'une manière qui rend ses lumières sort douteuses. Il déclare que ectte rivière commence à l'Est d'un Désert que les Habitans nomment Seu. D'autres affürent, dit-il auffitôt, que fortant d'un Lac elle eoule vers la Mer à l'Ouest. Les Géographes Afriquains prétendent qu'elle vient du Nil, & qu'ayant coulé long-tems fous terre, elle reparoît dans ce Lac. D'autres s'imaginent qu'elle prend fource à l'Ouest, & qu'après avoir coulé vers l'Est, elle forme elle-même ce grand Lae. Mais cette opinion, continue-t'il, est peu probable, paree que naviguant à l'Ouest depuis Tombuto jusqu'à Gheneva & Melli, nous (b) fuivimes le cours de l'eau. Dans un autre endroit, il dit que le lieu où les Maréhands s'embarquent est Kabra, Ville sur le Niger, à douze lieuës de (c) Tombuto: de forte que ses suppositions n'ont pas d'autres fondemens.

cuffion, la plùpart des Voyageurs & des Géographes ont regardé ce point comme accerdie. Athim, dans fob Voyage de Guinée, en 1721, ne fait pas difficulté d'affirer (d) que les rivières du Sinégal & de Gambra font deux bras du Niger, Alore, dans fa Relation des Régions intérieures de l'Afrique, publiée en 1738, eft non-feulement de la même opinion, mais ajoûte que le Niger (e) eft un bras du Nill. Cependant il ne parle pas fur fes propres informations, mais fur le témoignage des Ecrivains qui l'ont précède. Il en etie quatre i Hérodote, la Géographie Nobienne, Jeon l'Afriquain, & Lu-dolf dans fon l'ilfoire d'Ethiopie. Mais le premier ne dit rien qui favorifice fertiment. Le Géographe de Nubie a peu d'autorité, quand on confidère combien ees Régions éroient inconnues aux Arabes; & Ludolf fonde l'opinion que le Niger eft un bras du Nil, fur l'autorité du Géographe Nubien & fur le rapport des Abyffins, [qui et apparemment la feule raifon fur laquelle le preniment de ce Géographe et établi.]

C'est néanmoins sur l'autorité de ces deux Auteurs, que sans autre dis-

On n'a parlé que d'après eux.

Hérodote. Géographie Nubienne. Ludoif.

> DE ces quatre Auteurs, Leon est le seul qui eût voyagé sur le Niger; & l'on voit néanmoins qu'il ne dit rien de certain touchant la source de cette rivière.

(a) Voyez ci-deffus la Relation de Cada

(b) Noi navigammo feorrendo per l'acqua. Deferil. de l'Africa, Part. I. dans la Collection de Ramuílo, Vol. I. pag. 1. (c) Ibid. Part. VII. pag. 78.

(d) Voyage d'Atkins, pag. 35.

(e) Labat rejette toutes ces notions. En effet elles font détruites par les Relations de p'uficurs Jéfuites qui ont été dans l'Abyffinie,
[tels que Manuel d'Almeyda, Baltazar, Telflez, &c.]

rivière. Il ne se fonde que sur divers rapports, qui paroissent d'un poids fort médiocre. A l'égard de son cours, il s'explique plus positivement. Depuis Kabra, dit-il, le cours de la rivière est à l'Ouest; les Marchands le suivent de cette Ville jusqu'aux Régions de Ghinea & de Melli; & ces deux Pays font fitués fur le Niger, & vers l'Océan Occidental où le Niger fe décharge. C'est prendre un ton de certitude. Mais Leon ne produit aucune autorité. Il ne parle pas non plus fur le témoignage de ses propres yeux; & quiconque éxaminera fa Description la trouvera superficielle & désectueuse, pour ne pas dire remplie d'erreurs sur plusieurs points de Géographie. En particulier, il affüre que la Contrée de Melli s'étend l'espace de trois cens milles au long d'une rivière qui se jette dans le Niger; tandis qu'on est sur aujourd'hui que cette rivière n'éxiste pas. Mais quoiqu'il en soit, le Niger, suivant sa Description, ne sçauroit être la rivière de Gambra, & ne peut être que le Sénégal, du moins si c'est l'une ou l'autre. On se persuadera moins encore que la Ghinea ou Gheneoa de Leon, à laquelle il donne cinq cens mille d'étendue. & deux eens cinquante au long du Niger, puisse être, comme Moore le suppose, le petit Royaume de (f) Tani, sur la rivière de Gambra.

B R U E. Leon avoit voyagé fur le Niger.

Il n'en parle pas avec plus de certitude.

Las Etabliffemens & les Voyages des François fur le Sénégal leur ont donné plus d'occafons qu'aux autres Européens d'approfondir ce feert. Mais après bien des recherches, il paroît qu'ils en ont tiré peu de fruit. Les témoignages des Habitans n'ont jamais pù s'accorder; foit que cette oppoition vienne de leur ignorance, ou d'un deffein formé d'oter aux Etrangers

le pouvoir & l'envie d'étendre plus loin leur commerce.

BRUE, qui avoit faittrois Voyages sur le Sénégal, en arapporté quelques lumières que Labat a publiées. Les Mandingos, qui voyagent beaucoup, & qui font les plus habiles Commerçans de toutes les Nations des Négres, pré- gos. tendent, fuivant eet Ecrivain, que le Niger (g) fort d'un Lac nommé Maberia, dont la fituation ne peut être bien déterminée fur leur rapport, parce qu'ils n'ont aucune connoissance des longitudes & des latitudes. Ils ajoûtent que dans un lieu qui se nomme Barakota, il se divise en deux bras; que celui du Sud, appellé Gambra, va se perdre, après un fort long cours, dans un Lac maréeageux, & rempli d'herbes & de roseaux qui en rendent le passage impossible; & qu'en sortant de ce Lac, il recommence à couler dans un fort beau lit jusqu'à Barakonda, où les Portugais & les Anglois, qui ont formé plus bas des Etabliffemens, se rendent pour commercer avec les Marchands Mandingos; qu'elle est navigable, pour les Canots, depuis Barakonda jusqu'au Lac; mais que dans la faifon même des pluyes, les Barques n'y peuvent remonter. à cause des Bancs & des Rocs qui coupent le passage, ou qui ne laissent que de fort petits intervalles (b).

Lumières que Brue a tirées des Mandin-

L. is Mandingos difent encore qu'au dessis de Barakota, où le Niger forme la Gambra, il se divise en deux autres canaux; que celui qui traverse le Pays de Bambuk au Sud-Ett, s'appelle la rivière de Falemé, & se rejoint au Ni-

(f) Le g, ou plûtôt le gb, est une lettre nomme le Niger, car les Négres ne connoiffort gutturale chez les Arabes, qui ne ressemble point à notre consonante f, & bien mois maga.

à l'y gree.

(g) Cest-à-dire, la rivière que l'Auteur la fuite, s'accorde avec cette circontlance.

BRUE.

ger un peu au dessi de Ghion, dans le Royaume de Galam; qu'après avoir formé la Gambar, le Niger de divisé encore en deux bras, pour former une grande sile, à laquelle ils donnent le nom de Baba Degus; que le Canal gauche se nome Révière noire, & Celui e la storice, Kreitre hamber; que ces deux bras se réunissent à Kasson, convinon vingt lieus au-dessis au-dessis de la cataracte de Govina, & forment la continuation du Niger.

SULVANT les mémes témoignages, à l'Eft du Lac Maberia eft finde le Pays ou le Royaume de Ghinhala, gouverné par un Prince. Négre qui fe nomme Tonka Quata. Ce Pays eft arrofe par la rivière de Ghien, qui paffe au travers de Tombuto, Ville confidérable par le commerce de l'Or, de l'Y, voire & des Efclaves. On compte foixante journées, ou le chemin de deux mois, depuis le roc de Fela jufqu'à ectte Ville; e cqui fait environ quatre

cens cinquante licuës (i).

L s s Marchands Négres que Brue interrogea fur la fituation du Royaume de Tombuto ou Tombutu, dont ils avoient fait plufieurs fois le voyage, l'informèrent que la Ville n'est pas fituée fur le Niger, & qu'elle en est mê me affica loin dans les terres; que pour s'y rendre ils avoient d'abord fuivi pendant plufieurs jours le côté Sud de la rivière; & qu'après l'avoir quitré.

ils avoient eu cinq jours de marche pour arriver à la Ville.

Dz Kaignu, demier endroit où la rivière est navigable, jusqu'a Jagas, lly a cinq journées de chemin. Il y en a une enstitue jusqu'à lavgours; une de Bayogne à Konguru; de continuant cette route, une à Sabaa, deux à Baramaga, une à Goury, une à Galama, & Quintes, à Timbi. Là, quitten le rivière, de prenant au Saul-Elt, o narvier dans l'elipace de cinq jours à Tombuto. Là, qlient les Mandingos, o novie arriver tous les ans une grande Caravane de Blanes, avec des armes à seu, qui apportent des marchandises, & qui en prennent d'autres, particultérement de l'on. Il faut entendre apparemment les Mores de Barbarie. Ces trente-dur journées, à dist lieues par journ, donneut rois cens vinig lieues depais le roc de Felu jusqu'à Tombuto. La raison ent trois cens vinig lieues depais le roc de Felu jusqu'à Tombuto. La raison ent rois cens vinig lieues depais le roc de Felu jusqu'à Tombuto. La raison ent rois cens vinig lieues depais le roc de Felu jusqu'à Tombuto. La raison ent trois cens vinig lieues depais le roc de Felu jusqu'à Tombuto. La raison vinig lieues depais le roc de Felu jusqu'à Tombuto. La raison ent trois cens reque le cette rivière six lors un grand detour vers le Norge de entre rivière six lors un grand detour vers le Norge de le vite rivière six lors un grand detour vers le Norge de le vite de l'Auteur jusqu'elles pouvoient avoir amené les Marchands de Tripoli, qui viennent à Tombuto tous les ans (A).

C is deux Descriptions sont extrémement différentes. Suivant la première, la source du Niger eft au Sud-Ouest de Tombust (1), à beaucoup de distance; & la rivière qui passile dans cette Ville, ou sort près, coule à l'Est, au lieu de l'Ouest, conformément à l'opinion de ceux dont Leon cite le témoignage. De l'Ist a suivi cette hypothélé dans ses dermières Cartes, en don-nant à cette rivière le nom de Singal ou Niger, après qu'elle a passile le Lac Maheria. Mais la seconde Description s'accordevez l'Opinion même de Leon, & supposite tout-à-la-sois que le Niger vient de l'Est, & qu'il est le même que le Sénégal. Leoquel des deux fentimens doit prévaloir ? C equil y a d'étrange,

c<sup>r</sup>eft

Réfléxions fur les deux Descriptions précédentes.

CT(4) Labat, Tom. II. pag 162 & faio.

(k) Itid. Tom. III. pag 361 & io.

(l) Cette fituation de la rivière contegroit collaire, & s'accorde avec le Journal, audil de la traveire pour altre la Tombuto,

c est que malgré de si justes sujets d'incertitude, Labat regarde comme une vérité hors de doute, que le Niger est le Sénégal, & que la Gambra en est une branche; quoique le Canal de la Gambra, étant beaucoupplus large, méritât bien mieux d'être regardé comme le lit principal.

IL est difficile de juger sur quelles autres lumières De l'Isle s'est déterminé pour l'opinion contraire. A la vérité il s'esforce de concilier les deux Des-

pour l'opinion contraire. A la vérité il s'efforce de concilier les deux Defcriptions, en plaçamt Timbi fur le Lac Mabs-ria, à quarante milles de la fource du Chien, qu'il fait fortir d'un autre Lac. Mais les diflances qu'il affigne dans fa Carte ne répondent pas au Journal Mandingo. D'ailleurs il ne paroit pas qu'il arrive jamais aucune Barque de Tombuto par le Sénégal, & que les Marchands falfen le voyage par eau comme par terre; à o'ul faut conclure que le Niger, ou la rivière de Tombuto, n'a pas de communication avec le Sénégal, ou qu'elle eft coupée par des catarafets & des bancs de fable. A quelque parti qu'on s'arrête, le récit de Leon & celui de Marmol doivent étre faux, lorqu'ils rapportent que les Marchands fuivoient le Niger jufqu'aux Royaumes de Ghinea & de Melli, puifque les catarafets du Sénégal, dont on connôri quelques-unes à neuel cens milles de la Mer, devoient nécef-

fairement les arrêter.

I L paroît affez, par la différence de ces Descriptions, que si les Européens veulent éclaireir la difficulté, ils ne doivent s'en fier qu'à leurs propres foins. Labat propose un moyen. (m) Ce seroit d'envoyer d'Arguim & de Galam quesques Facteurs éclairés jusqu'à Tombuto, avec les Marchands Arabes ou Mandingos. Mais il est douteux que les Mandingos voulussent le permettre; car jusqu'à présent rien n'a pû les y faire consentir (n). Cependant on a peine à se persuader que ce secret eût pû demeurer si long-tems caché, si les Marchands & les Facteurs qui réfident dans ces Contrées avoient fait quelques efforts pour le découvrir. Labat, parlant des Arabes qui font le commerce de l'or à Tombuto, dit que ce n'est pas leur ignorance, ni leur mauvaise volonté, qui empêche les Européens d'en tirer les lumières néceffaires pour entrer dans le même commerce; mais que les Facteurs de l'Europe se renferment dans les entreprises où ils se trouvent engagés, sans avoir la curiosité de pousfer plus loin leurs vûes & leurs recherches. Il en rejette la faute fur les Com- ploye. pagnies de Commerce, qui ne donnent point cette Commission à leurs Agens, & qui ne pensent jamais à les récompenser, lorsqu'ils se portent d'eux-mêmes

à faire quelque nouvelle découverte (0).

A l'égard du nom de Niger, Marmol le fait venir des Arabes, qui nomment cette rivière (p.) Hud, on plûtôt Wad Nicker, celt-driet, la riulier Nière. Mais cette étimologie paroît forcée, çar on ne comoit pas, dans la Langue Arabe, de mot tel que Nièra ou Nijer, comme l'écrit fortelur, qui fignitée noire Le nom que leurs. Auteurs lui donnent el Nii ad Sudou, ou le Nil des Nière. Il est certain d'ailleurs que Wad Nièra et lu nom incomna de tous fes Habitans. Ils connoillent bien moins celui de Sanga, ou de Seriégal, qu'il a reçu des Nations de l'Europe qui fe font établies fur fes bords. Marmol, a prés avoir observé qu'il a pris le nom de Sanga d'un Seigneur de l'auteur par l'

Carte de De l'Ille fondée, l'on ne sçait

Moyen pour éclaireir la difficulté

Raifon qui empêche qu'on ne l'employe.

Origine du nom de Niger,

<sup>(</sup>m) Labat, Tom. I. pag. 301. & fuiv. & (s) Labat, Tom. I. pag. 301 & fuiv. Tom. III. pag. 302. (c) Afrique de Marmol en François, Volume L. pag. 35.

## VOYAGES DES FRANÇOIS EN

Divers noms de la même rivière.

Pays avec qui les premiers Portugais éctoient liés, ajoûte que les Aznaghis (4) ou Sencephi l'appellent Cendoct; que les Jalofs, les Denghis & les Tukorons, ou Tukorols, qui habitent plus loin dans les terres, lui donnent le nom de Mary; les Saragols, ou Saradolez, qui font encere plus loin, celui de (r) kolle; les Peuples encore plus à l'Elt, celui de Zimbalt; & que dans le Royaume de Tombuto, on lui donne celui d'Eza, qu'il porte julqu'à fa fource.

La trace de tous ees noms pourroit devenir utile à prouver que le Sénégal eft le Niger , fi l'on pouvoit y prendré quelque confiance. Mais Marmol ne nous apprend pas comment cette connoillance lui eft venue; & fi l'on fuppofoit qu'il l'eût reçûe de ceux dont il parle (2), il ne s'enfuivroit pas que cette opinion fit fans creur; ear puilqu'ils fe rompent fur le cours de la même Rivière, ils ne doivent pas être plus infaillibles fur le nom (f).

(q) Voyez el-deffus Tome. I. Chap. I. R. d. T. (s) Marmol, whi fig. Vol. III. pag. 47. (s) On verra dans la fuite d'autres remarle la Langue de Mandingo. (s) Marmol, whi fig. Vol. III. pag. 47. (s) On verra dans la fuite d'autres remarques fur le Niger, à l'occation de la Gambra, du Volume IV. R. d. T.

# 

Premier Voyage du Sieur Brue sur le Sénégal en 1697.

A curiofité eut moins de part à ce premier Voyage, que le mauvais état des affaires de la Compagnie, & la néeeflite d'éclairer les fraudes & les malverfations des Agens qu'elle avoit fur eette Rivière. Brue entreprenoit de rétablir le Commerce & le erédit de fa Nation dans tous les Etats voifins.

Tems de fon départ. Dans ee deffein, il partit du Fort St. Louis le 28 Juillet 1607 (a) avec trois Bruques & quelques pecites Chaloupes, bien pourvale de marchandits & de vivres; fans avoir oublié de rendre les cabanes commodes, parce que l'expérience avoir apris combien cette précaution évoir néceffaire. Il fe fit précéder d'une Barque & de deux Canots, pour donner avis de fon voyage, & parteienlèrement pour annoner au Stratit (b), Roi des Foulis (c) qu'il venoit lui payer les droits, c'eft-à-dire remplir un devoir que les Directurs de la Compagnie avoient long-term négligé. Ses avant-cour cut de leur route, & de s'avancer jusqu'à Galam pour y attendre fon arrivée Il étoir réfolis de rendre fa Navigation fort lente. Le Sénégal étoit alors navigable dans toutes se parties; & la faión de spluyes ne faifant qu'exprire, les arbres & les prairies commençoient à se revetir de tout leur éclat. Brue vista foir greuglement

(a) Dans Poriginal, il y a 1698, mais il (c) Libat (Vol. III. pag. 168.) rapporte eff clair que c'eff une erreur disprefilm. pluficur remarques de M. Brue furles Sodifs. (b) D'autres écrivent Schiratik. [č. Labati Hon les renvoye ki à la Defeription génerale. Stratigue.]

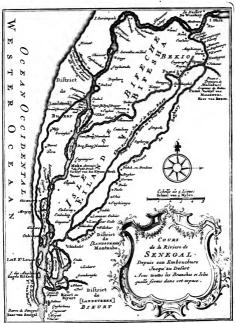

LOOP der Riviere SANAGA, van derzelver MOND tot de WOESTENNE; met alle haars TARKEN en EILANDEN, welken ay daartusfen maakt.



gneusement les deux eôtes de la rivière, s'arrêtant dans les endroits les plus célèbres pour le Commerce, achetant les marchandifes que les Négres lui apportoient, & faifant des présens aux Chess de chaque Village (d).

RIEN ne pouvoit surpasser la beauté du Sénégal dans cette saison. Il n'avoit pas moins d'une demie-lieuë de large. Ses rives étoient couvertes de rives du Ségrands arbres de toutes les efpèces, chargés de verdure, & peuplés d'une grande variété d'Oiseaux, austi-bien que de Singes & d'Ecureuils, dont les mouvemens & les tours comiques faisoient un spectacle amusant. Entre les Oifeaux, les uns étoient bleus, les autres rouges, d'autres noirs, un grand nombre de la groffeur des Linottes, & bigarés des plus brillantes couleurs. Un peu au-dessous de Donay, Village où les Mores de la Tribu d'Ebraghena viennent faire quelquefois le commerce des gommes, on trouve une Isle que les François appellent Menage, du nom d'un Village qui est situé vis-àvis fur la rive droite de la Rivière. Elle est basse, & par conséquent sujette aux Inondations. Mais auffi-tôt que l'eau s'est retirée, les Négres y forment des Plantations, qu'ils appellent (e) Lugans, & la moiffon est toûjours fort abondante. Cinq lieuës plus haut on trouva un autre Village, nomme le Coq, avec une petite Isle du même nom, qui est à la Pointe Ouest de la grande Isle d'Yvoire ou du Morfil, & vis-à-vis un Village de cette Isle, qui se nomme Niolé. L'Isle d'Yvoire est d'une grandeur considérable. Isle d'Yvoire. Sa longueur est de quarante-quatre lieues, sur trois, quatre, cinq & six de largeur. Son nom lui vient de la quantité de dents d'Éléphans que les Francois y aehetent. Le terroir est riehe & bien eultivé. Il nourrit un grand nombre d'Elephans, qui forment des troupeaux paifibles de quarante ou einquante, mais qui, fans nuire aux Habitans, font quelquefois de grands ravages dans les Plantations. Les Négres n'ayant pas la hardiesse de les attaquer ouvertement, employent l'artifiee pour fe venger. Ils creufent de grandes fofses, qu'ils couvrent de branches & de feuilles d'arbres. Lorsqu'un Eléphant y oft tombé, ils le tuent facilement à coups de fléches, & font un délicieux

festin de sa chair, après lui avoir laissé le tems de se mortisier. DIX lieuës au-dessus de la Pointe Ouest de l'Isle d'Yvoire, sur la rive Nord du Sénégal, on rencontre le Village de Laly, près duquel est un lieu célébre pour le commerce des gommes avec les Mores de la Tribu d'Ebreghena. Les François l'ont nommée Terrier rouge, & comptent de-la foixante-fix lieuës jufqu'au Fort St. Louis. Depuis Terrier-rouge jufqu'à Hovalalda, les deux côtés de la rivière font charmans. On n'appercoit que de vaftes Prairies, convertes de bestiaux. Mais dans les Inondations annuelles du Sénégal, le Pays ett si rempli d'eau, que les l'labitans font forcés de fe retirer dans des lieux plus élevés avec leurs troupeaux & leurs effets. Bruefut reçu, à Hovalalda, par le (f) Farba, ou le Chef du Village. C'étoit un ancien ami de la Nation Francoife. Il apporta un present au General, qui lui sit aussi le sien, & qui le rerncreia du foin qu'il avoit pris de l'Equipage d'une Barque Françoife qui avoit Barque Franété submergée par une sorte d'ouragan, ou de vent subit, qui s'appelle Pu- coise submer-

Beauté des

Village du

Laly & Ter-

chot ger.

<sup>(</sup>d) Labat Tom. III. pag. 173. (e) Atkins les appelle Lugars, & dit que ce font des Plaines femées de ris. (f) Farba cii un titre Negre de dignité,

qui fignific Seigneur ou Chef d'un Village. Dans les Royaumes de Galam & de Bambuck, c'ett Farim & Etemanni.

chot (g) dans le Pays. Cette partie du Sénégal y est fort exposée, autant par sa largeur que par la disposition naturelle de ses bords & par l'immense étendue des Plaines. Le Farba de Hovalalda étoit fort riche en troupeaux. Il aimoit passionnément l'eau-de-vie, avantage extrême pour les François, qui étoient surs d'entretenir son amitié par cette voye. Il donnoit volontiers un Bœuf gras pour une pinte de cette liqueur chérie. Brue remarque qu'il n'est jamais à-propos de donner aux Negres une bouteille à demi-pleine, parce que, foit orgueil ou fimplicité, ils préfèrent un petit vase plein à un

Paffion des Negres pour l'eau-de-vie.

barril auquel il ne manqueroit qu'un pouce de sa mesure. En général, comme ils aiment l'eau-de-vie à l'excès, c'est tossours la meilleure marchandise qu'on puisse leur proposer pour les échanges. On peut juger par-la des immenses profits de la Compagnie, quand ses Magasins en sont bien remplis. L'eau de-vie ne lui revenant qu'à vingt fols la pinte, elle y gagne cent pour cent (b).

Offenux nommes Kubalots.

Les bords du Sénégal, près de Hovalalda, abondent dans cette faison, en Kubalots, qui font une espèce d'oiseaux dont le nombre est toûjours fort grand lorsque celui des poissons l'est aussi dans la rivière. Ils font leurs nids (i) à l'extrémité des branches qui font suspendues sur la rivière, pour éviter les poursuites des Singes, que la crainte de tomber dans l'eau empêche de les chercher si loin. Quinze licues au-delà de Hovalalda, on rencontre une chaîne de rocs, nommée Platon de Dongbel, qui traversent la rivière, mais au travers desquels on pourroit ouvrir facilement un passage, en les faifant fanter. On trouve, au-deffus, une petite Isle, que sa hauteur préserve des Inondations. La Compagnie s'y étoit formé autrefois un Comptoir, pont le millet, les cuirs, les bestiaux & l'Yvoire. La rivière étant alors navigable, Brue n'eut pas de peine à paffer. Il laissa dans l'Isle un Facteur & quelques Laptots, pour faifir toutes les oceasions du Commerce.

Observation for les Comptoirs.

La multiplication des Comptoirs auroit été d'un grand avantage pour la Compagnie, si les Agens qu'elle y employoit eussent été en plus petit nombre, ou s'ils eussent été plus honnétes-gens. [La plupart des Officiers qui & font à fes gages, au lien d'être des furveillans, qui s'empêchent réciproquement de mal faire, s'accordent fouvent à faire leur profit aux dépens de ceux de qui ils dépendent.] Le projet du Directeur Général pour augmenter le Commerce auroit été de faire venir de France un certain nombre de panyres familles, dont la Compagnie auroit encouragé l'établissement sur les bords du Sénegal en leur donnant des terres, en leur fournissant des marchandifes; en un mot, de les attacher par nécessité aux intérets de la Com-

BRUE regut dans fon voyage (k) un Exprès du Siratik, Empereur ou Roi des Foulis, pour lui apprendre l'impatience que ce Prince avoit de le voir, ou plûtôt de recevoir le payement de ses droits. Il continua sa navigation jus-

qu'au

or'g) On appelle Purchot un tourbillon de vent qui en tournant avec une violence & une force extraordinaire, entraîne tout ce qu'il rencontre, pour peu qu'il lui faile obitacle,

(\*) Ces Courriers vont fortvite, parce-(b) Labat ubi fup. pag. 183. & fuiv. que la route est excellente & que leurs Cha-(1) Les Négres appellent ces rangées de

en grand nombre, & fort prés les uns des aumeaux on feurs Chevaux font tres-prompts.

nids, des Villages d'Ohleany. [Ces nids fontes

qu'au Village de Burty, à l'extrémité Orientale de l'Isle d'Yvoire, & séparé de l'Isle de Bilbas par un bras du Sénégal. L'Isle de Bilbas est longue d'environ trente-cinq lieuës, sur deux & quatre de largeur. Le terroir ressemble beaucoup à celui de l'Isse d'Yvoire. Son principal commerce consiste aussi dans la multitude des dents d'Eléphans, qui s'achetent sur le pied de six sols pour le poids de dix livres. Les cuirs se donnent à quarante sols piéce ; les Moutons & les Chèvres pour trois fols, & les autres alimens à proportion. Mais si les Négres font un présent, ils s'attendent à recevoir le double. Par éxemple, s'ils vous donnent un Bœuf, ils comptent de recevoir cing ou fix aunes d'étoffe; au lieu que si vous l'achetiez au Marché, il ne vous coûte-

roit que vingt-cinq ou trente fols. BRUE fit voile ensuite à Kabaydé, où il fut visité par le Chef de ce Village, qui étoit accompagné de fa femme & de fes enfans. Ce Seigneur Négre étoit monté sur un fort beau Cheval; & pour cortège il avoit vingt hommes bien équipés & chargés de Grifgris. Sa femme & ses filles, suivies de leurs servantes, étoient sur des Ancs sort gras, & vêtues d'étoffes de coton. Ce Village faifoit autrefois les bornes des Voyages & du Commerce des Francois. Cette raison leur y faisoit entretenir un Comptoir & payer des droits au Chef; mais depuis l'extension de leur Commerce, cet Etablissement leur est devenu tout-à-fait inutile. Un peu au-dessus de Kahaydé, on voit une Isle fort riche en coton, en tabac & en toutes fortes de légumes. Elle n'a rien à fouffrir des Inondations; & l'on auroit peine à trouver un lieu plus avantageux pour établir un Comptoir, si dans le tems de la fécheresse, lorsque la rivière est fort basse, elle n'étoit ouverte aux incursions des Nègres & des Mores, qui infultent fouvent cette Contrée. Elle est trop voifine aussi de la réfidence d'un Roi Négre. Tous ces Princes se rendent si importuns par leurs demandes, que les Mandians les plus effrontés de l'Europe pourroient prendre d'eux des lecons. S'ils ne peuvent rien obtenir à titre de présent, ils prennent le parti d'emprunter; & pour le moindre resus, ils défendent le Commerce ou le chargent de nouveaux impôts. Aussi leur voifinage est-il fort incommode. Ils s'attendent fans celle à de nouveaux préfens : & du premier qu'ils reçoivent, ils se font un droit pour demander qu'il soit renouvellé constamment.

A Kahaydé, Brue reçut un fecond Courrier du Siratik, pour presser son arrivée. Comme la petite Flotte n'étoit plus qu'à deux licues de Ghiorel, Port de ce Prince sur le Sénégal, le Général François y arriva bientôt. Ghiorel est un grand Village, dont le Siratik a fait le centre de son commerce. Sa réfidence est dans celui de Gumel, qui en est à dix lieuës vers l'Est-Nord-Est, sur les bords d'une fort belle rivière, qui s'ensle beaucoup pendant les Inondations du Sénégal, & qui porte les fiennes dans tout le Pays voifin. Ces grands débordemens ne contribuent pas peu à rendre la terre plus graffe, par une forte d'écume qu'ils y laissent & qui produit confécutivement deux récoltes. Celle du ris, fur-tout, est d'une abondance extraordinaire dans un si bon terrain. Elle se fait immédiatement à l'arrivée des eaux; [& celle

du millet & du ris, après qu'elles se sont retirées.] Le tabac n'y est pas moins excellent; & fi les Habitans étoient accoûtumés au travail, il est certain que la France en pourroit tirer beaucoup d'avantage. Mais tous les efforts de la Compagnie pour engager les Négres à cultiver une plante si précieufe.

IIL Part.

BRUE. 1697. Grandeur & f rtilité de l'Iste deBilbas.

Vifita que d'un Chef & de sa Famille.

Ifle fort fer-

Avarice des Rois Négres.

Port & Capita. le de Siratik.

BRUE. 1697. Plan du Gé-

merce.

cieuse, ont produit peu d'effet jusqu'aujourd'hui. Brue sit convenir plus d'une fois Jean Barre & Yamfec de l'utilité qui leur reviendroit d'en planter dans leur lile. Ils lui promirent même de l'entreprendre. Mais lorsqu'on en vint à l'execution, ils trouverent des difficultés de la part des Négres, qui s'excu-

néral François ferent fur l'éxemple de leur Ancêtres. pour le Com-

EN arrivant à Ghiorel, Brue fit tirer trois coups de canon, pour annoncer son arrivée. A peine eut-il mouillé l'ancre, qu'il reçut la visite du Farba. Ce Négre, qui étoit Oncle du Siratik, & qui avoit toûjours eu beaucoup d'affection pour les François, fut reçu d'eux avec beaucoup de civilité. Ca fa-relué de quelques coups de pierriers quand il retourna à terre. Il promit au Général Son arrivée de dépêcher fur le champ un Exprès au Roi son neveu. Des le même soir, Bukar à Ghiorei & fa Sire, un des fils du Siratik, qui avoit ses terres entre Ghiorel & Gumel , se

réception.

rendit à bord, & répondit au Général de l'amitié que fon Père avoit conçue pour lui, sur la seule réputation de son mérite. Ce compliment sut accompagné d'un présent de deux Bœuss gras & d'une petite boëte d'or f fort bien travaillée, du poids d'une once. Le Général fit aussi ses présens au Prince. & le falua de plufieurs coups de canon à fon départ. Enfuite avant fait descendre ses Facteurs pour commencer le Commerce, il trouva dans le Village tant d'avidité pour ses marchandises, que ses Barques surent bientôt chargées de celles du Pays.

Le Siratik lui envoye fon grand Bouquenct.

Le Siratik n'eut pas plûtôt appris l'arrivée des François, qu'il fit complimenter Brue par son grand Bouquenet, c'est-à-dire par le Grand-Maître de sa Maison, Cet Officier étoit un Vieillard vénérable, de fort belle taille, avec la barbe & les cheveux gris; ce qui marque parmi les Négres une vieillesse fort avancée. Mais il n'en paroiffoit pas moins vigoureux, ni moins vif & moins poli. Son nom étoit Baba Milé (1). Après les premiers complimens. il recut le payement des droits, & les présens annuels. C'étoient des étoffes noires à blanches de coton, quelques piéces de drap & de ferge écarlate, [de la laine filée & teinte,] du corail, de l'ambre jaune, du fer en barre, se des chaudrons de cuivre, du fuere, de l'eau-de-vie, des épices, de la vaiffelle. & quelques pièces de monnoye d'argent au coin d'Hollande, avec un furtout de drap écarlate à la manière du Brandebourg [ avec des agrémens p d'argent, qui se boutonnent par derrière, ] & deux boëtes pour rensermer la plus précieuse partie du présent. Le Bouquenet reçut aussi les droits qui revenoient aux femmes du Prînce, & qui montoient à la moitié des premiers; sans oublier ce qui lui revenoit à lui-même, [ & qui étoit à peu près de la mê:Þ-me valeur que le présent destiné aux Reines, ] Le Kamalingo, ou le Licutenant Général du Roi, qui est ordinairement l'Héritier présomptif de la Couronne, vint recevoir à fon tour le préfent ou le droit annuel qui lui devoit être payé. Tous ces présens peuvent monter à la valeur dequinze ou dix-huit cens livres. Ensuite le Bouquenet (m) offrit au Général, de la part du Roi, trois grands Bœufs; & l'ayant invité à se rendre à la Cour, il sit paroître les Officiers qui étoient nommés pour le conduire. On avoit déja préparé un grand nombre de Chevaux pour les gens de sa suite, & des Chameaux pour

Valeur des prétens.

transporter fon bagage.

LE

(1) ou Pere Milé. Le nom de Baba fe vicillards. donne par Lonneur chez les Négres à tous les (m) Angl. Le Komalingo. R. d E.

Le iour suivant, Brue prit terre au bruit de son propre canon, & se mit en marche pour la Cour du Siratik. Son cortége étoit composé de six de ses Facteurs, deux Interprétes, deux Trompettes, deux Hauthois, & quelques Domeftiques, avec douze Laptots, ou Négres libres, bien armés. | Son ef-

corte s'étant partagée en deux Corps, marchoit une partie à la tête, & l'autre à la queuë après le bagage.] Il traverfa un Pays fort uni & bien cultivé, plein de Villages & de petits Bois. En approchant de Bukar, ou Bukfar,

il découvrit de vaîtes prairies, dont les parties basses se sentoient déja de l'Inondation qui commençoit à gagner dans le Pays. Ce qui restoit de terrein fec étoit si couvert de toutes fortes de Bestiaux, que les Guides du Général avoient peine à lui faire trouver un passage. Le convoine put arriver à Buk-

far qu'à l'entrée de la nuit (n).

Le Prince Siré, à qui ce Village appartenoit, vint au-devant des François à la tête de trente Chevaux. Aufli-tôt qu'il eut apperçu le Général, il s'avança au grand galop, en secouant sa zagaye, comme s'il eut voulu la lancer. Brue l'aborda de la même manière, c'est-à-dire avec le pistolet en joue. Mais lorsqu'ils furent près l'un de l'autre, ils mirent pied à terre & s'embrasserent. Enfuite. étant remontés à cheval, ils entrèrent dans le Village, & le Prince conduitit fon Hôte dans une maifon qu'il avoit fait préparer pour lui, dans le même enclos que celle de fes femmes. Après l'avoir introduit dans fon appartement, il le laissa seul, mais au même moment le Général fut conduit à l'audience de la Princesse. Elle lui parut d'une taille médiocre; mais très-bien faite, jeune & fort agréable. Ses traits étoient réguliers, ses yeux vifs & bien fendus; la bouche petite, & les dents extrémement blanches. Son teint couleur d'olive auroit beaucoup diminué les agrémens de fa figure, si elle n'eut

pris foin de le relever avec un peu de rouge.

ELLE reçut Brue fort civilement, & le remercia de ses présens avec beaucoup de grace. Il fit successivement sa visite à deux ou trois autres semmes du Prince: après quoi retournant auprès de lui, il y passa le tems jusqu'à l'heure du fouper. Il fut reconduit alors dans fon appartement, où il trouva plufieurs plats de kuskus, du Sanglet, des fruits & du lait en abondance, qui lui étoient envoyés par les femmes du Prince. Quoiqu'il se sût fait préparer à souper par un Cuifinier de sa Nation, la civilité lui fit goûter de tous ces mêts Afriquains. Après qu'il eut foupé, le Prince vint, s'affit fans cérémonie, mangea quelque chose du dessert, but plusieurs coups de vin & d'eau-de-vie, & se mit à sumer avec lui, jusqu'à ce qu'on fût venu l'avertir que tout étoit prêt pour le Folgar ou le Bal. L'affemblée étoit composée de toute la jeunesse du Village, qui danse & chante, tandis que les plus âgés sont assis sur des nattes autour de celle où se fait le Folgar. Ils s'y entretiennent agréablement; & cette converfation, dont ils font un de leurs plus grands plaifirs, s'appelle Kalder. Chacun parle librement. C'est dans ces cercles qu'on remarque aisément l'étendue surprenante de leur mémoire, & combien ils ferojent de progrès dans les Sciences, fi leurs talens naturels étoient cultivés par l'étude. Ils s'expriment en termes fort nobles; [& ils ont des manières polies;] ce qu'il ne faut entendre néanmoins que des perfonnes de distinction, tels que les Seigneurs, les Offi-

BRUE. 1697.

Arrivée des François à la Cour du Sira-

Ils paffent à la Cour du

Prince Siré.

Accueil qu'on y fait à Bruc. femmes du Prince.

Folgar, on Bal des Né-

ciers & les Marchands; car les Payfans, les Ouvriers, & les Pâtres n'y font BRUE. 1697. pas moins ignorans & moins groffiers que dans les autres Pays du monde.

Situation de Bukfar,

LE Village de Bukfar est situé sur une petite éminence, au centre d'une grande plaine. L'air y est fort sain. Les maisons ressemblent à toutes celles du Pays. Elles font rondes & se terminent en pointe, comme nos glacières de France: les senêtres en sont sort petites, apparemment pour se garantir des. Moucherons, qui font extrémement incommodes dans tous les lieux bas. Le Folgar auguel Brue fut invité se tint au centre du Village. Il dura deux heures. & ne fut interrompu que par une pluye violente, qui força tout le monde de se mettre à couvert.

Le lendemain, on vint, de la part du Prince, s'informer de la fanté du Général. Cette politesse sur fuivie du déjeuner. Le Prince ayant envoyé du kuskus & du lait, parut aufli-tôt lui-meme, & fe mit à table avec Brue, contre l'usage des Negres. Enfuite ils partirent ensemble, escortés d'environ quarante Chevaux. La route se trouva remplie d'une soule de peuple, qui s'é-

Le Kamalingo vient au devant du Géneral.

toit rassemblée de tous les lieux voisins pour voir les Européens & pour entendre leur mufique. En approchant de Gumel, Brue vit venir à fa rencontre le Kamalingo, fuivi de vingt Cavaliers, qui le complimenta au nom du Siratik. Ce grand Officier de la Couronne portoit des hautes-chausses fort larges, avec une chemise de coton dont la forme ressembloit à celle de nos surplis. Autour de la ceinture il avoit un large ceinturon de drap écarlate, d'où pendoit un cimetère, dont la poignée étoit garnie d'or (0). Son chapéau & son habit é-toient revêtus de Grisgris; & dans sa main il portoit une longue zagaye. Le Général le reçut avec une décharge de sa mousqueterie. Ils continuerent leur marche, & traverférent le Village de Gumel pour se rendre au Palais du Roi, qui en est éloigné d'une demic-lieuë. La demeure de ce Prince est composée d'un grand nombre de cabanes, qui

Cour du Siratik.

font environnées d'un enclos de roseaux verds, entrelacés, & désendus par une have vive d'épines noires, fi ferrée que le passage en est impossible aux Bêtes fauvages. Le Roi, informé de l'approche du Général, envoyales principaux Seigneurs de sa Cour au-devant de lui; de sorte qu'en arrivant au Palais, son train étoit d'environ trois-cens Chevaux. Tout ce cortège descendit à la première porte, excepté le Général, le Prince Siré & le Kamalingo, qui entrérent à cheval, & qui ne mirent pied à terre qu'à deux pas de la fale d'audience (p).

Audience de ≪e Prince.

Difcours du Général Fran-

BRUE trouva le Siratik affis fur un lit, avec quelques-unes de fes femmes & de fes filles, qui étoient à terre fur des nattes. Ce Prince se leva, fit quelques pas au devant de lui, la tête découverte, lui donna plusieurs fois la main, & le fit affeoir à fon côté. On appella un Interpréte. Alors Brue déclara qu'il étoit venu pour renouveller l'Alliance qui fubfiftoit depuis un tems immémorial entre le Siratik & la Compagnie Françoise. Il protesta que dans toutes fortes d'occasions la Compagnie étoit prête à l'aider de toutes ses sorces. Il intista sur les avantages que les Sujets du Prince tiroient de cet heureux Commerce; & pour conclusion, il l'affura de ses sentimens particuliers de respect & de zele. Pendant que l'interpréte expliquoit ce difcours.

<sup>(</sup>e) Angl. garnie d'argent. R. d. E.

discours, Brue observa que la satisfaction du Siratik s'exprimoit sur son vifage. Il prit plusieurs fois la main du Général, pour la presser contre sa poirrine. Ses Femmes & ses Courtifans répétoient avec la même joye: les

François font une bonne Nation ; ils sont nos amis.

LE Siratik répondit d'un ton fort civil, qu'il rendoit graces au Général d'être venu de fi loin pour le voir ; qu'il avoit une véritable affection pour Siratik, la Compagnie, & pour sa personne en particulier; qu'il vouloit oublier quelques sujets de plainte qu'il avoit reçus des Agens de la Compagnie; que dans la confiance qu'il prenoit à son caractère, il lui accordoit la liberté d'établir des Comptoirs dans toute l'étendue de ses Etats, & de bâtir des Forts pour leur fireté. Enfin, il conclut en affirant les François de sa faveur & de sa protection.

BRUgi 1697. Réponse du

Faveur im-

L'ARTICLE des Forts étoit une grace importante. Pour le bien comprendre, il faut observer qu'à la vérité les Rois Négres aiment passionément le portante ac-Commerce des Européens, fur-tout celui des François, qui ont plus de com-cordée aux plaifance pour eux que toutes les autres Nations de l'Europe; mais qu'ils ne craignent pas moins de leur voir former des Etablissemens dans leurs Etats, parce qu'ils ne sçauroient oublier la tyrannie avec laquelle ils ont été traités par les Portugais & les Hollandois. Cette défiance pour leur liberté, les difpose à regarder to0jours avec horreur tout ce qui a l'apparence de Fortisications, quoiqu'ils accordent volontiers des magasins pour y placer des marchandifes. D'un autre côté, les Européens, qui ont appris par une longue expérience quels avantages ils ont à tirer de leur Commerce en Afrique, fur les Forts mais qui ont reconnu l'avidité des Princes du Pays, & la mauvaite foi des d'Afrique, Négres, n'abandonnent pas volontiers leurs marchandifes aux infultes qu'ils ont toûjours à redouter. Ainsi la liberté de fortifier les Comptoirs étoit la plus grande faveur que les François puffent espérer. Le Général, charmé de l'avoir obtenue, en remercia vivement le Siratik, & lui fit divers présens en fon propre nom. Ils confiftoient en quelques riches étoffes de l'Inde (q), en épées à monture d'argent, accompagnées d'une paire de pistolets fort bien travaillés, de quelques telescopes, de quelques verres ardens, & d'autres curiofités. Le Siratik en fut d'autant plus fatisfait qu'ayant été payé de fes droits. il ne s'attendoit pas à cette nouvelle galanterie. Il combla le Général de careffes. Il lui fit l'honneur de le faire fumer dans sa propre pipe. Enfin, il le reconduisit lui-même jusqu'à la porte de la sale.

Observation

DEUX Officiers, qui étoient à l'attendre, le menèrent ensuite à l'audience des Reines, & des Princesses filles du Roi. Il fit à toutes ces Dames des pré- Princesses. sens moins considérables par le prix que par leur nouveauté. Une des Reines ayant observé que pendant l'audience du Siratik, il avoit regardé avec beaucoup d'attention une jeune Princesse de dix-sept ans, qui étoit sa fille, s'imagina qu'il avoit pris de l'amour pour elle, & proposa au Roi de la lui donner en mariage. Ce Prince y consentit ausli-tôt, & fit offrir au Général les premiers Elles veulent en mariage. Ce Prince y conientit auni-tot, or ntoriffi au General les prentes Postes de son Royaume, avec un grand nombre d'Esclaves. Brue s'excusa marier le Ge-néral en Afrifur ce qu'étant marié, sa Religion ne lui permettoit d'avoir qu'unc femme, que, Cette réponse fit naître quantité de réfléxions & de discours entre les Dames

Audience des

(q) Angl. en quelques pièces d'Indienne fort belles, R. d. E.

#### VOYAGES DES FRANÇOIS EN 318

BRUE. mes Négres, fur le bonheur des femmes de l'Europe. Elles demandèrent à 1697. Brue comment il pouvoit vivre si long-tems sans la sienne, & ce qu'il penfoit de fa fidélité dans une fi longue absence.

Portrali du

LE Siratik avoit alors près de cinquante-fix ans. Il étoit d'une taille médiocre. Ses cheveux & fa barbe commençoient à blanchir. On l'auroit pris à son teint pour un Mulatre plûtôt que pour un Négre. Il avoit le nez aquilin & fort bien-fait , la bouche petite , & les dents belles. Quoiqu'il eut les yeux petits, fa physionomie étoit belle, avec l'air vif & ouvert. Il étoit vetu fort simplement d'une chemise de coton noir [ par des 150 fus ses culottes], avec un bonnet de la même couleur & de la même étoffe, des botines de cuir d'Espagne, & un sac de velours rouge sur l'estomac. qui contenoit son Alcoran. Il étoit deja fort zèlé pour la Religion de Mahomet, & son zèle augmenta dans la suite jusqu'aux derniers excès de la superstition.

Complimens des Seigneurs Negres.

Siratik.

In étoit fort tard lorsque le Général sortit de l'appartement des Princesses. Elles l'avoient arrêté long tems par mille questions sur les usages de France. A fon retour, il trouva trois des principaux Officiers du Roi, qui l'attendoient pour lui faire leur compliment. L'un se nommoit l'Amadi Ardé, Surintendant de la Maison Royale; & les deux autres Lam Ghionde Bula, & Lam Ghionde Honté, tous deux Gouverneurs de Province. Ils étoient vêtus d'une étoffe à rayes blanches & noires , que les Négres tirent des Mores , à qui elle vient des Hollandois. Brue leur offrit de l'eau-de-vie; mais étant fort attachés à leur Religion, ils refuserent d'y toucher. Il leur fit quelques petits présens, avec lesquels ils se retirerent fort satisfaits. Quelques momens après, on lui apporta de la part des Reines un grand souper, dans des plats de bois & dans des calebasses. Les mêts étoient les mêmes que le soir du jour précédent. Il en goûta par respect, comme il avoit fait la veille. Pendant qu'il étoit à table, le Roi hii envoya un jeune Esclave, dont il lui faisoit présent (r).

Revúe de la Cavalerie Négre.

LE jour suivant, ce Prince, après avoir fait demander des nouvelles de sa santé, entra dans sa chambre, & s'étant assis familièrement sur son lit, prit long-tems plaisir à l'entretenir pendant qu'il s'habilloit. Il lui proposa d'aller faire la revûe de fa Cavalerie. On amena auffi-tôt des Chevaux pour le Roi. pour le Général, & pour les Officiers de leur fuite. Ils se rendirent dans une grande plaine à trois quarts de mille du Palais. Le Général François fe fit accompagner de ses Trompettes & de ses Hauthois, qui imposerent silence à ceux de la Cavalerie Negre. Les instrumens du Pays sont d'Yvoire & de différentes grandeurs; mais ils rendent un fon fort défagréable. La Cavalerie confiftoit en sept cens hommes, bien-saits, & fort bien montés. Ils passerent deux ou trois fois (s) devant le Roi & le Général; après quoi se divifant en deux corps ils firent plufieurs évolutions à leur manière, avec beaucoup d'agilité, mais fort peu d'ordre. Tous les Chevaux étoient Barbes, ou, sortis de cette race. Leur grand désaut est de n'avoir pas de bouche, [ce qu'il faut attribuer vrai-semblablement à leurs mords qui sont mal-faits.] Les étriers des Negres sont fort courts, comme ceux des Mores. Entre les

Les Négres ont des Chevaux Barbes.

> (r) L'Original Anglois dit d'après Lalui donna en pur don, & fans prétendre en bat que le Roi envoya a Brue un jeune Ef-

recevoir aucun payement. R. d. F. clave pour fon fouper; ce qui fignisie qu'il le (1) Angl. deux à deux. R. d. E.

Chevaux du Roi. Brue en vit plusieurs d'une grande beauté, qui étoient de

véritables Barbes, & dont chacun valoit quinze Esclaves ( t ).

BRUZ 1607.

APRÈs la revûe, qui dura trois heures, le Roi revint au Palais, & prit la peine de conduire le Général à fon appartement. De-là il se rendit à la fale d'audience, pour y administrer la Justice à ses Sujets. Brue curieux d'asfifter à ce nouveau spectacle, obtint d'être placé dans un lieu d'où il pouvoit tout voir fans être apperçu. Il trouva le Siratik environné de dix Vieillards, qui écoutoient les Parties féparément, & qui lui rapportoient ce qu'ils avoient tion de la Jusentendu. Après quoi ce Prince, fur l'avis des mêmes Confeillers, prononçoit la décission. Elle étoit éxécutée sur le champ. Brue n'apperçut point d'Avocat ni de Procureur (v). Chacun plaidoit fa propre caufe. Dans les Caufes civiles, il revient au Roi un tiers des dommages. Il y a peu de crimes capitaux parmi les Négres. Le meurtre & la trahifon font les feuls qui foient punis de mort. La punition ordinaire est le bannissement; c'est-à-dire que le Roi vend les coupables à la Compagnie, & dispose de leurs effets à son gré. Un Débiteur infolvable est vendu avec toute sa famille, jusqu'à la plei-

Administratice par leSira-

ne fatisfaction du Créancier; & le Roi tire fon tiers de cette vente. BRUE, à fon retour, trouva un diner qui lui avoit été envoyé par les Reines, comme le fouper du jour précédent. De fon côté il leur envoya quelques piéces de pâtisserie à la Françoise, telles que ses gens les avoient pû faire fans four. Il passa une partie de l'après-midi avec le Roi, & l'autre avec les femmes de ce Prince, qui lui parurent fort fatisfaites de fes tartes, & qui prirent foin de lui envoyer fon fouper. Le lendemain, le Roi fe trouvant fort incommodé des Moucherons, que l'eau fembloit amener en se débordant, & qui commençoient à remplir l'air, prit la resolution de se retirer plus loin dans le Pays avec sa Cour. Il fit appeller Brue en public; &, dans la présence de tous ses Courtisans, il l'assura de son amitié & de sa protection. Il ajoûta que fi les François recevoient quelque tort ou quelque outrage de fes les faveurs, Sujets, il leur permettoit de fe faire justice en les tuant sans aucune forme de procès. Il embraffa le Général, & lui ayant fait présent de quelques Esclaves, il lui promit d'en fournir bientôt un grand nombre pour le Commerce. Après quoi lui permettant de se retirer, il donna ordre au Grand Bouquenet de lui procurer les Chevaux & les Chameaux dont il avoit befoin pour fon équipage. Brue prit congé immédiatement du Siratik, des Reines, & des principaux Seigneurs. Enfuite, il fut conduit fous une efcorte de trente Chevaux, dans un endroit de la route, où il fouhaita de s'arrêter, pour voir paffer la Maifon du Roi.

Le Roi congédie Brue a-vec de nouvel-

CETTE marche commença par un corps de cent-foixante Chevaux, avec de petits tambours, des trompettes d'Yvoire, & des timbales de cuivre, eouvertes d'un parchemin gro'lier, qui rendoit un fon fort bruyant, mais fans le aucune harmonie. Les Reines & les Princesses venoient après cet avant-garde, montées fur des Chameaux, & renfermées dans de grands paniers d'ofier, ou l'on ne leur voyoit que la tête. La croupe des Chameaux & les pamiers étoient couverts de tapis de coton, [avec des parafols de Jone.] Cha-

Brue voit la marche de la Maifon Roya-

(e) Labat, abi fup. pag. 227. & fuiv. (T) A cette occasion Labat s'ecrie, Heusetus Peuple qui ne reffent point encore ce floats

de la colère de Dieu! Les cuns de Loi ne nourroient-ils pas en dire autaiten parlant des gens de fa protestion?

BRUE. 1697. Monture des femmes.

que Chameau portoit deux Dames, fous la conduite de deux hommes, qui tenoient les paniers, pour les empêcher de tourner. Les Dames Suivantes étoient fur des Anes; & marchoient autant qu'il leur étoit possible à côté de leurs Maîtreffes, pour les amufer par leur entretien, allumer leur pipe, & leur rendre d'autres fervices. Cette troupe galante falua le Général avec beaucoup de politcfie & lui fouhaita un heureux voyage. Elle étoit fuivie d'un long train de Chameaux, de Bœufs & d'Anes, chargés du bagage de la Cour. [Chaque Chameau étoit conduit par deux hommes.] Un corps de trois cens

Chevaux formoit cette première partie du convoi.

A peu de distance, les tambours, les trompettes & les timbales du Roi se firent entendre, a la tête d'un autre corps de Cavalerie, bien armé, d'environ deux eens hommes. Le Roi fuivoit feul, à cheval, vêtu d'un furtout d'écarlate, avec le ceinturon & l'épée à la Françoise. Il portoit sur la tête un chapeau bordé d'or, orné d'un plumet blanc, que Brue lui avoit donné. Il avoit deux Piftolets au pommeau de la felle, & la zagaye au poing. En approchant du Général, qui le reçut, la tête découverte, il mit auffi le Chapeau à la main. Après quelques complimens, ils prirent enfin congé l'un de l'autre. Le Roi étoit suivi de quatre ou cinq cens Chevaux, qui marchoient fur quatre de front. Les premiers rangs étoient composés des principaux Seigneurs de sa Cour, tous fort bien montés. Outre le fabre & la zagave. chacun avoit fon arc & fon carquois, passés en fautoir sur le dos, avec une écharpe de plufieurs couleurs autour de la ceinture. Toute cette Noblesse falua civilement le Général, qui lui rendit quelques fanfares de fa mufique, avec une décharge de sa mousqueterie. Les équipages du Roi suivoient en bon ordre, fur des Chameaux, des Bœufs & des Anes, & même fur le dos de quelques Negres. Cette longue marche étoit fermée par deux cens Chevaux, qui composoient l'arrière-garde.

Derniers adieux du GénéralFrançois.

> Le Siratik peut mettre en campagne une Armée fort nombreuse, parce que fes Gouverneurs des Provinces & fes autres Officiers font obligés de fournir chaeun leur contingent; ee qui rend fa puissance redoutable à tous les Rois voifins. Mais comme ces Troupes font mal difeiplinées, & qu'elles font mal pourvûes d'armes à feu , elles n'ont rien de terrible pour les Européens. Brue avant continué fa route, rencontra bientôt la Frincesse Buksar Siré, bellefille du Roi, qui étoit en chemin pour aller joindre la Cour. Elle étoit, avec une de fes filles, fur un Chameau, environné de plufieurs fuivantes dont les unes étoient à pied, d'autres montées sur des Anes, avec une escorte de cent Chevaux, & de plufieurs Chameaux qui portoient le bagage. Elle s'arrêta pour recevoir les complimens du Général, auxquels elle répondit avec beaucoup de civilité. Deux heures après, Brue fut furpris de fe voir joindre par le Prince fon mari, accompagné de dix Cavaliers fort lestes. Il avoit ordre du Roi fon Père de le conduire jusqu'aux bords du Sénégal. Enchemin, les gens du Général tuérent un Oifeau bleu, d'une espèce rare, plus gros que ceux dont on a parlé, & le plumage du plus beau bleu célefte. Dans tout leur voyage ils n'en virent qu'un de cette forte, & le Prince affûra Brue qu'il s'en trouvoit fort peu; excepté vers l'Isle de Sadel, où ils se rendent dans une certaine saifon, & où l'on observe qu'il viennent du côté du Nord.

> On arriva le foir à Bukfar. Le Prince y traita Brue comme la première fois, Ini fit l'honneur de fouper avec lui, & lui donna un grand Folgar, qui dura

pendant

Il est escorté par le jeune. Prince.

pendant toute la nuit. Quatre ou cinq heures de danse sont un rafraîchisse. ment pour les Negres après la plus longue marche. Le lendemain, il y entune chasse, où Brue tronva beaucoup d'amusement. Le jour d'après, on quitta Buklar; & le foir on arriva au Port de Ghiorel. Là, Bruc qui fe trouvoit au milieu de ses gens, reçut galamment le Prince à bord, & se mit en devoir de le bien traiter à son tour. Enfin le quittant, après des civilités & des présens

1697. Il le traite à

mutuels, il le falua d'une décharge de toute fon artillerie. (x)

Commerce puéril de quelques François.

En arrivant à Ghiorel, Brue fut témoin d'une fingulière espèce de commerce. Les femmes de ce lieu s'étant imagine que l'eau qu'on pompoit dans les Barques avoit la vertu de guérir les manx de dents, ceux des yeux & la furdité, apportoient du lait en échange pour ce reméde. Un Chirurgien, nomme Berenger, s'étoit rendu le Directeur de ce trafic, & le ménageoit fi habilement, qu'un jour qu'il ne put s'accorder avec une de ces pauvres femmes pour la quantité de lait qu'il éxigeoit d'elle, il remit gravement son cau dans la pompe, comme s'il cut fait beaucoup de cas de cette liqueur. [ Labat remarque à cette occasion, qu'il seroit à-propos de faire quelques épreuves en France de ce nouveau remede; les femmes y font auffi foibles qu'en Afrique, & les charlatans auffi avides du gain, & auffi peu ferupuleux que le Sr. Berenger.] Le Général même ne trouva pas ces petits gains indignes de lui. Avant apporté de la Pointe de Barbarie, à l'embouchure du Sénégal, de petites écailles (y) plates, qui paroiffoient argentées, il en donna d'abord à quelques Negres, pour les récompenser de plusieurs petits services. Mais lorsqu'il s'apperçut qu'ils y attachoient beaucoup de prix, parce qu'ils étoient éloignés de la Mer [ pour laquelle ces Peuples ont beaucoup de veneration , ] qu'ils les tail-

loient en rond comme des médailles, ou que leur donnant d'autres formes ils y gravoient des caractères pour leur fervir de Grifgris, il réfolut d'en partaget le profit avec les Marbuts, qui leur attribuoient des vertus extraordinaires. Il

en fit un commerce, dont il ne tira pas peu d'avantage,

Succès d'un plus utile.

QUELQUES jours après fon arrivée à Ghiorel, il y avoit vû arriver les deux Barques qu'il avoit envoyées devant lui à Galam, mais qui ne s'étoient pas avancées au-delà de Laydé fur les frontières de ce Royaume, parce qu'elles y avoient trouvé à se charger si promptement d'Esclaves, d'or & de coton, que leurs propres marchandifes étant épuifées, elles fe trouvoient obligées de retourner au Fort Saint-Louis pour y renouveller leur cargaifon. Brue loua la conduite de ses Facteurs. Comme il venoit d'établir un Comptoir à Ghiorel, après y avoit ouvert un Commerce fort avantageux, il prit le parti de de renvoyer effectivement les deux Barques au Fort Saint-Louis, & d'atten-

dre leur retour.

PENDANT le féjour qu'il fit à Chiorel, le Kamalingo, ou le Lieutenant-Général du Roi, le fit inviter à paffer quelques jours avec lui dans le lieu de fa réfidence, qui se nommoit Laka, grand Village à quatre lieues de Ghiorel vers le Nord. Il fe crut obligé à cette complaifance pour un Seigneur qui étoit dans une haute faveur à la Cour; d'autant plus que le Kamalingo lui faifoit offrir des Chevaux & toutes fortes de commodités pour fon voyage. Dans cette route il traversa pluticurs Villages; & de toutes parts il remarqua que le Pays

Visite que Brue fait au Kamalingo.

(x) Labat, ubifur. pag. 43 & fuiv. - (y) Angl. de petites coquilles. R. d. E. III. Part.

## 322 VOYAGES DES FRANÇOIS EN

BRUE. 1697. Maifon de ce Scigneur Né-

gre.

Pays étoir fort bien cultivé. La maifon du Kamalingo étoit à cinq cent pas de Laka, fur une éminence, de couverte de granda abres au Sud de 2n Sod-ERI, avec une efplanade devant fa principale face. C'étoit une multitude de Bâtimens, qui refinableien beaucoup aux grandes métairies de France, où l'on trouve plufieurs cours entourées d'édifices. Il y en avoit trois fort fpaieufes; la première, environnée d'une double hayede rofeaux d'édines, contenoir des étables pour toutes fortes de Béfiaux. La féconde fervoit de logement au Kamalingo, à fes femmes, à tous fes dométiques, d'ecutençia utill fes greniers d'fes magafins. La troifième étoit un valte enclos, derrière les deux autres.

Le Général & tous les gens de fon cortége furent logés dans la feconde, près da Kamalingo, qui n'épargna rien pour lui faire trouver de la faitafaêtion dans cette vifile. Les Dames furent charmées de la mufique Françoife, & ne fe lafficient pas de l'entendre. Brue obferva ici qu'elles le couvroient le vifage devant lui, l'orfqu'il étoit amené dans leur appartement par le Kamalingo. &

devant lui, lorsqu'il étoit amené dans leur appartement par le qu'elles paroissoient à découvert dans l'absence de leur Mari.

Quoi qu'x ce Canton ne fût pas le plus fertile du Pays, l'excellence de la culture y failoit régner l'abondance. Les Habitans font beaucoup plus laboricux que le commun des Négres. Ils font un Commerce confidérable avec les Morce du voilinage; à le Général auroit fonhaité de le pouvoir déruite, parce qu'il emportoit beaucoup d'or & d'yvoire, qui feroit venu dans les magafins de la Compagnie. La leule voye étoit d'établir quantité de Composite dans le Royaume du Siratik, & de fourair les Foulis, fes Sujets, non-feutement de marchandifes Françoites, mais encore de calicos rayés, de fer, de laití (2), de cuirs d'Efpagne, rouges, jaunes & noirs, & de les vendre à meilleur marché que les Morces, qui les apportent de Marco de Barbarie. Les Hollandois d'Arguim en fourniffant aufit, c'étoit le moyen de ruiner en même tems leur Commerce.

L'or qui fe trouve dans le Pays des Foulis leur vient de Galam; car il ne paroft pa qu'il y ait des mines dans les Eatst do Siratik, Mais ils ont l'yvoire sis ets en abondance. Le Pays, au Sud de la rivière, est rempli d'Eléphans, comme le côté du Nord l'est de Tigres, de Lions, de d'autres Animaux féroces. Ces Peuples ont austi quantité d'Elclaves, autant de leur propre Contrée que des Régions voisines. Quoiqui ils les employent à cultive relux ettres, la nécestifié

les force quelquefois de les vendre.

Las Barqués Françoites revinirent du Fort S. Louis avec de nouvelles marchandites, pour continuer leur commerce fur les bords de la rivière judgues dans le Pays de Galam. Mais l'arrivée d'un Vailfeau de France à la Barre du Senégal empécha le Général d'écuteur lui-même ce projet. Il en laiffa Loom-million à fes Facteurs, de reprenant la route du Fort S. Louis, il la fit en fix ou fept jours, quoigu'il en eût mis quarante à fe rendre à Chincle, fian y comprendre le fejour qu'il avoit fait dans plufieurs autres Villages. La raifon qui l'avoit artiet di long-tens, e c'h que les bords de la rivière étant couverts d'arbres, il ell impolible d'employer des Chevaux pour la remonter. On n'avance ou vece le fecours des Negres Laptors, qu'on to beaucoup de peine à tirer de cours des Negres Laptors, qu'on to beaucoup de peine à tirer de la contracte le fecours des Negres Laptors, qu'on to beaucoup de peine à tirer de la contracte le fecours des Negres autres le fecours des Negres dont beaucoup de peine à tirer des la contracte de la

Projet de Brue pour l'avancement de fon commer-

Ufage de fes

Richeffes of Foulis.

Difficultés à remonter le Senéga!.



les Barques lorsque le fil de l'eau les pousse au milieu du Canal. A la vérité on va fort vîte avec un vent d'Ouest; mais il sousse rarement. & tous les autres font contraires, ou fouvent dangereux, parce que l'espace est trop petit pour louvoyer. Mais la descente est fort aisée, quelque vent qui puisse fouffler. Le cours de l'eau est toujours assez sort pour entraîner les Barques; & l'on avance nuit & jour fans aucun obstacle (a).

1697.

A l'occasion du voyage de Galam, que les Facteurs François devoient faire pour le Commerce, on peut joindre ici un trait de Barbot, qui ne paroîtra pas déplacé. Il le rapporte d'après un Gentilhomme François, qui fut amené prisonnier de guerre à Southampton, en 1711, & qui avoit été longtems au fervice de la Compagnie Françoife en Guinée, pour le commerce des Négres. " Dix ou douze ans auparavant, un autre François, nommé " Des Marchais, qui avoit demeuré long-tems au Fort-Louis, entreprit de Des Marchais " paffer les Cataractes de Galam, par le moyen de quelques Barques plates; " & surmontant en effet cet obstacle, il continua de remonter la rivière " l'espace de cinq cens lieuës. Il y établit un Commerce très-avantageux, " par un grand nombre de Comptoirs qu'il forma fur ses bords. Il y trouva " quelques Nations presque blanches. Enfin, pour récompenser des travaux

paile les Cata-

de S. Lazare (b). On est porté à s'imaginer, sur ce récit, que le Chevalier Des Marchais fut l'Agent employé par Brue pour remonter jusqu'à Galam, quoique ce ce fait. Pays foit moins éloigné de deux-cens lieues que Barbot ne le représente. Cependant il manque quelque chose à cette conjecture, puisque Des Marchais n'est pas ici nommé dans les Mémoires du Sieur Brue, & qu'il ne paroît pas même qu'il ait jamais fait de voyage sur le Sénégal. On a de lui la Relation d'un Voyage de Guinée, qui trouvera place dans la fuite de ce Recueil; mais Labat, à qui l'on en doit la Préface, ne nomme pas non plus le Voyage du Sénégal entre ceux qu'il lui attribue (c).

" li pénibles, & faire naître de l'ardeur à ses Sujets pour les mêmes entre-" prifes, le Roi de France honora Des Marchais de la qualité de Chevalier

Doutes fur

(a) Labat pag. 260. & fuiv. le Sénégal, fut imprimé par ordre du Rol. (b) Description de la Guinée par Barbot, [Cependant on ne connoît pas cet Ouvrage. Voyez ci-dessous sa Relation d'un Voya-(c) Barbot affüre d'après le même témoige en Guinée.] gnage que l'expédition de Des Marchais fur

# C. II.

Remarques sur la Nation des Foulis, sur leur Pays, & sur leur Gouvernement.

E Lac de Kayor fépare le Royaume des Jalofs, dont le Roi porte le titre de Brak, du Royaume des Foulis, qui donnent à leurs Souverains le nom de Siratik. Ces deux titres font des noms d'honneur & de dignité, comme ceux de Roi & d'Empereur en Europe (a).

LE Pays des Foulis a plus d'étendue que celui de Hoval. Depuis le Lac

(a) Labat Tom. IIL pag. 168. & fuiv. Ss 2

# VOYAGES DES FRANÇOIS EN

de Kayor jusqu'au Village d'Embakané, [fur les frontières de Galam] c'est-BRUE. 1697. Etendue du

à-dire de l'Oueft à l'Est, on lui donne environ cent quatre-vingt-seize lieues (b). Mais ses dimensions sont moins connues du Nord au Sud, parce que les François ont borné jusqu'à présent leur commerce aux rives du Sénégal, Royaume des fans avoir cherché à penetrer dans les terres. [Le Commerce étant la feule F chose pour laquelle la Compagnie s'intéresse, ses Employes ont fait peu de découvertes fur la Géographie ou l'Hiftoire Naturelle de ce Pays. ] On sçait seulement qu'il s'étend beaucoup plus au Sud qu'au Nord. Le Pays est fort peuplé, le terroir fertile; & fi les Habitans avoient plus d'industrie, ils pourroient tirer. des productions de leurs propres terres, le fond d'un commerce fort avanta-

Figure & caractère des Habitans.

Foults.

geux avec les Etrangers. On ignore l'étymologie de leur nom. La plûpart font d'une couleur fort bazanée; mais on n'en voit pas qui foient d'un beau noir, tel que celui des Jalofs au Sud de la rivière. On prétend que leurs alliances avec les Mores ont imbu leur esprit d'une teinture de Mahometisme, & leur peau de cette coulcur imparfaite. Ils ne font pas non plus fi hauts & fi robustes que les Jalofs. Leur taille est médiocre, quoique fort bien prife & fort airée. Avec un air affez delicat, ils ne laiffent pas d'être propres au travail, bons Fermiers. & capables de se procurer d'abondantes moissons de millet, de coton, de tabac, de pois & d'autres légumes, & d'entretenir un grand nombre de bestiaux, dont la plus grande partie sert à leurs propres besoins. Aussi vivent-ils beaucoup micux que les Jalofs. Leurs Chèvres & leurs Moutons font d'une bonté extraordinaire, leurs Bœus fort gras, & la Compagnie n'a pas de meilleurs cuirs ni à meilleur marché que ceux qu'elle tire de cette Contrée (c).

Leurs inclinations & leurs exerci-TLS.

LES Foulis aiment la chaffe, & l'éxercent avec beaucoup d'habileté. Leur Pays est rempli de toutes fortes d'animaux, depuis l'Elephant jusqu'au Lapin. Outre le fabre & la zagaye, ils fe fervent fort adroitement de l'are & des fleclies. Ceux qui ont appris des François l'usage des armes à seu, s'enservent aussi avec une adresse surprenante. Ils ont l'esprit plus vis que les Jaloss, & les manières plus civiles. Ils font passionnés pour les Merceries de l'Europe, & cette raifon les rend fort careffans à l'égard de tous les Marchands. Mais il ne faut jamais oublier qu'ils font tous fripons & trompeurs. La différence n'est que dans le degré.

Lour goût pour la musique & la danfe.

Ls aiment la mulique; & les perfonnes du premier rang se sont honneur de sçavoir toucher quelque instrument, tandis que les Princes & les Seigneurs Jalofs regardent cet éxercice comme un opprobre. Ils en ont de plufieurs fortes, & leur fymphonie n'est pas sans agrement. Leur inclination pour la danse leur est commune avec tous les Négres. Après des jours entiers d'un travail ou d'une chasse pénible, trois ou quatre heures de danse servent à les rafraîchir.

Leur habillement.

LEUR habillement ressemble beaucoup à celui des Jalofs; mais ils sont plus curicux dans le choix de leurs étoffes; & quoique leurs voifins donnent la préférence au rouge, le jaune est leur couleur favorite.

LES femmes ne font pas d'une haute taille; mais elles font bien faites. belles,

& fuiv. comparé avec Tom. II. pag. 154. (3(b) Labat. Tom. II. pag. 154. (c) Labat ubi fup. Tom. III. pag. 169.

belles, & d'une compléxion délicate. La mufique, la danfe & la parure font leurs plus fortes pations. Il n'y a rien de trop beau pour elles entre les étoffes de coton qui leur viennent des François & des Mores. Il est surpre-nant que l'usage de la soye ne s'y soit pas encore introduit. Labat est perra fuadé qu'elles le recevroient avec joye. [Car en ce Pays comme en Améri-

Caractère de leurs ferumes.

que, elles sçavent fort bien avoir recours aux Vapeurs & autres maladies de cette espèce, quand leurs Pères ou leurs Maris, ne leur donnent pas aussi abondamment qu'elles le fouhaiteroient, les parures dont elles ont envie. ] Elles font passionnées pour l'ambre jaune, [les drogueries ou perles d'Or] & les grains de verre de la meme couleur. Elles ont l'art d'en faire des nœuds & des garnitures, qu'elles entrelaffent dans leurs cheveux, ce qui relève beaucoup leurs agremens. La plupart ont l'esprit vif, les manières douces & polies ; & si l'on on croit (e) Labat, elles font aufli propres qu'aucunes autres femmes du mon-

de à tirer parti de la foibleffe des hommes pour les ruiner. Les grands avantages que la Compagnie Françoise tire du Commerce des

Foulis, & de celui de Galam, où fes l'acteurs ne peuvent aller qu'en tra- que les Franversant les Etats du Siracik, l'objigent de traiter ce Prince avec beaucoup commerce des de confidération. Il permet audi aux François le commerce des gommes Foulis. avec les Mores de Backard, dans cette partie de fon Royaume qui s'appelle Terrier-rouge. C'est ce qui porte la Compagnie à lui envoyer tous les ans une certaine quantité de marchandifes de l'Europe, à titre de droits ou de préfent.

LE Siratik est un Prince puissant. Entre ses Vassaux, il compte le grand Brak & tous les Seigneurs du Royaume de Lioval, qui lui payent tous les quatre ans un tribut de quarante-trois Efclaves & d'un certain nombre de Bœufs. Son Armée n'est pas mons forte en Cavalerie qu'en Infanterie; car les Mores, ses voisins, sui fournellent autant de Chevaux qu'il en desire. Les armes de ses Troupes sont l'arc & le sabre. Su Noblesse est dispersée dans les Provinces, pour y exercer les diverses fonctions du Gouvernement. Le premier Emploi du Royaume est celui de Kamalingo, ou de Lieutenant-Général [qu'on regarde comme devant succèder au Koi.] Ensuite les princi-

Poissance du

Seigneurs du

paux Offices (f) font ceux de Solidiné, Ardobude, Gheri Samba, Lama de Boffe , Farma Vovalarde , Akfon , Boukar , Lauktor , Lali , Lamenage , Ardoghede , Farba Voagali, Boniveré, Siratik de Belle, & Siratik de Klayé. Les Scigneurs qui font revêtus de ces titres, fournillent, à l'ordre du Roi, leur contingent de Troupes, pour former fon armée, & se remboursent de leur dépenfe par le droit de faire Esclaves tous les Négres qu'ils rencontrent en chemin dans l'étendue de leurs Provinces ou de leurs Seigneuries; privilége dont le Roi même ne jouit qu'à l'égard de ceux qui font convaincus de quelque crime, ou accusés de forcellerie, c'est à dire, parmi les Négres, d'empoifonnement.

SULVANT les Loix des Foulis, & de la plûpart des États Négres, quoi- Loix de sucqu'il n'y ait que les Princes du Sang qui foient appellés à l'héritage de la Cou-cession. ronne, elle ne descend pas néanmoins du Père au Fils, mais au frère ou au

<sup>(</sup>e) Afrique Occidentale, Vol. III. pag. 171. de dignité on cût pû nous expliquer ce qu'ils fignicient. R. d. T. (f) Il feroit à fouhaiter qu'avec ces noms

326

neveu; & si le Roi n'a pas de Frère, c'est à son neveu par sa sœur, ou mê-BRUE. me par sa sœur utérine, parce que la voye des semmes est regardée comme la plus fure. A l'égard des enfans du Roi, leur fang est toûjours fort incertain, car les Reines ont ordinairement quelque galanterie. Elles n'en font pas crues sur leur parole; & s'il est vrai qu'il y eut autresois des méthodes établies pour les forcer de déclarer la vérité, ces anciens usages ne sublistent plus. Le feul cas où les Princes Fils d'un Roi puissent prétendre à sa succession. est lorsqu'il s'est marie à quelque Princesse du même sang, parce qu'alors on fe croit für, de part ou d'autre, de l'origine des enfans. [Cela oblige les to Princes qui montent sur le Trône, à épouser des Princesses du Sang Royal, afin que les Enfans qu'ils en auront puissent leur succéder, si les Grands du Pays

Histoire du Prince Sambaboa.

1697.

les en jugent dignes. 7 Le Siratik Siré, qui régnoit à la fin du dernier fiécle, entreprit, fans refpect pour cette loi, de faire monter son Fils sur le Trône; & dans cette vûe. il le revêtit de la dignité de Kamalingo, qui est toûjours réservée pour l'héritier présomptif. C'étoit le Prince Sambaboa, son neveu, qui possédoit alors cet Office. Ses bonnes qualités le faifoient aimer également de la Noblesse & du Peuple, qui le regardoient déja comme leur Maître. Il étoit d'une belle

Son excellent caractère.

figure. Scs inclinations étoient nobles; fon caractère doux & libéral, & fon courage éprouvé dans la guerre, qu'il entendoit parfaitement. Le Siratik l'ayant dépouillé de son titre entreprit de l'emprisonner. Mais Sambaboa s'éloigna de la Cour & se tint sur ses gardes. Quoiqu'il n'eût rien à craindre des Negres, qui devoient être ses Sujets, il redoutoit les Mores, que le Roi fon Oncle avoit fait entrer dans ses intérêts & dans ses vûes. S'étant donc retiré sur la frontière, pour épargner à sa Patrie les malheurs d'une guerre civile, il ne pût empêcher que la plûpart des Grands, avec une partie de la Nation, ne se rassemblassent autour de lui. Cette espèce de révolte à laquelle il n'avoit pas contribué, irrita si vivement le Siratik, que levant une armée nombreuse, il s'avança pour châtier son neveu & ses Partifans. Mais Sambaboa, réfolu de ne pas tirer l'épée contre fon Oncle, auquel il avoit tolijours donné le nom de Père, continua de se retirer avec son parti. Cependant lorsqu'il eut appris que le Fils du Siratik, son Compétiteur, étoit charge du Commandement, sous le titre même qu'il avoit usurpé; il chercha l'occasion d'en venir aux mains, & le désit entièrement avec les Mores qui composoient l'Armée Royale (g).

Sa modération dans une loneuc fuite d'infortunes.

ENFIN, considérant que la guerre ne pouvoit servir qu'à la ruine de sa Nation, & qu'à faciliter la conquête du Royaume aux Mores, qui étoient déia maîtres du cœur du Roi, il prit la réfolution de paffer dans quelque Pays éloigné, & de laisser finir ses jours en paix à son Oncle, qui étoit dans un âge fort avancé; après quoi il espéroit de rentrer facilement en possesfion de ses droits. Une conduite si modérée faisoit autant d'honneur à sa bonté qu'à sa prudence. Mais le Siratik, dont l'esprit s'affoiblissoit avec le corps, tomba tout-d'un-coup dans un excès de dévotion, qui lui fit abandonner les rénes de l'Etat à son Fils. Sous prétexte de se perfectionner dans la Loi de Mahomet, il se retira parmi les Marbuts, que les Mores avoient placés près

de lui, pour le disposer à les laisser maîtres du Gouvernement. Ce foible Prince devint si passionné pour l'Alcoran, qu'il le portoit constamment à son col. dans un gros in-folio qui contenoit le Texte & la Glose; & quoiqu'il

B n v s. 1607.

17- foutînt à peine cet énorme volume, [qui étoit couvert de plaques d'argent, & renfermé dans un magnifique fac de velours,] il ne voulut jamais fouffrir qu'on en diminuât le poids. Il combla d'honneurs & de bienfaits les Marbuts qui trouvèrent de l'accès près de lui fous ombre de piété. Un pélerinage à la Mecque étoit à ses yeux un titre infaillible de sainteté; & le Saint n'étoit pas moins für d'être enrichi que respecté. En 1701, il envoya dans le Royaume de Kayor Barba Voalgali, un de fes principaux Ministres, pour lui amener un célébre Marbut, à qui l'on attribuoit des vertus extraordinaires (b). L'Officier & le Marbut rendirent une visite, dans l'Isle de Saint-Louis, au Directeur François, qui, par respect pour le Roi, les reçut avec de grands témoignages de distinction. La difgrace du Prince Sambaboa dura trente ans, dont il passa une partie

fur les frontières du Royaume, sans cesse sous les armes, pour se désendre tout-à-la-fois contre la violence & les piéges du Siratik. Mais il fit demander enfin au Roi de Galam une retraite dans ses Etats, pour y vivre sous sa protection avec tous ses Partisans. Ce Monarque, qui connoissoit la valeur de Sambaboa, se seroit volontiers dispensé de recevoir un Hote si dangereux. Cependant il fut raffuré par la noblesse de son caractère, qu'il ne connoissoit pas moins. Il lui affigna des terres, & loin de fe voir trompé dans fes efpérances, il lui trouva autant d'attachement & de fidélité, que de reconnoisfance. Sambaboa laissa même passer plusieurs années sans causer la moindre inquiétude à fon Oncle. Mais quand il le vit entièrement affoibli par l'âge, il s'avanca par degrés vers l'héritage dont on avoit voulu l'exclure. En 1700, il fe mit en possetsion d'environ trente licuës de Pays au long du Sénégal; & le Siratik étant mort en 1702, il monta fur le Trone fans opposition.

Sambaboa monte fur le Trônc des Foulis. Sageffe de

Son régne commença par l'expulsion des Mores, qui s'étojent établis. & qui commençoient à se fortifier dans plusieurs Cantons du Royaume. Ensuite il réforma plusieurs abus qui s'etoient introduits par la foiblesse de son Prédéceffeur. Son dessein étoit de rendre ses Sujets heureux, & de le devenir luimême par le bonheur d'autrui. Mais la mort l'enleva au mois d'Avril 1707. Les François ne douterent pas qu'il n'eût été empoisonné, ou suivant les idées des Négres enforcelé par les Mores. Il eut pour successeur Samba Dondé, qui fut defait & tué dans une bataille par Bubaka Sire son propre l'rère. L'Usurpateur ne jouit pas long-tems du fruit de son crime. Ghelonghava qu'il avoit choifi pour fon Kamalingo, fe fouleva contre lui, le força de fuir devant une Armée de Rebelles, & se faisit de ses Etats dont il jouissoit paisiblement en

fon regne.

Sa mort & Go

Le Prince Sambaboa avoit reçu deux fujets de plainte de la Compagnie Françoise: l'un des l'année 1680, dans la plus grande chaleur de ses affaires. de plainte Etant à la veille d'un combat général dont le succès étoit fort incertain, il avoit qu'il avoit mis fon tréfor, qui confiftoit dans la fomme de mille écus, entre les mains Compagnie

Deux fuiets

nière toute particulière. Sur cela les Auteurs parlient pour des marques dultinguées de pré-Anglois remarquent que Labat a tort de tour-té dans (à propre religion. R. d. E.

(b) Augl. qui fçavoit prier Dien d'une ma- ner en ridicule ces fortes de pratiques, qui

# 328 VOYAGES DES FRANÇOIS EN

B t t z.

d'un l'acteur, pour le garder jusqu'à la décision du fort. Cet institée despostaire s'écoit hâté de transporter le dépôt au l'ort Louis, d'où le Prince ne put jamais parvenir à le retirer. Quelques années après, le Sieur Chambonneau, Directeur du Commerce François, avoit enleve une des femmes du Prince, qui se nommoit Veragha, Seur du grand Brak, & Favot fait conduire à fon frère, parce qu'elle s'e plaignoit des froideurs de son Mari, qui avoit donné fa tendrelle à quelque autre s'emme.

C sa deux raifons avoient refroidi le Prince pour la Compagnie, & fi son caratèure l'est porté à la vançance, il auroi pa fatsitaire fou ruffichiment tandis qu'il réfluòri dans les Etats de Galam. Reue, qui previt les conséquences de los mécontentement lorfqu'il froit monté sur le Prince, qui la gruiance de les prévenir en 1720, par une lettre d'excuse, qui fut accompagnée d'un présent. Le Mestager fit connoitre au Prince que la Compagnie n'avoir pas eu de part à la friponnerie de son Facteur; qu'il s'étoit derobé au chariment par la stite; mais que fil e Prince pouvoir le sitre rerouver, on abandomicroit le coupable à fajustice. Quant à la Princesse Veragina, on reconnut que le Sieur Chambonneau avoir éet rop crédule; mais on precunit que le Brak avoit affire lui-mêm que la retraite de fa Sœur se fassioit du consérmement ferert de Sambadoa, « Rivue offit de la rament entre les bras de son sain de la conservation de la conservatio

quand il voudroit la recevoir.

Il reçoit les justifications de la Compagnie.

SAMBAROA requi fort civilement les juffifications de la Compagnie, & remercia Brue de fes offres; mais il déchar qu'il fecroyoic huceux de tredéfait d'une femme dont la conduite avoit marqué qu'elle fe fentoit peu d'affection pour lai, & qu'il ne félicitoit pas moins la Compagnie d'ere delivréed un fripon qui la déshonoroit; qu'il prometori d'oublier le pafié, & d'affilter la Compagnie dans le deffein qu'elle avoit de s'établir à Calam. Il ajouta qu'il conferveroit les mêmes fentmens lorfqu'il feroit fur le Trône.

Négociation qui fait hon• neur à Brue.

BRUE entreprit dans le même tems une autre négociation, qui lui fit autant d'honneur qu'elle procura d'avantage à la Compagnie. Il sçavoit que par jalousie ou par inconstance une des filles du Stratik Stré, semme de Lali, Seigneur du Terrier-rouge, avoit quitté son Mari & s'étoit retiré chez son Père, qui, approuvant la conduite de fa fille, ne vouloit pas confentir à la rendre. Brue étoit lié si étroitement avec Lali, qu'au mois de May 1720, il avoit obtenu par ses bons Offices un Contrat de trois mille six cons quincaux de gomme dans fon Port; c'est-à-dire, la moitié plus que la Compagne n'en avoit jamais tiré. Il fe chargea de le reconcilier avec fa femme & fon beau-Père. Cette entreprise ne lui coûta qu'une Lettre au Siratik, avec le payement des droits & quelques préfens. La Princesse fut renvoyée à son Mari sur une des Barques de la Compagnie, & Lali, dans sa reconnoissance, accorda aux François, non-seulement la permission d'établir des Comptoirs dans tous ses Etats. mais encore le Domaine abfolu de l'Isle de Sadel, pour y former une Colonie, avec la liberté d'y bâtir un Fort. La Mère de la Princesse ne sut pas moins fenfible au fervice du Directeur. Elle lui envoya des préfens confidérables. [ par une de ses suivantes & deux de ses valets ,] en le faisant assurer ou'elle >> s'efforceroit toûjours d'entretenir la bonne intelligence entre le Roi & la Compagnie, l'Lali lui envoya auffi fon propre l'ils pour lui faire fes remerciemens.] Les Reines de cette Contrée foûtiennent la grandeur de leur rang avec une majesté singulière. Jamais elles ne tournent la tête pour marquer de l'at-

Elle vaut l'Ifle de Sadel & d'autres avantages aux François.

Majefté des Reines du Pays.

tention



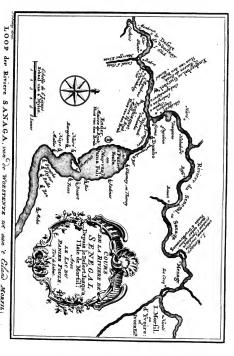

Als mede het Meir van Pania-Fuli. Getrokken uit Labat. Ciland MORFIL;

tention à ce qui se fait autour d'elles. Quand elles se sentent quelque demangeaifon à la tête, elles ne se gratent jamais qu'avec une éguille d'or. Leur titre oft Galami, c'est-à-dire, Souveraine (i).

(i) Labat, pag. 200-209.

# 邻式椰式如双脚式椰式椰桌式椰式椰式椰式 HAPITRE

Second Voyage du Sieur Brue fur le Sénégal, jufqu'au Royaume de Galam, en 1603.

TOUS les Directeurs qui avoient précédé Brue, avoient formé le dessein de pénétrer jusqu'au Royaume de Galam, & d'y établir un Comptoir, pour le progrès d'un commerce qui avoit été commencé avec beaucoup d'avantage. Mais foit que les forces ou les informations leur euffent manqué. soit qu'ils eussent été rebutés par les obstacles, ils n'avoient pas poussé leurs voyages & leur trafie au-delà de Layde, & de Bitel ou de Ghildé, fur les frontières de cet Etat. Ils n'avoient pas même entrepris de former des Etablissemens dans ces deux lieux. Quelques Barques qu'ils s'étoient contentés d'y envoyer, n'avoient pas eu juiqu'alors d'autre commission que d'y prendre les Esclaves, l'or & l'yvoire, que les Marchands Mandingos ne jugeoient pas à propos de transporter sur la rivière de Gambra. L'Etablissement de Galam étoit réfervé aux foins d'un Directeur aussi intelligent que Brue. Au premier moment de fon arrivée fur les bords du Senégal, dans le cours du mois prend de péd'Août 1697, il prit la réfolution de faire le voyage de Galam. Mais les af- qu'au Pays de faires de la Compagnie ne lui permettant pas de s'absenter si promptement, Galam. il palla certe annee & la moitié de la fuivante à faire fes préparatifs pour une entreprife de catte importance. Le Joarnal de fa navagation est fi curieux, & la Compagnie en tira tant d'avantages, qu'on ne peut en rapporter trop éxactement les circonftances (a).

1698.

Brue entre-

I L partit du Fort Saint-Louis avec deux Barques, une grande Chaloupe, & quelques Canots chargés des marchandifes les plus propres an commerce, & d'une provition de vivres pour trois mois. Les gens de fon cortège étoient choifis. Quoiqu'il lui manquat quelques marchandifes particulières, ftipulées dans les articles du Traité, pour le payement des droits, & que les Princes Négres foient ferupuleusement attachés à ces conventions, il le flatta que la réputation qu'il s'étoit établie par sa conduite, leur feroit agreer tout ce qu'il voudroit leur offrir.

LES vents avant été favorables à l'Est & au Sud-Est, il arriva le jour suivant à l'Ille du Desert, où il fit tuer quelques Breufs qu'il y avoit fait engraiffer. Ils furent fales, pour augmenter la provition. Le 29, il continua fon voyage; mais les vents qui l'avoient si bien servi commencerent à lui manquer. Il arriva neanmoins à Maka, réfidence du Brak, à qui il fit faire auffi-

III. Part.

BRUE.
II. Voyage.
I 698.Il arrive à
Maka, réfidence du Brak.
Ifle de Roc.

tôt fon compliment. Ce Prince monta fur le champ à cheval, pour lui rendre une vifite à bord, & lui fit un reproche obligeant de n'être pas venu dans le desfiein de s'arrècer quelque tems avec un ami fi fidéle. Il regut les droits & les préfens, tels qu'il plût à Brue de les offiri.

ENTRE ces deux lieux, le Pays est coupé par de profondes Vallées. où les

La petite Flotte alla mouiller enfuite dans l'îste de Roe, où le Général François avoit établi un Comptoir l'année d'auparavant. Mais trouvant que les Morcs étojent venus, & qu'ils avoient emporté toute la charpente du magassin, il prit le patri d'abandonner un polte si dangereux, pour transpor-

ter le Comptoir à Hovalalda.

Vallées remplies de Lions & d'Eléphans.

Lions & les Eléphans fe raffemblene en grand nombre. Les Eléphans y font fipeu farouches, qu'ils ne s'effrayent pas de la vie des hommes; & qu'ils ne l'effrayent pas de la vie des hommes; & qu'ils ne l'effrayent pas de la vie des hommes; & qu'ils ne leur font aucun mal, s'ils ne font attaqués les premiers. Ces fonds, ou ces terres baffes, produifient des épines d'une protegieufe hauteur, qui portent des fleurs d'un beau jaune & d'une odeur fort agréable. Ce qu'il y a de finpernant, c'eff que l'écorre de ces épines étant de différentes couleurs, l'une rouge; l'autre blanche, noire ou verte, & la couleur du bois étant prefique la même que celle de l'écorre, coutet les fleurs ne laiffient pas d'avoir une parfaite reflemblance. Elles forment le plus bel ombrage du monde, s'il écois possible d'en jouir fain étre cruellement commente par de cheulles (A) celle l'en parties infectées avec de l'euu fraiche, qui d'fifje tout-à-la-foi l'enflure & la douleur. Le bois des épines est fi dur & fi ferré, que l'Auteur le prit pour une effect d'elles d'en le le le controit de la princ est fi dur & fi ferré, que l'Auteur le prit pour une effect d'elles par le le le controit de la princ est fi dur & fi ferré, que l'Auteur le prit pour une effect d'elles l'en le fiche d'elles (che l'eur fisiche est l'eur fis

La nécessité & la fatigue de faire remonter les Barques à force de bras,

Epines fingulieres.

Singes du

Pays.

fit prendre à Brue le parti de s'arrêter au Village d'Enghinuba, dans l'Isle de Bilbas, pour attendre un vent plus favorable. Le Chef du Village s'empreffa de venir à bord, & d'inviter le Général à prendre fa maison pour logement. Brue descendit à terre & prit son fusil pour se faire en chemin un amufement de la Chasse. Vers l'entrée du Village il trouva un grand arbre couvert de Singes. Comme ces animaux font fort nuifibles aux Plantations, & qu'entrant même dans les cabanes, ilsy gâtent tout ce qu'ils rencontrent, les Négres qui leur font continueilement la guerre ne peuvent concevoir pourquoi les Européens les achetent, lorfqu'ils ne paroillent propres qu'à nuirc. Quelques-uns d'entre eux en ont pris occasion d'apporter des Rats à vendre aux Comptoirs François, dans l'opinion qu'ils ne devoient pas être de moindre prix que les Singes, puifqu'ils n'étoient pas moins pernicieux. Les femelles des Singes portent leurs petits fur le dos, à l'imitation des femmes du Pays. Brue en tua plusieurs, qui tomboient avec leurs petits sencore cramponnés fur leur dos. On observe, en tirant sur eux, de les blesser au visage , parce que portant ansii-tôt leurs pattes à la blessure, ils sc rendent si aveugles qu'ils tombent de l'arbre à terre. Autrement ils montent jusqu'aux dernières branches, qu'ils ne quittent que lorsqu'ils tombent en pourriture. Les François du Sénégal, plus délicats que ceux de l'Amérique, se font un fcrupulc.

(b) Ces Chenilles font des Fourmis, dans l'Original & dans Labat. R. d. E.

scrupule d'en manger. Pour les Négres, ils en trouvent la chair excellente, Il y a plusieurs espèces de Singes, qui ne se mêlent jamais les unes avec les L'autres, [de manière que dans un même Canton on n'en trouve jamais de deux

fortes (c) d'espèces. LE o d'Août, Brue arriva à Ghiorel, où il apprit qu'une Barque dont il

s'étoit fait précéder, avoit paffé cinq ou fix jours auparavant. Il rendit une visite au Siratik, qui recut pour droits & pour présens les marchandises qu'on voulut lui donner. S'étant arrêté trois jours avec ce Prince, il apprit que depuis fa dernière visite les Hollandois avoient fait quelques démarches pour supplanter les François. Ils avoient envoyé dans cette vûe un homme de leur Nation au Siratik, avec un présent de deux bracelets travaillés en or, du Siratik,

d'une courtepointe de fatin jaune & d'une piéce de mouffeline brochée. Mais il avoit paru disposé à demeurer ferme dans l'Alliance des François.]

IL pria le Général de lui prêter quelques Laptots, pour l'accompagner à la chasse d'un Lion, qui avoit fait depuis peu de grands ravages dans le Pays. Brue lui en accorda quatre. S'étant joints aux Chasseurs du Roi, ils trouvérent ce furieux animal, qui se désendit avec tout le courage qu'il a reçu de la nature. Il tua deux Négres. Il en blessa dangereusement un troisième, qu'il auroit achevé, si du coup le plus heureux du monde, un des Laptots du Général ne l'eût tué fur le champ. Il fut porté au Palais comme en triomphe, & le Roi fit présent de sa peau au Général. C'étoit un des plus grands Lions

raqu'on eût jamais vûs dans le Pays. [Il égaloit en hauteur un Poulain de deux ans.] Foulé Diné, Seigneur Négre dit à Brue dans une visite qu'il lui rendit, . qu'il avoit voulu lui faire présent d'un jeune Eléphant, mais que les François de sa Barque ayant refusé de le recevoir à bord, il avoit été obligé de le tuer & de le manger. A la prière du Général, il promit de faire ses efforts pour en prendre un autre, qui lui feroit payé au même prix qu'un Esclave. Ses Chasseurs avoient pris le premier après avoir tué sa mère. Il étoit demeuré tranquille auprès du Corps; & se laissant attirer par la nourriture qu'on lui avoit présentée, il avoit suivi les Chasseurs jusqu'à l'enclos de leur Maître, où il étoit devenu aussi samilier que les animaux domestiques.

BRUE partit de Ghiorel le 15 d'Août, & continua de remonter le Sénégal jusqu'au Village d'Embakané, près des frontières du Royaume de Galam. Il y arriva le 21; mais il eut dans cet intervalle un spectacle fort étrange. Tout-d'un-coup le Soleil fut éclipfé par un nuage épais, qui dura presqu'un quart d'heure (d). Les François reconnurent bientôt que c'étoit une lé-gion de Sauterelles. En paffant au-deffus de la Barque, elles la couvrirent d'excrémens. Quelques-uns de ces animaux étant tombés dans le même tems, ils parurent entièrement verds, plus longs & plus épais que le petit doigt. avec deux dents affilées & très propres à la destruction. Cette terrible armée fut plus de deux heures à traverser la rivière. Brue n'apprit pas qu'elle eût caufé beaucoup de mal dans le Pays. Il fuppofa qu'un vent Sud-Est, qui se leva aussi-tôt, & qui devint fort violent, la poussa vers le Dé-

B R U E. II. Voyage. 1698. Les Négres en mangent la

Démarches . des Hollan-

Combat contre un Lion.

Le Solcil s'éclipie par les fauterelles.

ge du Capitaine Stibbs , dont on donnera le (c) Labat ubi fup. pag. 295. & fuiv.
 (d) Un femblable Phénomene le fit voir Journal dans la fuite. fur la rivière de Gambra, pendant le Voya-

fert, au Nord du Sénégal, où elle périt apparemment faute de fubfiftance.

II. Voyage. 1698.

AVANT fon arrivée à Bitel, le Général rencontra la Barque qu'il y avoit envoyée devant lui. L'Officier qui la commandoit avoit été jusqu'à Konan, & n'avoit ofé pénétrer plus loin, effrayé par les menaces du Prince Sambaboa, qui sembloit vouloir tirer vengeance de l'affront qu'il avoit reçu de Chamboncau. Mais Brue, supérieur à ces craintes, s'avança jusqu'à Bitel, le Canton de toute l'Afrique où la volaille est en plus grande abondance. Les Poulets y valent mieux que les meilleurs Chapons de l'Europe. Une

Extrême abondance de volajlică Bi-

Poularde graffe s'y donne pour une feuille de papier. Le 26 d'Août , la Plotte Françoife arriva au Village de Ghilde, première Place du Royaume de Galam, à quatorze degrés cinquante sept minutes de latitude Nord. Les Habitans s'appellent Saracolez (e), Peuple léger & turbulent. En 1689, Les François Sendigha, Chef de ce Village trompa le Directeur Chamboneau, en sc faitromnés par un Negre. fant passer pour le Roi de Galam, & tirant des François les droits & les préfens ordinaires pour la liberté du Commerce. L'Erreur avoit continué jusqu'en 1697, que Brue secoua le joug de cette imposition.

À fon arrivéc, le Succeffeur de Sendigha vint le recevoir au bord de la rivière, dans l'espérance de recevoir aussi les présens; mais lorsqu'il s'apperçut que l'artifice étoit découvert, il abandonna ses prétentions, par la feule raison sans doute qu'il manquoit de sorce pour les faire valoir (f). Les rives du Sénégal, depuis Embakane jusqu'à Tuabo font couverts de

ronces fort picquantes, [ que les François à l'imitation des Négres ont appel 💢 lé des Diables, parce qu'elles font remplies d'épines & de crochets.] Elles ont la forme de l'If (g) & le nombre en est si grand qu'elles ne permettent pas de marcher au long de la rivière pour tirer les Barques contre le courant. Ebèce de En arrivant à Tuabo, Brue trouva une nouvelle efpèce de Singes, d'un rou-Singes rouges. ge si vif qu'on l'auroit pris pour une peinture de l'art. Ils sont sort gros & moins adroits que les autres Singes. Les Négres les nomment Patas, & paroiffent perfuadés que c'est une forte d'hommes fauvages, qui resusent de parler, dans la crainte d'être forces au travail & vendus pour l'Esclavage. Rien n'est si divertiffant. Ils descendoient du haut des arbres jusqu'à l'extremité des branches, pour admirer les Barques à leur paffage. Ils les confidérojent quel-

Ils fe défendent contre Ls François.

que tems; & paroiffant s'entretenir de ce qu'ils avoient vû, ils abandonnoient la place à ceux qui arrivoient après eux. Quelques-uns devinrent familiers jusqu'à jetter des branches féches aux François, qui leur répondirent à coups de fusil. Il en tomba quelques-uns; d'autres demeurérent blesses, & tout le reste tomba dans une étrange consternation. Une partie se mit à pousser des cris affreux; une autre à ramasser des pierres pour les jetter à leurs ennemis; quelques-uns se vuidérent le ventre dans leurs mains, & s'efforcèrent d'envoyer ce présent aux Spectateurs; mais s'appercevant à la fin que le combat étoit du moins inégal, ils prirent le parti de se retirer.

Un Marbut que le Général avoit rencontré à Tuabo, & qui avoit confenti

Cr (g) Augl. du lierre ; ou plutôt , de ces

<sup>(</sup>e) Que'ques-uns écrivent Saracolets. f) Labat Tom. III. pag. 303. & fuiv. lianes, qu'on appelle croc de chien aux Ifles de l'Amérique. R. d. E.

à l'accompagner, parce qu'il sçavoit plusieurs Langues de différentes Nations du Pays, lui apprit qu'il étoit arrivé depuis peu une grande révolution dans le Royaume de Galain, par la déposition de Tonka Mouka, dernier Roi de cette Contrée, & par l'élévation de Tonka Bukary fur le Trône. Brue feignit de ne pas croire ce récit, & se crut obligé pour l'intérêt de la Compagnie, de payer les droits aux deux Concurrens (b).

H. Voyage. 1698.

CEPENDANT il trouva la confirmation de cette nouvelle en arrivant à Gbiam. Mais il fut beaucoup plus frappé de la visite d'un homme qui se faisoi traordinaire. E nommer le Roi des Abeilles. [ ci, fans rien perdre de la confiance qu'on croit nommer le

Iraordinaire qui se faisoit

devoir au témoignage du Général François, on est porté à craindre que son Roi des Abeil Editeur n'ait mêlé fes propres imaginations au récit de la vérité.] A quelque les. fecret, lit-on dans le Journal, qu'on veuille attribuer la vertu de cet homme extraordinaire, il est certain que dans quelque lieu qu'il allat, les Abeilles le fuivoient comme les Moutons suivent leur Berger. Il en avoit le corps si couvert, fur-tout la tête, qu'on auroit cru qu'elles en fortoient. Elles ne lui faifoient aucun mal, ni à ceux qui se trouvoient avec lui. Lorsou'il se sépara des François, elles le fuivirent comme leur Général; car outre celles qui four-Amilloient fur fon corps, il en avoit des millions à fa fuite. [ Ghiam fut un lieu de merveilles pour la Caravane Françoife.] On leur fit voir, fur les mê- Serpens monfmes arbres que les Patas fréquentoient, un grand nombre de Serpens de l'efpèce des Vipères. Le Chirurgien du Général en tua un, & l'ayant mesuré il lui trouva neuf pieds de long fur quatre pouces de diamétre. Les Négres s'imaginent que les Serpens de la race de celui qu'on a tué ne manquent pas de venger fa mort fur quelque parent du Meurtrier. Mais les Singes vivent en parfaite intelligence avec ces monstrueux reptiles. La rivière abonde ici en Crocodiles, beaucoup plus gros & plus dangereux que ceux qui se trouvent fort gros. à l'embouchure. Les Laptots du Général en prirent un de vingt-cinq pieds de long, à la joye extrême des Habitans, qui se figurérent que c'étoit le père de tous les autres, & que sa mort jetteroit l'effroi parmi tous les monstres de fa race.

Crocodile

BRUE avant jetté l'ancre à Ghiam pour faire repofer ses gens, reçut à bord deux Negres, qui l'affurèrent que Tonka Bukari avoit été reconnu Roi de Galam. Il leur répondit que son dessein n'étoit pas de resuser les droits à ce Prince s'il étoit réellement fur le Trône, mais qu'il vouloit en être éclairci dans le lieu même de fa réfidence. Les deux Negres étant partis avec cette réponfe, un autre Messager vint dire à Brue que Tonka Bukari étoit dans Bruecit fe un Village voifin, & qu'il demandoit les droits qui avoient été payés à fes nouveau Roi Prédéceffeurs; fans quoi il déclareroit la guerre aux François pour empêcher de Galam. qu'ils ne pénétraffent plus loin fur la rivière. Le Général répondit encore qu'il prendroit de justes informations; mais qu'il méprisoit d'ailleurs les menaces de Tonka Bukari: qu'il continueroit malgré lui fon voyage, & que, fi ce Prince lui déclaroit la guerre, il ravageroit le Pays. Cependant une fage précaution lui fit jetter l'ancre au milieu de la rivière, pour se garantir des fléches des Négres. BIENTÔT

Brue oft fol-

<sup>(</sup>b) Angl. Brue feignit de ne pas croire ce Prétendans. R. d. E. récit, pour éviter de payer les droits aux deux

Cependant après avoir marqué tant de scrupule sur ces deux points, il ne fit pas difficulté de boire de l'eau-de-vie & d'autres liqueurs. En prenant congé du Général, il lui demanda un présent. Brue lui promit de le fatisfaire lorfqu'il lui rendroit fa vifite.

BRUF II. Voyage. 1698.

ELLE ne fut pas remife plus loin qu'à l'après-midi du même jour. Les tambours & les trompettes de la Flotte commencèrent la marche, à la vûe de tous les Habitans du Canton , que ce spectacle avoit attirés. Les Officiers du Roi amenèrent un Cheval à Brue, quoique le Palais ne fût qu'à deux-cens pas de la rivière. Il n'étoit différent des autres maisons du Pays que par ses sondemens, qui étoient composés de grands quartiers brutes de marbre rouge, & qui s'élevoient d'environ trois pieds au-dessus de la terre. Le pavé étoit aussi de marbre. Tonka Bukari reçut le Général à la porte, ou plûtôt au guichet, car elle étoit si basse que Brue sut sorcé de se mettre à genoux pour y entrer. Il jugea que dans une élévation si récente, ce

Il lui rend la fienne à ton

Prince n'avoit pas encore eu le tems de se loger avec plus de dignité. Il étoit alors fort pauvre, fans pouvoir cacher fa mifère.

Forme du Palais Négre.

Après les premiers complimens, Brue lui fit un présent, qui confistoit dans une écharpe de fove cramoifie, bordée de franges d'or & d'argent. Il la reçut avec de vives marques de reconnoissance, mais il n'offrit rien en retour; ce que les François attribuèrent à fa pauvreté. Le vent étant devenu Ouest, c'est-à-dire savorable pour la continuation du voyage, Brue prit congé du Roi, pour rentrer auffi-tôt dans fes Barques. Il arriva dans peu d'heures à *Tafalifga*, Moique Village fort peuplé & d'un grand commerce. Il y observa une petite Mosquée Tasalifga. de terre, que les Négres Mahométans croyoient bâtie fur le modéle de la grande Mosquée de la Mccque. Près du même Village, il vit une montagne demarbre rouge, melé de veines blanches fort brillantes, & de la dureté du caillou. Il en prit quelques morceaux pour servir de montre à la Compagnie. Le foir du même jour, il jetta l'ancre à Babe Segaglié, réfidence de Tonka Mouka, Roi déposé; & lans entrer dans la discussion de ses droits, il lui fit faire un compliment, accompagné de quelques petits préfens. Ce-Prince reçut les civilités des François, sans paroître irrité de ce qu'ils avoient reconnu fon Compétiteur. Mais il envoya fon fils au Général, pour l'affurer qu'il avoit été trompé; qu'à la vérité quelques Rebelles s'étoient du Général fouftraits à l'autorité de fon Père, mais qu'ils feroient bientôt forces de ren- avecle bils dus trer dans le devoir; qu'en attendant il conscilloit aux François de payer les Roi déposés. droits, s'ils n'aimoient mieux que le Roi fon Père interrompît leur commerce, & leur coupât le retour fur la rivière. Ces menaces irritèrent Brue jusqu'à lui saire répondre, non-seulement qu'il ne payeroit aueun droit, & qu'il éxerceroit le Commerce à fon gré, mais que si le Roi entreprenoit de lui faire la moindre infulte, il brûleroit fa Ville & l'enverroit Esclave en Amérique. Un ton si ferme (i) réduisit le jeune Prince à la raison. Il protesta que son Père avoit toûjours eu de l'inclination pour les François & n'aimoit pas à se faire des querelles avec ses amis. Cependant il revint encore à demander, finon les droits, du moins quelque présent qui pût satisfaire le Roi.. Mais voyant l'inutilité de ses instances, il prit le parti de se

Motouée li

Conférence

retirer

🖒 (i) B auroit fallu dire, un langage aussi jamais sa parcille. Mais c'est l'Offenseur mêimpertinent, tenu avec une infolence qui n'eut me qui raconte le fait.

retirer. Brue fit voile le même jour vers Dramanet, où il arriva le pre-

II. Voyage. micr jour de Septembre. 1608.

C'EST une Ville fort peuplée, fur la rive Sud du Sénégal. Elle n'a pas moins Ville de Drade quatre mille Habitans, la plupart Mahométans (k); les plus juites & les Commerce de plus habiles Negocians qu'on connoiffe entre les Negres. Leur commerce s'etend jusqu'à Tombuto, qui fuivant leur calcul est cinq cens licuës plus loin fes Habitans. dans les terres. Ils en apportent de l'or & des Efclaves Bambarras, qui tirent ce nom du Pays de Bambarra Kana, d'où ils font amenés. C'est une grande Région fituée entre Tombuto & Kaffon, fort peuplée quoique ftérile, & peu connue d'ailleurs des Géographes. Les Marchands de Dramanet font quellue trafic d'or, avec les François du Sénégal, mais ils en portent la plus grande partie aux Anglois de la rivière de Gambra. Aufli-tôt que les Barques curent jetté l'ancre, le Chef de la Ville s'empressa de venir voir le Genéral à bord, & parut charmé d'y trouver le l'acteur Perere, qu'il avoit connu dans une autre occasion. Cette visite fut suivie de celle de plusieurs autres Chefs, qui prièrent tous le Général d'ouvrir incessamment le Commerce, en promettant de lui fournir de l'Or, des Esclaves & de l'Yvoire en abondance. Ils l'affurèrent qu'il n'avoit rien à craindre du reffentiment de Tonka Mouka, tandis qu'il s'arréteroit dans leur Ville, parce qu'avec le fecours de leurs Alliés, ils étoient en état de réfister aux forces réunies des deux Rois de Ga-

Les François Commurce.

manet, &

lam. Le Commerce fut ouvert dans cette confiance. Les François reçurent en fix jours deux cens quatre-vingt Esclaves, avec une groffe quantité d'or; mais peu d'yvoire. Dans d'autres tems néanmoins, il s'en trouve beaucoup à Dramanet. Il v est apporté des Pays intérieurs, car les Maliométans de ee Canton s'éxercent peu à la Chaffe & laiffent leurs Eléphans fort tranquilles (1). Ils croyent meme que la chair en est impure; suivant la Glose apparemment de quelques-uns de leurs Marbuts, puisque l'Alkoran ne met pas l'Eléphant au nombre des animaux immondes. La Compagnie Françoite pourroit établir dans ce lieu un Commerce d'autant plus avantageux, qu'il épargneroit aux Négres la fatigue de porter leurs marchandifes par terre infacia la rivière de Gambra. Leur méthode constante est de faire regler le prix de leurs commodités par deux ou trois de leurs principaux [ Maîtres des chemins , 17 c'est-à-dire des principaux Négocians, & ce tarif devient une loi pour tous les autres. En 1698, un Esclave mâle, entre dix-huit & trente ans, fe donnoit pour la valeur de vingt livres de France en marchandifes ; d'once

Prix des marchandifes.

du Pays.

d'or, pour la valeur de douze francs; & l'yvoire à quatre fols la livre. Av Sud du Sénégal, jusqu'aux Cataractes de Fela, on trouve plusieurs Villages Mahométaus (m), entre lesquels Dramanet tient le premier rang-Diffribution Tous ces petits Peuples forment une République, dont on prétend que la Capitale se nomme Konyar, Ville dont les édifices sont de pierre & converts

de tuiles, [& qui est la demeure des principaux Marchands du Pays.] Les font indépendans des Princes Négres; & la multitude de leurs Mar-

(k) Acgl. la p'apart Marbuts, R. d. E. OF (1) Ceci ne s'accorde pas avec ce qui a été dit ci-devant. (3) m) Il y a dans l'Original pluficurs Villages de Marbuts, furquoi les Auteurs Anglois re-

marquent que la république, que ces Marbuts forment, n'est pas aussi riche que celle qui a été fondée par une autre forte de Prêtres, sçavoir les Jéfuites, dans le Paraguny, R. d. E.

buts les rend redoutables à leurs voifins, parce qu'avec tant de Prêtres ils ne manquent pas de Grifgris. Le côté de la rivière, au Nord, est couvert de Lataniers & d'autres arbres, mais tout-à-fait désert, à cause des incursions continuelles des Mores qui viennent du Royaume de Maroc. Le Sénégal leur sert de frein, parce qu'ils n'ont aucune méthode pour traverser cette rivière (n).

II. Voyage. 1698.

TANDIS que Brue éxerçoit heureusement le Commerce à Dramanet, il fut informé que Tonka Mouka s'avançoit avec un corps de troupes. Le Chef Tonka Mouka de la Ville, de qui il reçut cet avis, l'affura que tous les Habitans perdroient pourfuit les plûtôt la vie que de lui laisser faire la moindre insulte, & que pour se mettre en état de le défendre ils avoient demandé le fecours des Villages voifins. Quelque mépris qu'il eût pour un Roi si foible, il rappella tout ce qu'il avoit de gens à terre, il fit difpofer fon artillerie, & se tint prêt contre toutes sor-tes d'attaques. Tonka Mouka arriva le foir, avec environ trois cens hom-mes. Il s'arrêta quelque tems à l'entrée de la Ville, comme si les Habitans eussent fait difficulté de le recevoir. Cependant il entra malgré eux, au bruit de ses tambours. Mais dans le même tems il y arrivoit près de mille hommes, qui étoient envoyés à leur secours par les Villages confédérés. Enfin Tonka Mouka voyant la partie inégale, eut la fagesse de se retirer à mille pas de la

Dramanet.

Ville où il affit fon camp. LE lendemain, il fit renouveller aux François la demande de ses droits, en

les menaçant de la guerre. Brue rejetta ses prétentions, & lui offrit le combat. Le Marbut qui avoit été chargé de cette députation revint bientôt, & lui déclara que le Roi de Galam aimoit mieux se retirer que d'en venir aux mains avec les François. Il s'éloigna effectivement dès le premier jour fans qu'on pût pénétrer d'où lui venoit cette crainte ou cette modération. Le Commerce recommença fort tranquillement; & Brue se crut obligé de récompenser, par quelques présens, les services qu'il avoit reçus des Chess de la Ville. Une si bonne preuve de leur affection lui inspira le dessein d'établir un Comptoir dans le Pays. Il chercha un lieu commode; & fon choix étoit prêt à se déclarer pour une des petites Isles de la rivière, qui, dans un tems où l'Inondation avoit toute sa hauteur, lui paroissoit inaccessible aux flots. Mais en confultant quelques-uns des principaux Négres, il reconnut qu'elle convenoit mal à ses vues, parce que dans les tems secs l'eau du Canal du Nord fe trouvoit si basse, que la crainte des Mores les empêchoit eux-mêmes d'y Fort à Dramamettre leurs troupeaux. Ce Canal néanmoins [avoit fix ou fept braffes d'eau. &7 étoit alors auffi large que la Seine l'est à Paris devant le Louvre. Le Général, déterminé par cette raison pour le côté du Sud, choisit entre Dramanet & Mankanet une place également éloignée de ces deux Villes, qui lui

Il se retire fans qu'on fcache pourquoi.

Brue établit un Comptoir

parut tout-à-la-fois à couvert de l'Inondation & capable d'être aifément fortifiée. Il y forma le plan d'un Fort, dont il confia l'éxécution à fon Ingénieur. PENDANT que ses Facteurs continuoient le Commerce, & qu'il attendoit 11 pénétre jusle retour d'un Officier qu'il avoit envoyé avec deux Marbuts pour reconnoî- qu'aux cata-

tre la Rivière de Falemé, il prit la réfolution de visiter les Villes qui sont ractes de Felu.

BRUE II. Voyage. 1698.

au long du Sénégal jufqu'aux Cataractes de Felu. Ces Cataractes font formées par un Rocher qui coupe entiérement la rivière, & d'où elle tombe. avec un bruit épouvantable, de la hauteur d'environ quarante brasses. Les montagnes qui préparent cette chute d'eau, commencent à une demie-lieuë du Village de Felu, & rendent le Pays presque inaccessible. Le courant même de la rivière, au-dessus de la Cataracte, est interrompu par quantité de rocs qui le rendent dangereux pour les Canots, fur-tout pour ceux des Négres qui font ordinairement fort mauvais Matelots. Brue laiffa fes

Il vifite l'Ifle de Kaygnu.

Barques deux lieuës au-deffous du Rocher de Felu, & fit le reste du chemin à pied jusqu'aux Cataractes. A son retour, il visita l'Isle de Kaygnu, ou Kaygnoux, qui porte à présent les deux noms de Pontchartain & d'Orleans. Ce lieu lui parut d'autant plus commode pour y batir un Fort, qu'il est voifin de Gangbiuru, grande Ville où paffent les Caravanes des Efclaves Bambarras, & riche par le commerce de quatre ou cinq mille Mahométans (0) qui l'habitent. Le seul obstacle qui réfroidit le Général pour cet Etablissement, fut la distance de la rivière de l'alemé. Il en revint au projet du Fort

de Dramanet.

DANS le voyage qu'il avoit entrepris, il s'étoit proposé de pénétrer jusqu'aux Cataractes de Govina, & les Guides ne lui manquoient pas pour l'éxécution de ce dessein. Il auroit visité en chemin le Roi de Kasson ou de Kasson. Mais l'eau du Sénégal diminua si promptement, qu'en vingt-quatre heures elle se trouva baissée de dix-huit pieds; & pour peu que cette diminution continuât, il pouvoit devenir fort difficile de repasser les Rocs de Donghal. Une

**V**ariations de la rivière du Sénégal.

groffe pluye, qui survint, fit remonter la rivière de huit pieds. Ces variations obligérent le Général de retourner à Dramanet, où il trouva que Perere avoit acheté une affez bonne quantité d'Or & d'Yvoire, avec un grand nombre d'Efclaves Bambarras, jeunes & bien-faits, mais d'une maîgreur qui faisoit pitié. Leur Pays avoit été affligé d'une si furicuse famine, que les Marchands d'Esclaves en avoient perdu plusieurs, pour n'avoir pû leur donner chaque jour une poignée de bled verd. Il ne fut pas facile aux François de rétablir ceux qu'ils avoient achetés. Des diarrhées violentes, qui les prenoient auffi-tôt qu'on leur donnoit quelque nourriture, en firent perir plufieurs. Mais ceux qui échapèrent à cette maladie, devinrent les plus beaux Esclaves qu'on eut jamais tirés de l'Afrique.

Oifeau nomme Quatr ai-

Un homme de la fuite du Général tua un Oifeau extraordinaire, que les François nommèrent Quatr'ailes. Il étoit de la groffeur d'un Cocq d'Inde, le plumage blanc (p), le bec gros & crochu, les pieds armés de fortes griffes. avec toutes les autres marques d'un Oiseau de proye. Comme le tems de sa chasse est la nuit, on ne put juger qu'elle est sa proye; mais il étoit si gras, & fon ventre étoit si plein, qu'il ne paroissoit pas avoir manqué d'alimens. Il avoit les aîles très-grandes, très-fortes; & bien garnies de plumes; mais dans la partie qui touchoit à l'épaule, les plumes de dessous étoient nues (4), & couvertes néanmoins d'autres plumes plus longues que les premières, qui, à la longueur de quatre ou cinq pouces, portoient une forte de poil long

<sup>(</sup> o ) Angl. Marbuts , ou Marchands. R. d. E. (9) Angl. Mais les plumes du fouet étoient (p) Angl. le plumage noir. R. d. E. sans barbe. R. d. E.

& épais (r), de forte qu'une aîle, en s'étendant, paroiffoit en former deux. l'une à la vérité plus grande que l'autre, avec un espace vuide entre les deux, II. Voyage. que les tuyaux du fouet laissoient voir au-dessus des premières plumes, & des plus voifines du Corps de l'Oifeau.] De là vint le nom de Quatr-aîles, que les François donnèrent à cet Oifeau, & tout le monde auroit cru qu'il n'en avoit pas moins. Comme il est robuste, elles jouent parfaitement. Il doit vo-

1698.

ler fort haut & fort long-tems. Brue fe flattoit d'en rapporter un vivant, si les Négres cuffent éxécuté leur promeffe.

LE Kamalingo de Tonka Bukari attendoit les François à Dramanet, tandis qu'ils faisoient le voyage de Felu. Il vint voir le Général à son retour, & lui de Tonka Buoffrit ses services. Mais sa commission étoit de demander un présent ou des droits, que le Général lui accorda, tels qu'il crut les devoir. Cet Officier avoit rempli la dignité de Kamalingo fous Tonka Mouka, ce qui le rendit un peu suspect aux l'rançois, jusqu'à ce qu'ils eurent appris que la haine étoit mor-telle entre son ancien Maître & lui. D'ailleurs, étant proche parent de Tonka Bukari, il devoit avoir naturellement plus de zèle pour ses intérêts. Aussi promit-il fa protection aux Agens de la Compagnie qui devoient s'établir à Dra-tor manet, ou qui viendroient ensuite dans le Pays. Le Général de son côté lui promit que ses droits seroient bien payés, & que la Compagnie lui tiendroit

Députation kari au Géné-

compte de ses bons Offices.] On a dû remarquer que le nom de Tonka est un François au

† titre de dignité pour les Rois de Galam [ & que ceux de Mouka ou Bukari Fort Saintfont des noms propres. ] Après avoir terminé ses affaires à Dramanet, la Flore Louis. Françoise retourna droit au Fort Saint-Louis.

LATITUDES observées dans ce Voyage Ghildé, Village - - - - - - 14 -- 57. Burnagui, Village - - - - -- 14 - - 97

(r) portolent des barbes longues & épaiffes, R. d. E.

S. III.

Observations sur le Royaume de Galam , & sur les découvertes des François au-delà,

avec quelques recherches fur le Pays de Tombuto.

A fittaation du Royaume de Galam eft à l'Eft du Pays des Foulis, ou du Etendue & Siratik. Il eommence au Village de Ghildé, à deux cens quarante-deux fittaation du lieuës de la Barre du Sénégal; une lieuë au-delfous de Tuabo. Son étendue, Pays de Ga. de l'Ouest à l'Est, en remontant la rivière, est d'environ quarante-cinq lieues. Il fe termine au Rocher de Felu, où le Sénégal ayant comme forcé le passage entre deux montagnes se précipite d'environ quarante brasses de hauteur (a). Cependant Brue raconte dans un autre endroit que le Pays de Galam commence au Village d'Embakané, qui est de trois ou quatre lieuës à l'Ouest de Ghildé; ce qui ne lui fait pas compter néanmoins plus de quarante-cinq lieuës jus-

(3) Labat, Afrique Occidentale. Tom. III. pag. 289. & July. V v 2

340

qu'aux Cataractes de Felu. Il ajoûte au même endroit, que le Rovaume au-de-BRUE. II. Voyage.

la de Felu s'étend du côté de l'Est (b). 1698.

Av Nord & au Nord-Ouest, il est borné par ces Déserts sabloneux qui portent le nom de Sarra, ou Défert de Barbarie; Région fort vaîte où les Mores ont des habitations mobiles; & par quelques Villages fixes des Foulis de la dépendance du Siratik. A l'Est & au Nord-Est, ses bornes sont le Royaume de Kasson ou Kassou (c). Suivant la Carte posthume de M. de l'Isle, la partie du Royaume de Galam ou des Sarakolez, qui est au Nord du Sénégal, est occupée par les Négres de Heré, Nation fugitive d'un autre Pays; le même Géographe place les Foulis à l'Ouest, & le Pays de Bambuk au Sud. Mais, fuivant les Mémoires employés par Labat, le Royaume de Bambuk fait partie de celui de Galam; & dans cette supposition, Galam aura les Jalofs aussi pour limites à l'Ouest; & les Mandingos du Nord de la rivière de Gambra,

Différence d'opinions entre de l'Isle & Labat.

Noms particuliers des Seigneurs & des Habitans de Galam.

au Sud. Le titre du Roi de Galam est Tonka, qui fignifie Roi. Les Principaux Seigneurs du Pays, qui font autant de petits Rois lorsqu'ils ont pû parvenir au gouvernement d'un Village, se sont nommer Siboyez. Le commun des Habitans portent le nom de Sarakolez, tiré fans doute du lieu même de leur habitation, parce qu'en langage du Pays Kolez fignifie rivière. On a déja fait remarquer qu'ils font inquiets & turbulens, capables de détrôner leurs Rois fous les moindres prétextes; paresseux d'ailleurs, & si peu portés à s'éloigner de leur Pays que leurs plus longues courfes ne vont guères au-delà de Jaga, cinq journées au-dessus du Rocher de Felu; ou de Bambuk, grande Contrée au Sul qui mérite des observations particulières dans son propre article, quoiqu'elle foit regardée comme une partie du Royaume de Galam. Ils amenent des Efclaves de Jaga; & de Bambuk, ils apportent de l'Or. La Nation qu'on appelle les Mandingos est originaire de Jaga; mais elle

s'est établie dans le Pays de Galam, où elle est devenue fort nombreuse, avec

Eclairciffemens fur les Mandingos.

affez d'union pour former une espèce de République, qui n'a pas plus de confidération pour le Roi qu'elle ne juge-à-propos. Tout le commerce du Pays est entre les mains des Mandingos. Ils l'étendent dans les Royaumes voifins; & n'étant pas moins ardens pour la Religion de Mahomet que pour les richesses, ils font gloire d'être tout-à-la-fois Marchands & Missionaires. Ils se qualifient tous du nom de Marbuts, que les François ont changé en Marabous; c'est-à-dire Religieux & Prédicateurs. Si l'on excepte les vices propres aux Négres, il y a peu de reproches à faire à leur Nation. Elle est douce, civile, amie des Etrangers, fidelle à ses promesses, laborieuse, industrieuse, capable de tous les Arts & de toutes les Sciences. Cependant tout leur sçavoir consiste à lire & écrire. On a peine à juger si c'est par inclination qu'ils aiment les Etrangers, ou pour le profit qu'ils tirent d'eux par le Commerce.

Caractère fingulier de cette Nation.

> LES Habitans naturels du Pays de Bambuk, qui se nomment Malinkops, ont reçu austi les Mandingos, & les ont même incorporés avec eux jusqu'a ne former qu'une même Nation, où la Religion, les mœurs & les usages des Mandingos ont si absolument prévalu, qu'il n'y reste aucune trace des anciens Malinkops.

MAIS

(b) Labat, Tom. II. pag. 156.

(c) Ibid. Tom. III. pag. 290.

Mais outre le Pays de Jaga, d'où font venus les Mandingos du Royaume de Galam, on trouve au Sud de Bambuk une vaîte Contrée, ou un Royaume qui porte leur nom. Cette Région de Mandingo est extrémement peuplée, autant parce que les femmes y sont d'une rare sécondité, que parce qu'on n'y fait aucun Esclave du Pays, comme dans tous les Etats voilins. On n'y vend du moins que les Criminels. L'abondance des Habitans s'est Mandingo. quelquefois trouvée si excessive, qu'il s'en est formé des Colonies dans diverses parties de l'Afrique, sur-tout dans les Pays où le Commerce est en honneur. Telle est l'origine des Mandingos de Galam, de Bambuk, & de plufieurs autres lieux (d).

IL Voyage. 1608. Grand Pavs qui se nomme

BRUE.

DES Cataractes de Felu juíqu'à celles de Govina, qui font encore plus Cataractes de hautes & plus inacceffibles, la distance est d'environ quarante lieuës, suivant Felu & de Gole calcul des Facteurs François qui firent ce voyage en 1719. Brue dit fci que la Cataracte de Felu a plus de trente toifes de hauteur, quoiqu'on ait déja rapporté d'après lui qu'elle a quarante brasses. La rivière se trouve comme pressée entre deux hautes montagnes; non que le Canal n'ait assez

de largeur; mais il est rempli [dans l'espace de plus de quatre à cinq lieuës] de Rocs au travers desquels il semble que l'eau se soit ouvert un passage en chariant toute la terre qui les environnoit. Elle coule ainsi par cent boyaux fort rapides, dont aucun ne paroît navigable. Au-delà de ces Détroits, on trouve une belle Isle sans nom, vis-à-vis le Village de Lantu, qui est sur la rive droite de la rivière. La fituation de cette Isle feroit fort commode pour un Etablissement, & pour un magasin de marchandises, d'où le Commerce pourroit s'étendre sur les deux bords de la rivière, & plus haut jusqu'au desfus des Cataractes de Govina.

Entreprifes:

BRUE avoit conçu l'importance de cette découverte pour l'intérêt de la Compagnie, & s'étoit proposé de la faire lui-même avec celle de tout le des François Pays qui est aux environs: mais d'autres affaires l'ayant obligé de mettre des pour accoubornes à fon absence, il engagea quelques-uns de ses plus courageux Facteurs voisins. à tenter une si belle entreprise. Ils se rendirent du Fort Saint-Louis au H Fort [de Dramanet, qui avoit reçu le nom] de Saint-Joseph, sous la conduite de quelques Négres qui connoissoient le Pays. Ensuite s'étant avancés

jusqu'au pied des Cataractes de Felu, ils y quittérent leurs Chaloupes. Les bords du Sénégal leur parurent d'une beauté admirable, mais mieux peuplés fur la droite, c'est-à-dire au Sud, que du côté du Nord. Ils surent bien reçus dans tous les lieux du passage, en se faisant des amis par leurs présens. Après avoir suivi à pied le bas de la montagne, ils arrivèrent à Lantu, ils visitèrent l'Isle dont on a parlé, & s'étant procuré quelques mauvais Canots par l'entremise de leurs Guides, ils poussèrent leur navigation jusqu'au pied d'un Roc, nommé Govina par les Habitans, à quarante lieues de

La Cataracte de Govina leur parut plus haute que celle de Felu. Comme la rivière y est assez large, elle forme, en tombant avec un bruit horrible, une épaiffe bruine, qui, des différens points d'où elle peut être observée, réfléchit différens Arcs-en-Ciel. Les Avanturiers François, encouragés par le

(d) Labat, Tom. III. pag. 370. & fuit.

fuccès de leur route, cherchèrent de quel côté de la rivière ils pouvoient BRUE. espérer de franchir plus facilement les montagnes qui sont la Cataracte. Mais II. Voyage. les Négres qui leur fervoient de Guides refuserent constamment de les ac-1698.

Elle manque compagner plus loin, fous prétexte qu'ils étoient en guerre avec les Peuples par le caprice du Pays supérieur, & qu'ils n'entendoient pas leur langage (e). Les Facteurs se virent dans la nécessité de retourner au Fort S. Louis sans avoir éxédes Negres. cuté leur dessein.

Avantages qu'on en pouvoit espérer.

Kaffon, fon étendue & fa

pui.Tance.

Quoique ces Cataractes rendent le passage de la rivière fort difficile, elles ne mettent point d'obstacle insurmontable au Commerce. Les Habitans ne manquent ni de Bœufs ni de Chevaux pour le transport des marchandifes. Ils ont auffi des Chameaux en abondance; de forte que fi ces Régions étoient une fois bien connues, & l'ouverture affürée par de bons Etabliffemens, on pourroit entreprendre un riche commerce avec le Royaume de

Tombuto & les Pays du même côté (f).

A l'Est & au Nord-Est de Galam, on trouve le Royaume de Kasson, ou Royaume de de Kaffou, qui commence à la moitié du chemin entre les Rochers de Felu & de Govina. Le Souverain s'appelle Sagedova. Il fait sa résidence ordinaire à Gumel, dans une grande Isle, ou plûtôt une Péninsule, formée par deux rivières au Nord du Sénégal, qui après un cours de plus de foixante lieues vont se perdre dans un grand Lac du même nom que le Royaume. La plus méridionale de ces deux rivières, qui forment l'ille de Kaffon, se nomme la Rivière noire, de la couleur fombre de ses eaux, & ne prend pas sa fource à plus d'une demie-lieue de celle du Sénégal ; mais à moins d'une lieue de fon origine, elle devient si forte qu'elle cesse d'être guéable. L'autre, qui est au Nord, porte le nom de Rivière blanche, parce que la terre blanchâtre & glaireuse où elle passe, lui fait prendre cette couleur; fort disserente de celle du Sénégal, d'où elle fort; à demie-lieuë, au plus de la four-

ce de la Rivière noire. L'ISLE, ou la Péninfule de Kaffon, qui est longue d'environ soixante lieuës, n'en a guères que fix dans fa plus grande largeur. Le terroir en est fertile, & bien cultivé. Elle est si peuplée, & son Commerce a tant d'étendue, qu'elle doit être fort riche. Son Roi passe pour un Prince puissant, qui n'est pas moins respecté de ses Voisins que de ses Sujets. Galam & la plûpart des Royaumes voifins font ses tributaires. On connoît peu ses limites au Nord; mais il est certain qu'au Sud il s'étend jusqu'aux Pays de Godova & de Jaga; & que les Mandingos de Bambuk & de Tombuto font fes Tributaires , s'ils ne font fes Sujets. On prétend que les Habitans de Kaffon étoient Foulis dans leur origine, & que leur Roi poffédoit anciennement tout le Royaume de Galam & la plûpart des Pays qui forment aujourd'hui les Etats du Siratik. Peut-être faut-il rappor-Abondance ter à cette cause le tribut que ces Peuples lui payent encore. On assudes Mines qui re qu'il a des Mines d'or , d'argent & de cuivre en fort grand nombre , s'y trouvent & fi riches que le métal paroît presque sur la surface; de sorte que, si délayant un peu de terre dans un vase, on le vuide avec un peu de précau-

(e) Ce font-là des excuses dont ils se ser- dans lesquelles ils ne pourroient les affister sens vent pour abandonner les Européens, lorf- imprudence. que ceux-ci veulent faire des découvertes , & (f) Labat, Tom. Il. pag. 156. & fuir.

tion,

tion, ce qui reste au fond est le métal pur. C'est ce qu'oa appelle l'or dela-

vage.

Counz les François n'ont pas pénérér plus loin, à l'Eft, que les Cataractes de Govina, coutes les lumières qu'on a fur les richeffles du Royame de Kaffon viennent des Marchands Négres du Pays, qui ont beaucoup de paffon pour les Voyages, & plus d'habliete dans les affaires que tous les autres Peuples de leur couleur. Ils conviennent tous qu'il s'étend plutieurs journées au-détà du Rocher de Govina, & qu'il et borné à l'Eft par unautre Royaume qui touche à celui de Tombuto; Pays qu'on cherche depuis fi long-tems (g. ).

Comm à l'opinion qui s'eft répandue des richeffes de Tombuto & le defir d'entrer en partage ou plûtôt de le failir du commerce de l'or , eft le principal moit qui a porté les Européens à s'établir fur la Côxe Occidentale d'Afrique, il ne fora pas inutile de faire iei quelques recherches fur l'état de ce commerce & fur les prorrès qu'on a fait jusqu'à préfent dans cette découverte.

Nors n'allûrerons pas que Carla Mofto foit le premier qui air fait connoîre en Europe le nom de Tombuto & fon Commerce; mais il eft en effet le premier Voyageur qui nous en ait donné de jultes idées dans fa Relation. Il avoir fait en 1455 le voyage des deux rivières du Sénégal & de la Cambra. Saivann les lumières (b) qu'il s'étoit procurées, l'Or venoit de l'Émpire de Melli, Région des Négres à trente journées de Tombuto au Sod-Ouelf. De Tombuto il paffoit, par les Caravanes, en Egypte, à Tunis, à Hoden, (Guiden ou M'baden) fixo uf lept journées à l'Esté d'Arguin. De Hoden, il étoit transporté à Oran, Fez, Marco, & dans les Ports de cedernier Royaume, où les l'atliens & les autres Nations de l'Europe l'alloiten prendre; tandis que les Portugais le recevoient des Mores qui l'apportoient directement de Hoden dans (f) la Baye d'Arguin. Hoden, fuivant le miem récit, et stiftute au Nord-Ouelt de Tomburo, à quarance [ou cinquante] (k) journées de diflance, & lui fournifioit du fel, d'une Ville ou d'un Canno nomme Tagde diflance, & lui fournifioit du fel, d'une Ville ou d'un Canno nomme

gazza, dont Hoden n'eft qu'à ix journées au Nord-Et.

Le 0-N, qui etcit à Tombuov ors'alannée 2 500, en parle comme d'un Pays
fort riche en Or, mais s'étend peu fur fon commerce. Cependant l'occasion
but fait toucher quelque ctofe d'une correspondance étables put les Marchands
avec divers Cantons de Barbarie. Il parle (I) audi de la polifibilité de communiquer avec l'Ocam par le Niger, qui eft dans fes idées la même rivière
que le Sénegal. Marmol fit aufili le voyage de Tombuto, quelques années
arbet Leon, mais il ne donne pas plus d'échiertificmens fur les voyes de
arbet Leon, truis il ne donne pas plus d'échiertificmens fur les voyes de

Commerce.

En

(g) Labat, Tom. III. pag. 290. & fuito.
(b) Voyez ci-detius la Relation de Cada

(1) Une Lettre écrite d'Arguin à Lisbonne en 1591, parle des riches Mines du Royaume de Darha, folkante leues dans les terres, mais fe plaine que les Portugais d'Arguin n'ayant pas de marchanifies pour autrer ces rioneffes de leur côté, les Morrs les transportent à Pes en Barbarte, quoiqui l'is en fouent doignés do deux cens cinquante milles; & à Tombuto, qui cli à trois cens lieués d'eux au Midi. Il parok par cette Letter que les Portugais avoient alors un Fort dans la Baye d'Arguim, mais fans commerce. Voyez la Collection de Hackluyt, Vol. II. Part. II. pag. 188.

B R U Z.
II. Voyage.
I 698.
Recherches fur le Commerce de Tombuto, & fur les entre-prifes des Européens.

Témolgnages de divers Au B R U F. II. Voyage. 1698.

Obstacles qui

arrêtent les

Européens.

En 1594, un Marchand (m) nommé Antoine Daffil, envoya jufui'à Maroe, pour y recevoir de fon Correspondant, Laurent Madee, des informations fur Tombuto & Gago, & fur la conduite des Mores qui avoient fait depuis peu la conquête de ces deux Pays fous Altayd Hamset. Madoe confirma l'idée qu'n avoit de la richesfie de ces Contrées, & rendit témoignage qu'il en avoit vû arriver, au mois de Juillet de la même année, trente mulets chargéed Ors.

L'ECRIVAIN anonyme d'une Lettre, qui se trouve jointe au voyage de Fréjus en Mauritanie, imprimé en 1671, entre dans quelque détail (n) fur le commerce de l'Or entre Maroc & Tombuto, & sur la manière dont on traverse les Déserts de sable. Il donne pour distance huit cent milles au Sud. Il représente les deux rivières du Sénégal & de Gambra, comme deux branches du Niger, & place le lieu de leur division à quatre cens milles à l'Ouest du Royaume de Gago, dont il regarde Tombuto comme la Capitale. Il obferve que suivant l'opinion de quantité de personnes, on peut arriver au Royaume de Gago par ces deux rivières, que les Anglois en ont formé l'espérance plus que toute autre Nation; mais que toutes leurs entreprises ont manqué parce qu'ils n'ont pû remonter leur rivière au-delà de quatre ou cinq cens milles. Il ajoûte qu'il avoit fouvent demandé aux Habitans des bords du Sénégal, fi cette rivière est plus navigable que celle de Gambra, & s'il n'étoit pas possible de remonter plus de quatre ou cinquens milles; qu'ils l'ont affuré qu'on ne pouvoit remonter plus loin, par trois raisons insurmontables; les maladies caufècs par le climat, la méchanceté des Mores, & les Rochers qui traversent la rivière (0). On doit remarquer que cet Auteur attribue aux trois mêmes causes, le mauvais succès des Anglois sur la rivière de Gambra; quoiqu'au fond le grand obstacle, sur les deux rivières, soit la hauteur des

řocs & des cataráčies qui les rend peu propres à la navigation. Μου πτε qui voyageois πι 1670 dans les Royaumes de Fez & de Maroc, explique la manière dont se faisit alors le Commerce des Arabes à (β) Sudm, en Guinée & dans le Pays de Tombuto. Ils apportoient de ce demire liteu du Thir ou de la poudre d'or, qu'il sy recevoient en échange pour du Sei; & la vendant aux Mores & aux Julis, ceux-ci la revendoient dans les Ports de Zoft, ou Assify & Afgador ou Santa-Cruz, aux Marchands de

l'Europe, qui la transportoient dans leur Pays (q).

On pourroit citer quelques autorités plus modernes, si tous ces témoignages ne fufficient pas pour prouver que le commerce de l'Or dans la Nigritie n'est pas imaginaire, ce que pendant trois cens ans les Arabes de les Mores lont exercé de Barbarie à l'ornbuto de à Gago. Depuis qu'on a s'gu dans l'Europe que c'étois effectivement dels que venoit tout l'Or de l'Afrique, on s'est efforcé d'y pénétrer, dans la vûe de partager avec les frabes de les Mores un Commerce lu tule, ou plûtôt de le faire passer de leuers mains dans les nôtres. Les Portugais formérent les premiers cette entreprise; de quoiqu'ils l'ayent négligée

(m) Collection de Hackluyt, Vol. II. Parsie II. pag. 192. (p) C'eft plùtôt Belad al Sudan, qui fignific Terre des Negres.

<sup>(\*)</sup> Page 13. de cette Lettre.
(\*) Voyez les Voyages de Mouette, pag.
(\*) Voyez les Voyages de M

gligée du côté d'Arguim, parce qu'ils désespérèrent de pouvoir arriver à Tombuto par terre, Marmol nous apprend qu'ils penserent ensuite à s'ouvrir une route par la rivière de Gambra, en faisant sauter le roc de Barakonda. Mais il est à présumer qu'ayant été découragés par la grandeur de l'obstacle, ils abandonnérent entièrement leur entreprise (r).

onnérent entierement leur entreprise (1).

Les Anglois formérent enfuite le même dessein par la même rivière, dans faire fauter un la supposition qu'elle sortoit du Niger. Ils conservent encore cette idée, sans Rocsurlari. pouvoir l'éclaireir avec certitude, ni pénétrer plus loin que les rocs de Ba-

rakonda.

ENFIN les François ont pouffé leurs découvertes par le Sénégal, mais avec aussi peu de succès que les autres Nations pour le principal objet de leur des Anglois. entreprise. Ils ont trouvé des rocs insurmontables à trois cens licués de l'embouchure de cette rivière. Ils font encore incertains s'ils doivent la prendre pour le Niger; & quand ce le séroit en effet, ils ignorent si dans la supposition qu'il fut navigable au-dessus de Govina, il les conduiroit à Tombuto.

Mais tandis que plusieurs autres Nations cherchoient comme eux à découvrir Tombuto par les rivières, ils ont pris des informations fur les routes par fur les routes terre. Brue faifant construire son Fort a Dramanet demanda soigneusement par terre. la situation de Tombuto à divers Marchands Négres qui en avoient fait plusicurs fois le voyage. Ils lui apprirent que la Ville de ce nom n'est pas sur le Niger, mais à quelque distance ... ses bords; que pour s'y rendre, ils avoient fuivi pendant plusieurs jours la rive du Sud, & qu'ayant quitté cette rivière à Tombir où elle tourne vers le Nord, ils avoient mis fix jours de marche pour arriver à Tombuto. Trente-deux jours qu'ils avoient employés dans tout le voyage, en les comptant à dix lieuës par jour, font trois cens vingt lieuës depuis les cataractes de Felu jusqu'à cette Ville. Les Négres ajoûtérent qu'il venoit tous les ans à Tombuto une groffe Caravane d'hommes blanes, armés de fufils, pour faire l'échange de leurs marchandifes, & qu'ils emportoient beaucoup d'Or. Brue ne douta pas qu'ils ne parlassent des Mores de Barbarie.

ETANT lui-même à Tripoli en Barbarie, il eut plusieurs fois l'occasion de voir partir les Caravanes des Mores pour un Pays méridional qu'ils appellent que Brue se Faison, Faisan, ou Faisaon & Faizzan (s). Ces Caravanes étoient cinquante procure à Tripoli. jours en chemin, fans y comprendre les jours de repos; d'où l'Auteur conclut que l'aifan n'étant qu'à cent ou cent-vingt lienes de Tripoli, il y a beaucoup d'apparence qu'au lieu de l'aifan les Caravanes alloient à Tombuto. D'ailleurs les Marchands Mandingos qui ont fait le voyage de Tombuto, racontent qu'outre l'Or de ce Pays, ils en apportent aussi du Royaume de Zanfara, & que les Marchands de ce Royaume employent cinquante jours dans leur voyage; or Zanfara n'est pas à plus de deux cens lieues de Faisan. Ainsi l'on doit conclure que les Caravanes de Tripoli vont à Tombuto, & que leur voyage est de quatre cens cinquante lieues, qui peuvent fort bien prendre cinquante jours de marche. Les Marchands de Zanfara y employent le même tems, parce que leur distance est à peu près la même. Il est probable que les Barques à mâts

BRUE H. Voyage. 1608.

Les Portuvière de Gam-

Tentative

Et des Fran-

III. Part.

<sup>(</sup>r) Le Roi de Portugal envoya des Ingéparemment environ l'an 1520. nicurs pour faire fauter un roe au-deflus de of(s) Labat prétend que ce Pays est le me-Cantor. La peine & la dépenfe furent per- me que celui auquel les anciens donnoient le dues. Marmol, Vol. III. pag. 74. Ce fut ap- nom de Fafanea Regio.

BRUE Il. Vovage. 1698.

Marchandifes qu'elle porte. Caravane de Tripoli.

mâts dont on a parlé, & que les Mandingos voyent sur le Niger à quelques lieues de Tombuto, font celles que les Tripolitains employent depuis le premier endroit où ils reneontrent cette rivière, & qu'ils laissent aussi dans l'endroit le plus proche de Tombuto, qui suivant l'opinion de plusieurs Géographes n'est qu'à fix lieues du Niger. La Caravane de Tripoli est ordinairement composée d'environ mille hommes, assez bien armés pour se désendre contre les bêtes farouches ou les Voleurs qu'ils peuvent rencontrer dans les Déferts.

Ils y trouvent de l'eau & du fourage pour leurs Chevaux & leurs Chameaux. Les Marchandises qu'ils portent à Tombuto sont presque les mêmes que les François portent à Galam; des draps & des serges de diverses couleurs : bleu . verd, violet, jaune & rouge, mais rouge fur tout, jusqu'à la valeur de vinet mille écus; des cristaux & des glaces (1), pour la meme somme; du corail travaillé de différentes fortes, pour douze mille écus; du papier, du cuivre, des baffins & des vases pour dix mille. Toute la cargaison peut

Marchandifes fes profits.

monter ainsi à soixante-deux mille écus, & l'on jugera de leur profit par les marchandises qu'ils prennent en retour. C'est ordinairement trois mille quingu'elletire, à taux de dattes, qu'ils vendent dans leur Pays à deux éeus le quintal; douzecens quintaux de Séné, dont il tirent quinze éeus pour chaque quintal : des plumes d'Autruche pour la valeur de quinze mille éeus; huit-eens, ou mille Esclaves, & mille marcs d'Or. L'article seul de l'Or monte à cent mille écus; & comptant les Esclaves à cinquante écus par tête, c'est encore quarante mille écus. Ainsi les cinq articles ne font pas moins de cent soixantedix-neuf mille écus; desquels, si l'on déduit les soixante-deux mille où l'on a fait monter le premier fond des marchandises, il reste pour profit cent dixfept mille écus, gagnés dans l'espace de cinq mois. Les François pourroient se procurer ce gain avec plus de facilité, & par conféquent avec encore plus d'avantage (v). IL est certain que le Royaume de Tombuto produit beaucoup d'Or. Mais

Richeffe & fertilité du Royaume de Tombuto.

on y en apporte auffi de Gago, de Zanfara, & de plufieurs autres Régions: ce qui ajoûte aux avantages de la Ville de Tombuto, qui est déja riche en elle-même, celui d'être le centre du Commerce pour toutes les parties de l'Afrique. Son Pays a d'ailleurs en abondance toutes les nécessités de la vie. Le maïz, le ris, & toutes fortes de grains y croissent en persection. Les bestiaux y font en grand nombre & les fruits fort communs. Il s'y trouve des Palmiers de toutes les espéces. Enfin le seul bien qui leur manque est le Sel. Comme la chaleur du climat le rend abfolument nécessaire, il v est auffi cher que rare. On l'y reçoit des Marchands Mandingos, qui l'achettent des Europeens & des Mores. L'Auteur regrette qu'un si beau Pays soit si peu connu. Il est persuadé qu'on parviendroit plus aisément à cette découverte aujourd'hui , parce que la Compagnie l'rançoise ayant des Etablissemens dans le Royaume de Galam, il ne feroit pas difficile d'engager les Marchands Mandingos à prendre avec eux quelque Agent François. Mais il faudroit choifir, pour cette entreprise, un homme de sçavoir & d'expérience, capable de dreffer une Carte du Pays & de lever, fur fon paffage, le plan des Villes & des routes. Il feroit même à fouhaiter qu'il fût verfé

Vùes & confeils pour étendre les déconvertes.

> (t) Angl. toutes fortes de verroteries de l'Europe. R. d. E. qu'on leur apporte de Venife, & autres lieux (v) Labat. Tom. III. 361. & fuiv.

> > WELL BELL GOS

dans la Phyfique, la Botanique & la Chirurgie; qu'il sçût les Langues Arabe & Mandingo; & qu'il fût excité à courir les dangers d'une si grande entreprise par des espérances proportionnées aux difficultés du travail. On obtiendroit bientôt, par cette voye, une parfaite connoissance, non-seulement de Tombuto, mais encore de toutes les Régions intérieures de l'Afrique, dont on n'a publié jusqu'aujourd'hui que des Relations puériles & fabuleufes.

BRUE II. Voyage, 1698.

Après une découverte de cette importance, il feroit aifé à la Compagnie de pousser son commerce par ses propres l'acteurs, avec un bon nombre de Négres armés pour la fûreté de leur voyage. Elle pourroit former un Etablifsement au-dessus des cataractes de Govina, où elle entretiendroit de petits Bâtimens propres à naviguer sur le Niger (x) jusqu'à l'opposite de Tombuto, & s'épargner ainsi les trois quarts de la peine & des frais du voyage par terre. Cette méthode la mettroit en état d'acheter sur les lieux, à trèsbas prix, l'or, l'yvoire & les Esclaves qu'elle achete à présent des Mandingos. & lui épargneroit les profits qu'ils font sur les marchandises Françoises. Elles excluroit les autres Nations du même commerce. Elle couperoit le cours à celui qu'ils portent sur la rivière de Gambra.

Utilité que la Compagnie en pourroit tirer.

TELLES étoient les vûes de Brue. La juste opinion qu'on a de fon courage & de ses lumières fait juger qu'il les auroit exécutées, si le changement des affaires de la Compagnie ne l'eût obligé d'abandonner son entreprife (y).

(x) L'Auteur parle toûjours dans la fuppofition que le Sénégal ett une branche du Niger, [que cette rivière est navigable au dessus de Govina, & que venant de l'Est de Tombuto, elle paffe à quelques lieues de cette Viltrois articles, dont la certitude, peut être révoquée en doute.] 37(y) A cette occasion Labat blame l'inconf-

tance ordinaire de sa Nation, qui est cause, dit-il, que les François, après avoir effuyé les le. Mais nous avons prouvé ci-devant, dans premières difficultés, ont ouvert un chemin nos Recherches fur le Niger, que ce font là que leurs Voitins & leurs ennemis ont suivi,

#### **~~** PIT R

Différends entre les François & les Anglois pour le Commerce de la Rivière de Gambra.

L n'est pas aisé de fixer le tems où les Anglois commencèrent à s'établir sur la Rivière de Gambra. Ce seroit d'eux-mêmes qu'on (a) devroit l'apprendre, si les fréquentes interruptions de leur commerce & les changemens leurs propres des différentes Compagnies qui se sormèrent pour cette entreprise, n'avojent Etablisse jetté de la confusion dans un événement déja fort obscur. Il est certain que mens. les Marchands de la première Compagnie de Dieppe & de Rouen avoient connu

Ignorance des Anglois fur l'origine de

(a) Il n'est pas plus surprenant que les An-glois n'ayent rien de certain sur l'origine de leurs Etablitiemens en Afrique, qu'il ne l'est de les trouver dans la même ignorance fur d'autres points de leur ancien commerce & de leurs gain. R. d. T.

premières Navigations. On en a déia fait remarquer la raison. C'est l'ignorance & la grosfièrcté de leurs Marchands, qui n'avolent de re commandable alors, que leur avidité pour le

#### VOYAGES DES FRANÇOIS EN 348

BRUE. 1698.

connu & fréquenté la Rivière de Gambra long-tems avant les découvertes des Portugais, [tant en Afrique (b) qu'en Afie. Il est tres probable que] ces Voyageurs Normands trouvant plus d'avantage pour leur commerce en Guinée que sur la Gambra, négligérent leurs premiers Etablissemens sur cette Rivière pour en former de plus folides à Mina ou la Mina, au Petit-Dieppe, au Grand & au Petit-Paris, & dans d'autres Parties de la Côte Méridionale. Le commerce des Esclaves n'étoit point encore commencé, & les Marchands Mandingos n'avoient pas pris l'habitude d'apporter vers la Mer. l'or l'yvoire & les autres richesses qu'ils tirent des Royaumes de Tombuto. de

Succeffion des François, des Portugais & des Anglois for la rivière de Gambra,

Galam & de Bambuk (c). LES Portugais, qui vinrent enfuite, remplirent la place que les Normands avoient quittec, & firent divers Etabliffemens fur la Côte, depuis le Cap Blanco, & dans l'intérieur même du Pays. Il en reste des témoignages dans leurs Forts & leurs Comptoirs, dont les ruines subsistent encore; & malgré la décadence de leurs affaires, ils en ont conservé quelques-uns, à Kachao, à Bintam & Biffao, fans parler de ceux de la Rivière de Gambra, où ils font, par commission, un commerce assez considérable, pour les François. les

Anglois & les Hollandois (d).

Les Anglois, qui fuccédérent aux Portugais, les chasserent de plusieurs lieux dont ils étoient en possession, & choisirent pour leur principal Etablissement une petite Isle au milieu de la Rivière, entre Albreda & Jilfray, à quatorze lieuës de l'embouchure. Ils y bâtirent un Fort, qu'ils auroient pû Tamesfort bàdéfendre aifément, s'ils y avoient eu des Citernes & des Magafins à l'épreutiparles Auve des bombes. Mais le défaut de ces deux avantages l'ayant exposé aux inglois. cursions des François & des (e) Pyrates, il sut pris plusieurs fois, pille, dé-Pris & rafé moli, & les affaires de la Compagnie Angloife reduites fi bas, qu'elles n'auroient jamais pû se rétablir sans l'ailithance du Parlement. Cet Etablissement portoit le nom de Jamesfort, & le tems de sa plus grande disgrace sut l'an-

par les François.

née 1695, où il fut pris & rafé par le Comte de Genes. A USSI-TÔT que cette nouvelle futarrivée en France, la Compagnie Francoife d'Afrique envoya ordre au Sieur Bourguignon fon Directeur Général au Sénégal, de prendre possession des ruines du Fort Anglois, & d'établir un commerce regle fur la Rivière de Gambra. Il éxécuta la première partie de cette commission (f) au mois de Septembre 1696; mais négligeant l'autre, il ne laissa personne dans le Fort pour y resider. Le Sieur Brue, qui retourna au Sénégal le 20 d'Août 1697, avec la qualité de Directeur, s'appliqua plus férieusement au progrès du Commerce sur la Gambra. Il y envoya, au mois de Septembre de la même année, une Barque qui éxerça le Commerce fur la Rivière jusqu'à Guioches, & qui fit les Traites nécessaires avec le Roi de Barra & les autres Princes du Pays. L'année fuivante, il y établit des CompdesComptons toirs à Albreda & à Jereja fur la Rivière de Bintam ou Vintain, où il mit un

fur laGambra.

cf(b) Si cela est vrai, comment cst-il arrivé que les Portugais ont été fi long-tens embar-Voyage d'Afrique par M. Moore, raffes à trouver la route de Guinée & même à doubler le Cap Bojader?

(c) Labat, Afrique Occidentale, Tom-IV. (f) Labat, Vol. IV. pag. 276.

Lo Good

(d) Voyez la confirmation de cela dans le

(e) Johnson, Histoire des Pyrates, pag. 231.

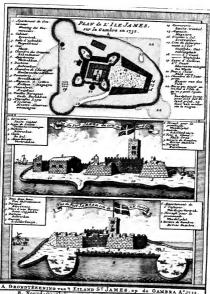

B. Noord-Oostlyk gezigt van 't Fort St JAMES.

C. Noord-Noord-Westlyk gezigt van 't Fort St JAMES.



un Facteur avec quatorze François. Plufieurs Chaloupes Françoifes remontérent affez loin la Rivière de Gambra, & renouvellérent le Commerce avec

les Nations qui en habitent les bords.

On pourroit s'étonner que les François n'eussent pas choisi pour leur établiffement la Ville même de Bintam, dont la fituation est plus favorable au François avec deux Roisne-Commerce que celle de Jereja. Mais loríque M. de Genes avoit pris Jamesfort, il avoit brûlé deux Chaloupes Angloifes qui se carénoient près de cette Ville; ce qui avoit tellement irrité l'Empereur de Foigny ou Fonia, dont Bintam est la Capitale, qu'il fut long-tems sans vouloir souffrir qu'ils s'établissent dans ses Etats. Ils se firent une autre querelle avec le Roi de Barra, dont ils prévinrent fagement les fuites. Brue ayant donné des ordres rigoureux pour arrêter l'Interlope, un Vaisseau de la Compagnie Françoise, nommé la Marianne, se faisit d'un Bâtiment Anglois sur lequel ce Prince avoit quelque in-

terêt. Mais le l'act ur [fut obligé de rendre le Vaisseau &] lui restitua de bonne grace cent Esclaves qui se trouvérent à bord. La conduite de cet Officier, après avoir été blàmée par la Compagnie, obtint ensuite des éloges

Iorfqu'elle fut mieux approfondie. Il avoit jugé qu'il valoit mieux renoncer

au petit avantage d'une faifie, que de fournir au Roi de Barra un prétexte pour piller le Comptoir François.

La Compagnie de France continua de jouir du Commerce jusqu'à la Paix de Ryswick, on Jamessort sut restitué à la Compagnie Royale d'Afrique qui n'avoit pas ceffe de fublifter en Angleterre. Elle y envoya M. Corker pour Gouverneur, au commencement de l'année 1699. Le Parlement d'Angleterre voulant rétablir ce f'ort fans aucune dépense pour l'Etat, rendit le Commerce libre dans la Rivière de Gambra, fous la feule condition de payer au Directeur de la Compagnie dix pour cent à l'arrivée de chaque Vaisseau, ou vingt pour cent à leur retour en Angleterre. Il est impossible de représenter quelle multitude de Vaisseaux Anglois cette permission conduisit en Afrique, & quelle confusion elle mit dans le Commerce. Chaque Capitaine se hâtant de préve-

1- nir les autres, pour être plûtôt chargé, le prix d'un Esclave monta [ à lilfray I jusqu'à quarante barres. Les Marchands Mandingos, qui n'en tiroient que quinze ou dix-sept de la Compagnie de France & de celle d'Angleterre. à Barakonda ou à Guioches (g), furent attirés à l'embouchure de la Rivière par l'espérance d'un profit qui compensoit avantageusement leurs peines. Ainsi les Agens des deux Compagnies se virent forcés de demeurer oitifs, & d'attendre patiemment la fin de ce ruineux commerce. Depuis le mois de Janvier 1600 (b) jusqu'au mois de Juin, tous ces Negocians particuliers ne transportèrent pas moins de trois mille fix cens Esclaves, répandirent dans le Pays plus de marchandifes qu'il n'en falloit pour pluficurs années.

La Compagnie Angloife ouvrit enfin les yeux fur fon imprudence. Elle

sentit qu'il auroit mieux valu ne rien recevoir du Parlement pour les réparations de Jamesfort, que d'accepter un bienfait pernicieux, dont l'effet manifeste étoit de ruiner son propre Commerce. Elle avoit espéré de nuire, par cette méthode,

BRUE. 1698. Querelle des

1699. Le Commerce de la Gambra eft reftitué. aux Anglois...

Impradence: de la Compagaie Angloife...

(g) Autrement Feir. [Onne doit pas être des François, des Portugais, des Anglois, furpris de voir porter deux, trois nones, & & & & C.] quelquefors plus au même fleux, c'etta dire (b) Angl. 1698. R. d. E. celui qu'il a dans le Pays, & celui qu'il a reçu

BRUE. 1699.

fur elle-même. Cependant M. Corker avoit établi des Comptoirs dans plusieurs endroits où sa Compagnie n'en avoit jamais eu. Outre ceux des bords de la rivière, & de Jereja, il en avoit à Joval (i), & à Portodali. Il avoit envoyé au Roi de Kayor, qu'on a vû paroître tant de fois fous le titre de Damel, quelques uns de fes Facteurs, avec des marchandifes, & l'ordre de les vendre à ce Prince avide fort au-desfous de leur prix, en les accompagnant de présens Son Direc- confidérables. Ces libéralités avoient eu fi peu de fuccès, que le Damel après teurGénéral y avoir promené les Facteurs Anglois de Ville en Ville, comme il avoit déja met le comfait dans une autre occasion, les avoit renvoyés sans payement, & fort heureux d'être échapés de ses mains. Corker avoit fait beaucoup plus. Il avoit vendu les marchandifes de la Compagnie au même prix, c'est-à-dire, aussi bas que les Vaiffeaux d'Interlope; il avoit employé la force pour fermer l'entrèc de la Rivière aux Bàtimens de la Compagnie Françoise; il en avoit arrêté quelques-uns; & fait feu fur les autres, fous prétexte qu'ils étoient fans

méthode au Commerce des François, & les plus grandes pertes tombérent

ble.

Il s'apperçoit de fa faute.

ouverte aux François. IL reconnut enfin fon erreur, & dans le chagrin de tant d'imprudences, il écrivit à la Compagnie Royale qu'il valoit mieux renoncer au dix pour cent, réparer le Fort William (k) à ses propres frais, & vivre en bonne intelligence avec la Compagnie Françoise, que de s'exposer tot ou tard à la nécessité d'abandonner le Commerce. D'un autre côté, il proposa au Directeur François un accommodement, par lequel le prix des marchandises devoit être réglé de concert entre les deux Compagnies, avec des mesures unanimes pour arrêter le commerce d'Interlope aussi-tôt que l'Acte de 1605 auroit été révoqué par le Parlement d'Angleterre. Il envoya dans cette vûe un Officier au Fort Saint-Louïs, le 10 de Novembre 1699, chargé de ses complimens pour Brue, & d'un projet de Concordat dont on nous a confervé les articles. I. Ou e la Compagnie Françoise conserveroit sur la Rivière de Gambra

Passeport. En un mot, il avoit déclaré dans toutes les occasions une haine

Projet d'un avec les François.

le même commerce dont elle avoit joui avant la guerre, c'est-à-dire, le droit d'entretenir des Comptoirs à Albreda & Jereja; & que les Agens vivroient, comme auparavant, en bonne intelligence avec ceux de la Compagnie Royale d'Angleterre.

II. Que la Compagnie Angloife, ayant eu avant la guerre des Comptoirs à Joal & à Portodali, elle continueroit de jouir des mêmes Privilèges.

III. Que la Barque Françoise du Sieur Desnos étant la seule qui eût été faille par les Anglois, elle feroit restituée à l'ordre du Sieur Brue; & que s'ils s'étoient portés à cette violence, c'étoit uniquement parce que le Sieur Desnos, sous prétexte de se rendre à Guikar (1) pour se faire payer de quelques dettes, avoit éxercé un Commerce illicite, & menacé outrageusement le Général Anglois de détruire fon Fort.

IV. Que comme il venoit encore un fi grand nombre de Vaisseaux d'Angleterre, il paroiffoit impossible d'établir actuellement un Tarif pour les Esclaves;

<sup>(</sup>i) Joal, Juali, ou Joals. (1) Ce lieu est nommé ailleurs Ginhor; (F(k) ou plutot William-Mary; c'est le nom c'est vrai semblablement le même que Jour. qu'on donnoit alors à lamesfort.

claves; mais que cet article feroit réglé auffi-tôt que le Général Anglois au-

roit reçu les ordres de sa Compagnie.

V. Our la Compagnie Royale d'Angleterre ne pouvant chagriner les Marchands particuliers, tant qu'ils seroient autorisés par l'Acte du Parlement, le Genéral François ne devoit pas prendre en mauvaise part qu'elle leur accordat fon fecours dans l'occasion.

BRUE envoya cette réponse aux Anglois, par le même Officier. I. Ou'on étoit convenu, par la Paix de Ryswick, que les Conquêtes seroient restituées de part & d'autre, & toutes les affaires rétablies dans le mê-

me état où elles étoient avant la guerre. Qu'avant la guerre, le Commerce de la Compagnie Angloife étoit borné à la Rivière de Gambra; au lieu que celui des François s'étendoit par Lettres Patentes depuis le Cap-Blanco jusqu'à la Rivière de Sierra Leona; que la Compagnie Françoise avoit toûjours eu le même droit que les Anglois de commercer sur la Rivière de Gambra, témoins les Comptoirs qu'elle avoit toûjours entretenus à Albreda & à Jereja: qu'assurément on ne pouvoit lui contester d'en avoir autant que les Interlopiers Anglois & Portugais: qu'il étoit de l'intérêt mutuel des deux Comagnies de s'unir dans un commerce libre, & d'établir pour les marchandises un Tarif auquel les Négres feroient forcés de se soûmettre, lorsqu'ils ne pourroient plus prendre avantage de la mauvaise intelligence des deux Nations pour troubler le Commerce.

II. Que la Compagnie Angloise étant limitée à la Rivière de Gambra, il n'étoit pas raisonnable qu'elle prétendit s'établir à Joal & à Portodali, puis-

que c'étoit empiéter sur les Droits de la Compagnie Françoise.

III. Que le Sieur Brue se promettoit de l'équité du Général Corker qu'il restitueroit au Sieur Marchand, Magasinier de la Compagnie Françoise à Albreda, la Chaloupe & les effets qui avoient été faisis, suivant l'Inventaire qui seroit délivré: qu'à l'égard du Sieur Desnos, le Sieur Brue auroit rendu au Général Anglois la justice qui étoit dûe à son caractère, s'il est pris la peine de la demander; que le Sieur Brue avoit déja rappellé Defnos pour lui faire rendre compte de sa conduite; mais qu'il prioit le Général Anglois d'éviter à l'avenir toutes les voyes violentes, qui ne pouvoient servir qu'à rompre l'harmonie & l'amitié que les François souhaitoient d'entretenir.

IV. Qu'il fouhaitoit ardemment que le Général Anglois voulût repréfenter à sa Compagnie la nécessité de faire, pour le prix des Esclaves, un Tarif qui fût commun aux deux Nations, & que les Officiers des deux Compa-

gnies fussent obligés d'observer fidellement.

V. O D'A VE c toute la déférence qui étoit dûe au Parlement d'Angleterre. il ne faifoit pas difficulté de dire, qu'il y avoit eu de l'injustice à donner la liberté du Commerce aux Marchands particuliers, au préjudice non-feulement de la Compagnie d'Angleterre, mais de celle même de France, dont les interêts dans cette occasion n'étoient pas différens.

BRUE finissoit en exhortant M. Corker à presser sa Compagnie d'employer tout son crédit pour faire supprimer la permission du Commerce particulier; & lui promettoit d'engager la fienne à s'unir, pour représenter au Parlement l'importance de cette suppression (m). L'INCLI-

( m) Labat, Tom. IV. pag. 302, 89 fuit.

BRUK. 1699.

Réponse du Général Fran-

### VOYAGES DES FRANÇOIS EN

BRUE. 1699. Voyage que Brue fait à la rivière de Gambra. 1700.

L'inclination que Brue avoit à fixer, avec la Compagnie d'Angleterre, un Tarif ou un prix réglé pour les marchandifes, fur un pied dont les deux Nations puffent tirer autant de fatisfaction que d'avantage, lui fit naître la pensée d'entreprendre un voyage à la rivière de Gambra, sur la Princesse. Vaisseau de trente-deux piéces de canon. Il entra dans cette rivière le 10 de Février 1700. Son premier foin fut d'envoyer faire des complimens au Général Corker. Mais apprenant qu'il étoit alle à Kachao, il prit ee tems pour visiter les Comptoirs d'Albreda, de Jereja & de Bissao (n). En chemin il fe faifit d'un Vaisseau Hollandois nommé l'Anne, qui faisoit le Commerce fur eette Côte. Comme il falloit paffer devant James pour se rendre avec sa prife au Comptoir d'Albreda, il falua les Anglois de neuf coups de canon, & leur envoya un de fes Officiers pour sçavoir quand leur Général pourroit recevoir fa vifite. Ils répondirent à fon artillerie coup pour coup. Le lendemain un Capitaine de Vaisseau, nommé Joanes (0), vint faire les compli-

Il fe préfente devant lames-

> mens de M. Corker au Général François, & l'affürer qu'auffitôt qu'il feroit délivré de fa goute, il s'empresseroit de l'aller voir à Albreda.

Politeffes nt'il reçoit des Anglois.

CEPENDANT on convint que Joanes iroit prendre Brue à Albreda, lorfque Corker commenceroit à se porter micux. Il s'y rendit trois jours après, avec deux magnifiques Barques, au bruit des trompettes & des hauthois. Sept Vaisseaux Anglois, qui étoient à l'anere dans la rivière, déployèrent leurs pavillons au passage du Général François & le faluèrent de leur artillerie. En descendant, il trouva le Lieutenant du Fort & tous les Capitaines des Vaisfeaux affemblés pour le recevoir. La Garnifon étoit fous les armes. Corker, · qui n'étoit pas encore bien remis de fa goute, ne laissa pas de venir en pantouffles au-devant de lui jusqu'à la porte. Après le premier compliment, les deux Généraux entrèrent dans une grande fale, où la table du festin étoit déja préparée. Elle étoit faite en longueur. Corker fit placer Brue au fommet. Il se mit à sa droite, & le Lieutenant du Fort à sa gauche. Les Officiers François furent placés d'un côté, & les Capitaines Anglois de l'autre. On fervit beaucoup de groffe viande, & des pâtés de différentes fortes. Le vin, le punch, le fangris (p) & l'eau-de-vie brûlée ne furent point épargnés. Les fantés des Rois de France & d'Angleterre, des Compagnies Angloife & Françoife, & des deux Généraux furent bûes avec autant de décharges de l'artillerie du Fort. Enfin, la fête ayant duré jusqu'à deux heures après minuit (q), Brue fut reconduit à Albreda & falué comme en arrivant partous les Vaisseaux Anglois.

Il recoit leur vilite à fon tour.

DEUX jours après cette visite, il reçut celle de Corker, qui s'étoit promis de le furprendre, mais qui se trouva fort loin de ses espérances. Les Anglois furent furpris de la magnificence avec laquelle ils furent traités, & tout prévenus qu'ils font en faveur de leurs propres ufages, ils convinrent que rien n'approchoit de la galanterie des François. A l'égard du cérémonial, il fut le même qu'à Jamesfort. Le Général Anglois & ses Officiers se retirèrent fort fatisfaits à une heure après minuit, après être convenus avec Brue de se revoir le lendemain sur le Vaisseau Anglois du Capitaine Brown, qui

<sup>(</sup>n) Voyez fon Voyage à Biffao.

(a) Peut être faut-il lire Jones.

(b) I abat renvoye à fon Voyage dans les

Isles de l'Amérique pour la description duPunch & du Sangris.

<sup>(</sup>q) Angl. jusqu'à deux heures de nuit.

qui étoit entre Albreda & Jilfray. Mais la fêtc & les plaisirs avoient été pousses si loin, qu'on sut obligé de remettre cette assemblée au 19 d'Avril,

1700. & de régler qu'elle se seroit sans cérémonie dans le Fort. BRUE s'y rendit, & la conférence s'ouvrit après le dîner. Corker parut Conférence dans le Fort Anglois.

fort disposé à suivre toutes les vûes du Général François; mais ses pouvoirs n'étant pas affez étendus pour rien conclure fans le confentement des Capitaines qui étoient à l'ancre dans la rivière, il devint nécessaire de les faire inviter à l'affemblée, quoiqu'il fût aifé de prévoir qu'ils ne goûteroient pas des réfolutions qui devoient mettre fin à leur Commerce. Cependant avant été appellés, Brue leur représenta le préjudice extrême que les Marchands particuliers apportoient au Commerce des deux Nations, en fournissant aux Négres des marchandifes au-deffous de l'ancien prix; ce qui leur avoit donné l'occasion d'augmenter à l'excès celui des Esclaves & des provisions. Pour remédier à ce défordre & rétablir le Commerce sur l'ancien pied, il leur demanda la permitfion de proposer quatre articles (r).

I. Ou e si l'on vouloit couper désormais la source à toutes les contestations, il falloit nécessairement fixer les lieux où les deux Compagnies avoient le droit du Commerce, foit ensemble, soit séparément ; que, dans cette vûe, il falloit que les Comptoirs des deux Compagnies à Joal & à Portodali commençaffent par se retirer de ces deux lieux, jusqu'à ce que le fond des affai-

res fût ajusté entre les Supérieurs respectifs.

II. Que si les Anglois persistoient, après cette convention, à faire le Commerce du côté de Joal & de Portodali, les François aurojent la même liberté

fur la rivière de Gambra.

III. Qu'i L paroissoit [peu] convenable aux intérêts des deux Compagnies que le Gouverneur Anglois fit faisir & confisquer les Vaisseaux Portugais qui viendroient commercer dans la Gambra; [feulement parce qu'ils font munis des marchandifes de France, puisqu'il doit être libre aux François de leur en vendre comme aux Négres, qui autrement se rebuteroient, & cesseroient de venir traiter avec eux, si leurs marchandises ne pouvoient pas être transportées avec fürete.

IV. Que si le Tarif n'étoit pas bientôt réglé, suivant le quatrième article du Mémoire qu'il avoit envoyé au Général Anglois, le Commerce de l'Europe étoit perdu fans ressource, puisque les Negres ne cessoient pas d'augmenter de jour en jour le prix de leurs marchandiles & de diminuer celui des marchandifes de l'Europe. Il en donnoit pour éxemple le prix des Esclaves, qui étoit monté à trente ou quarante barres par tête, tandis que celui de la Compagnie n'avoit jamais surpassé vingt ou vingt deux Barres.

BRUE reconnut bientôt que ses propositions ne s'accordoient pas avec les intérêts de la plus nombreuse partie de l'Assemblée. Les Capitaines étant fortis un moment avec leur Genéral, rentrèrent presqu'aussi-tôt, & Corker

répondit à Brue en leur nom, que fans un ordre exprès de la Compagnie d'Angleterre, autorifé par le Parlement, ils ne pouvoient confentir au Ta-Prif proposé entre les deux Nations, [ni empêcher les Anglois de venir trafiquer dans la Rivière, des qu'ils seroient munis de la permission du Parlement,

(r) Labat, Tom. IV. pag. 310 & fuiv.

III. Part.

Articles propofés parBrue.

Difficultés de la part des An-

#### VOYAGES DES FRANÇOIS EN 354

BRUE. 1700. & en payant les dix pour cent.] qu'ils ne troubleroient pas les François dans la possession de leur commerce à Albreda & à Jereja, mais qu'ils ne leur accorderoient jamais la liberté de remonter plus haut dans la rivière, puisque les François la leur avoient ôtée dans celle du Sénégal; qu'à l'égard de la Felouque du Sieur Defnos, qui n'avoit été qu'arrêtée, elle feroit rendue au Sieur Brue lorsqu'il voudroit la demander: que la proposition d'interdire aux Anglois le commerce de Joal & de Portodali regardoit le Parlement d'Angleterre, qui prendroit soin sans doute de régler cet article; & que la restitution du Vaisseau de William-Jane (s) contribueroit à terminer la-dessus tous les différends.

Telle fut la fin de la conférence. On prit de part & d'autre le Mémoire de ce qui s'y étoit passé; & les deux Genéraux se séparèrent avec de grands opinion, se flatta qu'il employeroit son crédit auprès de la Compagnie An-

temoignages d'amitié & de civilité. BRUE s'étant apperçu que le Général Anglois favorifoit fecrétement son

La Compagnic Angloinouvenu Gouverneur.

gloise pour avancer le succès de ses intentions. Mais Corker sut rappellé vers la fin d'Avril, & le Sieur Pinder nommé pour lui fuccèder. La Compagnie d'Angleterre envoya dans le même tems à Jamesfort une Compagnie de Grenadiers, avec des Ouvriers pour la réparation du Fort, qui portoit encore des marques de l'expédition de M. de Genes. Brue ne manqua point d'écrire au nouveau Général pour le complimenter sur son élévation, austi-bien qu'au Sieur Corker, pour le féliciter du bonheur qu'il avoit de quitter un climat si préjudiciable à fa fanté, & d'aller jouir dans fa Patrie (t) des richesses qu'il avoit acquiles en Afrique. Pinder en recevant la Lettre du Général François, lui envoya fon Lieutenant, avec fon Chapelain & le Capitaine du Vaisseau qui l'avoit amené pour lui rendre ses politesses. Ils s'assemblérent plusieurs fois; & cherchant tous deux les veritables intérêts de leur Compagnie, ils formèrent enfin un plan de paix & de commerce, qu'ils entreprirent de faire approuver à Paris & à Londres. En même tems Pinder communique au Général François un Mémoire (v) présenté au Parlement d'Angletere par la Compagnie Royale d'Afrique, en lui apprenant qu'il y avoit lieu d'espérer que les foins des Ambaffadeurs des deux Couronnes dans les Cours refpectives produiroient bientôt une parfaite intelligence.

Espérances d'accommodement.

Raifons qui les font manquer.

APRÈs beaucoup d'efforts, Brue perdit l'espérance de réussir dans ses vûes. Quojoue le Gouverneur Anglois les approuvat, les Marchands particuliers, dont les intérêts étoient fort différens de ceux de la Compagnie, ne cefférent pas de s'y oppofer; &, par leur crédit ou leurs libéralités, ils obtinrent du Gouvernement d'Angleterre un Vaisseau de guerre de cinquante pièces de canon pour affürer leur Commerce.

Aussitôt que ce Vaisseau, nommé le Rochester, sut arrivé dans la ri-Un Vaiffeau

Anglois se pré-vière (x) de Gambra, le Capitaine Mayn, qui le commandoit, écrivit à fente devant Brue que sur diverses plaintes des Sujets de l'Angleterre, qui accusoient la Gorce. Compagnic

dr(s) Le Vaiffeau qui é:oit commandé par le mille einq cens livres fterling. Capitaine Berfort, fut enlevé par les François à Portodali, & contifqué par un arrêt du Con-Or(v) Ce Mémoire se trouve au long dans Labat, Tom. IV. pag. 328. jufqu'à 334feil, donné à Paris, le 24 d'Avril 1700.

(t) il avoit gaggé en peu de tems treize

(x) Il étoit arrivé le 12 de Mars 1701.

Compagnie Françoise de les troubler dans leur commerce, & d'avoir fait faifir plufieurs Bâtimens Anglois, contre les articles formels du Traité de Ryfwick, le Roi fon Maître l'avoit envoyé pour protéger le Commerce Anglois fur cette Côte, & pour demander la restitution des Vaisseaux saiss. particulièrement celle du Brigantin le Saint-Georges. La réponse du Général François n'étant pas venue auffi-tôt que Mayn l'attendoit, il fortit de la rivière pour aller mouiller devant Gorée, hors de la portée du canon, & dé-

I700.

pêchant un de ses Officiers à Brue avec le pavillon blanc, il lui fit demander si sa Nation étoit en paix ou en guerre avec les Anglois. [On répondit qu'on étoit en paix. Alors] le Député déclara aux François que le Vaisseau qui avoit mouillé dans leur Rade étoit un Vaisseau de guerre Anglois de cinquante piéces de canon; que si le Fort lui faisoit l'honneur de le saluer, les Anglois rendroient coup pour coup; mais qu'ils demandoient du moins que le Fort fit feu de deux pièces, pour leur faire connoître qu'on n'étoit pas en guerre avec eux. Brue répondit que ce n'étoit pas l'usage des Forts Royaux de saluer les premiers; mais que si les Anglois vouloient commencer, on leur rendroit coup pour coup. L'Officier Anglois n'espérant plus de faire tomber Brue dans le piége, lui demanda une réponfe à la Lettre du Capitai- Officiers. ne. Elle lui fut accordée fur le champ. Brue lui marquoit qu'il lui avoit envoyé la copie (y) d'un Arrêt du Conseil d'Etat, datté le 24 d'Avril 1700, ... dans lequel il trouveroit les explications qu'il demandoit, fur-tout par rapport au Vaisseau le William-Jane, qui malgré les représentations du Lord Manchester, Envoyé d'Angleterre à Paris, & quoiqu'il eût payé dix pour cent à la Compagnie Angloife, avoit été déclaré de bonne prife; que le Brigantin le Saint-Georges, que Mayn réclamoit, ayant été pris sans permission & fans passeport, étoit encore plus sujet à confiscation. Il ajoûtoit que toute fa paffion étoit de vivre en bonne intelligence avec les Anglois, fujvant les ordres du Roi fon Maître & ceux de fa Compagnie, pourvû que les Anglois ne fissent rien de propre à la troubler. Après avoir reçu cette Lettre, Mayn Ils se retirent. leva l'ancre & s'éloigna de Gorée.

Artifices des

Les Officiers de la Compagnie Angloise furent bientôt forcés de reconnoître que les propositions de Brue, étoient ce qu'ils pouvoient accepter de plus utile. La guerre ayant éclaté dans l'Europe, toute la diligence qu'ils apportérent à mettre Jamesfort en état de se désendre, ne l'empecha point d'être pris & pillé. au commencement de 1703 par le Sieur de la Roque avec un feul Vaisseau; & l'année suivante, il fut pillé par Henri Baton, Armateur de la Martinique, qui montoit un Brigantin nommé le Fanfaron, avec cent vingt hommes. Ainli le Commerce de la Compagnie Angloise fut réduit si bas sur cette Côte, qu'elle le Commerce de la Compagnie ringione lui reduit il bas la cette concurralité, proposée par fe vit obligée de proposer à la Compagnie Françoise un Traité de neutralité, la Compagnie

Neutralité dont les articles furent fignés à Londres le 8 Juin 1705 par les Agens des Angloife.

deux Partis. On nous en a confervé la fubstance. Que les deux Compagnies ordonneront à leurs Gouverneurs & leurs Articles dref-Officiers dans tous leurs Établiffemens fur la Côte d'Afrique, depuis le Cap fés. Blanc jusqu'à la rivière de Sierra Leona, de vivre en bonne intelligence & de s'aider réciproquement contre les Négres ou quiconque entreprendroit de

troublet

(y) Voyez cette Copie dans Labat Tom. IV. pag. 339. juíqu'à 345.

B R U Z.

troubler leur Commerce. II. Que la Compagnie Angloife s'engage à ne pas permettre qu'aueun de ses Officiers, de ses Agens, & de ses Commandans de Vailleaux, attaque ou ehagrine, par Mer ou par Terre, aueun Fort, aueun Comptoir, ni aueun autre Etablissement de la Compagnie Françoise, depuis le Cap Blane jusqu'à la rivière de Sierra Leona; ni aucune Barque, Vaisscau, ou Bâtiment de la même Compagnie, éxerçant le Commerce dans les rivieres ou fur la Côte. III. Que la Compagnie Françoise du Sénégal promet les mêmes égards pour la Compagnie Angloife entre le Cap Blane & les rivières de Sierra Leona & de Scherbaro inelulivement. IV. Que si quelque Vaisseau de l'une ou l'autre Compagnie étoit pris par les Armateurs, les Pyrates, ou les Vaisseaux de guerre de la Nation opposée, cette violence, qu'aueune des deux Compagnies ne peut prévenir, ne sera pas regardée comme une infraction du Traité. V. Que les deux Compagnies s'employeront auprès de leurs Cours respectives pour obtenir que les Vaisseaux de guerre de l'une & l'autre Nation ne commettent pas d'hostilités dans les bornes qu'on a nommées. VI. Que pour l'éxécution de ces articles, le Traité sera déposé entre les mains du Sieur André de la Porte à Leyden, & qu'on s'engage de part & d'autre à le figner & le ratifier auffi-tôt que la défenfe du Commerce fera levée par les deux Cours. VII. Qu'on promet aussi de ne rien négliger des deux eôtés auprès du Ministre de chaque Nation, [ pour que eet accord ait son entier ef. > fet.] VIII. Que les deux Compagnies donneront ordre à leurs Gouverneurs, leurs Facteurs & leurs Agens de se rendre fidélement les Déscreeurs (z). PENDANT que Bruc étoit au Comptoir d'Albreda, il eut deux Avantures

Deux Avantures de Brue.

remarquables. La première fait honneur à fa continence, dans l'attaque qu'elle requi d'une fameufe Courtifaine du Pays. C'écit une finame de diffinition, fille d'un Roi, & veuve d'un Portugais. Elle n'avoit pas été moins galante pendant fon mariage que depuis qu'elle étoit veuve; & fes charmes ayant fait impreffion fur le Roi de Barra, elle avoit fait avec hii quelques marchés fort avantageux. L'Auteur loue la beauté de fa taille & celle de fon vifage. Elle étoit adroite & rufée. Elle parloit en perfection les langues Françoife, Angloité & Portugaife. Elle fayaroit même écrire dans ees trois langues. Ses richelfes, la beauté de fa maifon & la multitule de fes Domettiques relevoient encore l'éclat de fes qualités perfonnelles. Elle fe nommoni. la Signas Belinguess. Jamais femme ne fut plus éxercée dans l'art de plaire & ne conout mieux celui de ruiner fes Amans. Puldieurs Européens en ont fait une expérience qui leur a coûté bien cher. Cependant l'intérêt de la Companie obligeoit les râteiteurs d'entretenir fon amitié par des préfens.

Caractère d'une Courtiane du pays.

Bau nayam pă fe dispenser de lui rendre une visite, elle le reçut dans une grande fale, ouverte de trois côtés, la manière des Portugais, & fort bien ornée de fauteuils & de tapisferies (a). Il ne paroit pas qu'il eut deffein de rendre fa visite fort longue. Mais la Signora, qui pensiót a le mettre au nombre de se conquetes, le recinta diner avec les carelles les plus stateus et. Le repas fut fervi lore proprement. D'abord il ne manquoir inen à la beaute du linge. Le premier service constitoit en fruits du Pays, tels que des circons, des oranges, des melons, & deux ou trois softeste de bananes & de

Repas qu'elle donne à Brue.

Loggle

### DIFFERENTES PARTIES DE L'AFRIQUE, LIV. VI. CHAP. VII. 357

kurbatis. Il fut relevé par trois Poulets au ris , où le poivre dominoit beau-Coup, & par deux Pintades défossées, & farcies. On les écorche pour se servir de la peau qu'on remplit de leur chair hachée, avec des jaunes d'œufs, des épiceries, & autres affaisonnemens, qu'on fait cuire dans de bon bouillon.] Pour rôti, c'étoient des Poulcts gras, du Mouton & d'autres viandes, accom-pagnées de Jambons & de Langues à l'Européenne. Les liqueurs furent d'excellent vin de palmier, & du punch. La Signora ne but que de l'eau pendant le

dîner, mais elle prit un peu de punch au Dessert. Elle entretint la Compagnie Havec tout l'agrément possible. [Brue, ou son Editeur, passe modestement sur les efforts qu'elle fit pour plaire, & se contente de remarquer que I si elle

perdit ses peines, ce ne sut pas pour les avoir épargnées.

ELLE étoit vêtue d'une chemise d'homme, fort fine, avec des boutons d'or au gol & aux poignets. Par-deffus, elle portoit un corfet de fatin à la Portugaife; & pour jupe une de ces belles éroffes du Cap-Verd, qui se nomment Pagne alte. Sa coeffure étoit une forte de turban de mouffeline blanche brochée d'or, qui s'élevoit un peu fur le front. Elle avoit un colier de grains d'or entremélés d'ambre & de corail; & de très-belles bagues presqu'à tous les doigts. Cette parure ne contribuoit pas peu à relever ses charmes naturels. Brue lui fit un fort beau présent, & se crut fort heureux d'être échapé aux

piéges d'une femme si dangereuse (b).

Sa seconde Avanture sut avec un Imposteur Négre, qui se donnoit pour Prophéte, & qui se prétendoit inspiré du Ciel pour découvrir les secrets les d'un imposplus cachés. Il se vantoit de pouvoir se rendre invisible, & faire entendre sa voix à toutes fortes de diffances. Ses disciples & ses Partisans attestoient la vérité de ses miracles, & la confirmoient par cent relations fabuleuses; de sorte que le Peuple, toûjours crédule & passionné pour les nouveautés, donnoit avidement dans le prestige. Ce Charlatan se disoit envoyé du Ciel pour rétablir l'ordre & la justice; & prenoit le titre de Mamayenbuk, c'est-à-dire de grand Justicier. Il étoit sans cesse accompagné d'une multitude armée de ses Disciples. On n'approchoit de lui qu'avec des marques extraordinaires de foûmiffion. S'il parloit, tous les Affiftans demeuroient dans un profond filence. Il auroit été dangereux de le contredire ou de révoquer en doute la vérité de fa Miffion. Enfin la faveur du Peuple l'avoit rendu fi redoutable, que fi fa prudence & sa conduite avoient répondu à son imprudence, il n'auroit pas eu de peine à s'élever sur le Trône. On voyoit courir de toutes parts des troupes de Négres, pour se mettre sous sa protection; car ceux à qui il donnoit une fois le titre de ses enfans ne se croyoient plus soumis à l'oppression du Roi & des Grands. Dans sa marche, il se faisoit précéder d'un petit tambour. S'il ouvroit la bouche pour prêcher ou pour parler, c'étoit avec un ton d'autorité qui faisoit trembler le Peuple, & qui disposoit tous ses Partisans à lui rendre une obéissance aveugle.

BRUE, paffant un jour près d'un Bois, fut furpris d'y voir une nombreuse Assemblée. S'étant avancé vers un grand arbre, qui sembloit attirer les regards de cette Populace, il apperçut des habits fuspendus. C'étoient ceux de l'Imposteur; & les Négres paroissoient persuadés qu'il y étoit lui-même, quoi-

Sa parure-

1700.

Avanture teur Neareviron trente ans.

BRUE. 1700.

que par la vertu de ses secrets il se rendît invisible. Brue, qui étoit à cheval, voulut s'approcher davantage, pour éxaminer mieux en quoi confistoit l'artifice; mais tout le Peuple s'efforça de l'arreter par de grands cris, en le menaçant d'une mort certaine, s'il avoit la hardiesse de toucher aux habits. Ses Laptots mêmes, le voyant fourd aux prières & aux menaces, se mirent

Brue détruit fes pretiges. à pleurer, comme s'ils euffent déja perdu leur maître. Cependant il arriva au pied de l'arbre, & frappant les habits d'une canne qu'il avoit à la main. il fit voir à l'assemblée qu'il n'y avoit rien d'extraordinaire (b). Le Prophéte apprenant cette insulte, déclara qu'il avoit pardonné au Général François, parce qu'il se sentoit de l'affection pour lui, & qu'il sçavoit qu'un jour il devoit se convertir. Après cet incident, Brue eut la curiosité de le voir. Quelques présens qu'il lui envoya le déterminèrent à se rendre au Comptoir, mais suivi d'un grand cortége. Sa robe d'écorce d'arbre étoit si longue qu'elle traînoit à terre, quoiqu'il s'en enveloppat la tête pour se cacher la moitié du vifage, & qu'il eût aussi les mains couvertes de ses grandes manches. Brue lui fit faire diverses questions par ses Interprétes. Mais il ne fit aucune réponfe. De tems en tems il fe mettoit à danser au son de son tambour. La couleur de sa peau étoit fort noire, & son âge paroissoit d'en-

Il reçoit une vifite au Comptoir.

> (b) C'étolt-là sans contredit une preuve volt pas plus d'apparence d'un Corps que dans incontettable que l'Imposteur n'étoit pas en les Habits de cet impolleur? Dijons vrai; on Corps dans ces habits. Mais cette preuven'as'expose à un grand ridicule quand on méptit'elle pas la même force contre la préfence corfe chez les autres ce qu'on fait profeilion de porelle de Jefus-Christ dans l'Hottie, où l'on ne croire dans fon Pays.

# 以公司以母兄母兄母兄母兄母兄母兄母兄母兄 CHAPITRE

Voyage du Sieur Brue, d'Albreda à Kachao.

PENDANT le féjour que Brue fit au Comptoir d'Albreda, il forma le desfein de quitter les bords de la rivière pour s'avancer par terre jusqu'à Kachao (a); moins dans la vûe de fatisfaire fa curiofité, que dans la réjolution d'y établir un nouveau Commerce, & d'éxaminer, par ses propres veux. ce qu'il avoit à se promettre du Pays, sans se sier aux Oniciers subalternes, qui ont toujours beaucoup d'intéret à cacher une partie de la vérité à leurs

gard des Subalternes. Départ du Général.

Défiance nécessaire à l'é-

> It partit d'Albreda, fans autre fuite que deux Facteurs, fon Chirurgien, ses Domestiques, & un petit nombre de Laptots, pour le transport de son bagage & de quelques marchandifes dont il vouloit faire des préfens fur la route. En traversant la Rivière de Gambra, il rendit une visite au Gouverneur Anglois de Jamesfort, qui le reçut fort civilement, & qui lui donna pour guide un de ses Officiers, fort verie dans la connoillance du Pays, &

<sup>(</sup>a) Les François prononcent Kirkim. Les vent Kachero, & prononcent Kirkim.] Portugais écrivent Chaches. [Les Auglois écri-

DIFFERENTES PARTIES DE L'AFRIQUE, LIV. VI. CHAP. VIII. 350

rades différentes langues des Négres. [ Il fit aussi mettre dans les Chaloupes BRUE Françoifes, de la Bierre, des Liqueurs, des Jambons, des Langues fumées, & 1700.

des l'romages d'Angleterre. ]

DE Jamesfort, il entra dans la Rivière de Vintain, ou Bintam, qui se iette dans la Gambra du côté du Sud, une lieuë au dessus du Fort Anglois. Les Européens l'ont nommée la Rivière de Saint-Grigou. L'entrée en est facile & le Canal profond. Ses rives offrent, fur la droite, des Collines chargées de grands Bois; & fur la gauche, de vastes plaines, ou des prairics qui s'étendent à perte de vûc. La Ville du même nom est située sur la Situation de rive droite, au pied d'une Colline, & couverte d'arbres qui garantiffent la Ville de Vinles maifons de l'ardeur du Soleil. Brue prit fon logement au Comptoir Anglois.

IL trouva dans cette Ville quantité de Portugais, qui s'y font fait des établiffemens, & qui ont une plus belle Eglife qu'à Jilfray (b). Leurs Chefs fe rendirent auprès du Général François en habits de cérémonie; c'est-à-dire, vétus de longues robes noires, avec l'épée au côté, le poignard à la ceinture, de grands chapelets à la rain gauche, qui pendoient sur le pommeau de leurs épées, des chapeaux plats comme ceux des Quakers, & de longues moustaches. Ils firent un compliment fort grave, qui sut suivi de présens & Portugais qui d'offres de fervice. L'Alkade, ou le Chef Negre de la Ville, vint faire auffi s'y font étasa cour au Général, qui le renvoya fort satisfait avec quelques flacons d'eaude-vie. Le foir, Brue rendit visite à coux de qui il l'avoit recue, & crut en devoir une aussi à la femme d'un Capitaine Anglois, nommé Agis, C'étoit une Mulatre, qui n'avoit pas encore trente ans, grande, bien-faite, & d'une figure agréable, mais sans beauté. Elle avoit épousé en premières nôces un Portugais, qui l'avoit laissée veuve dans une grande jeunesse, avec un bien affez confidérable. Aussi sa maison & le nombre de ses domestiques répondoientils à sa fortune. Brue la trouva sous son portique, assise sur une natte, avec Brue rend à trois servantes Négres qui filoient du coton autour d'elle. Aussi-tôt qu'elle cut Madame Aapperçu la Compagnie du Général, elle se sit apporter un pagne pour se couvrir. Ses fileufes se retirerent. Il ne resta qu'une de ses filles, & deux . Esclaves Négres qui se tinrent debout derriere sa chaise; car elle en pritune, après en avoir fait donner à toute la Compagnie. Elle parloit fort bien les Langues Portugaife & Angloife, elle ne scavoit le François que pour l'enten-

APRÈS les premiers complimens, une de ses Esclaves, jeune & fort jolie, mais vétue avec peu de modeftie, préfenta au Général du Kola dans un bassin d'étain. C'est un fruit fort estimé des Portugais. Il est amer, & jaunit les dents & la falive. La meme Esclave lui offrit ensuite, dans une coupe de terre de Portugal, de l'eau fraîche, qu'il ne trouva pas meilleure après avoir mangé du Kola, quoique les Portugais en ayent cette opinion. Madame Agis fit voir au Gouverneur deux petits canons de cuivre, qui avoient appartenu à fon premier Mari. Brue promit de les acheter. Elle l'invita à diner le jour suivant. Comme il lui reconnut l'esprit adroit, & qu'il avoit appris qu'elle étoit fort bien à la Cour de l'Empereur de Foigny ou Fonia, il accepta volontiers fon invitation. Le Capitaine Agis [ étoit un homme entreprenant;

(b) cet endroit est à deux milles d'Albreda. (c) Labat, Tom. V. pag. 1. & Juiv.

BRUE. 1700.

entreprenant; on la vu jusques sur la Rivière de Falemé, à une journée du Fort Saint Pierre de Kanjura. II] étoit alors à Barakonda. Quelques mois après, ayant trouvé à son retour que sa semme étoit accouchée d'un petit Negre, & la foupçonnant de l'avoir eu de l'Alkade, avec lequel il préten-Effet barbare doit avoir découvert qu'elle étoit en commerce de galanterie ; il poussa la de la jaloutie. rage jusqu'à écraser l'enfant dans un mortier, & le jetter ensuite aux chiens. Sa femme, épouvantée de cette barbarie, prit pendant quelque tems le parti de se cacher; mais ils se réconcilièrent ensin, & recommencerent à vivre

enfemble. VERS le foir, Brue fit une promenade autour de la Ville, pour observer les bords de la rivière, & le grand nombre de ruisscaux qui s'y jettent. Il y vit une si prodigieuse quantité d'Abeilles, [ sur les Mangles ou l'aletuviers, 15 dont les bords de la rivière font couverts, I qu'il ne fut pas surpris que le Pays produise tant de cire. Les Habitans de cette Contrée sont distingués par le nom de Flups ou Floupes. Ils ont une langue, ou plûtôt un dialecte qui leur est propre, Leur Religion n'a pas d'objet fixe; ou s'ils ont quelques Divinités, ils ne leur rendent que des adorations arbitraires. Ceux qui habitent l'intérieur des terres font farouches, & fouvent cruels pour les autres Negres qui passent dans leur Pays, à moins qu'ils ne foient à la fuite de quelque Européen. A Bintam, & dans les lieux voifins, ils ont le naturel beaucoup plus doux. Ils aiment les Etrangers, ils font de bonne foi dans le Commerce; mais comme ils ne font pas capables de tromper, ils n'aiment pas non plus qu'on abuse de leur simplicité. Brue passa quatre jours à Bintam, pour y jetter les sondemens d'un Comptoir, qui reçut bientot sa persection. Elle ne sut d'abord retardée que par l'absence de l'Empereur, qui étoit allé secourir le Roi de Komba contre ses

Caractère des Habitans du Pays.

Etabli:Tement d'un Comptoir Fran-

Sujets rebelles. [LE cinquième jour après fon arrivée,] le Général François quitta Bintamy pour se rendre à Jereja. La distance n'étant que de sept lieues, il étoit à peine fix heures lorfqu'il y arriva; mais les Crépuscules sont si courts dans ces Régions Equinoxiales, que la nuit le furprit tout-d'un-coup. Il fut reçu dans cette Ville avec de grands honneurs, par l'Alkade Négre, par les Portugais, & par les Facteurs des Comptoirs Anglois & François. Le lendemain, il se rendit au Palais du Roi, qui n'est qu'à une demie-lieue de la Ville. Ce ne sut pas fans difficulté qu'il se procura des Chevaux pour son cortège. Ils sont non-seulement rares dans le Pays, mais petits & fort mal-faits. La plus grande partie du commerce s'y fait par eau.

Brue se rend à Jereja.

> LES cabanes du Roi sont en affez grand nombre pour former un petit Village. Brue trouva ce Monarque fur le feuil de fa porte. C'étoit un petit homme d'une figure affez agréable, les yeux vifs, la bouche riante, & les dents fort blanches. Son habillement n'étoit pas différent de celui des Négres; excepté qu'il portoit sur la tête un chapeau à la Portugaise, & qu'il tenoit à la main une longue épée Espagnole, sur laquelle il s'appuyoit. Après les premiers complimens, il condustit le Général François dans fa fale, & s'astit avec lui fur des fiéges de bois. La converfation dura jusqu'à l'heure du dîner. Le Roi fit paffer fes femmes, mais en laiffant une place entre la Reine & lui, qui fut remplie par le Genéral. Il ne parut que des femmes, pour fervir à table. Le diner confilta dans une grande fricassee de poulets & quelques

plats de ris, de kuskus, & de biscuit. On prodigua le vin de palmier; &

Il fait fa cour au Roi qui le traite à diner.

#### DIFFERENTES PARTIES DE L'AFRIQUE, LIV. VI. CHAP. VIII. 361

Brue ayant fait apporter de l'eau-de-vie, du vin de l'Europe & des confitures; le repas fut pouffé jusqu'au soir avec de grands témoignages d'une satisfaction mutuelle. Le Général fit divers présens au Roi & à la Reine. Mais ceux qu'il fit au Roi lui furent si agréables, que ce Prince avona qu'il n'avoit jamais rien vû de si magnifique. Il étoit passionné pour les armes à feu, & l'adresse ne lui manquoit pas pour s'en servir. Ses Sujets ne ce Prince & de font pas moins belliqueux. De bons Officiers en feroient d'excellentes Troupes; & les Anglois l'ont reconnu par plus d'une expérience. Ouelques mois avant l'arrivée du Général Brue, sur quelques sujets de plainte qui regardoient les droits & les présens, ils envoyèrent une Chaloupe bien armée jusqu'à Jereja. Le Roi qui avoit mis ses gens en embuscade, derrière quelques arbres, sur le bord de la rivière, reçut ses Ennemis avec un seu si vif, que pendant deux heures ils n'oferent paroître sur le pont; & vrai-sembla-blement il auroit abîmé la Chaloupe, si le ressux de la marée n'étoit arrivé à-propos pour tirer les Anglois d'embarras. Bientôt la paix fut conclue à l'avantage du Roi, qui fut bien payé de la poudre & des bales qu'il avoit employées à se défendre. Outre quantité de Portugais qui vivent dans ses Etats, & qui lui payent un tribut annuel, ses Sujets sont composés de deux Nations Negres, les Bagnons (d) & les Flups. Les premiers habitent la rive Sud de la Rivière de Gambra, & forment une Nation civilifée, brave & industrieuse. Leurs semmes paroissent entièrement livrées à l'œconomie Sagesse de domestique, & au soin de leurs samilles, avec une application qui n'est pas seurs semmes, ordinaire aux Négres. On rapporte que pour éviter la médifance & l'inutilité des discours [ordinaires à leur féxe], elles se remplissent la bouche d'eau pendant qu'elles sont au travail. Le Roi fait sa résidence au Nord (e) de Kasamansa. Il est idolatre, lui & tous ses Sujets (f), & par conséquent plus facile à convertir que les Mahométans. C'étoit du moins l'opinion de

une de ses filles, qui ne manquoit ni de jeunesse, ni d'agrémens. Don Iuan affura le Général qu'il avoit converti sa femme, & que le Roi fon Beau-père avoit embrassé secrettement le Christianisme (b). Il racontoit même que le Ciel avoit confirmé cette conversion par un miracle. Un iour que le Roi étoit tombé dans un précipice, par un faux pas que son Che- secrette de ce val avoit fait fous lui, il ne fit que prononcer avec confiance, Seigneur Je. Monarque, sus, ayez pitié de moi; & par la vertu de cette prière, il se retrouva dans son chemin, à l'étonnement extrême des témoins de sa chûte; & sans sçavoir lui-même comment cette merveille étoit arrivée. D. Juan avoit offert aux

Dom Juan Felipe (g), Gentilhomme Espagnol établi depuis long-tems dans

le Pays. & si agréable au Roi, que ce Prince lui avoit donné en mariage

1700.

Bravoure de

Espagnol mariéala fille du

Convertion

Portugais

(d) Autrement Bannons ou Baneays. Moore écrit Banyans dans son Voyage d'Afrique,

pag. 40.

(e) A douze ou treize lieuës de la Mer, dit l'Auteur anonyme de la Relation qui est à la fin de Le Maire, pag. 125.

(f) Le même Auteur dit qu'ils adorent les Bols & les Forêts, parce que ces lieux sont remplis de Volcurs , & qu'ils les craignent

beaucoup. III. Part. cor(g) C'est une remarque qu'on fait très communément, & dont on a donné la raison

(b) Si l'on en croit les Missionnaires, tous les Rois & les Grands-Seigneurs des Paysoù ils voyagent, font fecrettement de bons Catholiques, & ce n'est que par politique qu'ils font prosession ouverte de la Religion dans laquelle ils ont été élevés.

#### VOYAGES DES FRANÇOIS EN 362

1700. Inifs Portugais établis en Afrique.

Portugais du Pays de partager les frais d'une Mission. Ils avoient refusé d'entrer dans une si pieuse intention; ce qui lui faisoit croire que c'étoit autant de Juifs déguifés, que la crainte de l'Inquisition avoit chassés du Portugal. Quoiqu'ils portent de grands chapelets, il est certain, ajoute l'Auteur, Pour remercier le Général de ses présens, le Roi donna ordre à l'Alka-

qu'ils ne menent pas une vie fort chrétienne.

de de Jereja de lui fournir des Chevaux, & lui prêta trois des fiens. Après s'être arrêté fix jours, Brue partit accompagné de feize perfonnes bien armées, de cinq Chevaux de bagage, & de deux Chevaux de main, Foutre : ceux qui portojent les Blancs de fa Compagnie; car pour fes Négres ils étoient tous à pied. ] Le premier jour, sa marche sut de dix lieuës. Il arri-Brue contiva le foir à Paska, grand Village de Négres Bagnons, dont l'Alkade le recut fort civilement. On avoit préparé, par l'ordre du Roi, trois grandes maifons pour le loger avec fon cortége, & du fourage pour ses Chevaux. Il trouva un Bœuf & un Mouton tués pour fon fouper, un quartier de Che-

nue fon voya-Il arrive a Paska.

Liqueur nommée Fa-

Fertilité du

Pays.

rob.

val marin, de la volaille, du poiffon, du kuskus & du miel; enfin plus qu'il n'auroit fallu pour traiter cinquante perfonnes. Outre de l'eau excellente & du vin de palmier, on lui fervit une liqueur (i) qui se nomme Farob, & qui a quelque ressemblance avec la biere. Elle se fait avec certains fruits nommés Kurbaris, ] dont on trouvera la description dans l'article des productions naturelles du Pays. On en met plus ou moins, à proportion de la force qu'on veut donner à la liqueur. Après l'avoir fait bouillir, on la passe au clair dans de grands vaisseaux de terre, où la fermentation lui fait jetter une sorte d'écume ou de lie. Elle a l'odeur & le goût du pain de gingembre. Brue la trou-

va beaucoup plus agréable que le vin de Latanier, dont les Serères font ufage; mais elle envyre facilement.

IL avoit été furpris, dans sa marche, de voir le Pays si bien cultivé que rien n'y paroiffoit en friche. Les Cantons bas étoient divifés par de petits Canaux, & femés de ris. Au long de chaque Canal, l'art des Habitans avoit élevé des bordures de terre pour arrêter l'eau. Les lieux élevés produifoient du millet, du maiz & des pois de différentes espèces, particulièrement une espèce noire qui s'appelle Pois nègre, & qui fait d'excellentes soupes. Les melons d'eau de ce Canton font d'une bonté parfaite. Il s'en trouve qui pèfent jusqu'à soixante livres. Leur graine est couleur d'écarlate, & le jus en est extremement doux & rafraîchissant. Le Bœuf du Pays est excellent, mais le Mouton est si gras qu'il sent le suif. La Volaille & toutes les nécessités de la vie y font en abondance.

Cabanes des Habitans.

ENTRE Jereja & Paska, Brue rencontra une Caravane de Négres & de Négreffes, qui attendoient son arrivée pour se garantir, par sa protection, de l'infulte des Flups, qui ne manquent guéres de piller les Paffans. Leurs Cabanes font fortifiées par un enclos de paliffades, de fept ou huit pieds de hauteur, qui a plusieurs entrées dans differens endroits du cercle. [Il y a plu-17 fieurs rangées de ces Paliffades, à quatre à cinq pieds les unes des autres. Les portes ne font pas directement l'une devant l'autre, mais quand on est entré dans une enceinte; il faut faire la moitié ou environ de la circonféren-

# DIFFERENTES PARTIES DE L'AFRIQUE, LIV. VI. CHAP. VIII. 363

ce, pour trouver l'entrée de la feconde. ] Les Cabanes font au centre, fort bien couvertes de fœuilles de Palmier (4). Celle où le Général ful togé avoir environ vingt pieds de largeur. Elle étoit compofée de fix chambres. Le Propriétaire lui dit que l'ulage des enclos leur venoit également de la nécefit de de défendre contre les bêtes farouches & contre leurs Ennemis. Dix hommes y foutiendroien l'atraque de cent. Prés d'un de ces enclos, Bue rencontra un Guirist, celt-à-dire un Poête-Musficien da Pays, avec un bonnet de la forme d'une tête de Beurf, couvert de certains grains jaunes (1), & défendu par deux grandes cornes. Cet Hilltrion s'approcha du Général, lorfqu'il l'eur reconnu pour le Chef de la Troupe. Il fe mit à genoux devant lui, à trois pas de diffance, en le regardant d'un œil fixe. Enfuite fe levant de même, al fe retira fans avoir prononcé une parole.

B R U E. 1700.

Poëte mustcien Négre.

Les Chauves-fouris du l'Pas font de la groffeur de nos Pigeons, avec de longues alles pointues, qui leur fervent à s'attacher aux arbres, où elles fe teinenent fulpendues, en formant enfemble des effèces de gros pelotons. Les Négres en mangent la chair, après les avoir écorchées, parce qui lis croyent que le petit duvet brun dont elles ont la peau couverte, eft un poifon. C'eft le feul de tous les Volatiles connus, à qui la nature ait donné du lait pour la nouriture de fest petits.

Chauves-fouris monthrudufes.

B v s ayant rémarqué, en chemin, des pyramides de terre dans pluficurs endroits, les avoit prifes d'àudro pour des tombeaux. Mais l'Alkace, qui lui fervoit de Guide, l'affirar que c'étoit la retraite des Fourmis, & l'en convainquis auffil-to en ouvrant un de ces terriers, dont le dehors étoit uni de cimente, comme s'il ett été l'ouvrage d'un Maffon. Ces Fourmis font blanches, de la groffeur d'un grain d'orge, & fort agiles. Leurs demeures n'on qu'une feule ouverture, vers le tiers de leur hauteur, d'ou elles déclendent fous terre par une forte d'éclaire rictualire. Rure fit jetter, près d'un deces terriers, une poignée de ris, quoiqu'il ne parut aucune l'ourni hors du trou, leur magafin, fins en laiffer le moindre refle, d'qui rentrérent dans leur azile lorfqu'elles n'en trouvèrent plus. Ces efpèces de ruches font fi fortes qu'il n'eft pas facile de les ouvrir.

Retraites fingulières des Fourmis.

Le Roi de Jereja entretient à Paska une Garnifon de cent Monfiquetaires Négres, pour contenir les Hupps fauvages dans la folmiffino, de lever letri-but auquet ils font affiquetis. La Ville, dont le nom fignifie en langage Nègre, ¿hire ou Pavillon du Rei, contient environ trois cens Habitainas. Se Fortifications confiftent en fix rangs de palifiades. Brue y paffa un jour & deux nuits, pour fe donner le tensa de renovey les Chevaux qu'il avoit amenés de Jereja, & pour s'en procurer d'autres. Il employa cet intervalle à vifiter le Canton, qu'il trouva rempi de Nègres occupis de l'agriculture, & les bords de la Riviètre, qui fans être fort large ni profonde (m) nourrit un grand nombre de Crocodiles. Avec beaucoup de peine, il rouva des Chevaux, pour lui & pour les Blanes de fon train; & deux Canots, conduits

vellement circoncis.

<sup>(</sup>k) Angl. de Latanier. R. d. E.

(l) C'eil la parure de ceux qui font nonfonde. R. d. E.

BRUE. 1790.

par des Négres, fervirent au transport de son bagage. Mais l'après-midi du troisième jour étoit arrivé avant qu'il fût en état de partir.

Le s'arrêta la nuit suivante dans la maison d'un Espagnol, à une lieuë de Belle maifon Paska, & fituée fur la même rivière. Elle étoit commode, défendue par une d'un Espagnot. quadruple paliffade, dont la plus interieure étoit flanquée de terre, & montée de huit piéces de canon. Le Maître se nommoit Dom Juan Maldonado. natif de l'Isle de Cube, & si respecté des Négres, qu'il n'en passoit pas un qui ne vînt lui faire fon compliment. Il ne manquoit jamais de reconnoître cette civilité par quelque petit présent, ne fut-ce qu'une aiguillée de fil (n) de la couleur que ces Peuples aiment le plus, & dont ils ornent le colet & les manches de leurs chemifes. Le Pays, autour de sa maison, présentoit une fort belle perspective. Les terres qui étoient sans culture consistoient en vastes prairies, entremêlées de petits bois de palmiers & de (0) polons. Dom

Il avoit plufigurs femmes fans être marić.

Juan n'étoit pas marié, mais il profitoit de l'ufage du Pays, qui permet d'avoir autant de femmes qu'on le desire. Brue admira ici l'adresse d'un Négre, qui tenoit fon arc & fes fléches d'une main, tandis que de l'autre il conduifoit un Canot. S'il appercevoit un poisson, il étoit sur de le percer; & sur le champ il retiroit la fléche avec sa proye. Entre les arbres, qui bordent les deux rives. Brue trouva des Oiseaux de la groffeur des Trusches (p), dont la chair est fort grasse & de très-bon goût. Leur cri consiste à répéter les

Pays qui n'est habité que par des Flups. C'est une espèce de Negres indépen-

Oifcaux à voix humaine.

deux fillabes ba, ba, aussi distinctement que la voix humaine (q). Ex quittant cet agréable Canton, Brue voyagea, pendant deux jours, dans un

dans, qui se sont établis entre la rivière de Gambra & celle de Cachao. Ceux qui ont été fubjugués par le Roi de Jereja & les Portugais, font affez civilifés; mais les autres, qui habitent les bords (r) de la rivière de Kasamansa, forment une Nation fauvage & barbare (s) qui ménage peu les Etrangers, comme l'expérience l'a fait connoître aux Anglois & aux François. Ils ont peu de commerce avec les Blancs, & ne vivent pas mieux avec leurs Voifins, contre lesquels ils ont perpétuellement la guerre. Les Négres des autres Nations n'auroient pas la hardiesse de traverser le Pays des Flups, s'ils ne trouvoient Singularités de fon caracl'occasion des Voyageurs Européens, qui n'y passent pas même sans se mettre en état de ne craindre aucune infulte (1). A cette peinture que Brue fait d'un

Nation des Flups ou Flouppes.

tère.

Peuple si farouche, on peut joindre ici le témoignage de deux autres Ecrivains. Le premier est un Voyageur anonyme, qui a publié de curieuses remarques fur cette Côte, à la fin du Voyage de Le Maire en 1728. Il observe que les Flups (v) possédent, jusqu'à six lieuës dans les terres, tout l'espace qui est depuis la pointe Sud de l'embouchure de la Gambra jusqu'au Village de Bulol, à l'entrée de la rivière de San-Domingo. Ceux, dit-il, qui habitent l'embouchure de la rivière de Zamenée, qui est la même que celle de Kasamansa,

<sup>(</sup>n) Angl. de laine. R. d. E.
(o) C'est l'arbre qui s'appelle Fromage en Amérique; & que du Tertre, dans son Histoire des Antilles, nomme Fromage de Hollande. On en donnera la description,

<sup>(</sup>q) Labat, Tom. V. pag. 39. & fair. (r) Angl. qui habitent vers l'embouchure. R. d. E. (s) Les Portugais les appellent Braves. (t) Labat, Tom. V. pag. 12. 45 & 52. (v) Il les appelle Flouppes.

<sup>(</sup>P) Angl. des merles. R. d. E.

#### DIFFERENTES PARTIES DE L'AFRIQUE, LIV. VI. CHAP. VIII. 365

font si fauvages, qu'aucune Nation n'entretient de commerce avec eux. Chacun d'eux a sa Divinité, qui est l'ouvrage de son imagination. L'un adore des cornes de Taureau, l'autre une bête, ou un arbre, & leurs facrifices se font avec autant de bizarrerie. Leur habillement ressemble à celui des Négres du Cap-Verd & des Habitans de la Gambra; c'est-à-dire, qu'il consiste dans une pièce d'étoffe de coton, rayé fuivant la coutume du Pays, pour cacher uniquement leur nudité à la ceinture. Ils n'ont pas de fuccession établie pour les Rois. C'est le plus puissant qui se met en possession de l'autorité souveraine, Ils cultivent affez bien leurs terres, pour y femer du ris & du millet. Leurs richesses sont de grands troupeaux de Vaches & de Chèvres. Leurs Villages font bien peuplés, & ne sont éloignés que d'un quart de lieuë l'un de l'autre.

Les Flups qui habitent le côte du Sud de la rivière, font d'une cruauté barbare. Ils n'accordent point de quartier aux Blancs qui tombent entre leurs mains, & l'on raconte meme qu'ils en mangent la (x) chair. Cette Côte est micux peuplée que celle de la Gambra. On ne compte que deux lieues d'un Village à l'autre; & le plus proche de la Mer n'en est qu'à un quart de lieuë.

l'at promis le témoignage de deux Ecrivains. Le fecond est (y) un Voyageur Anglois, (z) qui parlant des Flups, Habitans naturels du Sud de la Gambra, les représente comme un Peuple tout-à-fait fauvage, mortel ennemi des Mandingos. Leur Contrée, dit-il, est d'une grande étendue, & leur Villes sont fortifiées de pieux flanqués de terre. Quoiqu'ils vivent dans l'indépendance & qu'ils n'ayent pas de Rois, l'union est si bien établie parmi eux, que les Mandingos, en quelque nombre qu'ils foient, n'ont jamais pû les fubjuguer. Leur caractère les rend également capables & d'oublier les bienfaits & de ne jamais pardonner les injures. Le même Auteur ajoûte qu'en 1731, une Chaloupe envoyée pour le Commerce à Kachao, par le Gouverneur de Jamesfort, ayant échoué malheureusement à vingt lieuës dans la Gambra, sut attaquée par ces cruels ennemis de l'humanité. L'Equipage, qui étoit composé de cinq Blancs & de sept Esclaves, se battit avec un courage extrême & tua un grand nombre de Flups. Mais la Chaloupe & tout ce qui lui restoit de désenseurs, auroient été la proye de ces Barbares, si le ressux de la marée ne les eut délivrés d'un si grand danger. En arrivant à Jamesfort, le Gouverneur Anglois leur fit présent à chacun d'un babit neuf, pour récompenser leur valeur. Ce trait confirme ce qu'on a déja rapporté d'après Brue ; [ fi ce n'est pas le même événement, avec quelque altération dans

les circonstances. En traversant ce dangereux Pays, les François eurent à passer deux petites rivières, qui tombent dans celle de Paska. Ils s'arrétèrent deux nuits des femmes dans les cabanes de quelques Bagnons, qui se trouvent mêlés avec les Flups, pour Bruc-Les femmes du Pays, n'ayant jamais vû d'hommes blancs, s'assembloient en

Admiration

foule

BRUL

170C.

(x) C'est une opinion qui a peu de fonderies, pag. 124. & fuiv. Barbot, Description de la Guinée, pag. 82. Mais il est clair que Barbot a copié le Maire & plusieurs autres, ment en Afrique, & dont on ne laiffe pas d'etre frappé de part & d'autre. Certains Négres croyent que les Blanes sont capables de les a [qu'il ne cite point. Cela est cause qu'on ne manger, comme les Blanes craignent de l'èpeut pas faire sond sur ce qu'il dit.] (8) C'est Moore, dans fon Voyage d'Atre par les Négres.

(y) Voyage de Le Maire aux Isles Cana-

frique, pag. 36. Il écrit Floops.

366

BRUE. 1700. foule autour du Général , pour admirer fa couleur , fes habits , fea armes , & finz tout fes cheveux, qu'ils ne pouvoient eroire naturels , partequ'ils étorient fort longs. Il arriva le troiléme jour à Janer, (a) à quatorze licués de Paska. James cel frendroit du Pasy qui produit le plus de circ. Il s'y tient deux fois la femaine un marché pour le Commerce. Les Portugais, qui l'achettens fans préparation , la purifient & la font transporte à Rachao. On trouve jei moins de férocité à la Nation des Flups. Elle forme une espéce de République, fous le Gouvernement de fes Ancient. Les terres y font bien cultivées; & les Portugais qui s'y font établis ont des maifons fort a-gréables. Mais ilsy font infeltés par les Alnépaiter (b). Ce fix de là que Brue renvoya fes Chevaux & qu'il prit des Canoss pour le conduire jusqu'à Kachao.

Une lieue au-dessous de Jamez, il entra dans la rivière de Kasamansa,

Rivière de Kafamania.

Fort Portu-

gais & fa Garnilon.

deux lieuës au-dessus d'un Fort Portugais qui est sur la rive droite de cette rivière, en la remontant, c'est-à-dire au Sud. La Kasamansa va porter ses eaux dans la Mer, au Nord de Rio San-Domingo. Elle est assez large & affez profonde pour recevoir de gros Vaisseaux; mais la barre est si dangereuse à son embouchure, qu'il n'y peut entrer que des Canots, des Chaloupes & d'autres petits Bátimens, qui n'y font pas même éxempts de dangers. Le Pays est divisé par plusieurs rivières, ou plûtôt par des torrens sortis d'un grand Lac qui se forme dans la faison des pluyes, & qui se séchant enfuite, comme les torrens, ne compose plus qu'un marais. Brue passa par le Fort Portugais. Il consiste en deux demi-bastions, qui sont face à la rivière, & deux bastions du côté de la terre, montés de quelques piéces d'artillerie. Une lieuë plus loin, il trouva le Village de Bayto, où les Portugais ont une redoute ou un magafin paliffadé, avec quinze petits canons. La Garnison est de quinze hommes, en y comprenant deux Officiers qui la commandent; mais il étoit aifé de juger, à la pâleur de leur visage & à l'enflure de leur ventre, que la fituation de la Place est fort mal-faine. Le Commandant reçut les François avec beaucoup de civilité . & les pressa de s'arrêter ; mais Brue aima mieux s'avancer vers un Village de Négres Bagnons, fitué fur un ruisseau qui passe par Ghinghin, & qui se iette dans la rivière de Kachao. Cependant il se repentit d'avoir refusé les offres de l'Officier Portugais, car à peine cût-il sait cinq cens pas qu'il se vit engagé dans des marais fort humides, & percé jusqu'à la peau par une pluve qui le força d'entrer dans quelques cabanes de Negres, & d'y paffer une fort mauvaile nuit. Le jour fuivant, il gagna un Village où le Roi des Bagnons fait fa réfidence. Quoique ce Prince fût absent, ses Officiers sournirent au Général François autant de Chevaux & d'Anes qu'il en avoit befoin. Avec ce secours il arriva le même soir à Ghinghin, qui n'est qu'à cinq lieues

de Bayto (¢). LE Village ou la Ville de Ghinghin , est fitué à la fource d'un ruiffeau qui fort

<sup>(</sup>a) Autrement Jam ou Tim. L'Auteur anonyme, qui est à la fin de le Maire, appelle ce lieu Jam, & le place à fept ou huit lieuès de l'embouchure de Rio San-Domingo. Il dit que les Portugais y ramassent beaucoup de cire,

qu'ils envoyent à Kachao & fur la Gambra.

(b) Efpèce de Mouches, que les Matelots François appellent Maringaulus. R. d. T.

(c) Labat, Tom. V. pag. 42. & fuiv.





2 Stope you content to recent the Manier Stope it is destined Manier Diagram 2 Stope you to opposition for the manific pulsary and name Regards to the Manier pulsary and the manifest pulsary and the manier pulsary and the stope of the s

## DIFFERENTES PARTIES DE L'AFRIQUE, LIV. VI. CHAP. VIII. 357

fort de la rivière de Kafamanfa, & qui tombe dans celle de San-Domingo trois lieuës au-dessus de Kachao, dont Ghinghin (d) n'est qu'à cinq lieuës. C'est un lieu bien peuplé, moitié de Bagnons, moitié de Portugais qui s'y font établis, & qui font cultiver leurs Plantations par les Gromettes, Esclaves Négres, qu'on employe au commerce de la ciré. Le Pays est agréable. Il porte des fruits en abondance; & de toutes parts on y voit des Abeilles. Les Singes y font en si grand nombre qu'ils y causent beaucoup de désordre ; merce de cire. mais ils n'osent attaquer les ruches. [Le Marigot ou] la rivière de Ghinghin,

est divisée en deux bras par une Isle longue & étroite, au-dessous de laquelle ils se réunissent pour entrer dans la Kasamansa. Les Flups rendent le plus grand de ces deux Canaux fort dangereux. Un Capitaine François qui s'y étoit engagé dans une Chaloupe bien armée, avec vingt-cinq hommes, pour retourner à Ghinghin par cette voye, découvrit une embuscade de cent Fluos qui l'attendoient au passage. Avec toute la diligence qu'il fit pour avancer, il ne put éviter d'être poursuivi par ces Barbares, les uns à la nage, d'autres dans leurs Canots. Ils attaquerent la Chaloupe avec une extrême furie, & les François ne se virent libres qu'après les avoir tués presque tous à coups de fusil. Flups.

Cas deux bras de la rivière sont bordés d'une espèce singulière de citroniers, dont le fruit est tout-à-fait rond & la peau aussi fine que du parchemin. Il est rempli de jus, mais il ne porte aucune sorte de pepin ou de semence. Une lieue au-dessous de l'endroit où les deux bras réunis se jettent dans la ri-

vière de San-Domingo, on trouve la Ville de Cachao.

BRUE s'étoit attendu de trouver, à Ghinghin, une Pinasse dont il s'étoit fait précéder; & n'en apprenant aucune nouvelle il envoya, dans un Canot, un de ses Facteurs avec un Interprète, pour se procurer des informations. Ils Brue renconrencontrèrent un Vaisseau Anglois, arrivé nouvellement de Lisbonne, & chartre un Vaisse au gé de fruits & de vins, dont le Capitaine envoya austi-tôt fa Chaloupe au Anglois. Genéral, pour le délivrer d'inquiétude. En effet dans la joye qu'il eut d'apprendre que sa Pinasse étoit à l'ancre près de Kachao, il se rendit immédiatement sur le Vaisseau Anglois, où il sut reçu avec toute la distinction due à fon caractère. Il y passa même la nuit. Le lendemain, on lui fit voir un essein

d'Abeilles qui s'étoient établis à bord & qui y faisoient leur travail. Le Capitaine Anglois conduisit Brue à Kachao. Ils rencontrèrent la Pinasse Françoise, qui attendoit les ordres de son Général; & le soir du même jour ils arriverent à la Ville, où Brue prit fon logement chez Dom Manuel Perere, Officier Portugais. Le jour fuivant, il envoya complimenter le Gouver- François à Kaneur par un de ses Officiers, & dans le cours de l'après-midi il reçut sa visite. Ce chao. Gentilhomme Portugais, qui se nommoit Dom Antonio de Barros, étoit né à Madère. Il offrit sa maison au Général, & lui fit porter quantité de rafraîchisfemens. Après avoir passé quelques jours à Kachao, Brue monta sur la Pinasse.

qu'il avoit fait partir avant lui dans ce deffein, & retourna directement dans

la rivière de Gambra. KACHAO est une Ville & une Colonie Portugaise, située sur la rive Sud de Rio San Domingo, à vingt lieuës de fon embouchure. C'est le principai Eta- de cette Ville. blissement que les Portugais ayent dans ce Pays, quoique les Habitans, qui

BRUE 1700. Ghinghin & fa fituation.

Grand com-

Abeilles qui s'y trouvent.

Arrivé des

<sup>(</sup>d) Dans l'Appendix au Voyage de Le Mai- cun se fait là-dessus des régles asbitraires.] re, ce lieu est nommé Guanguin. [ Mais cha-H

BRUE. 1700.

font distingués par le nom de Négres Papels, leur portent une haine mortelle. Auffi n'ont-ils rien négligé pour se fortifier du côté de la terre. Ils y ont un rempart bien palissade, avec une bonne artillerie. La Ville consiste en deux longues rues, traversées de plusieurs autres. Elle est environnée de marais, avec quelques petits cantons de terre labourable, où l'on recueille un peu de maiz & de ris, mais en si petite quantité qu'il ne peut fournir à l'entretien des Habitans (e). Comme il ne se trouve aux environs ni fermes, ni prairies, les Bœufs & les Vaches y font auffi chers que rares. On y voit quelques

Chèvres, mais fans Porcs & fans Moutons.

LES maisons de la Ville sont de terre glaise, blanchies dedans & dehors. Elles sont fort grandes, mais leur hauteur n'est que d'un étage. Pendant la faison des pluyes, elles sont couvertes de seuilles de Lataniers; mais dans les tems fecs, on ne les couvre que d'une fimple toile, qui fuffit pour les garantir du Solcil & de la rofée. Le climat est sujet à des rofées fort abondantes, sur tout près d'une si grande rivière & dans un Canton si marécageux. Le changement de couvertures se fait à cause du Feu, qui ne manqueroit : pas de prendre aux Maifons, si pendant la faison seche elles étoient couvertes de quelque matière que la chaleur, ou les Voleurs pourroient allumer aisément. Il y a dans la Ville une Eglise Paroissiale & un Couvent de Capucins. La Paroisse est déservie par un Curé & deux Prêtres, d'une ignorance égale à leur pauvreté. En 1700, le Couvent des Capucins n'en contenoit que deux. uni étoient entretenus par le Roi de Portugal. Ils sont soûmis à l'Evêque de S. Jago. La Garnison est composée de trente hommes [qui sont ordinairement des 19

Sa Garnison &fesFortifications.

Criminels, bannis de Portugal, ] fous un Capitaine-Major, qui prend le titre de Gouverneur, & qui a fous lui un Lieutenant, un Alfere ou un Enseigne, & un Aide-Major. Dom Antonio de Barros occupoit (f) ce poste depuis longtems. L'usage est de changer la Garnison tous les trois ans, terme qu'elle attend toûjours avec impatience; car elle est si mal payée que la plûpart des Soldats ne font pas scrupule de voler pendant la nuit. Pour Officiers civils, le Roi (g) de Portugal a dans Kachao un Intendant, qui se nomme Sindiquante, un Receveur des droits [appellé Faiter,] un Notaire & quelques Commis. Lez-droit d'entrée [& de fortie] pour les Vaisseaux est de dix pour cent (b).

La Ville est désendue à l'Ouest par un Fort triangulaire qui se nomme Casaforte. Un de ses bastions fait face à la rivière; mais n'ayant qu'une palissade, fans fossé, sans glacis & sans chemin-couvert, étant même très-mal pourvu de munitions, il est peu capable de défense. La rivière a plus d'un quart de lieue (i) de largeur devant la Ville. Elle est assez prosonde pour recevoir des Bâtimens de la première grandeur, si les dangers de la barre ne les arrêtoient à l'embouchure. Les deux rives font couvertes d'arbres (k); mais ceux de la rive ďŒ

(e) L'Auteur anonyme qui est à la fin de Le Maire n'en fait monter le nombre qu'à deux ou trois cens, pag. 128.

(b) L'Auteur anonyme dans Le Maire, page 128.

(i) Angl. à trois quarts de lieuë. R. d. E. (k) Angl. de Mangles ou Paletuviers. R.

<sup>(</sup>f) Il revint en Europe avec le Capitaine Roberts en 1725 (g) Labat, Tom. V. pag. 57.



GEZIGTVAN de STAD en't FORT VAN KACHAO, VAN de Noordryde

JY Schiey der



### DIFFERENTES PARTIES DE L'AFRIQUE, LIV. VI. CHAP. VIII. 360

du Nord font les plus beaux de toute l'Afrique, (1) autant par l'excellence du bois, que par leur hauteur & leur groffeur. On feroit de leur tronc un Canot d'une feule pièce, capable de recevoir le poids de dix tonneaux & de porter vingt-cinq ou trente hommes. La marée remonte trente lieuës au-deffus de Kachao. Il y pleut avec tant d'abondance qu'on l'appelle le pot de chambre de l'Afrique; comme Rouen, dit l'Auteur, est celui de la Norman-

BRUL. I700. ne beauté fingulière.

die. Sa situation est à l'onzième degré de latitude du Nord (m).

Indolence des Portugais de Kachao, & leur régime.

L'INDOLENCE des Portugais est extrême à Kachao. Quoique les vivres y foient chers, ils ne veulent pas prendre la peine d'élever de la volaille. Ils font obligés pour leurs moindres befoins, jusqu'à celui de l'eau, de fortir de leurs remparts avec une Garde; fans quoi ils feroient exposes aux insultes des Papels, leurs mortels ennemis. Cependant quelques-uns de ces Barbares se font familiarifés avec eux, & demeurent même dans la Vilie, dont ils composent environ la cinquiéme partie. Cette raison a fait donner à leur quartier le nom de Villa Quinta. Ils font Idolàtres; mais pour le fond des mœurs. ils ont pris la plûpart des ufages Portugais, comme les Portugais ont adopté quelques-uns des leurs; fur-tout leurs débauches avec les femmes, que les deux

Nations pouffent à l'excès. [de forte que le Visitador est quelques-fois obligé de fortir des bornes de la tolérance qu'on a pour ce péché, & de condamner à des amendes pécuniaires, ceux qui y tombent avec trop de scandale.] Ils ne mangent de la chair qu'une fois par jour, au repas qu'ils appellent jentar, ou dîner. Leur raffiar, ou leur souper, est toûjours maîgre; & la rivière, quoique remplie de Legartos ou d'Alligators, leur fournit du poisson en abondance. Tous leurs repas commencent par les fruits, dont le Canton produit différentes fortes, fans culture & fans foins; tels que des guaves, des oranges, des citrons, des ignanes, des patates, des kurbaris, &c. Ou o 10 0'o n ne puisse sortir pendant la nuit à Kachao, sans courir quelque

Singulière efpèce d'Atfaf-fins.

danger, & qu'on ait soin de s'armer lorsqu'on est appellé dans la Ville par quelque affaire pressante, il s'y trouve une espèce de gens qui s'en sont comme un métier. L'Equipage de ces Avanturiers nocturnes est fort remarquable. Ils portent sur leurs habits un petit tablier de cuir, avec une bavette qui lement. couvre une demi-cuiraffe ou une cotte de mailles. Ce tablier, qui ne paffe la ceinture que de quelques doigts, est plein de trous, auxquels sont attachés deux ou trois paires de pistolets de poche & plusieurs poignards. Le bras gauche est chargé d'un petit bouclier. Au-dessous pend une longue épèc, dont

le fourreau s'ouvre tout-d'un-coup par le moyen d'un ressort, pour épargner

Leur Habil-

la peine & le tems de la tirer. Loriqu'ils fortent sans dessein formé, & seulement pour se réjouir, ils sont couverts, par-dessus toute cette parure, d'un manteau noir, qui leur pend jusqu'aux mollets. Mais s'ils se proposent quelque avanture, c'est-à-dire, un Duel à la Portugaise, [ou un Assatsinat,] ils ajoûtent à leurs armes une courte carabine, chargée de vingt ou trente petites balles, & d'un quarteron de poudre, avec un bâton fourchu pour la pofer dessus en tirant. Enfin, pour achever une si étrange parure, ils ont fur le nez une grande paire de lunettes, qui est attachée des deux côtés à

(1) Les Portugais appellent cette Rive Mat-(in) L'Auteur ne dit pas que cette latitude ta formoja. ait été observée. Aaa

III. Part.

1700. Manière dont Es tuent leurs Ennemis.

l'oreille. En arrivant au lieu de l'éxécution, le Brave commence par planter sa carabine, rejette son manteau sur le bras gauche, prend son épée de la main droite, &, dans cette posture, attend courageusement l'homme qu'il veut tuer & qui ne pense point à se désendre. Aussi-tôt qu'il le voit, il fait seu, en lui difant de prendre garde à lui. Il lui feroit fort difficile de le manquer. car cette espèce d'arme à seu écarte tellement les bales qu'elle en couvriroit la plus grande porte. Si l'Infortuné qui reçoit le coup n'est pas tout-afait mort, le Meurtrier s'approche, en l'exhortant à dire Jesus-Maria, & l'acheve à terre de quelques coups d'épée ou de poignard. Il arrive quelquefois que ces perfides Affassins trouvent la partie égale, & qu'ils font arrêtés par ceux dont ils menacent la vie (n). Mais ils se tirent d'embarras en protestant qu'ils se sont trompés, & qu'une autre sois ils sçauront mieux diltinguer leur ennemi. Enfin il est toujours très-dangereux à Kachao de sortir la nuit, & l'Auteur ajoûte qu'il n'y a pas beaucoup plus de fûreté dans toutes les autres Colonics Portugaifes. [Il n'est pas permis de porter ni slambeau nit? lanterne; on s'expoferoit à recevoir un coup de fufil: toute la civilité que vous pouvez attendre, c'est que le premier Amant, Assassin, ou chercheur d'avanture qui vous apperçoit, vous crie Sinorcar, c'est-a-dire éteignez, a quoi il faut obéir fans réplique, fi l'on ne veut dans le moment même entendre fiffler les bales à ses oreilles. Il faut donc marcher dans les ténebres, & quand on entend le fon d'une guitarre, il faut rebrouffer chemin, & chercher une autre ruc. Cet Instrument tient lieu de Carabine à ceux qui vont en bonne fortune. Ils fe placent de manière qu'ils peuvent être entendus de leur Belle, & même lui parler. En attendant cet heureux moment, ils font te pied de grue, leur grande épée nue à la main, & quand quelou'un vient à passer, ils lui disent, en lui présentant la pointe de l'épée, à gauche ou à droite, selon qu'il leur convient, & il est de la prudence & de la politesse d'obeir.] Cependant le Gouverneur fait marcher dans les ténébres une patrouille de quelques Soldats, pour arrêter les vols & les autres défordres. Ce foin pourroit être de quelque secours au public, si les Gardes n'étoient euxmêmes des Voleurs, d'autant plus redoutables qu'ils font en grand nombre & comme privilégiés. Les maifons ne font guéres plus fûres que les rues, parce qu'étant fort légères, il est aise d'en forcer l'entrée. Aussi ne manquet'on pas d'y tenir des lanternes allumées pendant toute la nuit, & d'y avoir des Chiens de l'Europe, pour avertir par leur aboyement. Ceux du Pays n'aboyent presque point. On fait veiller austi les Domcstiques, avec ordre de

Précautions dont on use contr'eux.

> tirer fur tout ce qui paroît autour de la maison. IL y a peu de familles Portugaifes, à Kachao, qui méritent véritablement

ce nom. La plûpart font de race mêléc, & même si noirs qu'à peine les distingue-t'on des Négres. Ces Portugais, foit blancs ou bazanés, mulatres ou noirs, ont des femmes légitimes, & les tiennent fort resserrées dans leurs maisons. Celles qui sont blanches n'en sortent jamais pendant le jour, pas

(n) Labat ne parle point de cette prétendue égalité de partie, qui fait ici un fens affez bizerre; il dit fimplement, que ceux qui vont la nuit font expolez à des qui pro quo, c'està dire à être pris pour d'autres, & qu'alors le

Brave en est quitte pour dire que c'est un accident, ou qu'il s'est trompé; mais que cela l'engagera à chercher avec plus de foin fon Ennemi, qui cit la cause de cette méprile. Voyez Labat Tom, V. pag. 62.

٠.

VUNHO,

Fondo Fondo Notice Senia Anta Napoli Propositi

# DIFFERENTES PARTIES DE L'AFRIQUE, LIV. VI. CHAP. IX. 371

même pour aller à l'Eglife. L'usage des personnes de distinction est d'avoir des Chapelles domestiques pour les exercices de la Religion. Cependant les Dames d'une autre couleur, c'est-a-dire, noires ou mulatres, ont la liberté de fortir voilées. Les mantes, qui les couvrent, ne laissent voir de toute leur figure qu'un œil & les pieds. La jalousie des maris passe pour une marque d'estime & de tendresse. Dans les visites qu'on rend aux Portugais, on se garde bien de demander à voir leurs femmes, ou même de s'informer de leur fanté. Ce feroit affez pour s'exposer à quelque duel. [de la nature de ceux qu'on vient d'expliquer,] ou pour exposer une semme au poignard ou au poison. Les filles des Papels & les Esclaves sortent librement, sans autre habit qu'une piece d'étoffe, de la longueur d'un pied & de fix ou sept pouces de largeur, pour cacher leur principale nudité, mais ornées néanmoins de bracelets. de pendans d'oreilles & de ceintures de grains de verre. Lorsqu'elles sont

mariécs, elles portent le pagne. LES Portugais de Kachao voudroient se réserver tout le Commerce; mais comme le Portugal ne leur fournit point affez de marchandifes pour les enrichir, ils ont la prudence d'entrer en composition sur cet article. En fauvant un peu les apparences, les Etrangers sont surs d'être bien reçus; & les pour le Com-Officiers même de la Ville se prêtent facilement à ces petits artifices. Ainsi merce, l'on y trouve toûjours quelque Vaisseau François, Anglois, ou Hollandois, qui feint de manquer d'eau, ou d'avoir besoin de quelque autre secours.

BRUR 1700.

Femmes de Kachao.

les Portugais y

#### A P т R

Voyage du Sieur Brue aux Isles de Bissao & des Bissages.

ES François avoient reconnu les avantages du commerce de Biffas (a) Introduction, avant que de s'y être fait un Etabliffement. Dès les années 1685 & ou motif de 1686, Lafond, qui avoit fait le voyage de cette Isle en qualité de Facteur, en avoit tiré dix-huit cens Esclaves & près de quatre-cens quintaux de cire. En 1686 & 1687, Bourguignon s'y étoit procuré sept-cens Esclaves dans l'espace de 18 mois; & Lafond n'avoit eu besoin que de trois mois, en 1687 (b), pour en acheter trois cens. Mais ce commerce étoit tombé François à Bifdans la fuite, jusqu'à l'arrivée du Sieur Brue au Sénégal, en 1697. Il n'a-fao. voit pas trouvé un feul des Agens de sa Compagnie, qui eût été à Bissao par terre ou par mer. Cependant il reconnut bientôt que cette Isle méritoit l'attention d'un Directeur, & qu'année commune, elle pouvoit fournir en échange, pour les marchandifes de l'Europe, quatre-cens Négres, cinq-cens quintaux de cire, & trois ou quatre-cens quintaux d'yvoire. C'est à sa situation qu'elle doit ces richesses. Elle est au centre de plusieurs autres Isles

ec Voyage.

Ancien Com-

(Fi'a) Labat, [qui affecte de donner à tous enez tous les autres, c'est Biffas, qui est le k. lieux d'Afrique des terminalions Françoi-nom Négre. (b) Angl. en 1689. R. d. E. g.s., ecrit Biffaux. Barbot met Biffer. Mais,

Aaa 2

fort peuplées, & proche de plusieurs rivières navigables, qui fortent du BRUE. 170I. Continent.

Projet d'une Colonie à Bulam.

Le premier dessein de la Compagnie Françoise étoit de former un Comptoir dans une petite Isle, nommée l'Isle de Bourbon, à peu de distance de celle de Biffao. Mais après l'avoir éxaminée plus foigneufement. Brue la trouva trop petite, & fe détermina d'abord pour celle de Bulam, où il fe proposa d'établir une Colonie, [comme celle qu'on venoit d'établir dans l'Isle à la Vache, sur la Côte de Saint Domingue.] Le 10 de Janvier 1699, il y envoya l'Eléonor le Roye, Vaisseau de la Compagnie, avec les Corvettes, la Mignone & l'Hirondelle, chargées de plusieurs Facteurs, d'un Chapelain, d'un Ingénieur, d'un Chirurgien, & de quelques Soldats avec leurs Officiers. Ces trois Bâtimens firent heureusement le Voyage, & trouvèrent l'Isle inhabitée ; mais le Sieur Cartaing , qui avoit la direction du projet, jugea dès la première vûe qu'elle étoit trop grande pour être défendue par le petit nombre d'hommes qu'il avoit fous ses ordres. Il envoya proposer aussi-tôt cette objection au Général, qui lui fit dire de former son Éta-blissement dans l'Isse même de Bisso, & d'y prendre possession du Fort des Portugais, s'ils prenoient le parti de l'abandonner, comme le bruit s'en é-

Il est changé en celui de s'établir à Biffao.

> toit répandu. CARTAING éxécuta une partie de ces ordres. Il fit voile à Biffao. Il y fut bien reçu du Roi, qui lui prêta quelques maisons pour y déposer ses marchandifes, & qui lui permit d'ouvrir un commerce fort avantageux avec les Habitans. Mais quelques mois après, on fut extrémement surpris de le voir arriver à Gorée. Il s'étoit vû forcé d'abandonner son entreprise par la most d'une partie de ses gens, & par le triste état où la maladie avoit réduit les autres; fans compter les éxactions du Gouverneur Portugais, qui prétendoit lever fur les marchandifes Françoifes un droit de dix pour cent. Brue, plus rempli que jamais de la nécessité de cet Etablissement, résolut de se rendre lui-même à Biffao; mais fi bien accompagné, qu'il n'eut rien à redouter des

Mauvais fuccès de l'entreprife de Cartaing.

Brue entreprend de l'éxécuter luimème.

Portugais & des Négres (c). It étoit revenu depuis peu de Kachao & d'Albreda (d) Après avoir emplové jusqu'au 21 de l'évrier 1701 à faire ses préparatifs, il mit à la voile avec deux Vaisseaux de la Compagnie, la Princesse & l'Eléonor de Roye; les deux Corvettes la Mignone & l'Hirondelle; la Sirene, Galiote à bombes; le Saint-Georges, Brigantin, & la Christine, Barque de provisions. Cette petite Flotte mouilla [ fur les onze heures du matin, vis-à-vis l'Isle aux Chiens, & ] le lendemain près de la Pointe de Bagnon. Le foir, ayant levé l'ancre avec la marée, elle continua fa course jusqu'au 28. Elle étoit à la vûe de Saint-Martin, Pointe Ouest-Sud-Ouest de l'Isle de Bissao (e), lorsque l'Eléonor avertit, par un fignal, qu'il paroiffoit un Bâtiment. De la Rue, qui commandoit la Princesse, entreprit aussi tôt de lui donner la chasse, & le suivit en effet au Sud-Sud-Ouest, vers le Canal qui sépare les Isles de Kazegut & de Carache. Mais s'étant fié à fon Pilote, qui croyoit y trouver affez de fond, il échoua doucement

<sup>(</sup>c) Labat, ubi fup. Tom. V. pag. 85. & (e) Labat, dit qu'elle étoit à l'Ouest-Sud-Oucit d'une des Pointes de l'Isle de Billao , (d) Argl. de Kachao à Albreda. R. d. E. appellée Saint-Martin. R. d. E.

#### DIFFERENTES PARTIES DE L'AFRIQUE, LIV. VI. CHAP. IX. 373

doucement fur le fable. La même difgrace étoit arrivée auVaiffeau qu'il pourfuivoit, [ à deux portées de canon à leur Avant.]

BRUE. 170I. Il prend un

ELLE n'empêcha pas le Capitaine François d'armer auffi-tôt ses Chaloupes; mais l'autre se rendit sans résistance. C'étoit un Bâtiment Danois, comman- Vaisseau Dadé par Louis Batman, François de Dieppe, établi à Saint-Thomas, une des nois. Isles Vierges. Après avoir assuré cette prise, & remis la Princesse à flot, la Flotte Françoise alla mouiller, le 4 de Mars, sous la Pointe de Bernafel. dans l'Isle de Bissao, six lieues à l'Ouest du Fort Portugais. La même nuit, Brue apperçut des feux en Mer; ce qui lui fit juger qu'il y avoit fur la Côte d'autres Bâtimens d'Interlope. Il découvrit en effet, avec la lumière du jour. deux Vaisseaux à l'ancre, sous le vent de la Flotte. S'étant avancé pour les observer, il les reconnut en moins d'une heure pour des Hollandois. La Princesse arbora son Pavillon, &, portant droit au plus gros, tira un coup de canon pour le fommer de se rendre. Mais le Hollandois fit bonne con-feaux Hollantenance & parut disposé à se désendre. Alors de la Rue cessant de le ménager, lui envoya quelques bordées qui lui ôtèrent l'envie de combattre. Dans le même tems l'Eléonor donnoit la chaffe à l'autre, qui se défendit vigoureusement; mais l'Equipage Hollandois désespérant à la fin de pouvoir s'échaper, se fit échouër volontairement, & se fauva dans ses Chaloupes, Les Négres, qui étoient à bord, profitèrent de l'occasion pour briser leurs chaînes. Ils pillèrent même une partie des marchandifes, avec lesquelles ils gagnerent la terre en fautant dans la vase. Il sut impossible aux Barques Françoises d'arriver assez-tôt pour prévenir ce désordre. Elles trouvèrent le Vaisseau abandonné, & le tissac couvert des restes du pillage. Les Négres de l'Isle, voyant un Vaisseau à sec, s'approchèrent avec leurs arcs pour attaquer les François; mais la chûte de quelques-uns de leurs compagnons arrêta leur ardeur, & le Bâtiment fut remis à flot par la première marée. Le plus confidérable de ces deux Vaisseaux se nommoit l'Anne, de vinet-deux

piéces de canon. L'autre, nommé le Peter [ & Jean de Flessingue ], en avoit feize. Les deux Capitaines, Vandernotte & Jacob Kenoque, étoient morts de maladie fur la Côte.

Il arrive à

BRUE alla jetter l'ancre, avec ses prises, sous le Fort Portugais de Bissao. Quoique la Flotte Françoise y fût arrivée avec ses pavillons déployés, le Gou-Billao. verneur lui fit tirer un coup de canon à bale; ce qui irrita fi vivement De la Rue, que fans les instances du Général, il auroit battu sur le champ la Place avec toute fon artillerie. Mais Brue lui ayant fait fuspendre fon ressentiment. envoya la Mignone, commandée par le St. Le Cerf, avec ordre d'entrer dans une Crique fort proche du Fort; réfolu de ne garder aucun ménagement avec les Portugais, s'ils continuoient de tirer fur cette Corvette ou fur la Flotte. Le Cerf mouilla fi près du Fort, que le Gouverneur, nommé Dom Rodrigo de Oli- Mauvais acvera de Afonça, prit le parti de lui envoyer demander qui il étoit, & de le fai- cuell qu'il rere prier de descendre au rivage. Le Cerf descendit, & se laissa conduire dans coit du Fort Portugais. le Fort, où le Gouverneur feignant d'apprendre qu'il étoit François, lui demanda si Cartaing étoit à bord. Sans s'expliquer nettement, Le Cerf répondit que Cartaing scroit bientôt dans l'Isle. Alors le Portugais prenant un ton fort haut, déclara que si Cartaing paroissoit à Bissao, on le sorceroit d'en sortir plus vîte qu'il n'y feroit entré, & que les François ne devoient pas espérer d'être foufferts dans l'Itle, ni même d'obtenir la liberté d'y descendre. Là-dessus, il

confeilla au Capitaine de se retirer, & de faire voile où ses affaires l'appel-170I. loient.

Il députe au

Au retour de Le Cerf, & fur le récit des rodomontades Portugaifes, Brue Gouverneur & fit monter Cartaing fur une Barque bien armée, pour aller complimenter de sa le menage peu, part le Gouverneur, lui faire des plaintes du coup de canon qu'il avoit fait tirer, & lui déclarer que le Général François du Sénégal étoit venu précifément dans la vûc de s'établir à Biffao. Cette députation rendit les Portugais plus modérés. Dom Alfonse reçut Cartaing fort civilement, & s'excusa sur l'accident du boulet. Cependant il continua de prétendre que les François ne pouvoient être reçus dans l'Ille, parce qu'elle étoit comprise dans les limites de la Compagnie Portugaise en Afrique, & qu'il avoit une désense expresse du Roi son Maître d'y soussirir l'Établissement d'aucune autre Nation. Le foir du même jour, il envoya fon Alfere, ou fon Enseigne, au Général, avec des explications dans la même vûe, & de grandes offres de fervice.

Réponfe qu'il fait au Meffager du Gouverneur.

BRUE répondit qu'il étoit fort surpris qu'après avoir résidé si long-tems dans le Pays, il oubliât que les François y avoient éxercé le commerce avant que les Portugais y cussent bâti leur Fort (f); qu'il devoit apprendre à mettre de la distinction entre la Compagnie Françoise & les Interlopiers, puisque la Compagnie avoit un droit établi par Lettres Patentes d'éxercer le Commerce au long des Côtes, depuis le Cap-Blanco jusqu'à Sierra Leona; droit qui excluoit toutes les autres Nations, comme il pouvoit en juger par les prifes que la Flotte Françoise venoit de faire à ses yeux; que le meilleur parti qu'il cut à prendre, étoit de bien vivre avec la Compagnie, & de faire fon commerce sans apporter d'obstacle à celui d'autrui.

Il demande une audience à l'Empereur de l'Iffe.

COMME il falloit s'attendre qu'il employeroit tout son crédit auprès de l'Empereur de Biffao, pour empêcher l'Etabliffement François, Brue envoya De la Rue & Cartaing à la Cour de ce Prince, pour lui faire demander une prompte audience. Ils furent recus fort civilement. L'Empereur promit de se rendre dans un jour ou deux à sa Capitale, & de délibérer avec le Conseil sur

l'Etablissement que le Général proposoit.

Marche des François en allant à l'Audience de l'Empereur.

LE 9 de Mars, ce Prince arriva de grand matin dans une maifon qu'il avoit près du rivage, & fit donner avis de son arrivée à la Flotte Françoise. Brue se disposa aussi-tôt à descendre. Il entra dans sa Chaloupe au bruit de toute l'artiflerie de sa Flotte. En touchant à terre, sa marche sut ordonnée avec beaucoup d'appareil. Elle commença par deux Trompettes & deux Hautbois. Un Capitaine d'Infanterie, nommé De Segonzac, suivoit armé du sponton, à la tête de 25 Soldats, avec deux Sergens & deux Tambours. Les Facteurs de la Compagnie marchoient enfuite, deux à deux, devant le Général, qui avoit à fes côtés les deux principaux Capitaines de la Flotte, Les autres Officiers venoient après lui, fuivis des Domestiques de sa Livrée, & d'un Corps de Matelots armés. L'artillerie fit une seconde décharge lorsque cette Troupe semit en mouvement. Elle s'avança vers un grand arbre, entre le Fort Portugais & le Couvent des Franciscains. La Brue trouva l'Empereur de Biflao, affis fur un fauteuil. Ce Prince portoit un habit de moire verte, orné de quelques dentelles d'argent, [fur les tailles & aux manches.] Ses hautes-17chauffes

(f) lls n'y avoient point eu de Fort avant 1694.

## DIFFERENTES PARTIES DE L'AFRIQUE, LIV. VI. CHAP. IX. 375

chauffes étoient d'une belle étoffe de coton. Il avoit la tête couverte d'un homnet de drap rouge, en forme de pain de fiure, & bordé par le bas d'un double rang de corde de chanvre. Ce bord de corde est la marque de fon pouvoir abfolla fur la liberté de fis sujest. Quarte de fis Remmes étoient affités à fes pieds; & les Seigneurs de fa Cour fetenoient debout en cercle, mais à quelque diffance. Derrière cux, vrois Négres d'une taille fort haute, jouoient d'un inflrument qui reffemble à la flute Allentande. Il y avoit quelques fauteuils placés visà-vis de l'Empereur.

Baue. 1701. Cérémonies de l'Audience.

Baus ééant approché, l'Empereur 6 leva pour le recevoir. Ils 6 faluèrent en fe forrant pluficurs fois les mains; & l'Empereur répica chaque fois, d'un air riant, l'ous tieut bien vern. Lorqu'ils fe furent affit tous deux, Brue commença fon compliment, qu'ifut explaqué auffit-ôt par l'Interprété de la Compagnie, à genous entre l'Empereur & le Général. Il contenoit en fishtance que la grande réputation de S. M. n'étant pas moins répandue en Europe qu'en Afrique, la Compagnie qui avoit appris en même-tens fa bonté pour les Errangeres, & le foin qu'il pronti de rendre fon Peuple riche & floriffant (g), par les encouragement qu'il donnoit au Commerce, fouhaitoit ardemment & luidemandoit la permiffion d'établir un Comporior dans fes Etats, & d'y bátir les Magafins néceflaires à cette entreprife, avec l'efpérance que S. M. lui accordeoit out-à-la-fois fon confinement & fa proctétion (b).

Réponfe de l'Empereur à la harangue du Général.

L'EMPEREUR répondit civilement, qu'il remercioit le Général de fa visite, & qu'il fouhaitoit de vivre en bonne intelligence avec les François; mais qu'à l'égard de l'Etablissement, il ne pouvoit se déterminer sans avoir consusté ses Dieux, en présence du Gouverneur Portugais, qu'il alloit faire appeller, Brue jugea que cette répons avoit été concerneur met de Couverneur met Brue jugea que cette répons avoit été concerneur avoir de l'observe de l'activité de l'

2)-immédiatement, accompagné de fon Alfere & de fix l'uffliers Négres, [après avoir été apparavant à l'Eglié de la Parofile pour y faire les devotions.] Cependant il profita de ce coutt intervalle pour repréfenter à l'Empereur les grands avantages qu'il pouvoit itrer de l'ouverture du Commerce, fur-tout et la Compagnie l'rançoife. [Le Prince écouta ce difcours avec attention, & parut y prendre plaifir, de mieme que tous ceux qui étoient avec lui.] Le Gouverneur en arrivant falua Brue, & fit une profonde révérence à l'Empereur, qui le recut d'un air familier, fans fe lever de fon fattouil.] & oui le treut d'un air familier, fans fe lever de fon fattouil. & oui le treut d'un air familier, fans fe lever de fon fattouil. & oui le treut d'un air familier, fans fe lever de fon fattouil. & oui le treut d'un air familier, fans fe lever de fon fattouil. & oui le treut d'un air familier, fans fe lever de fon fattouil. & oui le treut d'un air familier, fans fe lever de fon fattouil. & oui le treut d'un air familier, fans fe lever de fon fattouil. & oui le treut d'un air familier, fans fe lever de fon fattouil. & oui le treut d'un air familier, fans fe lever de fon fattouil. & oui le treut d'un air familier, fans fe lever de fon fattouil. & oui le treut d'un air familier, fans fe lever de fon fattouil. & oui le treut d'un air familier, fans fe lever de fon fattouil. & oui le treut d'un air faut d'un de fattouil d'un d'un de fattouil d'un de fattouil d'un de fattouil d'u

pria de s'affeoir.

p. A p. à auximoment de filence, l'Empereur lui dit d'un con fivère: ". Vous "mayez fourenu que le defini des Franços étot de bair iei, non-feulement un Comptoir, mais encore un fort. Mavez-vous dit la vérité, ou refl-ce "gui me fable de votre invention? Le Gouverneur ne pouvant prouver ce qu'il avoit avancé, demeura quelque tems dans l'embarras. Enfin il répondit que les Franços ne pouvoent penfer à bâtir un Comptoir fans le fortifier d'une manière qui alfurât la confervation de leurs marchandifes; que le Roi fon Maltre ne le foulfirots la mais, & qu'une entreprité de cette nature c'etoit contraire aux Traités du Portugal avec S. M. Imp. & fes Prédéceffears. Brue prit la parole, pour expliguer hautement que ce qu'il demandoit

Il fait appellet le GouverneurPortugais & le ménage peu.

c) (g) Labat remarque, peg. 132, que ce
compliment dût être fort délegreable aux Affistuus qui éprouvoient tous les jours combien

la conduite de ce Prince étoit dure & injuste.

(b) Labat, pag. 97. & fuiv.

BRUE. 1701.

n'étoit pas une nouvelle faveur, mais le renouvellement d'une ancienne Alliance entre les deux Nations; que les injustes prétentions des Portugais avoient forcé le Sieur Cartaing de sc retirer l'année d'auparavant ; que la Compagnie ne penfoit point à bâtir un Fort ni même des Magafins de pierre, à qu'elle croiroit ses marchandises assez asser par la protection de l'Em-pereur; que ce Prince étant le Maître dans son Isle, pouvoit accorder les faveurs qu'il jugeoit a propos, & n'avoit pas besoin de consulter des Nations Etrangères. Cette réponse parut plaire à l'Empereur. Il se leva, & re-

Adresse du Général.

confulte fes

critice.

gardant le Gouverneur Portugais d'un air fombre, il lui dit qu'il trouvoit fort étrange qu'on prétendît lui imposer des loix dans son Royaume; qu'il feroit voir s'il étoit le Maître, & qu'il sçavoit comment il devoit traiter ceux qui entreprendroient de s'oppofer à fes volontés. Enfuite prenant Brue par la main, il le pria de le fuivre. Il s'avança vers la Mer avec ses semmes & ses principaux Courtifans, précédé de ses trois Joueurs de flute. Il s'arrêta près d'un grand arbre, que les Habitans regardent comme une espèce de Divini-L'Empereur té, parce qu'il contient les images de leurs Dieux. Tout le cortége fit un grand cercle autour de cet arbre, tandis que l'Empereur & fes femmes s'ap-Dicux. Céréprochèrent du tronc. Un Prêtre des Idoles, vêtu d'un habit de plusieurs coumonies du Saleurs, d'où pendoient quantité de petites fonnettes, préfenta au Monarque une coupe de calebasse, remplic de vin de Palmier. Ce Prince la recut sur la paume de fa main droite, & fes femmes y joignirent auffi leur main pour la foûtenir. Tous les Seigneurs, qui purent trouver place, firent la même cho-

fe. & ceux qui n'en purent trouver, foûtinrent le coude des autres. ALORS l'Empereur s'adressant aux Divinités qui étoient placées dans les niches de l'arbre, leur répéta la demande du Général François. & leur demanda gravement leur avis. Brue avoit peu d'embarras pour la réponfe. Il avoit pris foin de se la rendre favorable par les présens qu'il avoit faits fecrettement au Prêtre, aux femmes de l'Empereur & à fes principaux Cour-

tifans.

L'EMPEREUR, après avoir arrosé l'arbre d'une partie de la liqueur, & versé le reste au pied, donna ordre qu'on amenat un Bœuf, destiné pour le Sacrifice. Le Pretre se faisit de la Victime, lui coupa la gorge; & recevant le sang dans la même calebasse, il la présenta encore à l'Empereur, qui recommenca ses aspersions. Ensuite ayant trempé un de ses doigts dans le sang, il s'approcha du Général, & lui toucha la main; mistère facré, qui emporte un serment d'Alliance perpétuelle. Après toutes ces formalités, il prit Brue par la main & le reconduifit au premier lieu de l'audience. On s'y affit. La musique cessa, & fut suivie, pendant quelques momens, d'un profond silence. Enfin l'Empereur s'adreffa au Général dans ces termes: "Vous êtes " le bien venu. Vous avez la liberté d'établir ici un Comptoir & des Ma-", gasins, dans les lieux que vous voudrez choisir. Je fais une Alliance per-" petuelle avec vous & votre Nation. Je vous reçois fous ma protection; " & jusqu'à ce que vos maisons soient bâties, je vous prêterai les mien-

La réponse des Dieux est favorable au Général.

> nes. Lorsque l'Empereur eut fini ce discours, scs femmes, les Grands, & tous les spectateurs, pousserent un cri de joye, auquel les François répondirent par une décharge de leur mousqueterie & de tout le canon de leur Flotte. BRUE s'étant levé aussi-tôt rendit graces à l'Empereur de ses bontés, &

# DIFFERENTES PARTIES DE L'AFRIQUE, LIV. VI. CHAP. IX. 377

fit apporter les préfens de la Compagnie. C'étoient de fort beaux calicos, de l'eau-de-vie & d'autres liqueurs, du corail, des verres ardens, des telefonpes, des criftaux & plufieurs belles paires de piftolets, avec une épée à monture d'argent, & le ceinturon brodé, [que le Prince mit à fon côté au moment même. Les femmes de l'Empereur eurent aussi leurs presens, qui confistoient en petites galanteries de l'Europe. Toute l'Assemblée fut traitée avec de l'eau-dc-vie; ce qui produifit de nouvelles acclamations. En fe retirant, l'Empereur donna pluficurs fois la main au Général, & le fit conduire jufqu'à fa Barque par fes Jouëurs de flute , & par une partie de fes Courtifans. Le Gouverneur Portugais, qui avoit quitté l'Affeniblée en apprenant la réponse de l'Oracle, rejoignit Brue en chemin, & lui fit un compliment fort froid sur l'avantage qu'il venoit d'obtenir. Brue lui répondit que ce qu'ils avoient à faire de micux l'un & l'autre étoit de vivre en amis, jusqu'à ce que leurs différends fussent terminés par leurs Supérieurs en Europe. Le Gouverneur s'y engagea nettement par sa promesse. Il pressa même les Officiers François d'accepter un dîner dans le Fort. Brue ne fit pas difficulté d'y confentir. On l'y reçut avec une décharge de treize canons. Mais il arriva malheureusement qu'une pièce étant chargée à boulet, brisa quelques pierres, qui blefferent le fils du Roi & quelques Seigneurs du Pays. Quoique ce fût le fimple effet du hafard, les Negres en firent un crime aux Portugais, & l'attribuèrent au ressentiment de ce qui s'étoit passé. Il s'éleva de grands cris, on courut aux armes, & les Habitans du Canton commençoient à s'affembler. Brue envoya Cartaing à l'Empereur pour l'informer de la vérité, & le supplier d'arrêter le défordre. Sa prière out l'effet qu'il avoit espère. Après le festin, il sut conduit par le Gouverneur au Couvent des Cordeliers, où il sut

BRUE. 1701. Préfens qu'it fait à l'Empereur.

Le Gouverneur Portugais prend le parti de la politesse.

traité avec de nouvelles politefles.

Le Fort Porrugais de Billo et peu confidérable. C'est un quarré d'affez grande étendue, qui n'a que trois bastions, parce que le quatrième est demeuré imparfait, fans folies. Anns clemin-couvert de fans publisdes. Les courrincs écoient fort bassis de fort mai entrecenues. L'artillèrie constitoir en ving pièces de campagne; mais il n'y avoit d'anns l'Artisnal que vingt suffits, outre ceux de la Garnifort, qui étoir on qui devoit être composée de quinze (1) Grometre, c'est-à-dier de quinze Mejerseggés. Le Gouverneur, s'no Licaucianat d's fon Alfere écoient les seuls Blancs. Ils avoient pour Sergent un vieux Créole noir de S. lago.

Etat du Fort de Biffao.

Bave ne pecitic pas un inoment pour commencer Félifice du Comptoir. Tous fis gens furent employés au travail. Il ferrivit des Negres pour coupre le bois de la charpente; mais au lieu de paille & de feuillage; il couvrit les totis de fort bonnes uiles, qu'il avoit apportees pour left. Il fit un grand cabinet de briques, avec la précaution de les enduire de terre glaife & d'en blanchir les debors, pour aller au devant de toutes les défances des Né-

Brue se hate de batir un Comptoir.

L'OUVRAGE sut presse avec tant de diligence, que dans l'espace d'un mois le Comptoir sut en état, non-seulement de recevoir les marchandises &

III. Part. Bb

<sup>(</sup>i) Labat les appelle Guriaetz; mais Barbot, Atlins, &c. accordent pour Grouettaz, qui el le nom Portugais. Ces Nègres

B R U E. 1701. Son habileté dans cet édi-

Palais de

l'Empereur de

Billio.

fice,

& les Faceurs, mais de fe défendre même en cas d'atraque. On avoit ménagé, autour de la maión, des embrafures bouchées de terre & blanchies. Sous précexte de fe procurer de l'eau pour les Ouvriers & de fe précautionner contre les accidens du feu, on avoit environné le Comptoir d'un fossé large de fix pieds, sur autout de prosondeur, avec une double haye d'épine, qui en défendoit l'approche. Brue n'avoit pas maqué, tandis qu'on travuilloit aux embrassures y prodiguer l'eau-de-vie aux Ouvriers Nègres, a

pour écarter leur attention (k).

A PRÈS l'heureuse éxécution de son projet, il se rendit à la maison de

campagne de l'Empereur, qui n'est pas à plus d'un quart de lieuë du l'ort Portugais. Le grand nombre de ses cabanes lui donne l'apparence d'un petit Village. [Il est ensermé dans un enclos de paille, si bien ajustée, qu'elle paroit de reloin comme un mur. ] La première porte étoit gardée par vingt-cinq ou trente Négres, armés de fabres, d'arcs & de fléches. On entre dans un labyrinte de bananiers, entremêlé de cabanes fort propres, qui font la demeure des Femmes, des Enfans, & des Esclaves domestiques. Au centre est une grande Place, au milieu de laquelle est un Oranger d'une si prodigieuse grosseur, qu'il couvre toute la place de fes branches. Brue trouva l'Empereur affis fous cet arbre, avec une douzaine de ses semmes & de ses enfans. Il étoit en déshabillé. Un pagne faifoit toute fa parure; mais il avoit fon diadéme fur la tête, c'est-à-dire, le bonnet bordé de corde. [Les Princesses ses filles avoients les Cheveux affez ras, & coupes en fleurs d'une manière fort propre. Après avoir fait donner au Général & à ses Officiers des chaises de bois, telles que la fienne, il se servit de la Langue Portugaise, qu'il parloit sort bien, & que Brue entendoit parfaitement. Ses discours surent civils. Il presenta du vin de palmier à la Compagnie. Il but à la fanté du Général. On apporta. des pipes. & la conversation dura trois heures (1).

cT(k) Labot, prg. 109. & fuiv. Voyezauf- cT(l) Ibid. prg. 121. & fuiv. fi pug. 215.

# J. I I.

Description de l'Iste de Bissão & des usages du Pays.

Grandeur de Piste. TA circonférence de cette Ille est de trente-cing ou quarante lisués. Sa perspective est d'autant plus agréable de la Mar, qu'elle s'éleve infensiblement jusqu'au centre, où l'on découvre plusfeurs hauteurs, qui font moins des montagnes que des collines, entre lesquelles is sit errouve des vallées & des fources d'eau affez fortes pour former des rivières, qui vont se perère dans l'Océan après avoir fertilles toutes les parties de l'îlle. Aussi etc-les entièrement cultivée, avec un melange de petits bois de Palmiers (a), eve les autres espèces d'autres; ultimate per l'entièrement cultivée, avec un melange de petits bois de Palmiers (a), eve les autres espèces d'autres; ultimate au l'institute de bauners qu'els abanqles, ] Il y a peu de cabancs qui ne foient environnées de Bananters, sépèce d'autres d'autres autres, d'autres autres, de l'autres autres, d'autres autres, autres de l'autres autres, d'autres autres, autres d'autres autres, autres d'autres autres, autres, d'autres autres, autres, d'autres autres, autres, d'autres autres, autres, d'autres autres, autres d'autres autres, autres, autres

Sa beanté & La fécondité.





JYSILyon

## DIFFERENTES PARTIES DE L'AFRIQUE LIV. VI. CHAP. IX. 379

Le terroir est si riche & si sécond, qu'à la grandeur du ris & du maïz, on les prendroit pour des arbuftes. Il s'y trouve, avec le maïz des deux efpéces, un autre forte de grain qui lui ressemble. Il est blanc, & se réduit aisément en farine, que les Habitans mèlent avec du beurre ou de la graisse, pour en saire une pâte qu'ils nomment Fonde. Le maiz ne leur sert pas, comme au Sénégal, à faire du pain ou du kuskus. Ils le mangent grillé. Cependant les plus curieux en forment quelquefois des gâteaux, nommés batangos, de l'épaisseur d'un doigt, & les font cuire dans des cercles de terre, comme la cassave en Amérique. Cette sorte de pâtisserie excite l'appétit, fur-tout lorsqu'on la mange fraîche, avec du beurre. Ils préparent le ris avec du beurre, ou fous la volaille. Les femmes du Roi en firent manger à

Brue, qu'il trouva délicieux.

Bnvr. 1701.

Alimens des Infulaires.

LES Bœufs & les Vaches font d'une groffeur extraordinaire dans l'Isle de Biffao, & se vendent affez cher. Mais le lait & le vin de palmicr sont en si grande abondance qu'ils ne peuvent être à meilleur marché, de même que les bananes, les guaves & les autres fruits. L'Isle est si remplie de Bananiers, qu'une de ses parties en a tiré son nom. Les Portugais y ont plauté du Manioc, dont ils faifoient d'aussi bonne farine qu'au Brésil. On ne remarque pas que les Négres en prennent le goût, apparemment parce que leur paresse leur fait craindre la peine de le préparer. Cependant il s'en trouve quelques-uns qui le cultivent; mais ce n'est pas pour en faire de la caffave ni de la farine. Ils le mangent grillé fur les charbons, cc qui le purge de son jus, qui passe pour nuisible. Les patates & les ignames sont une grande partie de leur nourriture. Ils ont une grande quantité de Chèvres graffes à courtes jambes ; mais ils manquent de Moutons & de Chevaux. On prétend même que les Chevaux meurent aussi-tôt qu'ils ont goûté de l'herbe de l'Isle. On n'y voit pas de Porcs. Les Portugais & les Négres paroissent les méprifer également, sans qu'on puisse soupçonner ceux-ci d'être arrêtés par des scrupules de religion, puisqu'ils ne sont ni Juiss ni Mahométans; mais que faut-il penser des premiers (b)? Leurs Vaches leur servent de monture au lieu de Chevaux. On leur fait un trou dans les narines, par lequel on passe une corde qui leur sert de bride; & si leur pas n'est pas fort vîte, il est extrêmement doux.

L'life n'a pas de Pores ni de

Les Habitans demeurent dans des cabanes dispersées; car, excepté deux petits Villages qui se sont formés autour de l'Eglise paroissale & du Couvent des Portugais, il n'y a rien dans l'Isle qui ait l'apparence d'une habitation régulière. Le Couvent & sa Chapelle ont un grand air de pauvreté; mais ils étoient entretenus proprement. La Paroiffe, qui est entre le Fort & le Couvent, regarde la Mer, & n'est pas mieux bâtic que les maisons des Portugais, qui font de terre blanchie & convertes de paille. Elle a deux ou trois petites cloches, mais si peu de revenu qu'il ne peut suffire à l'entretien de ses Ministres. Les Paroissiens sont environ cent einquante Negres & quatre-cens femmes, qui se disent Portugais, quoiqu'ils soient au li noirs Negre Le bianque des Corbeaux. Brue vit à Billao une Négreffe blanche, née d'un père che.

des infulaires.

BRUL 1701.

& d'une mère noirs. Elle fut mariée à un Négre, dont elle cut des enfans aussi noirs que leur père.

L'Isle de Biffao est fort peuplée, & le seroit beaucoup plus si elle n'étoit exposée aux incursions des Négres Biafaras , Balantes , Bissagos , qui infestent souvent ses Côtes. Les Biafaras vendent une partie de leurs Prifonniers aux Blancs, & facrifient le reste à leur Divinité, qui se nomme

China (c).

LES Habitans de Biffao font Papels. Cette Nation occupe une partie des Ifics & des Côtes voifines, fur-tout au Sud de Kachao. Elle eft mal disposée pour les Portugais, quoiqu'elle ait emprunté un grand nombre de leurs ufages. Les femmes des l'apels ne portent pour habillement qu'un pagne de coton. avec des bracelets de verre ou de corail. Les filles font entièrement nues. Si Habillement des Infulaires. leur naiffance est distinguée, elles ont le corps régulièrement marqué de fleurs & d'autres figures, ce qui fait paroître leur peau comme une piéce de fatin travaillé. Les Princesses filles de l'Empereur de Bissao étoient couvertes de ces marques, fans autre parure que des bracelets de corail, & un petit tablier

> L'HABILLEMENT des Seigneurs est peu différent de celui des conditions inférieures. C'est une peau de Chèvre passée entre les jambes, qui leur cou-

de coton.

Caftagnetes qui forment un langage.

vre le derrière & le devant du corps. (d) Ils portent à la main un fabre nud. & deux groffes bagnes de fer, qui ont, au lieu de pierre, une petite plaque du même métal dont ils fe fervent comme de castagnetes. L'une est au pouce & l'autre au doigt du milieu. En les frappant l'une contre l'autre, ils expriment mille chofes qui ne peuvent être entendues de ceux qui ignorent cette méthode. Les Négres de Biffao font excellens Mariniers, & passent pour les plus habiles Rameurs de toute la Côte. Ils employent au lieu de rames, de petites pelles de bois, qu'ils nomment pagales; & le mouvement qu'ils font pour s'en fervir produit une forte de mutique, avec un faux-bourdon, qui n'est pas sans harmonie. Ils ont un langage qui est propre aux Papels, comme ils ont des usages qui leur sont particuliers. Le Commerce n'a pas servi peu à les civilifer. Ils font Idolatres; mais leurs idées de religion font fi confufes, qu'il n'est pas aisé (e) de les démeler. Leur principale Idole est une petite figure qu'ils appellent China, dont ils ne peuvent expliquer la nature ni Religion de l'origine. Chacun d'ailleurs fe fait une Divinité fuivant son caprice. Ils regardent certains arbres confacrés, finon comme des Dieux, du moins comme l'habitation de quelque Dieu. Ils leur facrifient des Chiens, des Cocqs & des Bœufs, qu'ils engraiffent & qu'ils lavent avec beaucoup de foin avant que de

les faire fervir de victimes. Après les avoir égorgés, ils arrofent de leur fang les branches & le pied de l'arbre. Enfuite ils les coupent en piéces, dont l'Empereur, les Grands & le Peuple ont chacun leur partie. Il n'en refte à la Divinité que les cornes, qu'on attache au tronc de l'arbre jusqu'à ce qu'elles tombent d'elles-mêmes (f).

(c) Libit, Tom. V. pag. 118. & fulv. Vovez aufli pag. 139. (d) Barbot dit que c'est une peau d'Agneau

prépaide & peinte en rouge. Description de la Guince, p.g. 83.

(e) L'Auteur a dit ci-deffus cu'ils adorent particulièrement les Bois & les arbres. Cr(f) Labat, pag. 121. & fuiv. Voyez austi pag. 74. 6. 139.

# DIFFERENTES PARTIES DZ L'AFRIQUE, LIV. VI. CHAP. IX. 381

Le ne paroît pas que l'ifle de Biffao ait jamais été troublée par des guerres civiles : preuve affez honorable de l'humanité des Habitans & de leur foimisfion pour leur Prince. Cependant ils sont sans eesse en guerre avec leurs Voifins. qu'ils troublent, comme ils en font troublés, par des incurfions continuelles. Les Biafaras, les Biffagos, les Balantes, & les Nalus (g), qui les environnent de toutes parts, sont des Nations sort braves, qui se battent avec la dernière furie. Les Traités de paix n'étant pas connus entre ecs Darbares, il n'y a jamais beaucoup de correspondance entre eux dans les intervalles mêmes de repos. Loin de leur offrir leur médiation, les Européens trouvent leur intéret à les voir fouvent aux mains, parce que la guerre augmente le nombre des Esclaves (b). Mais ordinairement les incursions, de

part ou d'autre, ne durent pas plus de cinq ou fix jours.

LORSOUE l'Empereur prend la résolution de porter la guerre eliez ses Voifins, il fait fonner le bonbalon, qui est une forte de tocsin; & ee signal raffemble en certains lieux les Officiers & les Soldats. Ils y trouvent la Flotte Royale, qui est ordinairement de trente Canots. Chaque Canot re-goit vingt hommes, dont le Commandant répond. Il est rare que l'Empe la gaurre se reur prenne lui-même la conduite de ces expéditions; mais il confulte fes Barbares. Dieux avant l'entreprise par le sacrifice de plusieurs victimes, dont la chair ne se partage qu'entre lui, les Prêtres & son armée. Comme les Divinités de bois font toûjours dans les intérêts du Prince, la réponse ne manque point de lui être favorable. Alors les Troupes s'embarquent avec une vive confiance. & la course est tellement réglée qu'elles arrivent sur le terrain ennemi pendant les ténébres. Elles débarquent fans bruit. S'il se trouve quelque cabane écartée & fans défense, elles l'environnent, la surprennent; & se faisiffant des Habitans & des effets, elles se rembarquent aufli-tôt. Si les Habitations sont capables de se désendre, l'attaque n'est pas si brusque. On se met en embuscade du côté de quelque rivière ou de quelque fontaine, & I'on cherche l'occasion d'enlever furtivement quelque ennemi. Au moindre avantage de cette nature, on s'attribue la victoire, & l'on retourne en triomphe. La moitié du butin appartient à l'Empereur. Le reste se divise entre ceux qui l'ont enlevé. Tous les Esclaves sont vendus aux Européens, à moins que dans le nombre il ne se trouve quelque Negre d'un rang dis- Leurs triomtingué, qui est ordinairement racheté par sa famille ou ses amis, en donnant phes & les à sa place deux autres Esclaves ou einq ou six Bœuss. Les Guerriers de nonneurs l'expedition font parade de leurs avantages dans toutes les parties de l'Ifle. aux morts. Ils montrent leurs bleffures. Ils fe font suivre de leurs Prisonniers. Leur usage n'est pas de les maltraiter, comme dans le Nord de l'Amérique; mais de les aceabler de reproches, & de les forcer à chanter les louanges de

1701. Nations vol-

BRUZ.

(g) La Carte de l'Afrique Françoife par De l'Ille let appelle Availlut. [D'autres les nomment Malons & Austinux.]

leurs Vainqueurs. On leur fait des présens de pagnes, & d'autres choses qu'ils vendent auffi-tôt pour avoir du vin de Palme, & faire la débauche. I C'est une espèce d'Ovation qu'ils appellent Cauxlarze; nom tiré apparemment des Portugais. Mais s'il arrive au contraire que l'entreprise soit malheureufe, les Prisonniers courent grand risque d'être sacrifiés; sur-tout lorsqu'on a BRUE. 1701. perdu quelque perfonne riche ou d'une famille puissane. Ceux qui périssent dans ces occasions, reçoiventels honneurs publics, par des chants, & des dans ces occasions, reçoiventels honneurs publics, par des chants, & des dans su son du tambour. Les femmes, qui sont les principales actrices de la pompe funétre, expriment leur douleur d'une manière qui inspire la compatition. Elles s'arrachent les cheveux, elles se déchirent la peau, & leurs cris ne peuvent être représentés. Lorqu'elles font fatiguées d'un s'in rude éxercice, on leur donné du vin de Palmier en abondance. Ce rafrachissiment les met en état de recommencer la scene, de lour fournit une nouvelle source de larmes, jusqu'à ce que le corps ait reçu la sépulture (†).

Pouvoir defpotique de Empereur.

L'ÉNPEREUR de Billio jouit d'une autorité fort déposique. Il a trouve une voye fort étrange pour s'enichier aux dépens de les Sujets, fans qu'il lai en coîte jamis rien (4). C'ell d'accepter la donation qu'un Négre lui rait de la maision de fon voitin. Il en prend aulit-los polificino, de le Proprietaire fe trouve dans la nécesfité de la racheter ou d'en bâtir une autre. A la vérité, le moyen de le vogne et l'acte, en jouant le mêmetour à celui de qui on la reyr. Mais l'Empereur n'y pour rien pretent le réchet fur tous ceux fig. Laitend dans l'iffe. Un jour, l'Émpereur de Billio avoit confié à la garde de Portugais, un Béclave qui sé pendit. C'éctic lui, naturellement, qui devoit sipporter cette perre. Mais il ordonna que le cadaver sit laisse dans le même lieu, jusqu'à ce que les Portugais lui sournissent une Esclave. Le défagrément de voir pourrir un corps devant leury sux, leur sit prendre legrement de voir pourrir un corps devant leury sux, leur sit prendre legrement de voir pourrir un corps devant leury sux, leur sit prendre legrement de voir pourrir un corps devant leury sux, leur sit prendre legrement de voir pourrir un corps devant leury sux, leur sit prendre legrement de voir pourrir un corps devant leury sux, leur sit prendre legrement de voir pourrir un corps devant leury sux, leur sit prendre legrement de voir pourrir un corps devant leury sux, leur sit prendre legrement de voir pourrir un corps devant leury sux, leur sit prendre legrement de voir pourrir un corps devant leury sux, leur sit prendre legrement de voir pourrir un corps devant leury sux, leur sit prendre legrement de voir pourrir un corps devant leury sux, leur sit prendre legrement de voir pourrir un corps devant leury sux, leur sit prendre legrement de voir pourrir un corps devant leury sux, leur sit prendre legrement de voir pourrir un corps devant leury sux, leur sit prendre legrement de voir pourrir un corps devant leury sux, leur sit prendre legrement de voir pourrir un corps devant leur sux de leur de leur suit leur sur leur sur

Exemples.

ti d'obéir. Dans une autre occasion, deux Esclaves qu'il avoit vendus s'écliapèrent de leurs chaînes, & furent repris par ses Soldats. L'équité sembloit demander qu'ils fussent restitués à leur Maitre. Mais l'Empereur déclara qu'ils étoient à lui, puisqu'ils s'étoient remis en liberté, & les revendit sans scrupule à d'autres Marchands. Le Sieur De La Fond, Agent de la Compagnie Françoife, s'étoit procuré un Négre qui jouoit excellemment d'un Instrument du Pays, nommé Balafo. L'Empereur, qui entendit louër le talent de cet Esclave, souhaita de l'acheter; & l'Agent, pour l'intérêt de sa Compagnic, consentit à le vendre. Mais le Négre s'étant échapé de la maison de l'Empereur, retourna fur le Vaisseau de La Fond, qui lui demanda avec furprise pourquoi il avoit abandonné son Maître. L'Esclave répondit que l'ufage de la Cour étoit de tuer les Musiciens à la mort du Prince, pour l'accompagner & le réjouir dans l'autre monde ; & que les Blancs n'avant pas cette cruelle contume, il préféroit leur esclavage à celui de l'Empereur. Cependant il fut réclamé par ce Maître impérieux, qui ne craignit pas de démentir son propre exemple; & l'Agent François n'ôla refuser de payer le prix de l'Esclave.

Ufages barbares à la mort des Rois de Biffao.

A la mort des Empereurs de Biffso, les frammes qu'ils ont aimées le plus t tendrement & leurs Efclaves les plus familiers font condamnés à perdre la vie, & reçoivent la l'épulture pres de leur Maître, pour le fervir dans un autre monde. [Après cela on met le Corps du Prince dans une biere faite de provendent le leur de la leur de la leur de le leur de leur de

<sup>(</sup>i) Labat, Tom. V. pag. 133. & fuire.

Ifmael, qui vendoit les grands Seigneurs de Cotte les uns aux autres. fa Cour les uns aux autres.

#### DIFFERENTES PARTIES DE L'AFRIQUE, LIV. VI. CHAP. IX. 383

rofeaux, très proprement treffes, & quatre des principaux Seigneurs le portent en cérémonie, au lieu de la fépulture. Quand ils y font arrivés, ils font fauter la biere en l'air, & la retiennent fans la laisser tomber à terre, jusqu'à ce qu'après lui avoir fait faire plusieurs sauts, ils la laissent enfin tomber sur les Grands qui font profternés aux environs du lieu de la fépulture, & celui qui se trouve accable sous ce poids, est sur le champ reconnu pour Roi. Mais cette élection ne peut être limitée entre ceux qui font de la famille royale.] L'usage étoit autresois d'enterrer des Esclaves vivans avec le Monarque mort. Mais il paroît que cette coûtume est abolie. Le dernier Roi n'eut qu'un Esclave enterré avec lui; & celui qui règne à-présent paroît disposé à détruire entièrement une Loi si barbare. Un Seigneur du Pays avoit donné ordre en mourant qu'on enterrât près de lui trois jeunes filles, qu'il avoit choifies pour cet affreux facrifice. L'Empereur les vendit, & donna l'argent aux héritiers du mort (1).

Toofin militaire nommé: Bonbalon.

BRUE.

170I.

En parlant de la guerre, on a nommé le tocfin qui fert à raffembler la milice des Négres. Il porte dans cette Isle le nom de Bonbalon. C'est une forte de trompette marine, mais fans corde, avec beaucoup plus de groffeur & le double de la longueur. Elle est d'un bois léger. On frappe dessus avec un marteau de bois dur, & l'on prétend que le bruit se sait entendre de quatre lieuës. L'Empereur a pluficurs de ces instrumens au long des Côtes & dans l'intérieur de l'Isle, avec une Garde pour chacun; & lorsque le sien a donné le fignal, les autres répétent autant de fois les mêmes coups & fur les mêmes tons; de forte que ses volontes sont connues, en un moment, par la manière de les communiquer. Si quelqu'un refuse d'obeir, il est vendu pour l'Esclavage. Ce châtiment politique tient tout le monde dans la foumilion : & l'Empereur, pour qui la défobéissance est utile, se plaint quelquesois de trouver ses Sujets trop ardens à le servir.

Au lieu de la qualité de Roi, la plupart des Ecrivains lui donnent celle. Le Roi de d'Empereur, parce que l'ille étant divifée en huit ou neuf Provinces, ils pré- Biffao quali-Hendent que le titre des Gouverneurs répond à celui de Rois. [Mais pour fie d'Empereur, & pourconfirmer cette remarque, il auroit fallu nous apprendre quels titres ils por- quoi,

tent en effet dans la Langue du Pays, & ce qu'ils fignifient dans les Langues de l'Europe. 7

cf(1) Labat conclud de là que ce Prince étolent Mahométans, la chofe feroit presque impossible: mais la facilité qu'on auroit à les pourroit être aifenient converti; d'autant plus que ces Peuples font idolatres, & qu'ils n'ont convertir, ne viendroit-elle point de ce qu'ils aucun culte fixe & réglé; car ajoute-t-il, s'ils adorent les Images?

## I 1 I.

# Voyage dans l'Isle de Bulam.

ANDIS que le Comptoir se formoit à Bissao, Brue entreprit de visiter Motifs de ca l'Isle de Bulam, où son premier dessein avoit été d'établir une Colo- voyage, nie. La grandeur de l'Isle l'avoit fait renoncer à ce projet; mais il lui restoit des impressions avantageuses du Pays, & quelque espérance d'en tirer de l'avantage pour les intérêts de la Compagnie. Dans cette vûe, il prit deux Barques, montées par les Laptots de Gorée, & par quelques Papels qui avoient

BRUE. traverse les Détroits dans leurs expéditions, avec deux Pilotes François qu'il 1701. fe propofoit de laiffer à Biffao après fon départ, pour éxaminer les Côtes & pouffer le Commerce.

Iffes des Sorciers & de Bourbon.

IL mit à la voile entre l'Iste des Sorciers & celle de Bourbon, portant au Sud, pour doubler la Pointe de l'Iffe Formofa. Les apparences de celle-ci répondent fort bien à fon nom. Elle est couverte de grands arbres, excepté fur les Côtes, qui font baffes & qui ne préfentent que des arbriffeaux (a).

Le terroir paroît uni & fertile; mais il manque d'eau fraîche, & c'est apparemment ce qui le rend défert. Brue se sentoit beaucoup de penchant à lileFormofs. descendre au rivage, pour observer un si beau Pays. Quelques raisons lui firent remettre ce deffein à d'autres tems. Il remarqua feulement que la lon- . gueur de l'Isle est d'environ deux lieues, sur une de largeur. On en compte cing depuis la Pointe Sud-Est de Bissao jusqu'à la Pointe Nord-Est de l'isle l'ormofa.

Observation far les Détroits de ces

En doublant cette Pointe, on entre dans le bras d'une grande rivière, qui fépare la Péninfule de Biafaras de l'Ifle de Bulam. L'entrée de ce Canal peut avoir une bonne lieuë de largeur. Ses rives font hautes, & la Mer y bat a. vec affez de violence, à proportion de la force des marées. Comme le deffein du Général étoit de reconnoître foigneufement tous ces passages, il avançoit la fonde à la main. Entre la Pointe Ouest de la Péninsule de Biafaras & la Pointe Est de l'Isle Formosa, il trouva depuis deux & trois jusqu'à sept braffes, & qu'il est nécessaire de suivre le milieu du Canal pour éviter les bancs qui le refferrent beaucoup, jusqu'à ce qu'on soit arrivé à la pointe Nord-Est de l'Isle de Bulam. En fondant, avec trop pen d'attention pour le reste, les deux Barques é-

Dangers de

chouèrent vis-à-vis l'une de l'autre. Le reflux, qui est d'une extreme rapidité dans le Canal, les laiffa fi vîte à fee, qu'onn'eût pas d'autre parti à prendre que d'y faire la garde, en attendant le retour de la marée. Il est dangereux de demeurer exposé aux Négres de Biasaras. Leur avidité pour le bula plupart des tin les rend attentifs à tous les Batimens qui s'approchent de leur Côte, & rarement manquent-ils de les infulter. Ils attachent à leurs pieds, dans ces occafions, des femelles d'écorce d'arbre, longues de deux pieds & larges de fept ou huit pouces, avec lefquelles ils marchent fur la vale fans enfoncer; à peu près comme les Sauvages du Canada font pour marcher fur la neige. Quoique les deux Barques fussent trop bien armées pour craindre des Ennemis si méprifables, l'Equipage demeura fous les armes jufqu'à l'arrivée des flots.

En doublant la Pointe Nord-Eft de Bulam, on trouve une Crique large

Bons ancrages autour de Bulam,

Bialaras.

d'une lieue, & d'environ la même profondeur, au milieu de laquelle il y a toûjours trois ou quatre braffes d'eau, & dont les bords font couverts d'arbriffeaux (b). Dans le mauvais tems, c'est une fort bonne retraite pour les petits Vaiffeaux. De cette petite Baye jusqu'à la Pointe Sud, le mouillage est Contrariété für & commode au long de la Côte, pour les plus grands Bâtimens. Mais il faut connoître la nature des marées, [ & les avantages ou défavantages qu'el-15 les peuvent produire.] Brue en fentit la nécessité par son expérience; car à

des marées & des courans,

peine eut-il gagné la Pointe Eft, que la même marce qui l'y avoit conduite (b) diel. de Mangles, R. d. E.

lui devenant contraire, produifit le même effet que le reflux. Il n'eut pas d'autre ressource que de gagner aussi-tôt le rivage, & d'amarrer contre les arbres, à l'éxemple d'un Canot de Bissagos, qui se trouvoit dans le même cas. Il passa la nuit dans ce lieu. Ses tentes n'empêchèrent pas qu'il n'y fût fort mouillé, & qu'il n'eût beaucoup à souffrir d'un violent ouragan, accompagné de tonnerre & de pluye; outre l'irrégularité des Courans, qui lui firent craindre d'être enlevé de dessus ses ancres, & de se briser sur la Côte. L'obscurité d'ailleurs étoit si épaisse, que les objets les plus proches ne pouvant être distingués qu'à la lueur des seux, il n'étoit pas possible de se hasarder en Mer. Le jour suivant ramena un tems plus tranquille. Les Bissagos, qui avoient passé la nuit sur le rivage, avec beaucoup d'inquiétude pour leur Canot, s'approchèrent des Barques Françoifes après les avoir long-tems observées. Brue les y encouragea par des fignes d'amitié, & leur fit parler par ses Interprétes. Il en vint trois à bord, qui furent traités civilement. On les fit boire. On leur offrit quelques petits présens. Enfin tous les autres s'avancèrent, au nombre de quinze.

de quinze Bit-

BRUE.

170I.

BRUE leur ayant déclaré le dessein qu'il avoit de traverser l'Isle, & de chaffer en chemin, ils s'offrirent volontairement à lui fervir de Guides. Il en prit fept, & laiffa le reste dans ses Barques, sous prétexte d'affister ses gens : mais en effet pour lui servir d'ôtages pendant sa course. Après avoir doublé la Pointe Est de Bulam, il découvrit une belle rivière, de la largeur d'une lieuë, & d'une profondeur à recevoir les plus gros Vaisseaux. Ce fut-là qu'il reconnut la caufe de cette contrariété qui l'avoit furpris dans les marées & les courans. Le canal, ou la rivière, qui est entre l'Isle de Bulam & la Péninfule de Biafaras, fait partie de la grande rivière, nommée Rio grande, qui se divise en deux bras à la Pointe Sud-Est de Bulam. Il arrive de-là que la marée entrant par deux ouvertures, les flots du Canal du Sud, qui vont impétueusement à l'Est, forcent ceux du Canal du Nord, qui est plus étroit & plus creux (c) que l'autre, à retourner sur eux-mêmes, & forment des Courans rapides & incertains, qui obligent de jetter l'ancre pour ne pas perdre, par le reflux, ce qu'on a gagné à la faveur de la marée (d).

Explication des Courans.

DEPUIS la Pointe Nord-Est de Bulam jusqu'au Sud-Est, l'ancrage est excellent, entre douze & vingt braffes d'un très-bon fond. La Côte est unie, & couverte de grands arbres. Les terres intérieures sont cultivées en plufieurs endroits, & présentent une perspective agréable. Quatre gros ruisseaux se déchargent dans la Baye, qui est large d'environ deux lieuës. Elle forme un Port très-commode pour toutes fortes de Vaisseaux.

DANS la Péninfule de Biafaras, à l'opposite du lieu où les Barques Fran- Les TroisFongoises avoient jetté l'ancre, on trouve trois sources d'eau fraîche qu'on a taines.

nommées les Trois Fontaines. La rivière en est éloignée d'une lieuë.

BRUE laissant ses deux Barques amarrées avec le Canot des Bissagos, des-Brue descend cendit au rivage, accompagné de dix-huit Blanes, de douze Laptots, & de dans l'isse de plusieurs Négres armés, sans compter les sept Bislagos. Il laissa un Officier Bulam. avec le reste de ses gens, pour garder les deux Barques, & tenir l'œil ouvert fur le Canot & fur les huit hommes qui y étoient restés. Après avoir marché l'espace

(c) Angl. & moins profond. R. d. E. pag. 141. & fuir. car(d) Labat, Afrique Occidentale, Tom. V. III. Part. Ccc

BRUE. 1701.

de cette lile.

l'espace de six cens pas, & s'être dégagé des Bois qui bordent la Côte, il trouva un Pays fort agréable, qui paroifloit avoir été habité, & qui est encore cultivé tous les ans par trois ou quatre cens Biffagos, qui viennent y femer leur ris , leur maiz & leurs légumes , & qui se retirent dans leur Pays après la moiffon. Le terrain s'éleve infenfiblement jusqu'au pied de quelques Description Collines, qui fervent comme de base à des montagnes plus élevées. Mais les plus hautes ne font ni escarpées ni ftériles. Elles sont couvertes de grands arbres. Les côtés font capables de culture; & l'on voit fortir, des fréquentes Vallées qui les féparent, quantité de petits ruisseaux, qui, suivant le témoignage des Biffagos, ne târiffent jamais dans les plus grandes chaleurs.

Sa fertilité.

LE terroir cft gras, riche & profond, autant qu'on en peut juger par la hauteur des arbres qu'il produit. Il s'y trouve des Palmiers de toutes les efnéces. On y voit auffi des chênes verds, les uns droits, d'autres tortus, qui paroissent très propres aux édifices; & des poiriers de la même espèce que dans les Isics de l'Amérique. Le bois en est fort bon pour toutes sortes d'usages, pourvû qu'on apporte un peu de foin à le garantir de certains infectes qui l'alterent beaucoup. [Ces Infectes font des fourmis blanches, connues aux 13 Isles de l'Amérique sous le nom de poux de bois. ] Le rivage offre une pierre grife d'un beau grain, [& des moîlons, tant qu'on veut.] Toutes les rivieres ont du fable fort net; & la Mer jette fur les Côtes une si grande quantité d'Huitres & d'autres coquillages, qu'on ne sçauroit manquer de ciment (e). La Pointe Sud de l'Isle est une Prairie naturelle, où le pâturage est excellent. On v voit des troupeaux de Vaches & de Chcvaux fauvages. Les Chevaux font petits; mais les Taureaux & les Vaches paroiffent d'une groffeur extraordinaire. Les Cerfs, les Daims, les Bufles ne sont pas en moindre abondance. On rencontre même quelques Eléphans, qui viennent sans doute du Continent (f).

Pourquoi clle est déserte.

L'Isle de Bulam appartenoit anciennement aux Biafaras; mais les Biffagos, leurs ennemis, [qui trouvoient que ce beau terrain étoit tout-à fait à leur bienféance,] leur ont fait une guerre si cruelle, qu'après en avoir enlevé un grand nombre pour l'Esclavage, ils ont forcé le reste de se renfermer dans leur Pays. Cependant les Vainqueurs n'ont jamais entrepris de se mettre en possession de leur conquête. Ils s'y rendent, chaque année, au nombre de trois ou quatre cens, pendant les mois de Fevrier, de Mars, d'Avril & de Mai, pour y faire leurs Lugans, ou leurs Plantations; & la fin de la moiffon est le signal qui les rappelle chez eux. S'il s'y en trouve dans d'autres tems, comme à l'arrivée du Général François, ce font ou des Avanturiers qui vont ravager les Côtes des Biafaras, ou des Chaffeurs qui viennent tuer des Eléphans. Ces animaux font toûjours une riche proye pour les Négres, qui, outre le profit des dents, se nourrissent long-tems de la chair. C'est cette destruction qui empêche les Eléphans de multiplier, comme ils feroient néceffairement dans une Isle où il ne se trouve pas de Lions, ni d'autres bêtes de proye qui leur fassent la guerre. [Si les François, dit Labat, étoient une foiste établis sur cette Isle, ils verroient bientôt la fin de toutes ces bétes. Car leur méthode est de ravager tout, dans les endroits où ils viennent. On en voit la preuve dans les Isles de l'Amérique, où ils ont trouvé le moyen de détruire

<sup>(</sup>e) Angl. de chaux. R. d. E.

en peu de tems, ce qui devoit fervir à la nourriture d'un grand peuple, pendant des siécles entiers.]

BRUE. 1701.

BULAM ne manque pas d'Oiseaux, soit de passage, soit naturels au Pavs. La Mer y est remplie de Poissons. Les Tortues & les coquillages de toute espèce y font en si grande abondance que l'homme le plus paresseux y peut vivre avec peu de travail. Brue, & tout son cortège, qui n'avoient avec eux que du bifcuit, du vin & de l'eau-de-vie, ne laisserent pas de faire fort bonne chère pendant quelques jours, qu'ils employèrent à faire le tour de l'Isle. Ils la trouverent charmante dans toutes ses parties , & fort propre à l'éta- L'ine de Butbliffement d'une Colonie, qui ne manqueroit pas de devenir bientôt riche & lam fort proflorissante. Le Commerce y seroit avantageux avec les Portugais & les Négres des Pays voifins, non-feulement en marchandifes de l'Europe, mais mê- Colonie. me en productions du Pays, telles que le sucre, le rum, le coco, l'indigo. le coton, le roucou, &c. qui n'y réuffiroient pas moins que dans les Isles de l'Amérique. Il feroit d'autant plus aisé d'y établir des Manufactures de fucre, que les cannes viennent en persection au Sénégal, d'où l'on pourroit en tirer facilement; & la plus grande partie de l'Isle étant déja défrichée. les Plantations s'y feroient fans peine. Les Esclaves qui sont si chers en Amérique, se trouveroient ici à bon marché. On pourroit s'assurer la possession tranquille du Pays, foit par un Traité avec les Bissagos, ou par la voye de la force, en les châtiant s'ils entreprenoient de s'y opposer.

BRUE mit quatre jours à faire le tour de l'Isle. Quoique fatigué en retournant à ses Barques, il s'applaudit beaucoup d'un voyage, qui le confirmoit dans la réfolution d'établir une Colonie à Bulam, femblable à celle de l'Isle das Vaccas, ou des Vaches, sur la Côte d'Hispaniola. Suivant son calcul, l'Isle de Bulam a huit ou dix lieuës de longueur, de l'Est à l'Ouest; cinq de largeur, du Nord au Sud, & vingt-cinq ou trente de circonfé-

Apa ès avoir fait ses observations par terre, il entreprit d'en faire le tour Brucen sait le fur ses Barques, pour reconnoître parfaitement les Bayes, les Rocs, les Ports & les profondeurs. Il partit avec des provisions fraîches, en suivant la même direction qu'il avoit prise pour venir. La fonde, qu'il n'abandonnoit pas, ne put lui faire trouver de passage entre l'Isle de Bulam & l'Isle Formofa, C'est un banc continuel, où le moindre vent met la Mer dans une grande agitation. Il y envoya les Biffagos dans leur Canot, avec la précaution d'en retenir quatre, pour la fûreté de deux Pilotes dont il les fit accom- moia. pagner. Quoique la maree fût pleine, le Canot toucha le fond dans plufieurs endroits, & les Négres furent obligés de fe jetter dans l'eau pour le tirer an travers des Rocs, fur une Basse de la plus dure espèce. Il rejoignit les Barques à la Pointe Ouest de Formosa, où elles s'étoient rendues par un pasfage plus für. Les Rocs continuent d'une Pointe à l'autre, en formant un demicercle jusqu'à celle du Nord-Ouest dans l'Isle de Bulam. Cependant, à la distance de deux cables de ces Rocs, on trouve de l'eau depuis huit jusqu'à dix braffes (R)-

En avançant entre l'Isle de Bulam & celle des Bissagos, que les Portugais ont

(g) Labat, pag. 150. & fuiv.

BRUE. . 170I. Ifle des Biffagos, ou das Gallinas.

ont nommée l'Isse das Gallinas, parce qu'elle produit beaucoup de volaille. on rencontre un canal d'une lieuë de large, qui a l'apparence d'une rue fort droite, & qui a cinq lieuës de long au Sud-Eft, [Nord-Oueft.] Le fond est depuis douze jusqu'à trente-fix brasses (b). Entre les Bancs & les Basses qui commencent à la Pointe de l'Isse des Bissagos, & qui continuent jusqu'à une Isse déferte qui est à l'Est-Sud-Est de Kasnabak, [ Une des principales Isles des Bissagos,] on trouve au long du rivage, à deux cables de distance, un fond de

Bancs & Baffes.

grav er entre quatre & cinq braffes. I. Es Basses de l'Isse de Bulam commencent à deux lieuës de sa Pointe Nord-Quest. Cet espace forme la Rade de l'Ouest, qui n'est pas moins sure & moins commode pour l'ancrage que celle de l'Est. Les Bancs reparoissent & forment un angle droit, à deux lieues de la Pointe de l'Isle, par une ligne qui retourne & qui va fe terminer à la Pointe Sud-Sud-Est. Entre cette Pointe des Rocs & celle de Tombali au Continent, qui est habitée par les Négres Nalous ou Anallus, on découvre le plus grand bras de Rio Grande, qui a, dans toutes fes parties, depuis vingt jufqu'à trente braffes d'eau. Brue s'engagea dans ce bras. entre la Pointe des Nalous & celle de Troisfontaines. Rio-Grande a deux lieues de largeur dans ce lieu. Après avoir coulé pendant quelques lieuës à l'Est & à. l'Oueit, & fait un grand détour au Sud, il prend un autre cours au Nord-Eft. jusqu'à ce qu'il soit divisé en deux bras par l'Isle de Bisague.

Rio Grande & fes bords.

Tout le Pays, aux deux côtés de cette rivière, est fort bien peuplé.. Brue. entendit, pendant la nuit, les tambours qui battoient dans chaque quartier... foit par fimple amusement, soit que les deux Barques sussents sussents aux Habitans, & qu'ils voulussent faire connoître qu'ils étoient fur leurs gardes. Les bords de Rio Grande font couverts de gros arbres, qui firent naître aux. Portugais la penfée d'y venir construire des Vaisseaux. Celui qu'on nomme le Misheri , donne d'excellentes planches , qui font fort aifées à travailler, & qui ont la propriété d'être à l'épreuve des vers, non-feulement. fur cette Côte où les Vaisseaux s'en ressentent beaucoup, mais encore dans toutes les Parties de l'Afrique, de l'Europe & de l'Amérique. La résine onctueuse, dont cet arbre est rempli, a tant d'amertume, qu'on n'attribue pas fa vertu à d'autre cause. Il n'est pas fort haut, & rarement surpasse-t'il vingt ou vingt-deux pieds; mais il a le tronc d'une grosseur surprenante.

Sur les bords des ruisseaux & dans les terrains marécageux, on trouve certains arbres d'une hauteur médiocre, qui ressemblent par le bois & par lesfeuilles au Mahot de l'Amérique, dont l'écorce fert au lieu d'étoupe pour calfater les Vaisseaux. Les Habitans, au défaut de godron, qui leur manque fouvent, employent l'huile de palmier, mêlée avec de la glue vive (i), & bouillie jusqu'à la consistence nécessaire. Pour suppléer aux cables, la nature a donné au Pays certains rofeaux, nommés Bumbus, qui croissent dans les lieux marécageux. On les coupe, on les laisse rouir dans l'eau; après quoi les avant bien battus, pour en féparer les parties les plus groffières, on les file en corde. Ce qui manque au Pays, c'est du bois propre à faire des mâts. Le Misheri est trop court, le Palmier trop pefant, & tous les autres arbres

<sup>(</sup>b) Angl. vingt-fix braffes, R. d. E.

arbres trop faciles à se fendre (k), de sorte qu'on est réduit à se servir de Palmier: mais pour corriger sa pesanteur, on n'y met pas de perroquets, & l'on fait généralement les mâts fort courts. Il est étrange que l'Isle produifant un fi grand nombre de Cocotiers, on ne s'y ferve pas, comme aux In-

des Orientales, des cosses pour en faire des cordes.

APRÈS avoir passé l'Ise de Bisaghe, d'où les Bissagos ont peut-être tiré leur nom, Brue trouva, une lieue plus loin, fur la gauche, un Marigot feaux. (1) ou une petite rivière, dans laquelle s'étant avancé l'espace d'une licuë, il arriva près de Ghinala, grand Village habité depuis long-tems par les Portugais. Il y trouva un petit Vaisseau Anglois de Sierra Leona, com-17- mandé par le Capitaine Glick, [qui étoit Catholique &] qui s'étoit marié dans ce Pays avec une riche Négresse. Outre une grosse somme d'argent, elle lui avoit apporté la propriété d'une grande lile dans la rivière de Sierra Leona; & tandis qu'il faisoit cultiver son bien par des Esclaves, il exerçoit un commerce avantageux fur les Côtes voifines. Son Vaisseau étoit un Brigantin de 50 ou 60 tonneaux, construit à Sierra Leona. rié avec une A l'arrivée des François, il se hâta de venir faire des civilités au Général. Le Signor Patricio Paresse, un des principaux Habitans, ne sut pas moins empresse dans les siennes, & lui offrit sa maison, qu'il accepta. Cet honnête A-friquain étoit né d'un père Hollandois & d'une Mulâtre Portugaise. Il étoit blanc, mais avec un cercle noirâtre autour des yeux (m), qu'il tenoit apparemment de sa mère. Il avoit hérité la gravité du Portugal, & la propreté de la Hollande. Il étoit riche. Sa maison étoit sort belle. A peine Brue y sutil entré, qu'il y reçut la visite du Chef des Portugais & de tout les Fidalgos du voifinage, personnages fort remarquables par la longueur de leurs noms & de leurs titres.

Le Village de Ghinala est situé sur la rive droite du Marigot ou de la ri- Situation, de vière du même nom. Elle donne aussi son nom au Royaume, qui porte éga- Ghinala. lement celui de Biafaras. Cette Région est considérable par le nombre des Portugais blancs, noirs, bazanés & mulâtres, qui y jouissent d'une fortune aifée; & qui font affez bien logés. L'antichambre, qu'ils appellent le portique de leurs maisons, est agréable & fort bien meublé. Nul étranger ne pénétre plus loin dans un Pays où la jalousie est le vice général. Femmes & Maîtresses, tout est renfermé sous une même clef. A l'exception de ce point, les Portugais de Ghinala sont civils & complaisans. Brue employa trois (n) jours à rendre ses visites & à prendre des informations sur l'état du Com-

merce.

It partit escorté de vingt hommes de sa suite & de plusieurs Gentilshom- Brue rend vimes Portugais, qui se firent honneur de l'accompagner, l'espace d'une lieue, site au Roi. jusqu'à la Cour du Roi de Ghinala ou de Biasaras; car ce Monarque est également connu fous ces deux noms. Il le trouva informé de fon approche, & déja pret à le recevoir, sous un arbre qui est vis-à-vis de son enclos. Son habillement étoit un pagne noit, qui lui tomboit jusqu'au milieu des jambes, avec

BRUE 170 L.

Ce quimanque au Pays pour l'équipement des Vaif-

Ific de Bi-

Anglois ma-

(k) Angl. trop custans. R. d. E.
(1) Ce nom fignific proprement l'eau qui

toutes les sivières qui font sur cette Côte. (m) Labat dit qu'il avoit fimplement un peu de tanné dans le blane des yeux. R. d. E. refte dans les terres lorfque la marée fe retire; mais les François le donnent fans distinction à (n) Angl. dour, R. d. E.

BRUZ. 1701. Civilités & offres qu'il re-

coit de cePrin-

ic.

avec [un jupon à la Portugaife, &] un manteau de la même couleur; des fan Ladales noires, fans bas; & fur la tête un grand chapeau noir; de forte qu'à la réferve de fes dents & de fes yeux, on n'appercevoit rien que de noir dans fa figure.

a. I. 1. reput avec beaucoup de civilité le compliment & les préfens du Genéral Prançois, en lui touchant pulificur fois la main, & l'affirant qu'il verroit volontiers des François dans fes États; qu'il leur accorderoit une protection particulière. & qu'il premdroit plus de paliti à commercer avec eux qu'avec toute autre Nation; qu'il leur donnoit la permittion de a'établir dans les lieux qu'ils voudroine cholfir, & d'y bairt des Magafins & des enclos. Enfin Brue lui témoignant quelque defir de former un Etabliflement dans l'Ille de Bulam, dont il n'ignoroit pas, lui dicti-, que le Domaine étoti à lui, jiftepondit que rien ne pouvoit lui être plus agréable que de voir les Biffagos, fes ennemis, chaffés pour jamais de cette flie, qu'il en faicib préfent de tout fon œur aux François, & que fi cet efpace de Pays ne leur fufficit pas, il y joindroit volontiers d'autres terres, du côte de Trois-fontaines. Enfuirei le xamina curieusement les préfens du Général; & pour lui témoigner qu'il en éctif faisfair, il fit apporter du vin de palinier, dont il lui fit borre, après

avoir bû lui-même à sa santé.

It prit tant de plaift dans fa converfation, qu'il parut chagrin de ne pouvoir le retenir quedques jours de plus à fa Cour. Il lui donn un diner dans le goût de Pays; c'eft-à-dire, que l'abondance y tint lieu de la délicarelle. Cependant le ris étoit fort bien préparé; & la voilaile bouille, qu'on fervit delfius, étoit coupée en quartiers avec affez de propreté. Après le repas, Brue vifita le Village, qu'il rouva fort grand. Le Pays, aux environs, lui parut délicieux. Les Bananiers & les autres arbres dont les maifons fout entourées, les enclos de rofeaux, le ha tyes d'épine, forment des perfipectives charmantes. La fituation du Village celf fur le bord d'une rivière médiore, qui venant de l'Eft, va fe jetter dans celle de Kurbail. Elle répand la fécondité dans un terroir déja riche & fertile, qui le deviendroit encore plus s'il étoit cultivé par d'autres mains. La cire, les Efebana y font en grand nombre, malgre les perféculois des Nègres, qui en ainment autunt la clair. Par

que les dents.

Les François retournècent le foir à Chinala, & prirent le refte du jour pour fe repofte. Le lendemain Rune eut a Curiofité de faire fui leudis fur la rivière, pour vifiter un Village où l'excellence du bois porte divers Euteropéens à faire conftruire des Vailfeaux. Il y en trouva un fur les chantendements, d'environ cent conneaux. Le feul défavanage du Pays et de manquer

Européens conttruifent des Vaisseaux.

Beauté du

Pays.

La plipart des Villages, au long de la rivière, font habités par des Portugais, quelquordis entreméles de Négres; nais on diffingure affement leur maifons par la forme & la grandeur. Outre la cire, les Efclaves & l'yvoire, le Pays produit, pour le Commerce, de grands cuire féchés, duccon, quelques plumes d'Autruche & des gommes de différences fortes. Il fournit meme de l'or, qui vient des terres intérieures au Sud & à l'Eft, mais fans qu'on conspife autrement les lieux.

Rio Grande est navigable jusqu'à cent cinquante lieuës de son embouchu-

re,

re, du moins pour les Barques & les autres petits Bâtimens. Brue affûre que fi l'Etabliffement de Bulam étoit une fois formé, & qu'on n'y laissat pas manquer les marchandifes de l'Europe, on pourroit s'ouvrir un commerce fort etendu dans toutes ces Régions. Les Portugais de Biffao & des rivières de Gefves, de Nunez, de Kurbali, de Rio Grande, &c. s'empresseroient d'y venir prendre les commodités dont ils auroient befoin, & d'y apporter en vente ou en échange leurs propres richesses (0).

BRUE. 170 L Commodité de RioGrande pour le Com-

(a) Labat, Tom. V. pag. 160. & fuiv.

I V.

Voyage à Kazegut, une des Isles des Bissagos.

A PRES avoir fait toutes les Observations convenables à ses vûes, Brue re-vint à Bissao, où il trouva les édifices du Comptoir fort avancés, Comme il n'y avoit rien qui demandât nécessairement sa présence, il remonta aussi-tôt dans sa Barque, pour visiter quelques Isles des Bissagos. On en compte treize ou quatorze, dont les principales & les plus fréquentées font Kafnabak, las Gallinas, Kazegut, Karache, Aranghena, Papagago, ou l'Isle des Perroquets, Formofa, Babachoka, Biffague, & Warange. Il y en a quelques autres moins connues, parce qu'elles sont peu fréquentées. Chacune de ces Isles est gouvernée par un Chef, qui est revétude l'autorité souveraine. Tous ces petits Monarques font indépendans l'un de l'autre, & fe font même fouvent la guerre; mais ils s'unissent pour la faire sur le Continent aux Biafaras, leurs anciens ennemis, qu'ils ont chasses de l'Isle de Bulam. Leurs Canots font affez grands pour recevoir vingt-cinq ou trente hommes, avec des provisions & leurs armes, qui font l'arc & le fabre.

LES Négres de ces Isles font grands & robustes, quoique leurs alimens or- Qualités des dinaires soient le poisson, les coquillages, l'huile & les noix de palmier (a). & qu'ils aiment mieux vendre leur ris, leur mais & leurs légumes aux Européens, que de les réferver pour leur usage. Ils font Idolàtres, & d'une cruauté extrême pour leurs ennemis. Ils coupent la tête à ceux qu'ils tuent dans leurs guerres; ils emportent cette proye pour l'écorcher, & faifant fécher la peau du crane avec la chevelure, ils en ornent leurs maifons comme d'un trophée. Au moindre fujet de chagrin, ils tournent aussi facilement leur furie contre eux-mêmes. Ils fe pendent, ils fe noyent, ils fe jettent dans le premier précipice. Leurs Héros prennent la voye du poignard. Ils font passion- Leurpassionnés pour l'eau-de-vie. S'ils croyent qu'un Vaisseau leur en apporte, ils se pour l'eau-dedisputent l'honneur d'y arriver les premiers, & rien ne leur coûte pour se vic. A quoi procurer de cette chère liqueur. Alors le plus foible devient la proye du plus fort. Dans ces occasions, ils oublient les loix de la nature. Le père vend ses enfans; & si ceux-ci peuvent l'emporter par la force ou l'adresse, ils traitent de même leurs pères & leurs mères.

elle les porte.

FORMOSA est la plus Orientale de toutes leurs Isles, mais elle est inhabitée. Celles das Gallinas & de Kafnabak, qui font fituées à la tête des Bancs

(a) Angl. & les noyaux de Palmier, qu'on appelle Chevaux. R. d. E.

BRUE. & des Baffes qui environnent cette chaîne d'Ifles, font également fertiles & 170I. peuplées. L'eau fraîche y est en abondance. Les Côtes sont remplies de poiffon & de coquillages. Avec un peu plus d'industrie pour cultiver leurs terres. les Habitans pourroient faire un commerce confidérable, car le terroir est excellent dans toutes les Isles.

Description de Kazegut.

KAZEGUT est une des plus grandes & des plus sertiles. Elle est rensermée dans un cercle de Bancs de fable & de Baffes, excepté aux deux pointes du Nord-Est & du Sud-Ouest, où les Vaisseaux peuvent mouiller en sureté. On compte dix ou douze lieuës depuis la pointe de Bernafel dans l'Itle de Biffao, jusqu'à la pointe Nord-Est de Kazegut, & cinq seulement jusqu'à celle de Saint-Martin. En partant de la pointe de Bernasel, il faut suivre de près l'Isle des Perroquets; fans quoi les [ Ras de ] marées & les Courans écartent beaucoup un Vaisseau, & l'obligent de louvoyer long-tems pour regagner ce qu'il a perdu. Les Habitans de Kazegut font les plus eivils de tous ces Infulaires, & doivent cet avantage au Commerce. Mais il y a néanmoins des précautions nécessaires pour traiter avec eux. Brue qui en étoit bien informé les obferva foigneufement. Lorfqu'il eut amarré fa Corvette, il fit arborer fon pavillon & tirer une petite pièce d'artillerie. Trois Biffagos, qui parurent auffi-

Brue y arrive. Seigneur Negre.

tôt fur le rivage, firent connoître par des fignes qu'ils fouhaitoient d'être conduits à bord. On les prit dans l'Esquif. C'étoit un des Grands de l'Isle & des plus proches parens du Roi, accompagné de deux personnes de sa famille. Il n'avoit qu'un pagne autour de la ceinture, & un chapeau fur la tête. Ses cheveux étoient graiffés d'huile de Palmier, ce qui les faifoit paroître rouges. Il falua civilement Brue, en se découvrant la tête; & l'ayant pris par la main, il lui demanda des nouvelles du Sieur De la Fond, dont il avoit été l'ami particulier (b).

Cérémonie bizare d'un Mégre.

TANDIS que le Général traitoit ce Seigneur Négre avec de l'eau-de-vie, on vit paroître un Canot chargé de einq Infulaires, dont l'un étant monté à bord s'arrêta sur le tillac, en tenant un Coq d'une main, & de l'autre un couteau. Il se mit à genoux devant Brue, sans prononcer un seul mot. Il v demeura une minute; & s'étant levé, il se tourna vers l'Est & coupa la gorge au Coq. Ensuite s'étant remis à genoux , il fit tomber quelques goutes de fang fur les pieds du Général. Il alla faire la même cérémonie au pied du mât & de la pompe; après quoi retournant vers le Général, il lui présenta fon Coq. Brue lui fit donner un verre d'eau-de-vie, & lui demanda la raison de cette conduite. Il répondit que les Habitans de fon Pays regardoient les Blancs comme les Dieux de la Mer; que le mât étoit une Divinité qui faifoit mouvoir le Vaisseau; & que la pompe étoit un miracle, puisqu'elle faisoit monter l'eau, dont la propriété naturelle étoit de descendre (c).

Maifon d'un Seigneur de I lile.

BRUE renvoya le Seigneur Négre après lui avoir fait un présent. Comme la nuit s'approchoit, il remit sa descente au lendemain. Le premier Insulaire qu'il rencontra sur le rivage sut ce même Seigneur, qui venoit au devant de lui pour le conduire dans son Habitation. Elle étoit à trois cens pas du rivage, bâtie à la manière des Portugais, & blanchie en dehors, avec un porche

(b) Le Sr. De la Fond étoit fort connu de quelques Officiers n'avoit pas empêché de dans ce pays, & il y auroit bien fait fes affai-res & celles de la Compagnie, fi la jalousie (c) Labat, Tom. V. pag. (c) Labat, Tom. V. pag. 167. & fuiv.



VROUWEN VAN KAZEGUT, in onderscheide GEWAAD.



cuvert, qui étoit environné de grands Palmiers, & garnie de chaifas de bois affer propres. Après quedques momens de convertation, le Negre conduitir Brue vers un édifice, qui étoit à cinquante pas de la maifon, & que les François reconnuerte avec beacoup d'etonnemen pour une Chapelle, qui avoit fon Autel, fes bancs, & même une cloche d'environ trente livres, fui-pendue près de la porte à un grand arbre. Le Seigneur Négre fit fonner la cloche, & dit à Brue qu'aimant les Chrétiens fins l'être lui-même, il avoit fait bairt ette Chapelle pour l'ufage de caux qui pourroient venir dans l'Îfele; & que fi quelque Prêtre vouloit s'y établir avec lui, il s'engageoit à ne le laiffer manouer de rien.

I 7 0 I.

Chapelle qu'il avoit bâtie fans être

ENSUTTE ILS FETCHICHTE CAMERICA À LA MAIGON, OU ÎL Î'ON PEUL, AU PÂLIS dA ROÎ, qui n'étoit cloigine que d'un mille. Ce Prince parut charmé de la vifice qu'il recevoit du General. C'étoit un vénérable vicillard d'environ foixante-dix ans. Sa barbe étoit frifée, & preque blanch. Il avoit la bouche & les yeux agréables, & l'air majeifaeux. Son habillement n'étoit qu'un pagne & un chapean. Il fe découvrir pour faluer Brue; & lui ayant pris la main en répérant plusieurs fois qu'il étoit le bien venu, il lui offiti la liberté de s'établir dans fon III. Brue lui fit préfent de quelques curofictés de l'Europe & de

Vifite que Brue rend au Roi de Kaze-

Chrétien.

blir dans ton file. Pare lin in Pretein et quesques curionices et l'aborde. 27-deux barris d'eau-de-vie. [Le Roi en but, 'à la trouva meilleure que celle des Portugais, qui n'eft que de l'eau-de-vie de cannes, toi]ours afferée par l'eau qu'on y met.] Sa mafoin n'étoit pas l'ommode que celle de fon parent; mais elle ne manquoit ni de chaifes ni de tables. Il retint le Général à diner. Les mées furent de la Volaille bouille dans du tris, de la Venation, du diner. Les mées furent de la Volaille bouille dans du tris, de la Venation, du

diner. Les méts furent de la Volalile bouillie dans du ris, de la Venaifon, du 2º Mouton & du Brauf, [affect bein accommodés]. Le vin de palimier étoit excellent, & l'eau-de-vie du Général ne fur pas épargnée. Enfuire le Roi propos de fumer, & prefil Brue de le fervir de la pie, Le uryau n'avoit pas moins de cinq piest de longueur, & la tete évoit affez grande pour contonir un quarteron de tabac. Elle évoit ornée de divers anneaux & d'autres bijoux de euivre blanc. Le Roi fit préfent au Genéral de deux cogs; ce qui paffe à Kazegut pour la plus haute marque de diffinction, parce que cet animal est confacré particulièrement aux Divinités de l'Îlne.

Propriétés

Confacré particulièrement aux Divinités de l'Ille.

La Longueur de Kazegut furpasse trois sois sa largeur. Le terroir est

riche & bien cultivé. Il produit en abondance [des Polons, ] des Lataniers, de l'Ille. des Palmiers, & des Orangers, du maïz, du ris, des courges, des pois & d'autres espèces de légumes. Brue remarqua près du Palais quarante ou cinquante Négres armés de fabres, qu'il prit pour la Garde du Roi. Kazegut, Karache, Kafnabak, & Las Gallinas font les feules Isles des Biffagos ou le Commerce soit sans péril pour les Etrangers. Dans toutes les autres, il faut être dans une défiance continuelle, & ne pas se hazarder témérairement au rivage. Les Portugais se sont repentis plusieurs sois d'avoir négligé les précautions. A bord même, c'est-à-dire sur son propre Vaisseau, un Etranger ne peut être trop fur fes gardes, particulièrement dans les ténèbres; & l'ancre doit être jettée dans un lieu, où l'on ne puisse pas craindre que la marée laisse jamais un moment le Vaisseau à sec. Brue donne des avis fort utiles pour la conduite qu'il faut tenir enfuite avec les Infulaires. Après avoir arboré les couleurs & tiré un coup de canon, il conseille d'envoyer au rivage un Interpréte, avec des essais de marchandises, & une bouteille d'eau-de-vie pour le Roi ou le Chef de l'Isle. Pour cette Députa-III. Part. Ddd

Derenth Goode

BRUL 1701. Avis for In manière de fe

tion, il recommande que la Chaloupe foit bien armée, & n'approche pas plus du rivage qu'il n'est nécessaire pour débarquer l'Interpréte. Les Insulaires le recoivent & le conduifent à leur Roi, qui se trouve souvent sur le bord de la Mer, dans la soule de ses Sujets. Leurs complimens sont sort ennuyeux , & confistent à répéter mille fois , Bon-jour , Joyez le bien venu. conduire avec On convient néanmoins affez promptement du prix des Esclaves, de l'yvoiles Infulaires. re, & des autres marchandises. La Chaloupe ramene l'Interpréte, qui rend compte de sa négociation. Si les Habitans ont des Esclaves ou d'autres biens à vendre, ils s'empressent bientôt de les amener à bord dans leurs Canots. C'est alors qu'il faut redoubler la garde, tenir l'Equipage sous les armes. & pointer même le canon, pour forcer les Négres d'entrer l'un après l'autre. Malgré le danger, il n'y a pas d'année où l'on ne tire de ces liles trois ou quatre-cens Esclaves, dont le prix est depuis quinze jusqu'à vingt barres; & ce Commerce pourroit recevoir beaucoup d'augmentation s'il étoit bien ménagé. Les marchandifes qui conviennent à ces Isles, sont l'ambre jaune, les étoffes de laine jaunes & rouges, l'eau-de-vie en abondance, les sonnettes (d), les armes à feu, fur-tout pour la chasse; les paremens de lit rouges & jaunes (e), les étoffes de coton ou les pagnes, la vaisselle d'étain, les bassins de cuivre, des toiles de différentes sortes, & des grains de verre

Plaintes du Roi de Kazegut contre les François.

rouges & noirs. LE Roi de Kazegut avoit eu de grands fujets de plainte, qu'il promit d'oublier en faveur du Général Brue. En 1687, le Sieur De la Fond, qui étoit venu commercer dans ces Isles, avoit perdu quelques marchandises par le pillage des Habitans. Pendant qu'il cherchoit à se vanger, il arriva sur la Côte un Vaisseau de guerre François nommé le Lion, sous le commandement du Sieur de Montifier. Les deux Capitaines convinrent de piller l'Isle. & débarquèrent, dans cette vûc, deux-cens hommes qui n'y trouvèrent aucune resistance. Le Roi , qui se nommoit Dukermenay , se voyant surpris dans fa maifon, fans espérance de pouvoir se sauver par la fuite, prit le parti d'y mettre le feu de ses propres mains & de se brûler vif. Les Négres se retirèrent si promptement dans les montagnes, que de deux ou trois milles Habitans, il fut impossible aux François d'en prendre plus de dix ou douze. Le mauvais fuccès de cette entreprise fit craindre à La Fond que le Commerce. ne fût interrompu pour jamais avec tous ces Peuples; mais il eut l'habileté de leur perfuader qu'il n'avoit pas eu de part au pillage, & qu'ils ne devoient en accufer que les Corfaires.

Ufages des Habitans de Kazegut.

LES Habitans de Kazegut, fur-tout ceux qui sont distingués par le rang ou les richesses, se frottent les cheveux d'huile de Palmier; ce qui les sait paroître tout-à-fait rouges. Les semmes & les filles n'ont autour de la ceinture qu'une espéce de frange épaisse, composée de roseaux, qui leur tombent jusqu'aux genoux. Dans la faison du froid, elles en ont une autre qui leur couvre les épaules, & qui descend jusqu'à la ceinture, [comme un peignoir.] Quelques unes en ajoûtent une troisième sur la tête, qui pend jusqu'aux épaules. Rien n'est si comique que cette parure. Elles y joignent des bracelets de

(d) Angl. les grelots de fonte & de cui-(e) Angl. les laines filées rouges & jaunos.

cuivre d'étain aux bras & aux jambes. En général les deux féxes ont la taille belle, les traits du visage affez réguliers & la couleur du jais le plus brillant, fans avoir le nez plat, ni les lévres trop grosses. L'esprit & la vivacité ne leur manquent pas. Il ne seroit pas difficile de les instruire dans toutes sortes d'Arts, & leur acres fi leur indolence n'étoit un obstacle insurmontable; mais ils souffrent l'Esclavage avec tant d'impatience, sur-tout hors de leur Patrie, qu'il est dangereux vage. d'en avoir un grand nombre à bord. La Fond, après en avoir acheté plufieurs, avoit pris toutes fortes de précautions pour les tenir fous le joug, en les enchaînant deux-à-deux par le pied, & mettant des menotes aux plus vigoureux. Ils n'en trouverent pas moins le moyen d'arracher l'étoupe du Vaisseau, & l'eau pénétra si vîte, qu'il auroit coulé à fond, si le Capitaine n'eût rencontré fort heureusement une vieille voile qui servit à boucher le trou. Le naturel fier & indomptable de ces Infulaires, & leur pareffe obstinée, font des vices si connus en Amérique, qu'on ne les y achette qu'avec de grandes précautions. Ils ne travaillent qu'à force de coups. Ils se dérobent souvent par la fuite, & quelque-fois ils se détruisent eux $m\hat{e}mes(f)$ .

BRUE 1701.

Leur pareffe

(f) Labat. Tom. V. pag. 178. & fuiv.

Affaires de BisTao.

EN arrivant de Kazegut, le Général trouva ses édifices presqu'achevés. Le fossé demandoit encore quelque travail; mais la haye étoit entièrement plantée; & deux ou trois nuits paroissoient suffire pour la perfection de l'entreprise. Son premier soin fut de se rendre auprès de l'Empereur, qui le reçut avec de grands témoignages d'amitié & de nouvelles affûrances de protection. Les femmes de ce Prince & les Seigneurs de la Cour lui firent mille offres de service. Enfin dans cette occasion, comme en 1723. lorsou'il retourna au Sénégal avec la qualité de Directeur, toutes les apparences devoient lui persuader que l'Empereur & ses Peuples étoient de bon-

chéve à Biffao.

ne-foi dans ses intérêts. IL se crut obligé de rendre une seconde visite au Gouverneur Portugais. avec lequel il vivoit auffi-bien qu'on pouvoit l'attendre de l'un & de l'autre dans l'opposition de leurs intérêts. Dom Rodrigo apprenant que Brue se proposoit de loger dans son nouveau Comptoir, le pressa de prendre un appartement dans le Fort. Il s'en défendit, parce que le Fort étoit trop éloigné de ses Bâtimens. Le Gouverneur lui offrit le Couvent des Cordeliers, que Brue refusa par la même raison. Enfin il accepta un magasin dont la situation lui parut plus commode, & les Portugais le firent auffi-tôt meubler pour l'y recevoir. Le Dimanche fuivant, Brue étant à la Messe avec le Gouverneur, qui l'y avoit invité, observa qu'une des peintures de l'Autel portoit les Armes de la Compagnie Françoise, c'est-à-dire, argent semé de fleurs de lys d'or, mes de la Compagne Françoite, celes-aute, agent prime prime de 170 de 1, Antonice de 27 de 27 de 12 de 17 de

Ddd 2

396

BRUE. 1701.

que cette peinture paroiffoit aussi ancienne que l'Eglise. Dom Rodrigo répondit qu'il n'entreprenoit pas de décider cette difficulté; mais il protesta qu'un Empereur de Bissao avoit envoyé son fils au Roi de Portugal, pour le reconnoître en qualité de Souverain, & s'étoit engagé par un Traité exclusif à recevoir les Portugais dans son Isle, & à leur permettre d'y élever un Fort. Ce récit parut d'autant plus fabuleux à Brue, que le Gouverneur ne put lui citer le tems dont il parloit, ni fous quels Rois de Portugal & de Bif-fao le Traité s'étoit conclu, ni même la datte (a) de l'érection du Fort, Auffi n'abandonna-t'il pas le projet d'établir fon Commerce & de ruiner celui des

- Explications du Gouverneur.

Portugais, [comme cela arriva effectivement peu de tems après.] Amitié politique entre les

L'AMITIE fut entretenue extérieurement par des visites, des présens, & des festins mutuels. Cependant lorsque Brue sut à la veille de son départ, il deux Chefs. recut de la main d'un Officier du Fort, une Protestation formelle au nom du Roi de Portugal contre l'Etabliffement des François. Le parti qu'il prit, fans rien changer à ses politesses, sut de répondre par une contre-Protestation (b) dattée à bord de l'Anne, dans la Rade de Bissao, le 16 d'Avril 1701. (c) Malgré cette espèce d'hostilité, les deux Chess ne cesserent pas de se voir avec leurs civilités ordinaires, & convinrent de laisser la décision du différend aux deux Cours.

visite Brue.

L'Empereur de Bissao n'eût pas plûtôt appris que Brue se disposoit à partir, & lui faisoit demander son Audience de congé, qu'il se rendit avec toute fa Cour au nouveau Comptoir. Les François allérent le recevoir à quelque distance, & le saluerent de toute l'artillerie de la Flotte. Ils lui rendirent tous les honneurs dont ils ne pouvoient craindre aucune conféquence. L'Empereur demanda civilement à Brue s'il étoit fatisfait de fon Etabliffement, en lui offrant la liberté de le changer ou de l'augmenter à son gré. Le Général lui fit des remercimens fort vifs, & lui marqua beaucoup de confiance à sa protection. Entre plusieurs présens, il lui donna un bonnet de velours cramoifi, brodé d'or, que ce Prince mit auffi-tôt fur fa tête.

'(a) On trouve dans la Gazette de Paris du mols de Novembre 1694, un article de Lisbonne, en date du 26 Octobre, où l'on raconte qu'il étolt arrivé un Vaisseau de Kachao avec un Prince Négre, nommé Batonto, fils de Bacompoloco Empereur de l'Itle de Bitlao; que fon pere l'avoit envoyé à la Cour de Portugal pour se faire baptifer , pour en amener des Millionnaires, pour demander la protection du Roi & pour lui promettre la liberté de bitir un Fort dans fon Isle. La Gazette de la même Ville, du 18 de Décembre, dit dans un autre article de Lisbonne du 9 Novembre, que ce jeune Prince avoit été baptifé dans la Chapelle du Château par Contarini, Nonce du Pape; que le Roi lui avolt fervi de Parrain, l'avoit nommé Emnianuel, & lui avoit fait préfent d'un joyau de huit cens pistoles. Veyez Barbat, dans fa Description de la Guinée, pag. 428. On ne (b) La Protestation, & la Contre-Protespeut contester ce fait; [Mais Brue pouvoit fortation se trouvent dans Labat, Tom. V. pag. bien l'ignorer : peut-ètre n'avoit-il pas fait attention à cette nouvelle quand elle parut dans la

Gazette, ou qu'il n'étoit pas alors en France; quant à Labat, s'il en avoit été instruit, il n'auroit pas manqué d'en parler, & onne fanroit lui faire un erime de cette ignorance, puifqu'il s'agit d'une chose qui s'est passée trente ou nuarante ans avant qu'il écrivit. Quoiqu'il en foit,] il parolt si peu que les Portugais eussent profité des offres du Prince , que Le Maire dans fon Voyage publié en 1694. déclare positivement [qu'ils avoient bati autrefois un l'ort dans cette ille, mais que les Négres ne l'ont pas fouffert; d'où il femble qu'on peut conclure] qu'ils n'avoient point alors de l'ort dans l'Isse de Blifao. [Mais en quelque année qu'eut été H bati celui que Brue y trouva, le droit des l'rançois, qui portoit sur un Traité de Commerce plus ancien, n'en pouvoit recevoir d'affoiblif-fement.]

(b) La Protestation, & la Contre-Protes-

100. & 202.

(c) Angl. 1700. R. d. E.

It étoit vétu fort bizarrement ce jour-là. Ses hautes-chauffes écoient un pagne fort long. Il portoit fur le corps un manteau de grot drap fans forme, fous lequel on ne voyoit ni vefte ni chemife. Ce manteau étoit long, & par derriére il avoit un capachon qui pendoit jufqu'a millieu des épaules. Sa tête étoit couverte d'un grand chapeau noir à forme haute, ceint d'un ruban rouge, fans hoordure ordinaire de corde de chanve. Il avoit les pieds nuds; ce qui ne l'empécha point de marcher dans cet état l'efpace d'un quart de mille, jufqu'au Comptoir François. Il auroit pu venir à cheval; car à l'exception de la taille, qui eft fort baffe, il fe trouve d'affez jolis Chevaux dans l'Îtle. Mais il n'en avoit pas affez pour tous fon train.

I 7 O I. Son habillement.

BRUL

Bøus se rendit à son Palais de campagne le 36 d'Avril, pour lui faire se demiers adeux. On servit des chaises au Genferal, & à son cortége, sous un arbre sort près de la porre de l'enclos. L'Empereur parut immédiatement, couvert, sur son pagne, d'un manteau d'écarlacté doublé de calico, avec un bonnet gris sur la tête. Brue lui renouvella ser remercimens pour toutes ses faveurs, & lui présenta e Sèuer Caraina, qu'il laissoi pour lort-de du Competoir, avec six autres l'acteurs qui devoient demeurer dans l'Ille, & pour lefquels il lui demanda sa protection. Elle ui stru accordée, avec des veux pour le saccès de son voyage, & pour le plaisfir de le revoir. Le même jour une partie (4) des Courtislas de des femmes de l'Empereur l'altèrent compilmenter sur son des arbes de sa semmes de l'Empereur l'altèrent compilmenter sur son des tambous Impériaux. Ensin ce Prince, qui marque tant de hauteur pour toutes les autres Nations, traita Brue, avec des témoi-marces extraordinaires de considération (e).

Brue prend congé de la Cour.

Avac les Facteurs, Brue laiffa dans le Comptoir un Chirurgien, deux Interprétes & quelques Laptots. Il leur donna une Barque, un Brigantin, une excellente Chaloupe, avec des Pilotes & des Matelots. Dans le Comptoir, il imit des armes, des munitions, des marchandifes pour le Commerce, & des provisions de l'Europe. Il donna au Sieur Cartaing toutes les infrunctions qui pouvoient fervir à régler fa conduite. Mais il le chargeaparticulièrement de recomnôtre avec soin les Côres vossines; & fi les Portugais abandonnoient leur Fort, comme on ne cessoir peudier, il lui recommanda de s'en mettre en possession avant que les Négres pussent le détruire.

Ordre qu'il met au Comptoir François,

Le 3 of Åvril, il fe rendit dans le Fort, pour rendre fes demières civilités au Gouverneur. Il y fut reçu, comme il l'avoit toliquir été, au fon des inframens militaires & la Camifon fous les armes. Dom Rodrigo alla au-devant de lai jusqu'à la portre extréeure. Après quelques complimens, firse lui préfenna les fept Officiers de la Compagnie qui étoient destinés pour le Comptoir, en le priant de leur accorder fon amitié jusqu'à la décision de leur différend. Elle lui fut promile, & Dom Rodrigo voulut l'accompagner juqu'au Port. L'artillerie du Fort le falua de neut coups 1 fon embarquement. Comme il avoit envoyé devant lui fes deux plus grands Vaiffeaux, pour faire

Politeffes qu'il reçoit des Portugals à fon départ,

<sup>(</sup>d) Les Portugais, pour flater les Seigneurs de l'ille, leur avoient donné le nom de Fidalgor, qui fignitie Gentilshommes. [Les François ie gardoient bien de leur refuter ce tire, lortle gardoient bien de leur refuter ce tire, lort-

qu'il étoit question de se les attacher & d'asfurer leur protection au nouveau Comptoir.] (e) Labat, Tom. V. pag. 208. & juiv.

170I.

leur cargaifon au Sénégal & à Gorée, il partit de Biffao [ le 11 (f) de Mair avec ses trois prises & les petites Barques, fort satisfait du succès de son

Artifices ou'ils employent pour le faire entrer dans leurs vács.

Vovage. Les civilités du Gouverneur Portugais & la parole qu'il avoit donnée d'attendre la décision de ses Maîtres en Europe, ne l'empêchèrent pas d'employer secrettement toutes fortes d'artifices pour engager Brue à payer les dix pour cent, dont il s'attribuoit le droit sur les marchandises. Le Gouverneur Portugais de Kachao écrivit à Gorée, pour représenter au Général François

que c'étoit le moyen de vendre plus de marchandises en quinze jours, qu'il ne pouvoit l'espérer dans une année. Il lui offrit même de rabatre quelque chose de ce droit, en lui rappellant que le Sieur La Fond avoit fait des profits confidérables dans l'Isse de Bissao, parce qu'il ne s'étoit pas fait un scrupule de le payer. Il ajoûtoit que le Roi son Maître lui ayant permis de commercer avec les Etrangers, il souhaitoit que les François voulussent saisir une si belle

Les Portugnis abandonnent le Fort de Biffao.

occasion, avant qu'il l'offrit aux Marchands d'Angleterre & de Hollande. Brue répondit qu'il ne manqueroit pas de communiquer ces propositions à sa Compagnie; quoique suivant ses propres lumières il les trouvât préjudiciables au Commerce des François & contraires à leurs priviléges: que l'éxemple de La Fond n'étoit pas une raison qui leur pût faire abandonner leurs droits. parce qu'il s'étoit conduit en Négociant particulier, qui n'avoit en vûe que son propre intérêt. Bientôt le Commerce des Portugais à Bissao tomba dans une décadence qui ne leur permit plus de fournir aux frais d'un Commandant & d'une Garnison. Leur Magasinier fut rappellé, & le Gouverneur de Kachao conseilla au Roi de Portugal d'abandonner & de raser le Fort. Brue se hâta d'en donner avis à sa Compagnie, qui écrivit aussi-tôt au Président Rouillé, Ambaffadeur de France à la Cour de Portugal. En 1703, Brue se rendit lui-même à Lisbonne, & joignit ses instances à celles de l'Ambassadeur, pour obtenir du Ministère Portugais que le Fort fût vendu à la Compagnie Francoife. Mais la Cour de Lisbonne prit le parti de le faire démolir : ce qui fut éxécuté au mois d'Octobre de la même année.

Le Couvent appartenoit à l'Ordre de Saint-François : mais il avoit été rempli fuccessivement par des Cordeliers, des Capucins & des Recolets. La Paroiffe étoit gouvernée par des Prêtres Séculiers, qu'on y envoyoit de S. Jago; & s'ils venoient à manquer, c'étoient les Religieux du Couvent qui supplécient à leurs fonctions. Ils n'étoient que trois pendant le séjour que Brue fit à Biffao. Mais quoique leur zele fût fort ardent, ils penfoient à se retirer, rebutés du champ ftérile qu'ils avoient à cultiver (g). Le mauvais éxemple des Blancs, leurs débauches & leurs vices, font un obstacle prefqu'invincible à la conversion des Négres. Cependant un Insulaire de quelque distinction se fit baptiser. Mais ayant bien tôt renoncé à sa nouvelle religion,

il mourut sans aucun signe de pénitence. Ses parens ne laissérent pas d'appor-

Zèle des Prêtres Catholiques dans cetto life.

> (7) Il est dit pog. 114. que Brue partit de Billio le 11 d'Avril , c'est fans doute une Cutc.

(a) Cecl ne parolt pas s'accorder avec ce que Labat dit fouvent, c'eft que les Idolatres embraffent aifément la Religion Cacholique. Et

qui croira, en voyant l'endurcissement de ce Peuple, que le Roi se feroit déclaré Chrétien, s'il n'avoit pas craint les Grands de fon Royaume & s'il n'avoit pas fallu renoncer à la Polygamie? fubterfuges qu'ou employe ordinairement en pareille occation.

ter

ter son corps à l'Eglise Portugaise. Les Recolets qui éxerçojent alors l'Office de Curé, refuserent de l'enterrer, à cause de son Apostasie & de son impénitence finale; ce qui fit naître un tumulte qu'il ne fut pas aifé d'appaifer. Les amis du mort enterrèrent le corps dans l'Eglife, malgré la réfiftance des Récolets, qui interrompirent le Service divin, & regardérent l'Eglife comme avec les Reprofanée. Cette févérité, que les Portugais mêmes traitèrent de contre-tems, colets. rendit les Prêtres fort odieux dans l'Ifle. Ils furent accablés de reproches par les Seigneurs Négres, & la vengeance auroit été pouffée plus loin, s'ils n'euffent été fous la protection du Roi de Portugal. Enfin le Vicaire Général de Kachao, allarmé pour les fuites de cette affaire, envoya un Commissaire Eccléfiastique à Bissa pour terminer le différend. Après de longues délibérations. l'expédient auquel on s'arrêta, fut d'enlever secrettement le corps pendant la nuit, & de purifier l'Eglife par une nouvelle confécration. Mais cette démarche satisfit si peu les Récolets, qu'ils publièrent un Maniseste pour justifier leur conduite. Ils accuserent d'irreligion tous les Chrétiens qui tenoient Les necod'autres Chrétiens dans l'Esclavage, quoique Négres & Barbares. Ils firent un sés de l'Isle. crime de vendre des Efclaves aux Anglois & aux Hollandois, parce qu'il n'y Leur manifefavoit point avec eux de sureté pour l'éxercice de la Religion. Ils s'emportérent ouvertement contre leurs Compatriotes, en leur reprochant d'arrêter par leurs irrégularités les progrès de la Foi Catholique. Ils firent répandre des copies de ce Mémoire en Espagne & en Portugal. Enfin l'excès de leur zèle les ayant fait chasser de Bissao par les Négres & par les Portugais mêmes, qui les obligérent de s'embarquer dans un Vailleau de la Compagnie Françoife, qui faisoit voile à la Martinique, ils s'efforcèrent de saire approuver leur conduite & leurs fentimens aux Négocians François de cette Isle. Mais le Gouverneur les pria de garder leur Apologie pour eux-mêmes, & de ne pas ouvrir la bouche sur cette matière, pendant le sejour qu'ils devoient saire parmi les François en attendant l'occasion de repasser dans leur Patrie. Ils eurent des Cordeliers nour Successeurs à Bissao (b).

BRUE, 1701.

Différend des Infulaires

(b) Labat, Tom. V. pag. 212. & fuit.

#### V I.

Voyage à Geves, avec une Description Historique & Géographique des Pays & des Isles jusqu'à Sierra Leona.

L A rivière de Kafamanza ou Kafamansa (a) est une branche de la Gam-bra (b). Son cours est sort long & sort rapide. Elle le prend entre les rivières de Saint Juan & de San-Domingo, dont la dernière est souvent nommée Rivière de Kachao, parce que cette Ville est située sur ses bords.

Les Portugais ont deux petits Forts fur la rivière de Kafamanfa, tous deux fur la rive droite en remontant. Le premier, qui n'est qu'à dix-huit ou vingt Portugals sur

Denx Forts la rivière de lieuës Kafamania.

(a) Ce nom lui vient de celui d'un Seigneur du Pays. Il femble que fon vrai nom foit Zomenée ou Jameni, tiré de la Ville de Jam ou Jamez qui eit fort loin fur fes borde.

Du moins l'Auteur anonyme, à la fin de Le Maire, ne la nomme pas autrement, pog. 124. B R U E.

lieuë de fon embouchure, s'appelle Znhimbbr. Le fecond, prefqu'à la meme difiance de l'autre, et le ce même for de Ghângin donn on a déja vul la defeription dans le voyage de Kachao. Ces deux Places ne font proprement que des magains, environnet a'du mur ou d'un enclos de terre garni de faciliens. Leur principule force confitte dans la difficulté de l'accès, à caufe des marais d'est arbers au militu defquels ils font l'utes; quoiqu'ils foient affice d'effendus par des Légions de mouches, qui fuffiroient pour détruire une Armée. C'ett dans ce rifte féjoiq ru'qu trouve dix ou douze mitérables Bannis por-

Commerce de cire.

rais co est afores a minet tenducia is note, rouses, quotidis interia allee defendus par des Légions de mouches, qui fufficient pour destruire une Armée. C'eft dans ce trifle réjour qu'on trouve dix ou doute mitérables Bann Portient de la comment de la comment de la comment de la comment de cette formet. Les Portugis tirent annuellement de cet deux litenx cent ou cent-vings quintaux de cire jaune, aux mois d'Avril, de May & de Juli. Lorfqu'ils ne peuvent la vendre aux Bätimens étrangers qui s'approchent de la Côte, ils la transportent à Sommers, Village sur la gauche de leur rivière, d'ou elle passé a perse, de de-la dans la Gambra. Quelquefois ils la portent à Kachao; mais c'elt lorsqu'ils désépérent de trouver d'autres voyes, parce qu'il y a des droits à payer au Gouverneur de cette Ville, & que ceux qui achetent la cire en baillent d'autant plus le prix, qu'ils ne peuvent trouver autrement de profit à la revendre.

[On traite avec eux ectre cire fur le pied de feize barres le quinal; à D'payer les trois quarts ou le toux, en fre effectif, & quelques-fois un quart en gros verrot blanc, ou en ambre jaune moyen. C'eft de ces deux endroits que la Compagnie Françoile tire une bonne partie de la cire qu'on apportre aux Comptoirs de Gorée & du Sénegal. Si on l'achetoir de la première man, comme on le peut faire depuis l'Etabliffement d'un Comptoir fixe à Biffao, il eft certain qu'elle ne reviendroit qu'à huit ou dix barres le ouinta.]

Royaume de Cabo.

A cent cinquante lieuts de fon embouchure, la rivière de Kafamaña forme, en tournant, un coude qui donne le nom de Cabo à un grand Royaume voifin. Il étoit gouverné au commencement de notre fiécle par un Roi Négre, nommé Prinn Mangare, qui vivoit avec plus de fafte que tous les autres Princes de la même Côte. Sa Cour étoit nombreufe. Il fe faioit férvir dans de la vailfelle (e.), dont il avoit jufqué, quatre mille mares. Il entrecenoit conflamment fix ou fept mille hommes bien armés, avec lefquels il tenoit fea Voifins dans la fodimifion, & les forçoit de lui payer un tribut. La Police étoit fi bien établie dans fea Etas, que les Alegocians auroient plusifer fains craimes leurs marchandies for le grand chemin. A force de Loix & Carlo fain craime leurs marchandies for le grand chemin. A force de Loix & Vol., qui effun vice comme naturel aux Negres. Jamais fea Efchaves néceient enchaînés. Lorfégui's avoient reçul a marque de Marchand, il ne falloit plus craindre de les perdre par la fuire, tant la garde étoit évacté fur les frontières & la difcipline rispourque dans le Gouvernement. Ce Prince faliot changes

Bonnes qualités du Roi. Excellence de fon Gouvernement.

(c) I. Auteur synotomis la qualité du mê- mende la Iraiffell d'.

tal, on n'ûte y limpleet, quoique ce foit sp- Leve pin frienjute. Il paremment de l'or: cela ell mûne all z com- bat, qui dit spilitem d'or quie le Roi list ma Ktrançes. Celi let l'angen. Due d'or quie le Roi loit ma Ktrançes. Celi let l'ave l'angen. L'auteur qui n'a par fuit dire deux mille livera attaines qui le net Angleis figuile ordinaire. Fille d'Or P. R. d. E.

ment de la l'aisselle d'Argent; Es d'aisseurs pour lever son servaine, il n'avoit qu'à conjuiter Labot, qui dit possitivement que cette l'aisselletoit d'Argent. Et qu'elle as purence y act-liquit ne Prince Nogre, est quivre mille marez, c'istdire deux mille livere de seixe ences, en Fasselle d'UP R. A. R. B.

année.

année, avec les Portugais, un commerce de fix cens Efelaves, à quinze ou divinuit barres (d) par têre, en différentes espéces de marchandifis, reliais que des armes à feu, des fabres courbés avec de belles poignées, des felles de France, des fauteuits de volours, & d'autres meubles, de la fenoillette de l'Ille de Rhé, de l'eau de canelle, du roffolis, &c. Lorfqu'il recevoit la vifite de quelque Blanc, il le failoit defrayer des l'entrée de Fes Easis, & fes Sujets ne pouvenient rien éxiger d'un Etranger, fous peine d'être vendus pour l'Eslavege. Il étoit todjours prêt à donner audience. A la vérité octoit obligé, pour l'obtenir, de hit laire un préfent de la valeur de trois Efection de l'entrée dans fon audience de congé il demandoit au Roi un préfent pour fi femme, ce Prince ne manquoit planis de douner un Effave ou deux marcs d'or (e). Il mourut en 1705, également regretté de fes Peuples & des Etrangers (f).

L'Is ze de Buffi, Buf ou Buffifi, est fituée à l'Est de Buffi. Elle en est séparée par un canal large & profond, dont l'entrée, du côté du Sud, est devenue fort dangereuse par deux Busses qui se sont sont entre de la l'embouchure. Cest tout ce qu'on a pú découvrir de cette sile, parce que se Habitans, qui sont prepeis comme ceux de Bisso, on le caractères si farouche & si mechant, qu'on nôte se se alle par leur commerce. Cepcadant on tire d'eux quelques befraiux, & des noix de Palmier, qu'on fait servir à la nourriture des Ételaves, après en avoir exprime l'Bule. Long burssi etce noix ne colottent que deux partie de la commende de l'entre de la commende de l'entre de l'entre de la commende. Celipia h'ord porte le nom de Fisur-Port, de l'autre celui de Part-Noss, on n'y peut trop apporter de précaution contre la surprisé & la fraude. La plus sûre est de ne recevoir qu'un Canot à la foix & de faire feus fur le autres, s'ils ne ferre recevoir qu'un Canot à la foix & de faire feus fur le autres, s'ils ne ferre recevoir qu'un Canot à la foix & de faire feus fur le autres, s'ils ne ferre de la france.

tirent pas après avoir été avertis. Av Nord de l'Isle de Bussi, de l'autre côté du Canal ou de la Rivière de Geves, on trouve un Canton de dix ou douze lieuës de longueur, habité par des Negres, nommés Balantes, qui n'ont aucune correspondance avec leurs Voifins, & qui ne fouffrent pas que les Etrangers penètrent dans leur Pays. Ils ne contractent leurs Alliances qu'entr'eux, fans se relacher jamais de cette loi pour les mariages. Leur Religion est l'Idolâtrie; & leur Gouvernement une espèce de République, dont le Confeil est composé des Anciens. Ils ne font aucun Esclave, dans leur Pays, mais ils font méchans à l'excès pour leurs voifins; & comme ils cherchent souvent leur proye, ils ont surpris plusieurs Barques Portugaifes. Dans ces occasions, ils ne font pas de quartier aux Blancs. Pour les Négres, ils les vendent à leurs Voifins, ou les echangent pour des bestiaux. Leurs armes sont le fabre, la zagaye, & les fléches. Ils eurent la hardiesse, le 23 d'Avril 1700 (g), d'attaquer un Brigantin François de quatre piéces de canon, [& fix pierriers, qui venoit de l'Isle de Bussi.] Ils l'environnèrent avec trente-cinq Canots, dont chacun ne

(d) Le mot de barre est une évaluation imaginaire de marchandise qui fert de régle copour le Commerce. Elle a de cit explique. (cf.) Labat, Tom. V. p.32, 230. É fuiv. cf.(g) Brue cotte alors à Billion.

III. Part.

B R U %.

Sagénérofité pour lesEttangers.

Iste de Buili. Férocité de ses Habitans.

Can James

Canton des Négres nommés Balantes.

Singularité de cette Na-

Elle attaque un Brigantin François.

portoit

portoit pas moins de quarante hommes. Heureusement les François, à la vûe de eette Flotte, eurent le tems de se couvrir d'un double mur de peaux de Bœufs, qui les garantit de la première grêle des fléches. Les Négres tentèrent plufieurs fois d'aborder le Brigantin; mais le Capitaine François fit un usage si bien entendu de son artillerie, que prenant plusieurs files de Canots, avec sa mitraille, il en détruisit une grande partie. Le combat dura néanmoins plus de fix heures, & rien ne peut être comparé à la furie des Sauvages. Enfin leur courage diminuant avec le nombre, ils se retirèrent, en marquant par des cris effroyables la grandeur de leur perte & leur consternation.

Raifons qui font croire qu'elle a des mines d'or.

C'EST l'opinion commune du Pays que les Balantes ont des Mines d'or dans leur terroir, & qu'ils n'ont pas d'autre raison pour en interdire l'entrée aux Etrangers. Cette persuasion est fondée sur deux ou trois argumens: 10. Que les Portugais ayant acheté d'eux de la volaille sur cette Côte, ont trouve de l'or dans presque tous les geziers. 20. Que ces Peuples payent en or leur tribut annuel au Roi de Kasamansa, dont le territoire est entre la Rivière de ce nom & celle de Geves. 30. Que leur or est différent de celui de Galam & de Tomba-Aura, quoique les Mangos n'ayent aucun commerce a-

OUANT à la première raison, quoique les François n'ayent jamais trouvé d'or dans la volaille de cette Contrée, parce qu'elle leur venoit peut-être d'un autre Canton, les Portugais étoient li persuades de la vérité du fait que s'étant affemblés à Biffao, au mois de Juillet 1695, ils partirent avec trois cens Négres pour la Conquête de la Toison d'or, & débarquèrent sans oppofition. Mais comme on étoit alors au milieu de la faison des pluyes. leurs armes & leurs munitions furent si mouillées, qu'elles se trouverent hors d'état de fervir. Ils furent attaqués par les Balantes & repouffés avec beaucoup de réfolution jusqu'à leurs Barques, en laissant à leurs ennemis une bonne partie de leur bagage & de leurs Négres auxiliaires.

LES Balantes font laborieux, autant du moinsqu'on en peut juger par cette partie de leur Côte qu'on découvre de la Mer, ear aucun Voyageur n'a pénétré affez loin pour en donner la Description. S'ils font quelque commerce avec leurs Voifins, il ne confifte qu'en ris, en maïz, en légumes, en beftiaux, & en volaille. On juge de la fertilité de leur terroir par l'abondance de leur volaille & de leurs bestiaux (b).

Embouchure dc Rio S. Dodifficultés.

R10 S. Domingo, autrement nommé la Rivière de Kachao, a fon emmingo, & ses bouchure à trois licuës au Sud de celle de Kasamansa. L'accès en est difficile. Après avoir doublé le Cap Rouge (Cabo Roxo), qui est à onze degrés trente-fix minutes de latitude du Nord, il faut mouiller fur quatorze ou quinze braffes, à deux lieues de ce Cap, Nord & Sud. On envoye de là fa Chaloupe, pour observer l'état présent de la Rivière, parce qu'une partie des Rocs & des Basses se faisant voir à découvert dans les basses-marées, on juge plus aifément du péril. On doit passer fort près de ceux du Nord, si l'on veut éviter ceux du Sud, qui font les plus dangereux. Ces Bancs ont environ trois licuës de longueur. Il ne faut pas espérer d'y pouvoir louvoyer, parce que le

Canal n'a qu'une demi-licuë de large. Lorsqu'on a mis au Nord & Sud un gros arbre qu'on a nommé l'Arbre Couronné, pour la forme de ses branches, on peut s'avancer droit vers la Rivière, sans s'embarrasser des battemens de la marée, que ceux qui connoissent mal ce lieu peuvent prendre pour autant d'écucils, & qui leur feroient chercher des dangers réels pour en éviter d'imaginaires.

BRUE. 170Q.

KACHAO, Colonie Portugaise, dont on a déja vû la Description, est située fur la rive droite de la Rivière, à vingt lieues de son embouchure. Il s'y fait annuellement un commerce de deux ou trois cens Esclaves, à trente barres par tête; de cent quintaux de cire, à feize barres le quintal; & d'autant d'yvoire, à dix-huit barres le quintal.

Commerce de Kachao &

FARIM, est un autre Marché sur la rive droite, c'est-à-dire, au Sud de Rio San-Domingo. Cette Ville est environ quarante-cinq lieuës au-dessus de

Kachao, & n'a guères que la moitié du même commerce,

Mais revenant à l'embouchure de Rio San-Domingo, on trouve entre sa rive Sud & le Canal de Geves, un Village nommé Le Bot, où le ris est excellent & dans une extrême abondance. On l'achete avec de l'ambre jaune , des criftaux, du fer, des fabres, du cuivre, & de l'étain, des bassins, des fonnettes (i) de différentes grandeurs, des couteaux, & d'autres fortes de mercerie. On remarque, avec étonnement, dans la Rivière de Rio San-Domingo, que les Caymans, ou les Crocodiles, qui font ordinairement des animaux fi terribles, ne nuifent ici à perfonne. Il est certain, dit l'Auteur, que les en-privés. fans en font leur jouët, jusqu'à leur monter sur le dos & les battre même, sans en recevoir aucune marque de reffentiment. Cette douceur leur vient peutêtre du foin que les Habitans prennent de les nourrir, & de les bjen traiter, Dans toutes les autres parties de l'Afrique, ils se jettent indifféremment sur les hommes & fur les animaux. Cependant il fe trouve des Négres affez hardis pour les attaquer à coups de poignards. Un Laptot du Fort Saint-Louis s'en faifoit tous les jours un amusement, qui lui avoit long-tems réussi; mais il recut enfin tant de blessures dans ce combat, que fans le secours de ses Compagnons, il auroit perdu la vie entre les dents du monstre.

Le Bot, Vil-

Crocodiles

Un peu au-dessus du Bot, & du même côté, sur la Rivière de Geves, au Bolc, Village, Nord de Biffao, est le Village de Bole, où les Habitans donnent du maïz & des Bœufs pour du fer, du cuivre, des bassins, des grains de verre noir, des couteaux, & du criftal. Le barril de maïz écoffé, se vend quatre barres; & le plus gros Bœuf ne passe pas le même prix. Ces Négres sont Papels, & font un commerce affez confidérable. La Rivière de Geves est au Nord-Nord-

Est de l'Isle de Bissao. [Le Village qui porte le même nom est à soixante & dix lieuës de son embouchure, & à quarante de Bissao.] Ses Habitans sont Biafaras & Mandingos; les premiers Idolâtres, & ceux-ci Mahométans. Les Portugais ont un Comptoir dans ce Canton, avec un Officier qu'ils appellent Sergent. Ils y ont austi une Eglise, déservie par deux ou trois Prêtres.

Fort Portu-

La Rivière de Geves est extrémement rapide. Outre la pente du Canal, on attribue la vîtesse de son cours à l'irrégularité de la marée, qui après avoir la rivière de employé fix heures à monter, descend en trois heures (k), & quelquesois Geves. plus

Rapidité de

(i) Angl. des grelots de fonte & de cui-(k) Angl. qui après avoir employé fix heu-res à descendre, remonte en trois heures R. d. E. vre. R. d. E. Ecc 2

B s v z. plus vite, avec une fi furieule violence, que les vagues s'élèvent comme autant de montagnes. Il ét à-propos de jetter l'ancre de mainére qu'on foit todojours à flot, & que les Bâtimens obeillent au mouvement de la marée. On employe dix marées pour ce rendre de Billao à Geves. Les Barques qui font definées pour ce voyage, ne doivent prendre que quatre piets d'eau. Elles ne peuvent partir que depuis le mois de Décembre jufqu'au mois de Septembre, c'étà-â-dire, pendant que la Rivière eff acceffible; car depuis Octobre jufqu'au mois de Janvier, les marées font fi fortes, que la Navigation eft trop dangerque, fut-roule roffuil n'y a pas d'efpérance d'être aidé ûtre les rives.

Description de la Ville de Geves,

> tre garand que leur parole. Geves est située sur une éminence, & n'a pas de mur ni d'enclos. Les maisons sont de terre, blanchies en dehors, & couvertes de paille. L'Eglise Paroissiale est fort belle. C'est un Prêtre mulâtre de S. Jago, qui éxerce les fonctions de Curé. Autrefois les environs de la Ville étoient fort bien cultivés; mais les terres font à présent fort négligées, & les Habitans tirent leurs provisions des Villages voisins. Années communes, it s'y fait un commerce de deux cent cinquante Esclaves, à trente barres par tête; de quatre-vingt ou cent quintaux de cire, à feize barres le quintal; d'autant d'yvoire, à dix-huit barres; & de quatre ou cinq cens Guluzans, ou Pagnes communs, qui se donnent pour une paire de cordes, ou pour une pinte & demie d'eau-de-vie. [ On a deux Guluzans pour une chemife commune deux autres, pour quatre milliers de raffade jaune, deux pour une paire de fouliers, &c. Ces Guluzans font abfolument néceffaires, pour le commerce des Biffagos & de la plûpart des Négres. Comme ils se vendent sur le pied de trois livres pièce, il y auroit peu de profit fur cette vente, fi l'évaluation commune de l'eau-de-vie n'étoit à quarante fols la pinte. [ Outre lest-Guluzans, il y a encore des Pagnes jongoutardes, ils sont blanes; on les trai-

La Ville, ou le Village de Geves, contient environ quatre mille ames.

entre lesquels on compte quatre ou cinq familles de Blancs. Tout le reste est

noir ou bazané. & n'en prend pas moins le nom de Portugais, mais fans au-

merce.

Refléxions fur les moyens de l'étendre, te à peu près au même prix, foit d'achat ou de vente que les (1) Guluzans. T La meilleure voye & la plus fûre pour étendre ici le Commerce, feroit d'avoir un grand nombre de petites Barques qui fussent répandues continuellement dans les Marigots & dans les autres lieux où les Négres se présentent. On pourroit faire un établiffement fort avantageux avec deux Facteurs & quelques Gromettes, au Village de Malanpagne, qui est vis-à-vis celui de Geves. Ce Pays est habité par les Biafaras, dont le Souverain se nomme Tamba (m). Celui qui occupoit alors le Trône, étoit un Prince des plus affables de cette Côte, porté d'inclination pour les Blancs, fur-tout pour les François. La Compagnie Françoise employe dans ses Comptoirs & pour le fervice de ses Barques, un grand nombre de Gromettes, dont elle tire beaucoup d'avantage. Les uns servent d'Interprétes. Ceux qui ont plus de lumières & d'habileté, font chargés du Commerce intérieur pour la cire, l'yvoire, l'or, & les Esclaves. Outre leurs gages, elle leur accorde un certain profit sur les marchandises. De cette manière, elle est sure que tout ce qu'elle achete cst de la première main, & son profit est de cent pour cent.

(1) Labat, Tom. V. pag. 236. & fuiv. (m) Il femble que c'eft le Roi de Ghinala.

cent. Lorfque ces Facteurs Négres ont raffemblé de quoi charger une Barque ou deux , la Compagnie leur envoye de nouvelles marchandiles pour remplir leurs Magazins, & fait transporter celles qu'ils ont achetées.

DIX-SEPT lieuës au dessus de Malanpagne, on trouve un Village nommé Mal Formosa (n), dont le terroir produit les plus beaux Arbres du monde pour la Conftruction des Vaisseaux. Il est facile de les couper & de les transporter à bord. Le Chef du Village donneroit la moitié de sa Forêt pour

un barril d'eau-de-vie. Après avoir tourné le coude, pour entrer dans la véritable embouchure de la Rivière de Geves, qui a fon cours au Nord-Eft, on découvre fur la rive droite un Village nommé Gonfede, habité par les Biafaras civilifés, qui font un Commerce affez confiderable de millet, de ris, d'yvoire, de bestiaux, & d'Esclaves. [Un peu plus haut, il y a un Village nommé Kurbali, où

l'on fait un trafic contidérable de Sel. On y traite aufli de quelques Efclaves & de l'Yvoire. Plus au Sud du même coude, dans un grand Marigot, qui se nomme Rivière de Dongol, & qui est plûtôt un bras de Mer, ou une Bayequi sépare du Continent la Péninsule des Biafaras, on voit le Village de Golli, où l'on achete des Esclaves, depuis dix jusqu'à quinze barres par tête, de l'yvoire à huit ou dix barres le quintal, & des guluzans pour une pinte & demie d'eau-de-vie. Mais c'est à condition que votre commerce se bor-Hene aux Negres du Canton; car [s'ils apprennent que vous] ayez quelque relation avec les Portugais qui s'y font établis, ils font monter le prix des Esclaves jusqu'à trente barres, & celui du quintal d'yvoire à dix-huit. Les

Négres Biafaras de Golli, font d'un naturel affez doux, & l'on peut traiter fürement avec eux fur le rivage. Cependant il ne faut jamais perdre les marchandifes de vûe; car l'occasion les porte quelquesois à tromper. LE Village de Kurbaly, donne son nom à la Rivière qui passe au long de

fon enclos, & qui venant de l'Est va se perdre dans celle de Geves. Ses Kurbaly. bords font fort unis des deux côtés, & cultivés avec beaucoup de foin. Mais les Habitans font obligés de veiller nuit & jour, pour garantir leurs Plantations des Eléphans & des Chevaux-Marins. Cette Rivière de Kurbaly conduit dans un Village où le Roi de Ghinala fait quelquefois fa réfidence. Il est fort commun de voir dans le Pays des troupeaux de quarante ou cinquante Elephans. Lorfqu'ils font couchés dans la fange, pour s'y rafraîchir, ils ne jettent pas les yeux fur les passans, & l'on n'a pas d'exemple qu'ils ayent jamais attaqué personne; à moins qu'on ne fasse seu sur eux & qu'on ne les irrite par quelque bleffure, car ils deviennent alors des ennemis fi dangereux, qu'il est fort disficile de leur échaper. Mais si l'on parvient à les effrayer affez pour leur faire prendre le parti de se retirer, ils le font avec beaucoup de lenteur. Ils regardent fixement ceux qui troublent leur repos, & jettant deux ou trois cris, ils continuent leur marche.

QUELQUES Matelots François remontant la Rivière dans une Barque, virent un Eléphant si embarrassé dans la fange, qu'ils se promirent d'en faire aisement leur proye. Comme ils ne pouvoient s'en approcher assez pour

170 L

Malaupagne. Mal Formofa.

Gonfede

Kurbali.

Rivière de Golli.

Rivière de

Abondance des Eléphans.

(n) Il y a de l'apparence que c'est plêtôt Domingo. Matta Formofa, à l'embouchure de Rio San-

#### VOYAGES DES FRANÇOIS EN 406

le tuer, leurs bales ne fervirent qu'à le mettre en fureur. Ne pouvant 1701. aussi s'avancer vers eux, il n'eût pas d'autre moyen pour se venger, que de remplir fa trompe d'eau bourbeufe, & de leur en lancer une si grosse pluye qu'elle faillit de les abîmer dans leur Barque. Ils furent contraints de se retircr; & la marée qui revint bientôt, mit l'Eléphant en état de regagner la

Chevaux-Marins, & leurs ravages.

rive à la nage.

Les Chevaux-Marins font en nombre prodigieux dans toutes ces Rivières, comme dans celles du Sénégal & de Gambra; mais ils ne caufent nulle part tant de défordre qu'entre celles de Kafamanfa & de Sierra-Léona. Les Plantations de ris & de maiz que les Négres ont dans les Cantons marécageux, sont exposées à des ravages continuels, si la garde ne s'y fait nuit & jour. Cependant ils sont plus timides & plus aisés à chasser que les Eléphans. Au moindre bruit, ils regagnent la Rivière, où ils plongent d'abord la tête; & se relevant ensuite sur la surface, ils secouent les oreilles, & pouffent deux ou trois cris si hauts, qu'ils peuvent être entendus d'une

Portugais. établis à Kurbaly.

lieuë (o). IL se trouve quantité de Portugais établis sur les deux rives de la Rivière de Kurbaly. Leur occupation pendant tout le jour est de demcurer affis sur des nattes à l'entrée de leurs maifons, fans autre habillement que leur chemife & des hautes-chauffes, & d'y paffer le tems à discourir & à sumer. Ils se promenent rarement. Ils ne chassent jamais. Ensin ils paroissent avoir renoncé à toutes fortes d'éxercices. Après avoir mangé du Kola, ils boivent de l'eau, que l'amertume de cette noix leur fait trouver plus agréable. [ Le Commerce des deux côtés de la rivière de Kurbaly cft confidérable, 150 mais il est difficile à cause de la quantité de Bancs & de Roches dont son lit est semé. ] Cela n'empêche pas les Portugais d'y trafiquer continuellement. par le ministère de leurs Gromettes. On y voit sans cesse descendre & monter leurs Canots, quoique la marée foit si violente qu'elle s'approche avec un bruit horrible & qu'elle arrive en un moment. Il s'y trouve des Serpens d'une grandeur prodigieuse. On en a vu de vingt-cinq & trente pieds de long. On affore même qu'ils font capables d'avaler un Bœuf entier, à la feule exception des cornes. Mais comme ces récits viennent des Portugais, ils font d'autant plus suspects, qu'on n'ignore pas que la nature apprend aux Serpens, lorfuu'ils dévorent quelque animal, à commencer par la tête. Ainfi . dire qu'ils ne peuvent avaler les cornes d'un Bœuf, c'est donner lieu de

Fauffe idée fur les Serpens.

conclure qu'ils ne nuisent pas plus au corps,

PENDANT le Voyage que Brue fit à Geves, la mort y enleva le Capitaine Manuel Alvas, Gouverneur de cette Ville pour le Roi de Portugal. C'étoit un Chrétien Negre, Chevalier de l'Ordre de Christ, & le plus généreux Cavalier du Pays; qualité rare parmi les Négres, & qu'il portoit fi loin, qu'outre l'accueil agréable qu'il faifoit aux Etrangers, personne ne sortoit de sa maison fans avoir reçu de lui un préfent d'or, plus ou moins confidérable, fuivant la qualité de ses Hôtes. Brue, en arrivant dans la Ville, ne manqua point d'aller faire fes complimens de condoléance à la Veuve & aux Enfans du mort. Ausli-tôt qu'il parut à la porte de la maison, les Pleureuses gagées pour

cette cérémonie, commencèrent leurs lamentations, comme fi le Gouver-

neur eut expiré le même jour.

Les usages des Portugais & des Négres sont à-peu-près les mêmes à la mort des Chefs d'une famille. Il feroit difficile de juger laquelle des deux Nations emprunte les fiens de l'autre. Lorsque la principale personne d'une Maifon a rendu l'ame, toutes les femmes du voifinage s'affemblent; & fi le aux Negres. nombre n'en n'est pas assez grand, on en prend d'autres à gages. Ces semmes tiennent compagnie pendant quelque tems à la Femme & aux Enfans du mort. & font leurs gémissemens en cadence. Ces eris sunébres, accompagnés de foupirs & de larmes, font capables de toucher vivement ceux qui ne les prendrojent pas pour de fimples grimaces. A la fin de chaque scene. on fert aux Pleureuses de l'eau-de-vie & du vin de palmier, qu'elles boivent d'aussi bonne grace que si elles n'avoient fait que rire pendant tout le jour. Elles fe réjouissent ainsi jusqu'à l'arrivée de quelques nouveaux spectateurs,

devant lesquels cette comédie recommence. Les Enfans du Capitaine Manuel étoient affis fur des nattes, en deuil profond, avec tous leurs Parens autour d'eux. Lorsque Brue leur eut fait son compliment, il s'assit près d'eux, & pendant quesques momens il régna dans la compagnie un profond filence. Enfuite on fervit du vin de Palmier. Tous les affiftans en bûrent quelques verres, après quoi la converfation tourna fur les nouvelles, tandis que les Pleureuses, qui étoient dans une chambre voifine avec la Veuve, criojent de toutes leurs forces, bûvant dans les intervalles & récitant les grandes actions du mort. Après avoir affifté une heure entière à cette trifte cérémonie, Brue se leva & fut conduit à la porte par les Parens; ear l'usage oblige les Enfans de demeurer sur leur natte, dans la même posture, c'est-à-dire, à demi étendus, & la tête appuyée sur le bras, excepté quand il faut boire. On recommence les cérémonies à chaque Compagnie qui arrive; & quand il en arrive plusieurs, c'est une nécessité de

beaucoup boire, pour pouvoir pleurer beaucoup. BRUE fut invité aux Obséques du Capitaine. Tous les Portugais du Canton y affiftérent en habits longs, avec leurs longues épées & leurs poignards. On avoit placé devant la maifon du Mort huit petites Pieces de canon, dont on fit une décharge au départ du Convoi. On continua de tirer fucceffivement chaque Pièce, à mefure que la Proceffion défiloit. Après l'En-terrement on fit encore une décharge générale. Enfuite le Cortège étant retourné à la Maison, on y distribua du vin de Palmier, & tout le monde se

retira.

Le Capitaine Manuel avoit toûjours donné un appartement dans sa Maison aux Facteurs François que leurs affaires amenoient à Geves. Mais l'état de sa famille ne permettoit pas au Général d'en attendre cette civilité. Un Ossicier Portugais, nommé Dom Francisco Collea, le fit prier d'accepter un logement près de sa Maison. Il profita de cette offre; mais ayant eru devoir une visite à son Hôte, il sut surpris en approchant de sa Maison d'entendre des cris si aigus, que s'il avoit distingué plus d'une voix, il les auroit pris pour quelque nouvelle cérémonie d'Enterrement. Etant entré, il trouva un grand homme maigre, dans un Hamac, ou un Branle, qui faisoit une penicence forcée pour les péchés de fa jeunesse. Sa femme, qui étoit une Negresse du Pays, ne manquoit ni d'agremens ni de politesse. Elle avoit prépare l'appar-

BRUE. 1701. Cérémonles funébres com-

Brue accepto un logement chez Dom Francisco Col-

Etat où il le trouve.

#### · 4c8 VOYAGES DES FRANÇOIS EN

B R U E.

tement du Général avec autant de propreté qu'elle avoit pû, c'elt-à-dire qu'olle y avoit mis un branle, des chaifes, des nattes, une table, du bois & de Fean, & qu'elle y avoit laiffé des domethques pour lufaire-fon fomper. Heureufement, il avoit apporté des provisions & du linge, parce qu'il s'étoit-acteud à n'en pas trouver aifément dans la Ville. C'elt un embarras corrième font établis dépuis longétents dans un Pays il fertul. & fit expuble de culture, le haiffent manquer des chofes les plus nécesfaires à la vie, & se traitent plus miferablement que les Nègres.

Tempérance forcée des Portugais.

CETTE difette générale de provisions les force à la tempérance. Leur nourrieure la plus ordinaire, et îl a chair des Chevaux-Marins; viande, qui avec l'apparence du Beuf, n'a qu'un goût fauvage de poilion. Ils n'ont guêres d'autre vin que celui de Plalmier, ni d'autres liqueurq que le Run. En-core leur Rum elt-il îl fort & d'une oldeur fi délagréable, que dans les Heles voilines, il n'y a que les Negres d'a la plus vile populace qui en veuillent faire utige. La Chaffe pourroit fippiéer au délaut de la voltaile & des bethiasts, car le Pays eft rempi de Singes, de Gazelles, four la contrait de la voltaile de des periods de la voltaile de la voltaile de des periods de la voltaile de des periods de la voltaile de la volt

Flamingos, oifeaux fort révèrés des Négres. Las Flaminger font en grand nombre dans le Canton, & fi respectés par les Mandingos d'un Village à demi-lieuïe de Geves, qu'il 3 yen trouve des milliers. Ces Oïfeaux font de la grandeur d'un Cog-d'Inde. Ils ont les jambes fort longues, Leur plumage ett d'un rouge de freu, mété de quelques plumes noires. Mais leur chair a le goût huileux, & fait un mêts très-médiorre pour ceux qui n'y font pas accodumné. Les Habitans du même Village portent le respect fi loin pour ces animaux, qu'ils ne fouffrent pas qu'on leur fair le moindre maal. Ils les laifient tranquilles fur des arbres, a unificu de leur Ilabitation, fans être incommodés de leurs cris, qui fe font ententre néammoins d'un quart de lieue. Les François en ayant tud quelque-aum dans cet azile (p), furent forcés de les cacher fous l'herbe, de peur qu'il ne pritenvie aux Negres de venger fur eux la mort d'une bets fi révelue pritenvie aux Negres de venger fur eux la mort d'une bets fi révelue pritenvie aux Negres de venger fur eux la mort d'une bets fi révelue de l'arche pritenvie aux Negres de venger fur eux la mort d'une bets fi révelue de l'arche pritenvie aux Negres de venger fur eux la mort d'une bets fi révelue de l'arche pritenvie aux Negres de venger fur eux la mort d'une bets fi révelue de l'arche pritenvie aux Negres de venger fur eux la mort d'une bets fi révelue de l'arche pritenvie aux l'arche d'une bets fireveux l'arche d'une pritenvie aux l'arche d'une bets fireveux l'arche pritenvie aux l'arche d'une bets fireveux l'arche pritenvie aux l'arche d'une bets fireveux l'arche pritenvie aux l'arche

Oifeaux nommés Spatules.

DANS plufeurs endroits de la Côte, fur-tout aux environs de Geves, on trouve une forte d'Oifeaux de Rivière, de l'effèce des Oyes ou des Canards, On l'a nommé Spatule, paree que leur bec a beaucoup de ressemblance avec cet instrument de Chirurgie (g). Ils ont la chair beaucoup meilleure que les

Flamingos (r).

Différentes rivières fur la Côte ou qui fe jettent dans Rio Grande.

RIO-GRANDE n'est qu'à dix ou douze lieuës au Sud de la Rivière de Geves. Dans l'intervalle, on trouve deux autres petites Rivières qui sont peu fréquentées. Le Commerce des Esclaves est plus ou moins riche dans cette Contrée, suivant les guerres des Habitans & leurs divers succès. On en tire

aussi de l'yvoire, de la cire, & de l'or.

En remontant Rio-Grande, quatre-vingt lieuës au-dessus de son embouchure, on arrive dans le Pays des Nalus on des Analoux, Négres qui ont beaucoup

 <sup>(</sup>p) Angl. quelques-uns qui étoient fortis de cet azyle. R. d. E.
 (q) Voycz fa Defeription au Tome faircart.

(σ) Labat, Tom. V. pag. 248. G faire.

beaucoup de passion pour le Commerce. Leurs richesses sont l'yvoire, le ris, le maïz, & les Esclaves.

A fièze lieus de Rio-Grande, vers le Sud, on trouve la Rivière de Nogne (?) on Nunez, fur les bords de laquelle on fait un Commerce annuel de trois cent quintaux d'yvoire, à huit ou dix barres le quintal, & d'une centaine d'Efclaves, depuis dix juqu'à quinze barres par tête. Le ri y eft excellent & à fort bon marché. Les cannes de flucre & l'Indigo, y croiffennaturellement. Ce Commerce fe fait depuis le mois de Mars jufqu'au mois

d'Août, pour se ménager l'avantage des vents du Sud au retour.

LE Pays, aux environs de la Rivière de Nogne, produit un Sel que les Portugais estiment beaucoup, & qu'ils regardent comme un contre-noison. Ils ont l'obligation aux Eléphans de leur en avoir découvert la vertu. Les Négres qui vont à la chaffe de ces animaux, leur tirent des fléches empoisonnées; & lorfqu'ils les tuent, ils coupent l'endroit où la fléche a touché, & vuident le corps de ses boyaux, pour en manger la chair. Des Chasseurs qui avoient bleffé un Eléphant, furent furpris de le voir marcher & se nourrir, sans aucun reffentiment de sa blessure. Ils cherchoient la cause de ce prodige, lorsqu'ils le virent s'approcher de la Rivière & prendre dans fa trompe quelque chofe qu'il mangeoit avidement. Ils trouverent, après fon départ, que c'étoit un sel blanc, qui avoit le goût de l'alun. Un autre Eléphant, qu'ils bleffèrent encore, s'étant guéri de la même manière, les Portugais, qui font dans une défiance continuelle du poison, firent diverses expériences de ce sel. & le reconnurent pour un des plus puissans antidotes qui ayent jamais été découverts. Que le poison soit intérieur ou extérieur, une dragme du Sel de Noene, délayée dans de l'eau chaude, est un remêde spécifique.

"Ox connec eing Rivières entre celles de Nogne & de Sierra-Léona. Leurs noms font () Panghé. Tōjai, Samur, & Caligrier. Les Paugles qui en habitent les bords. En comment les Zapez, les Piulis, les Köselis, & les Natur. Les Zapez font divités en quarre Tribus, diffunguées par autant de noms; les Zapez Arani, les Zapez Molmar, les Zapez Rapez, & les Yapez Sogaz. Toutes ces Nations font Idolaires, & n'en reconnoillent pas moins un Erre fireme, aqueel las ne rendert aucun culter, pare qu'il ne fient à la bouté. Ils empositionnent fi habitenent leurs fleches, que la moinde bleffure calo mor dans l'épace d'une demi-heure. Man ils n'entendent pas moins l'art des Contre-polions. Leur principal Commerce effect du de lyvoire, & d'un certain fruit nommé Kola, dont les Portagais font beaucoup d'utage, pour

relever le goût de l'eau, comme on l'a déja fait observer. Les Anglois ont un petit Fort sur la Rivière de Sierra-Léona, d'où leur

I.E. Anglois on un peut Port lur a riviere us Gerra-de-Gona, d'ou recommerce s'etend dans l'intérieur du Pays, jufqu'à celui des Foulis, à l'Ett. Ils en tirent des Efclaves, de l'yvoire, & même un bonne quantité d'or (v).

Hs (r) On lit [mal-à-propos] Nongue dans la Hickel Jajali, ou Tajali, Pugne ou Pogone, Carre de De l'Ille, [puliqu'il eft certain que le nom vient de Numera ou Naguera.] D'autres div.

veulent Nanho.

dix.
(ψ) Les Anglois ont depuis abandonné ce
cress en mettent fix, [qui font des Padras Fort.

III. Part. Fff

B R U 2.

Rivière de Nogne ou Nunoz.

Espèce de fel, qui est un contre-poi-

Cinq rivières.

Ancien Fort

### 410 VOYAGES DES FRANÇOIS EN

Bauz. Mais on n'a point encore appris d'où cet or vient comme de sa première 1701. fource. La Rivière de Sierra-Léona borne au Sud la Concession de la Companie du Sénégal (z).

(x) Labat, Tom. V. pag. 257. & fuiv.

#### C. VII.

Supplément au Voyage de Biffao, par un Voyageur Anonyme.

INTRODUC ON a l'obligation de la Relation fuivante aux Obfervations d'un François, qui fit le Voyage de cette Partie de l'Afrique dans le même tens que Le Maire, ét qui le vit à Gorée en 168a. Auffi 1-4c' on publice en 1696, à la fuite du Voyage de Le Maire aux Illes Canaries; mais il femble que contenant des Remarques carules fuir les Rivières de les Habitans des Octos qu'on vient

de repréfenter, il ne peut être placé plus naturellement qu'après le Voyage di Sieur Brue à Biffac.

A sort al.

La Royaume des Barbeffins, qui font prefque tous Mahométans. & qui 1695.

1695.

1607.

1608.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609.

1609

Barbeffins. dance, près du Cap-Verd, un autre petit Village nommé Koringhe, où fe

fait le principal Commerce du Pays.

Av Sud, on trouve à fept du huit lieuës la Rivière de Brufalem ou de
Berfait (a), dont l'embouchure est fort large, mais remplie de bancs de fable
qui ferment l'entrée aux Canote, aux Chaloupes, & aux pétices Barques. Le
Commerce y est de peu d'importance. Cependant les Portugais y achetent du
fel & des provisions de vivres.

Son la même Côce, deux lieufs plus bas, ell la Rivière de Gambra, qui offre deux paffiges aux Vaiffeaux, 'lun au Nord de Jaurre au Son Elle peut recevoir des Baitmens de cinq cens tonneaux; mais auparavant il eft à propose de fonder le canal, fil "on veut fe garantir des Bancs. En entrant dans la Royaume de Barra, dont le Royaume de Barra, dont le Royaume de Sarra, dont le Royaume de Jaura, la qui quart de lieufe de la Mer. Los Habitans font Mandingos, & la plonart

Mahometans.

L'Iffe des Chiens ou Charles

L'Ist. det Chieux, qui se nomme aujourd'hui l'Iste Charlet, où l'on peur passite à pied sec dans les balifes marées, est visà-avis de cette Region. Elle étoit autresois habitée par les François, qui se laistirent surprendre & mafferer par les Nègres. Depois leur infortune, elle est dementré sans Habitans, & se savantages ne sont pas affez considérables pour en attirer. Les Nègres Flups, on Floupes, son précissement à l'entrée, sur la Pointe Sud. Six lieuses plus haut dans la rivière, on voit le Village d'Albreda, où les François avoient autressié (5) un Comptoir. Les Anglois en ont un à Jifray, qui est une lieus plus soin sur la même rive. Ils ont aussi un prot régulier dans l'Iste, qui act pass à plus d'un demi-quart de lieus de Jissar (c).

<sup>(</sup>a) L'Auteur met Brefalme.
(b) Ils l'ont rétabli depuis le voyage de lieue de tour. R. d. E.
l'Auteur.

Ce Fort [, bâti fur une roche pourrie & graveleuse est muni de plus de cinquante H piéces de canon; mais faute de mains [ ou d'habileté ] pour les employer, elles ne sont pas d'un grand usage. Les Anglois sont obligés de faire venir leur bois & leur eau du Continent. Ils ont la meilleure partie du commerce de cette rivière, qui confifte en Esclaves Négres, en cire & en yvoire. Elle est navigable l'espace d'environ deux cens lieuës.

ANONYME 1695.

La rivière Zamenée (d) est habitée par différentes sortes de Négres. Ceux qui habitent l'embouchure font de la race des Flups, Nation extrémement fauvage (e) qui occupe toute la Côte jusqu'à Bulol, à l'entrée de Rio San-Domingo. Cette Côte est beaucoup mieux pcuplée que celle de la Gambra.

SEPT ou huit lieuës plus haut, la marée forme un ruisseau, qui conduit à la Ville de Jam, où les Portugais font une groffe quantité de cire, qu'ils transportent à Kachao & sur les bords de la Gambra. Les Pays voisins sont habités par les Négres, nommés Bagnons, dont le Roi fait son séjour ordinai-

re à douze ou treize lieuës de la Mer.

LE cours de Rio S. Domingo est de l'Est à l'Ouest, mais il fait différens tours pendant plus de deux cens lieues. Ses rives ont aussi différentes sortes d'Habitans, Negres & Portugais, qui font raffemblés dans plufieurs Villages. A l'embouchure, du côté du Nord, les Portugais ont un Fort, muni de quatre pièces de canon, & commandé par un Sergent, avec quatre Soldats. Quatre lieuës plus loin, fur la même rive, près du Village de Balol, on rencontre la petite rivière de Linghin, qui n'a que huit ou dix lieues de cours dans les terres, & qui est occupée par les Bagnons. Elle a, près de l'en-droit où elle se perd dans celle de S. Domingo, le Village de Quongain (f) habité par quantité de Portugais & de Gromettes, qui ramassent beaucoup de cire.

Divers lieux fur les bords de Rio San-Domingo.

La rivière de Bujind vient se décharger du même côté, trois lieuës au-desfus de l'endroit jusqu'où la marée remonte. Elle coule douze ou quinze lieuës dans les terres, & ses bords sont habités par la même Nation, qui fait aussi

le commerce de la cire. C'est la route ordinaire de Jam à Kachao.

A l'entrée de la rivière de S. Domingo, du côté du Sud, on trouve un grand Bois, nommé (g) Matta formosa, qui renferme un Village habité par des Flups, mais moins barbares qu'on ne les a représentés dans leurs autres Cantons. On fait avec eux le commerce des Esclaves & des provisions, surtout du ris, que leur terroir produit en abondance. Deux lieues plus join, en continuant de remonter, on rencontre une petite rivière qui n'est pas navi-

gable, & qui fépare le Pays des Flups de celui des Papels.

LES Négres qui se nomment Papels, sont Idolatres comme les Flups, & gouvernés par un Roi qui fait sa résidence à cinq ou six lieues de cette riviére. A la mort des personnes considérables, ils facrificnt des Veaux, des Chevreaux & des Chapons à leurs Dieux, qui font généralement des arbres, des cornes de Taureaux & d'autres substances inanimées. Dans le même Canton,

Rivière de Bujind.

(d) Ou Jam, ou Jameni. Cest la même riviere que la Kalamanía

(g) Sulvant ce récit, Matte Formole devroit être placée, dans la Carte, à l'endroit où eft Bulst ou Bulst, comme l'Auteur l'appelle, qui devroit être reculé plus loin au côté Nord de la rivière.

<sup>(</sup>e) On a deja cité cet endroit de la Rela-(f) La même fans doute que Guinguin ou

#### 212 VOYAGES DES FRANÇOIS EN C

ANONYME.
1695.
Observations
für les Villes
de Kachao &
de Farim.

trois ou quatre lieuës plus loin, est située la Ville de Kachao (h), Colonie Portugaife. Cette Ville a trois Forts, dont le premier contient dix ou douze piéces de canon, & les deux autres chacun deux ou trois. Elle est commandée par un Capitaine-Major, qui dépend du Gouverneur Général des Isles du Cap-Verd. Sa Garnison est recrutée tous les ans par trente ou quarante Soldats Portugais, dont la plupart ont été bannis pour leurs crimes. Le nombre des Habitans est de deux ou trois cens hommes, sans y comprendre leurs femmes & leurs Concubines. [La plûpart font mulâtres.] Le Roi de Portugal entretient à Kachao un Receveur des droits, qui font de dix pour cent sur tous les Vaisseaux Marchands qui arrivent & qui partent; avec un Ecrivain ou un Sécretaire, qui éxerce tout-à-la-fois l'Office de Notaire & de Chérif (i). C'est au Gouverneur qu'appartient l'administration de la Justice. Il y à dans la Ville une Eglise Paroissiale, qui a son Curé, dépendant d'un Visiteur, ou de ce qu'on appelle en France un grand Vicaire, pour l'Evêque Diocéfain de S. Jago. Les Capucins ont un Couvent à Kachao, mais on y voit rarement plus de trois ou quatre Religieux. Les Habitans de la Ville ont de petites Barques, avec lesquelles ils éxercent le Commerce sur les rivières de Nogne, de Pouque, de Sierra Léona, & dans les Isles des Bissagos, d'où ils tirent beaucoup de cire & d'Esclaves, ont une petite quantité d'yvoire.

Les Portugais ont plus hant fur la même rivière une autre Ville, nommée Farin, à cent cinquante licuës (è) de Kachao, mais beaucoup moins peuplée. Elle n'a pour Portifications qu'un enclos de palifiades. Les principaux Habitans de Kachao ont des maisions à Farim, où leurs Gromettes font des étoffes de coton & de la cire. La Ville est gouvernée par un Capitaine-Major, dépendant de celui de Kachao. On appelle Mandingos, les Négres qui habitent les Contrées voilines. Tous les Villages entre Kachao & Farim font peuplés de Gromettes Portugais, qui s'employent à ramassifer du

coton.

Ifles au Sud de Rio San-Domingo. En quitant la rivière de S. Domingo pour s'avancer vers le Sud, on rencontre pluídeur lifet. La première, nommée Trivi-flet, pace qu'elle na (f) l'apparence, eft poffédée par des Grometres Négres, qui fe font délivrés de l'eclevage des Portugais. La plipars, quoique baptifes, on renoncé au Chriftianifine. Cette flle, qu'ils cultuvent foigneufement, produit une extréme abondance de coton, dont ils fe font des habits. Ils ont des Canots, fine l'équès lis vont commercer avec les Négres du Continent, dam un Village nommé (a) le Bu. Mais ils ne permettent par l'accès de leur Ille aux Canots

V is-à-vis les Trois-Illes, on découvre celle de Buffi, on Buffifi, qui est occupée par les Papels, sous un Roi de peu d'autorité. Le canal qui sépare ces deux Illes a si peu de prosondeur, qu'on n'y a pas de l'eau jusqu'aux genoux. Mais le commerce

<sup>(</sup>b) L'Auteur écrit toûjours Cacheau & Gambic. [On a fait remarquer l'erreur de cette ortographe.]

<sup>(</sup>i) Le Titre de Chérif, doit fignifier lei un Greffier. R. d. E.

<sup>(</sup> t) Cette distance est une erreur. On l'a

marquée ci-dessus plus juste.
(i) Ce sont en esset trois Isles, & l'Auteur

s'elt trompé en les prenant pour une feule. (m) Ce Village, dont on a déja parlé, est placé dans la Carte à trois lieuës de l'embouchure de Rio San-Domingo.

commerce n'enefipas moins dangereux avec les Infulaires, parcequ'ils portent à Anony su. Fexcés la définace de la jalouife. L'Auteur rend témojange que, de la connoillance, plufieurs N'égocians Anglois d'. Hollandois ont peri par la trabifion de ces Barfares. Ils ont des provitions en abondance, celles que du ris, su millet, des bethiaux, de la volaille de des Faifans, mais d'une bontémédiocre. L'Iffe de Buffi a de circonférence environ dis lieux. On bui connoir deux Ports; l'un à l'Elt, nommé [1] Peri - Pienx; l'autre au Sud-Elt, qui fe nomme [n] Peri des Pienre bianches. Vis-levis et l'Iffe de Kaschut (s), de plufieurs autres

petites Isles qui ne sont pas habitées.

Celle de Bissa est à deux licues de Bussi. Le canal est si bien connu

entre ces deux Ifles, qu'un Bàtiment de trois cens tonneaux y paffe fans danger. Biffino n'a pas moins de quarante lieuës de circuit. Les Pipels qui l'habitent font Idolâtres, & facrifient fouvent à leurs Dieux des Veaux, des Chevreaux & des Chapons. Elle a plufieurs Ports, dont le principal porte le nom de Port Biffino. Plufieurs Vaiffeaux de foixante piéces de canon y peuvent mouiller fans incommodité. Les Portugais y ont une Eglife & un Couvent de Capucins. Ils fe marient fans difficulte avec les femmes du Pays, &

plufieurs jeunes Papels ont reçu le Baptêmc.

L'I s. à neuf Rois, dont huit reconnoissen l'autorité du neuvième, de ne sont proprement que des Gouverneurs de Province. Lorqu'il en meur un, on étrangle plus de trente personnes pour l'accompagner au tombeau, fut-cout les jeunes filles de les Esselaves qui ui ont été les plus fidèles. On enterre avec lui cette multitude de victimes, de l'on renferme dans le même tombeau son or, son argent, son ambre gris, ses étoffes de ce qu'il avoit de plus précieux. Il ne se présente pas d'autres concurrens pour le Trône que les Jeagres, dont la dignisé peut être comparée à celle des Ducs de Pairs en France. Ils s'alsemblent en cercle, autour de la tombe du Roimort, qui est composée de roseaux de de bois sort léger. Elle est foulevée par quantité de Négres qui l'elancent dans l'air; de le Jeagre sur qui elle retombe, obcient la Couronne.

L. Palais de l'Empereur n'eft éloigné du Port de Biffao que d'une lieuë. Ce Monarque a fes Gardes, fon Armée & fes femmes autour de lui. Sa Flotte eft compofée d'environ cinquante Canots, qui peuvent recevoir chacun trenne hommes. La feule armée de la Milice eft un cinetterre attaché au bras. Pour habillement, les Infulaires de Biffao portent une peau de Chevreau, qui pend d'errière eux, Sq. qui paffant entre leurs jambes, fé reléve pardevant pour cacher leur nusité. Leurs guerres font contre les Biafaras, qui habitent le Continent à l'oppofice de leur Ille. Elles fe renouvellent deux ou

trois fois dans le cours de l'année.

Les Portugais avoient autrefois bâti un Fort dans l'Ille de Biffao, & l'avoient monté de huit piéces de canon, pour interdire le commerce de l'Ille aux Etrangers; mais les Négres ne le fouffrirent (p) pas long-tens. Ils ont toójours entretenu la liberté de leur Pays, en recevant dans leurs Ports les Etrangers qui s'y préfentent pour le Commerce, & leur accordant la permiffion

(n) Il s'appelle auffi Port-neuf. Voyez cydelfus. (p) Voyez ci-dessus le Voyage de Brue à Billao, R. d. T.

( ) Erreur, pour Kazegut.

#### VOYAGES DES FRANÇOIS EN

ANONY M. P. permission de l'éxercer dans l'Isle avec une parfaite streté. Mais avant que 1695. de les laisser descendre au rivage, leur Roi consulte les Dieux par un facrisice folemnel.

V15-A-V18 de Bissao est une Isle nommé Sortières, couverte d'arbres, où Isle Sortières. les Négres vont faire tous les ans leurs grands facrifices. Les Vaisseaux y

font en füreté fur leurs ancres. La rivière de Geves coule environ foixante-dix lieues dans le Continent par divers détours au Nord-Est & au Sud-Est. Tous les Villages qu'elle a fur ses bords, à une lieuë de la Mer, font habités par les Biafaras. A l'en-

Confede. trée, fur la rive de l'Est, on trouve le Village de Gonfede (q), où les Veaux & la Volaille font en abondance. Les Negres y vendent auffi de l'yvoire & quelques Esclaves.

Geves.

CINQ lieues plus haut dans la rivière, on arrive à la Ville de Geves, dont la plûpart des Habitans font Portugais & Gromettes. Cette Ville est défendue par un enclos de paliffades. Elle a fon Eglife, fon Curé; & pour Commandant, un Capitaine qui dépend du Gouverneur de Kachao. Les lieux voisins sont possédés par les Biafaras.

Les Portugais ont quantité de Barques, fur lesquelles ils portent leur commerce jusqu'à Sierra Léona. Ils les envoyent aussi dans la rivière Nogne, pour en apporter de l'yvoire & de l'Indigo en feuilles, qui leur fert à teindre leurs étoffes. Il se fait un grand commerce de Kollers (r) fruit qui par fa forme & fon goût reffemble beaucoup aux marons de l'Inde. Il v en a de rouges & de blancs. Le principal transport est dans le Pays des Biafaras & des Mandingos.

Les Barques ne peuvent aller plus loin que la rivière de Geves; mais avec les Canots on pénétre dans plufieurs petites rivières qui coupent le Ille de Bulam. Pays. Vis-à-vis cette Côte (s), on rencontre plusieurs Isles, particulièrement celle de Bulam, qui est fort riche en arbres, mais sans aucun Habitant. Elle est à l'Embouchure de Rio-Grande, & son circuit est d'environ fix lieuës. Les autres Isles ne méritent pas qu'un Voyageur s'y arrête, ni qu'il en parle.

> (q) Angl. Gouffade. R. d. E. on a parlé plusieurs fois. (r) C'est vray-sembiablement le Kola, dont (s) Angi, vis-à-vis le Port, R. d. E.

#### HAPITRE X.

Entreprise pour découvrir le Lac de Kayor en 1714, avec des Observations sur le Commerce de Gorée.

E Lac de Kayer, de Kayer, ou de Kailler, n'est pas à plus de cinquante lieuës du Fort Saint-Louïs, c'est-à-dire, de l'embouchure du Sénégal. 1714. INTRODUC. Il est formé par les Inondations de cette rivière, au Nord de laquelle il est situé; mais lorsque les flots se retirent, il demeure à sec dans une grande partie de son étendue, & les Mores ou les Négres qui habitent ses bords y font leurs Plantations de millet & de ris, qui réultiffent merveilleusement dans

un terrein engraiffé par les eaux de la rivière (a). Ce Lac n'avoit pas été fort connu des François, ou du moins leurs principales lumières venoiems des Mores & des Nègres, dont le témoignage est todjours sufpect. On féavoit, fur leurs recites, que le Lac de Kayor est fort grand, & que pour y naviguer on étoit obligé d'employer la Bousson. Quoisque cette circonstance partit douteusle, on étoit sur, du moins par l'accord de tous les témoignages, qu'il est plus grand que celui de Panier Fouti; pue le Commerce s'y étoit fait autresois avec beaucoup d'avantage, & que les Pays voissins font haités par des Mores & des Nègres sufjets du Siratit, des

Las changemens qui étoient arrivés dans la Compagnie Françoite ayant fairpernére touses les idées de ce commerce, Chamboneau, Directeur au Sénégal en 1693, entreprit de les faire revivre. Un fit partir du Fort Saint-Louis, une Barque, avec un FaGour de des marchandiles. Les François chargés de cette commillion arrivérent au Lac & n'y entrèrent pas fans difficulté. Ils eurent à raverfet une forité de rofcaux, qui rendoient le pallage prefujimpolifible. Cependant après avoir furmonté ect oblfacle, ils furent effrayés par la vée d'un cropa de Négres armés, qui fe préfenta fur la Côte, prés d'un Village où ils fe proposient de débarquer. Ils revinrent fans aucun fruit de leur voyage; éls ercites qu'ils en frient ayan para tereibles, le. Dirécteur

ne trouva personne qui voulut tenter la même entreprise.

BRUE, qui se trouva revêtu de la qualité de Directeur en 1697, entra d'abord ardemment dans les vûes de fon Prédécesseur; mais d'autres affaires le forcerent de les suspendre jusqu'en 1699. Enfin, son caractère lui faisant méprifer les difficultés, il envoya unc Barque bien armée, fous la conduite d'un Facteur habile, avec les Marchandises convenables & des présens pour les Chefs Mores. Il avoit eu la précaution de mettre dans ses intérêts quantité de Marbuts ou de Prêtres, qui lui avoient promis de faire goûter ses propofitions de commerce aux Chefs de plufieurs Nations. La Barque gagna heureusement la rivière de Kayor. C'est un Canal naturel par lequel les caux du Lac communiquent avec la rivière du Sénégal, & celles du Sénégal vont groffir le Lac dans leurs débordemens. Sa largeur est de seize ou dix-huit toifes, & fa profondeur de douze ou quinze pieds. La Navigation n'y est pas difficile julqu'au Port de Grainc, ou d'Ingrin, Village éloigné du Lac d'environ huit lieuës, où les Négres ont un commerce établi pour le millet, les pois & d'autres légumes. Mais, un peu au deffus de ce Village, les François commencèrent à trouver le Canal si bouché par l'épaisseur & la force des rofeaux, qu'avec un fort bon vent & de l'eau dans une juste hauteur, leur Barque fut arrêtée. Le Facteur, qui s'étoit fait accompagner par pluficurs Canots du Village d'Ingrin, en prit un pour aller reconnoître de plus près la grandeur de l'obstacle & s'ouvrir un passage. Mais ne trouvant pas plus de facilité à penétrer, & les roseaux s'elevant dans plusieurs endroits, de deux toifes au-deffus de l'eau, il n'eut pas d'autre parti à prendre que de retourner fur fes traces.

CETTE confirmation des premiers récits fit abandonner l'entreprife juf-

BRUE. 1714. Récits incertains fur le Lac de Kayor.

Entreprife de Chamboneau pour les vérifier.

Elle réuffie

Brue la tente auffi avec peu de fuccès.

(a) Labat, Afrique Occident, Tom. III. (4) Ce font les Foulis, pag. 53. & fuiv.

BRUE. 1714. Seconde tentative du fieur Brue.

Il part dans

une Barque

neaux.

de vingt ton-

qu'en 1714, que Brue prit la réfolution de la tenter lui-même. Il semble que la meilleure méthode auroit été de mettre le feu aux roseaux dans le tems de la fécheresse, & de les brûler ainsi jusqu'à la surface de l'eau; après quoi il auroit été moins difficile de les déraeiner; [fur-tout avec le fecours des Négres qui habitent les bords du Canal, & que leur propre intéret auroit attachés au travail. ] Les terres des deux côtés appartiennent à un Chef Négre, nommé Riquet, qui a plusieurs Villages au long des rives. Il est Vassal du Siratik (c). Son terroir est fertile, & les Habitans y vivent dans l'abondance. [Le Lac de Kayor fépare le Royaume de Hoval, ou du Brac. d'avec :-

celui des Foulis ou du Siratik.

La faison des pluyes ayant fini tard cette année, & les eaux étant plus groffes qu'à l'ordinaire, Brue fe flattoit de trouver les passages plus ouverts. ou du moins les roscaux plus faciles à forcer. [Au pis aller, s'il lui arrivoit] de ne pouvoir pas pénétrer jusqu'au Lac, il viliteroit les Établissemens qui font fur le Sénégal, & renouvelleroit l'amitié qu'il avoit eue avec les Rois de ces quartiers. Il fe mit dans une Barque de vingt tonneaux, commandée par Gaudebou, ancien Officier de la Compagnie, qui connoissoit la rivière & le Pays. Ill étoit arrivé à ce Maître de Barque une Avanture fingulière, 17-Il venoit du Terrier-Rouge, où il étoit allé traiter de la gomme. Comme il étoit occupé à faire bouillir la marmite fur le bord de la rivière, il fe vit envelopé tout-d'un-coup par un parti de deux cens Mores qui étoient un Détachement d'un Corps affez considérable, envoyé par le Roi de Maroc, pour faire des Esclaves Négres. Gaudebou ne jugea pas à-propos de se fier aux fignes d'amitié qu'ils lui faifoient : mais s'étant promtement retiré à sa Barque , il s'éloigna assez de terre pour ne pouvoir pas être insulté, & pour défendre sa chaudière qui étoit restée sur le bord de la Rivière. Les Mores lui crièrent plusieurs fois de ne rien eraindre, & de venir traiter avec eux; mais voyant qu'ils ne pouvoient le persuader, ils s'approchèrent de la chaudière pour l'enlever. Gaudebou leur cria de se retirer, & accompagna ses paroles de quelques eoups de fufil. Les Mores lui répondirent fur le meme ton & les choses s'échauserent si bien de part & d'autre, qu'il y eut une escarmouche, qui dura plus de quatre heures, qui coûta la vie à un Blanc & à deux Lantots de la Barque, outre deux autres Blancs & deux Laptots qui furent blesses, Les Mores n'en furent pas quittes à si bon marché; ils perdirent dix-huità vingt hommes. & eurent un plus grand nombre de bleffes. Enfin ils fe retirèrent, & laisserent le champ libre aux François qui remportèrent la chaudière en triomphe.] Brue & sa suite étant partis du Fort Saint-Louis au commencement de Novembre, ils arrivèrent le foir du même jour à Bukfar, ou Buxar, qui en est à 15 lieuës. Cette Habitation est un compose de plusieurs Villages, dans une grande Plaine qui aboutit aux bords du Sénégal. Les Négres y nourrissent un grand nombre de bestiaux & menent une vie sort aisée. Les Blanes, qui font un peu délieats, ne s'accommodent guères de la ma-tanière mal-propre dont ces Négres tirent leur lait; & quand ils passent à quelque Coral (d), c'est-à-dire à quelque troupeau de vache, ils ont soin de

(c) Angl. du Brac. R. d. E.

Kraal oft un Village de forme circulaire, a-(d) Kolben dans fa Description du Cap de vec une entrée étroite; & que les Hottentots Monne Espérance, Vol. II. pag. 176, dit qu'un rensement pendant la nuit leur menu bétail

porter avec eux un vaisseau bien net. Avec cette précaution ils sont sûrs d'avoir du lait excellent, au lieu que celui que les Négres tirent dans leurs calebasses, s'aigrit d'abord, parce qu'ils ne les nettoyent jamais, s'imaginant que le vieux lait, qui reste au fond, fait crêmer le nouveau plus facilement. On prétend que le lait de ce Pays est plus chargé & plus sucré que celui d'Europe. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans les Vaches de ces quartiers, c'est qu'elles ceffent d'avoir du lait, des qu'elles ceffent d'allaiter leurs veaux : c'est ce qui fait qu'on y mange peu de veaux, afin de ne se pas priver du lait des vaches. Ces Négres font des fromages affez bons, mais ils ne peuvent pas conferver leur beurre frais pendant longtems; cela les oblige à le fondre & à le faler.] On remarque que de Bukfar jufqu'à la Mer, les bestiaux sont pe-

BRUZ. 1714.

tits, & qu'on les trouve plus gros à mesure qu'on remonte la rivière. [Pendant la nuit on attache les Vaches par un pied de derrière à des piquets, qui font plantés en cercle, & l'on fait entrer dans le centre les Veaux, les Moutons & les Chèvres. ] Ils y font infestés par certains Oiseaux qui s'attachent fur leur dos, & qui leur mangeroient la chair jusqu'à l'os, si l'on ne prenoit foin de les en délivrer. Brue, sans s'arrêter à Buksar, continua de remonter. avec le secours de ses Laptots, jusqu'à l'Isle des Palmiers. C'est un peu plus haut, du côté Nord de la rivière, qu'on trouve le Marigot ou le Canal de Kayor, Il a quinze lieues de longueur, du Nord au Sud. Dans l'endroit où Il arrive au Cail se joint au Sénégal sa largeur est d'environ huit toises. Le 4 de Novem- nai de Kayor. bre, il avoit quatre toises de profondeur, ce qui fit connoître au Général que l'eau étoit beaucoup plus diminuée qu'il ne devoit s'y attendre dans la faison. Cependant sa resolution n'en sut pas réfroidie. En avançant, il observa que le Canal devenoit plus large & plus creux. Il jetta l'ancre près du Village de Graine ou d'Ingrin, à trois lieues du Sénégal, contre la rive gau-

che du Canal (e). CE Village appartient à Riquet, Seigneur Négre du Royaume de Ho- Rionet. Seival, & parent du grand Brak. Quoiqu'il n'y fasse pas sa principale rési- gneur Négre. dence, il v a des femmes & des Esclaves, pour ne pas manquer de compagnie lorsqu'il y vient. Il s'y trouvoit à l'arrivée du Général. Il lui fit préfent d'un Esclave, & Brue descendit sans difficulté, pour tirer quelques pintades avec lui. Il trouva le Pays agreable, bien cultivé, & libre de ces moucherons importuns qui remplissent les Cantons bas & marécageux. Le ris son pays. & le maiz promettoient une riche moisson sur les bords du Canal. Les pompions n'y étoient pas moins abondans. C'est le nom que les Negres donnent aux melons d'eau, que les Espagnols appellent Pasteques. Les melons de France & d'Espagne, c'est-à-dire, les rouges & les verds croissent ici parfaitement. On en ramasse la graine; & les Négres s'en font un méts qu'ils aiment beaucoup, en la rôtissant dans des poëles pleines de trous.

Richeffe de · ·

BRUE passa la nuit dans sa Barque; mais le jour suivant, Riquet lui rendit une seconde visite, accompagné d'une de ses semmes, qui sit présent d'un Bœuf gras au Général. Cette Dame avoit la taille bien prife, le visage agréa-

dans la place qui reste vuide au milieu tandis celui de Kraal, aux troupeaux, & non aux que, le gros bétail est attaché autour des Ha-bitations. Ainsi Labat paroit s'être trompé en 
α(ε) Labat, Tom. III. pag. 54. & fuiv. donnant le nom de Coral qui est le même que

III. Part.

#### VOYAGES DES FRANÇOIS EN

B z U z. 1714.

Belles dents de fa femme & fon fecret pour les conferver.

ble, & les dents d'une blancheur furprenante. Brue lui demanda quelle étoit fa méthode pour les conferver fi belies. Elle lui dit qu'elle fe les frottoitaves un certain bois, dont elle lui donna quelques piéces. Ce bois fe nomme gbeleit. Il croît fur le bord de l'eau & reflemble beaucoup à notre oxier; mais de la la conference de la confere

s let. Il croit tur le sora de l'eat de l'enchisto accessors à note calci, mais il eft d'un gouf fort amer. L'age de Riquet paroilloit d'environ foixantequinze ans: mais il jouifloit d'une parfaite fanté, il avoit l'air martial & robulle, avec beaucoup de vivacité dans les yeux. Son courage avoit éclaré dans les guerres des Négres contre les Mores Mahométans, où il avoit bat-

mé Queda, fur la rive droite du Canal, & de la dépendance du Siratik, Em-

u plus d'une fois les troupes du Roi de Maroc.
Bruz avant levé l'ancre, se rendit, quatre lieues plus loin, dans un Village nom-

Village de Queda.

Obstacles

vers le Lac de

aux progrès

Layor.

pereur ou Roi des Foulis. Le Canal & le Lac de Kayor féparent fes Etats de ceux des Jalofs & du Brak. Ici le Canal fe rétrécit beaucoup, & l'eau s'abaisse visiblement. Vis-à-vis du Village, il s'est formé une crique fort profonde où de gros Vaisseaux pourroient être à flot toute l'année; mais lorsqu'on en cst forti, à peine trouve-t'on affez d'eau pour les plus petites Barques dans les tems de fécheresse. Le Chef du Village vint faire les complimens ordinaires à Brue & les accompagna d'un présent. Il lui déclara que s'il ne finissoit pas fon voyage dans l'espace de quarante-huit heures, il falloit y renoncer iufqu'a la faison suivante, parce que les eaux se retiroient avec une promptitu-de dont on n'avoit jamais eu d'exemple. Un Seigneur de Kayor, qui vint rendre le lendemain ses civilités au Général, lui tint le même langage, en paroiflant fort affligé de ce que la retraite des eaux lui ôtoit l'efpérance de le recevoir dans fon Village. Il l'assura que si les Barques Françoises venoient à la fin de Juillet ou d'Août, elles trouveroient le passage plus libre, & qu'elles feroient un Commerce avantageux dans le Pays, où les Habitans feroient charmés qu'on leur épargnât la peine de porter leurs marchandifes à Arguim, à Portendie & aux Comptoirs du Sénégal. Il ajoûta que fi le Général vouloit s'arrêter deux ou trois jours à Queda, on lui fourniroit affez de maïz & de ris (f) pour charger sa Barque. Brue accepta cette offre, qui fut éxécutée fidélement.

Visites que Brue reçoit à bord,

La même jour il regut à bord un Seigneur More, accompagné de deux autres, avec un eftier qui annonçoit fon rang. Les trois Seigneurs étoient fort bezands. Ils avoient la tête nue, les cheveux frifés au fommet & treffés parderrière. Leur barbe & leurs mouflaches étoient fort longues. Ils étoient vêtus comme les Négres; mais leurs pagnes étoient d'une étoffe trè-fine & d'un noir brillant. Sans avoir beaucoup d'embonpoint ni la taille fort haute, ils étoient de fort bomne mine & leurs manières fort poiles. Le Principal fit un compliment au Général & lui préfenta deux Beufs d'une groffeur extraordinaire, mais fi farouches que pour les empécher de naire, il fallut les tuer fur le champ. Les préfent des deux autres Seigneurs fuerta quéques beaux pagnes. Brute leur fit au fit en le leur fay argun pas l'enu-de-vie. Mais par un fevraled éterligion, les Mores ne houret que de l'hydrome. Il se ciour teurs fur de l'hydrome. Il se ciour teurs fur de Chydrome. Il se ciour teurs fur de Chydrome.

Scrupule religieux des Mores.

L3

Le lendemain au lever du Soleil, on vit arriver plus de cinq cens Marchands, Négres ou Mores, avec du maiz, du ris & des fèves en cosse (g), chargés sur des Chameaux, des Chevaux & des Anes. Les Chess de Oueda

BRUE. 1714. Commerce des François

& de Kayor réglèrent les prix du marché. Leur mesure [se nomme Matas, c'est un cube qui ] contient environ le minot de Paris. Le Commerce se fit à bord. avec la précaution de n'y recevoir à la fois qu'un petit nombre de Marchands, pour éviter la confusion. Ils étoient si empressés à se procurer des marchandises de l'Europe, que plusieurs tombèrent dans l'eau; & le bruit auroit été capable d'effrayer, il l'on en avoitignoré la cause. Cependant il n'arriva aucun défordre. Les François achetèrent quatre-vingt barrils de maïz, de

ris & de fèves, [qui ne coutèrent pas cent livres. On traita encore ] de l'yvoire, des plumes d'Autruche & quelques livres d'Ambre gris; mais, avec si peu d'espace pour placer les marchandises, ils surent obligés de renvoyer plus de quatre cens Marchands.

d'un Négre

PENDANT le féjour qu'ils firent à Queda, il arriva un accident qui retarda leur départ de quelques heures. Un des principaux Habitans du Village dun Nego mourut subitement, & sa semme n'eût pas plûtôt mis la tête à sa porte, pour Brue affista. donner avis de sa perte par un cri, qu'il s'éleva un tumulte surprenant dans toute l'Habitation. On n'entendit de toutes parts que des gémissemens. Les femmes accoururent en foule; & fans fçavoir de quoi il étoit question, elles commencerent à s'arracher les cheveux, comme si chacune eut perdu toute sa famille. Ensuite lorsqu'elles eurent appris le nom du mort, elles se précipitèrent vers fa maifon, avec des hurlemens qui n'auroient pas permis d'entendre le tonnerre. Au bout de quelques heures les Marbuts arrivèrent, lavérent le corps, le revêtirent de ses meilleurs habits, & le placèrent sur son lit, avec ses armes à son côté. Alors ses parens entrèrent l'un après l'autre, le prirent par la main, lui firent plusieurs questions ridicules, & lui offrirent leurs fervices; mais ne pouvant recevoir aucune réponfe, ils se retiroient comme ils étoient entrés, en difant gravement, il est mort. Pendant cette cérémonie, ses femmes & ses enfans tuèrent ses Bœuss, & vendirent ses marchandifes & fes Esclaves pour de l'eau-de-vie; parce que l'usage, dans ces occasions, est de saire un Folgar, c'est-à-dire, de donner une sète après l'en-

LE Convoi fut précédé des Guiriots, avec leurs tambours. Tous les Habitans fuivoient en filence, charges de leurs armes. Enfuite venoit le corps environné de tous les Marbuts qu'on avoit pu raffembler, & porté par deux hommes. Les femmes fermoient la marche, en criant & se déchirant le visage comme autant de furieuses. Lorsque le mort est enterré dans sa propre maison, privilège qui n'appartient qu'aux Princes & aux Seigneurs, la procesfion se fait autour du Village. En arrivant au lieu destiné pour la sépulture, le principal Marbut s'approche du corps & lui dit quelques mots à l'oreille, tandis que quatre hommes foûtiennent un drap de coton qui le cache à la vûc des Affiftans.

ENFIN les Porteurs le mettent dans la fosse, & le couvrent aufsi-tôt de terre & de pierres. Les Marbuts attachent ses armes au sommet d'un pieu,

> (g) Angl. & des feves dans des facs de peau. R. d. E. Ggg 2

#### VOYAGES DES FRANCOIS EN

B B U E.

qu'ils placent à la tête du tombeau avec deux pots, l'un rempli de kuskus, plaute d'eau; j'cé-fli à la provinion pour un an. J Aprèc es formalités, ceux pai distracionent le drap de coton le laiffent tomber; fignal auquel les femmes recommencent leurs lamentations, jufqu'à ce que le principal Marbut donne rodre aux Guirios de battre la marche du retour. Au même moment le deuil ceffe, d'e fon e penfie qu'à le réjouir, comme fi perfonne n'avoit fait aucume perte. Dans quelques endroits, on creud un folfe autour du tombeau, d'e fon plante fur le bout dune hay se fait plante fur le bout de la present de la formation de la comme de la comm

Il retourne au Fort Saint-Louïs,

Quo 1 que la Barqué fut petite, il eut beaucoup de peine à retourner par le Canal de Kayor, jufiqu'au Sénégal. [Les eaux s'étoient retirées avec une que prompitude qu'il auroit cu peine à croire, s'il ne l'elt reconnu par la propre expérience. Dans le chagrin d'avoir manqué son entreprise, ] il ne penfa qu'a retourner directement a Fort Saint-Louis.

#### C. 1 I.

## Observation sur le Commerce de Gorée.

LE département, ou la division du Comptoir de Gorée, comprend le commerce des Royaumes de Kayor, de Sin, & de Salum.

On a deja và que le Royaume du Damel, ou de Kayor, et affez loindu Lac qui porte le même nom. Il eft prés du Cap-Verd & de Gorfe; au lieu que le lac eft dans le Zarra, ou le Défert, habité par les Mores, au Nord du Sénégal. Le commerce da Royaume de Kayor produit chaque année deux ou trois-cent Efelaves, vingt mille cuirs [en poil], & deux-cens cinquame paquitatux de morfil ou d'yvoire. Les cuirs montoient autretois jusqu'a quatre-vingt mille; mais les opprefilons du Damel ont dépeuplé le Pays & diminé le nombre des Réliaux.

Trois Tarifs de la Compagnie Françoife. La Compagnie Prangoile a trois tarifs pour le Département de Gorée; Pun qui fert de régle pour le Commerce avec les Granda du Pays, le troifiéme avec le Peuple. Le principal, qui reçarde le Roi, elt pour le commerce des Eficlaves. [Lorquils font piece d'inde, c'ét-lé-direct lorquils non pront pas au defins de trence ans, ni au-defious de dix, & qu'il ne leur manque aucun membre, ou qu'ils ne font point contrefaits, J on apporte beaucoup de foin à les éxaminer. Les moindres défauts fufficier pour les faire rejetter, ou du moins jour en dinniaux le prix. Deux enfans paffict pour un homme, ou trois pour deux, faivant leur age & leurs forces. C'est dans le ménagement de cet article que consiste l'habileté des Facteurs.

Les principales marchandifes, pour l'échange, font [diftinguées par des &

noms qui viennent apparemment des Négres.]

Legrand Makaon Ceit une boëte d'argent quarrée, de trois pouces
laton.

Legrand Makaon Ceit une boëte d'argent quarrée, de trois pouce & quatre

lignes,

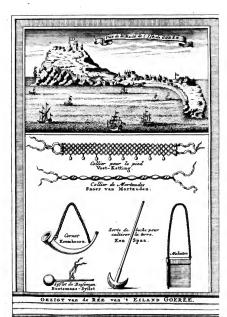

JY Saking direct



lignes, avec un convercle de la même figure, & quatre anneaux aux quatre coins pour y attacher une chaîne ou un cordon de foye. La longueur de la chaîne est ordinairement de quatre pieds sept pouces. Avec le Makaton, elle pèse quatorze onces. Les Négres portent cet ornement en forme de bandoulière, & s'en servent pour garder leurs parfums, leurs bagues, leur or, & d'autres choses précieuses. Les Damels ne le portent pas eux-mêmes, car ils ne font cet honneur qu'à l'Alcoran; mais ils le font porter près d'eux par un de leurs principaux Officiers, qui est toûjours prêt à leur préfenter ce qu'ils demandent. Quelquefois le Makaton ne contient que des cu-

BRUL 1714.

redents, ou ne sert que pour la montre.

20. LE Cornet d'argent. C'est effectivement une sorte de cornet, dont le diametre est de neuf ou dix pouces dans sa plus grande largeur, & de sept dans sa plus étroite partie. Avec la chaîne qui est ordinairement longue de quatre pieds, il pele six onces & quatorze grains. Les Négres s'en servent comme du Makaton, pour garder leurs parfums. Ils sont passionnés austi pour les liflets d'argent, tels qu'on les a fur les Vaisseaux. Le poids de ces fiilets est ordinairement de deux onces deux grains. Avec la chaîne, qui est longue de quatre pieds & demi, ils pésent dix onces. Les semmes aiment certaines petites chaînes plates, qu'elles portent au-deffous de la cheville du pied. Elles les nomment chaînes de pieds. Leur poids est de deux onces & demie.

Le Corner d'argent.

30. LES Mortaudes. Ce sont des grains d'argent, creux & de figure ovale, que les femmes mélent dans leurs coliers avec les grains de corail & d'ambre. Les uns sont unis, & pésent depuis quarante jusqu'à cinquante grains. Les autres qui sont travailles & qui se nomment Mortaudes de Godené, pèsent depuis foixante-dix jufqu'à quatre-vingt grains. Quelquefois les femmes fe fervent de petits grelots d'argent, tels que ceux des hochets, & se les attachent aux pieds pour se donner plus de grace en dansant. Ces grelots pèfent depuis foixante jusqu'à soixante dix grains.

Mortaudes.

40. LES Bujis (a), ou les Kowris. Ce font de petites coquilles qui viennent des liles Maldives, & qui fervent de petite monnoye au long des Côtes de Guinée, & depuis la rivière du Sénégal jusqu'à celle de Sierra Leona.

Barres de fer, & manière d'en faire des épées.

50, DES Barres defer. Celles qu'on porte au Royaume de Kayor doivent être plates, & longues de neuf pieds, fur deux pouces de largeur & quatre lignes d'épaisseur. Les Négres les divisent en douze longueurs, chacune de fept pouces & demi, qu'ils appellent patter; & chaque longueur est subdivisée en trois parties, nommées dialots. Un dialot sussit pour faire l'épée ou le poignard, ou la bêche d'un Négre,

Emaux &

60. Des Emaux & des Verres de toutes fortes d'espèces, de couleurs & de figures. Il s'en vend une incroyable quantité dans le Royaume de Kayor. Les Négres, hommes, femmes & enfans, s'en font des collers, des bracelets & d'autres parures (b).

Le Tarif pour les Elclaves, avec le Damel, est réglé de la manière qui fuit. Le coin d'argent, ou le patacon, est évalué à vingt-huit sols. Grand

Ggg 3

(a) Labat dit les Bouges. 237. & fuiv. (b) Labat, Afrique Occident. Tom. V. pag.

#### VOYAGES DES FRANÇOIS EN 422

| BRUE.                    |                                |       |      | T. | Iarchandifes |   |   |   |   |   | F | fclaves. |
|--------------------------|--------------------------------|-------|------|----|--------------|---|---|---|---|---|---|----------|
| 1714.                    | Grand Makaton avec la chaît    | ıe.   |      |    | 1            |   |   |   |   |   |   | I.       |
| m 141 ms                 | Ambre jaune                    |       |      |    | 3 livres.    |   |   |   |   |   |   | I.       |
| Tarif des Es-<br>claves. | Bales de Monfquet              |       |      |    | 100          |   |   |   | ٠ |   |   | I.       |
|                          | Corail rouge                   |       |      |    | 9 oz         |   |   |   |   |   | ٠ | I.       |
|                          | Couteaux de Hollande           |       |      |    | 240          |   |   |   |   |   |   | ı.       |
|                          | Tambours                       |       |      |    |              |   |   |   |   |   |   | I.       |
|                          | Echarpes de taffetas à frange  | s fai | uΠe  | s. | 4            |   |   |   |   |   |   | 1.       |
|                          | Drap écarlatte                 |       |      |    | 4 aunes.     |   |   |   |   |   |   | 1.       |
|                          | Eau-de-vie.                    |       |      |    | 100 pintes.  |   |   |   |   |   |   | I.       |
|                          | Barres de fer                  |       |      |    |              |   |   |   |   |   |   | I.       |
|                          | Fufils communs                 |       |      |    | 4            |   |   |   |   |   |   | 2.       |
|                          | Fusils garnis de cuivre jaune. |       |      |    | 2            | ÷ |   |   |   |   |   | 1.       |
|                          | Epices                         |       |      |    | 4 livres.    |   |   |   |   |   |   | I.       |
|                          | Iris de Florence               | 1     |      |    | 4 livres.    |   |   |   |   |   |   | 1.       |
|                          | Laine écarlate                 |       |      |    | 30 livres.   |   |   |   |   |   |   | ī.       |
|                          | Piftolets.                     |       |      |    | 3 paires.    |   |   |   |   |   |   | 1.       |
|                          | Papier                         |       |      |    |              |   |   | • | • | • | • | ĭ.       |
|                          | Etoffes rouges & jaunes        | •     | •    | •  | 30 aunes.    |   | : | • | • | • | • | 1.       |
|                          | Petits Baffins de cuivre.      | •     | •    | •  | 30           |   |   | • | • | ٠ | • | 1.       |
|                          | Quintin                        |       |      |    | 6 pièces.    |   |   |   |   |   | • |          |
|                          | Cliene de sine sunes & dom     |       | •    | •  |              |   | • | • |   |   | • |          |
|                          | Calicos de cinq aunes & den    | J     | _::r |    | 5 pièces.    | • | ٠ | • | ٠ | ٠ | ٠ | ı.       |
|                          | Grains de verre petits & gros, |       |      |    |              |   |   |   |   |   |   |          |
|                          | au rang                        |       |      | ٠  | 5 rangs.     | ٠ | ٠ |   |   | ٠ |   | I.(c)    |

Commrece de la Compagnie Francoife au Royaume de Sin.

LE Royaume de Sin n'a que deux Ports pour le Commerce, sur la Côte Occidentale d'Afrique; Joal & Fakiyu. Le plus confidérable est le premier, parce que l'ancrage y eft plus fûr, & le débarquement plus aifé. La Ville est grande & peuplée. Quoique les Habitans foient infolens & groffiers, ils aiment le Commerce; & lorfqu'on s'est accoûtumé à leurs manières, on peut trouver avec cux beaucoup d'avantages. Deux raisons avoient déterminé la Compagnie Françoise à s'y faire un Comptoir. 10. La certitude de s'y procurer près de deux cens Esclaves, plus de trois mille cuirs, douze ou quinze cens quintaux d'yvoire. & quatre ou cinq cens quintaux de cire jaune, fur le même Tarif que celui du Damel; de forte qu'en tenant ses Magasins bien remplis, la Compagnie étoit fûre d'y jouir de tout le Commerce, & d'éloigner par conféquent tous les Vaisseaux d'Interlope. 20. La nécessité de tenir le Damel en respect, & de se garantir de ses caprices, dont les François avoient sait plusieurs sois l'expérience. Le Bur, ou le Roi de Sin, étant fans cesse en guerre avec le Tin & le Damel, ses deux voisins, les différends continuels de ces trois Princes tournent à l'avantage de la Compagnie, qui est en état, lorsqu'elle tient fes Magafins bien garnis, d'acheter tous les Prifonniers qu'ils font l'un fur l'autre, & qui s'enrichit ainsi de leurs pertes.

Avantages qu'elle trouve au Port de

loal.

OUTRE les marchandises qu'on a nommées, Joal est capable de fournir à l'Isle de Goréc & aux Vaisseaux qui viennent sur la Côte, toutes les provisions

qui peuvent être nécessaires. Les Bœufs y sont en abondance : la volaille. commune & à bon marché. Six cens barrils de maiz, pefant chacun deux cens livres, s'y donnent pour une barre. Cinquante ou foixante mesures de ris. chacune du poids ordinaire de quatre cens livres, n'y coûtent pas plus de quatre barres, quand le ris est nettoyé, & se donnent autrement pour deux.

17 (4.

A Fakiyu, treize ou quatorze lieuës au Sud de Joal, on ne pave le sel transporté à bord que trois livres le barril, c'est-à-dire la valeur de cette somme en fer, en Bujir, [en laine filée] en couteaux & verres rouges; de forte que trois cens livres de fel ne reviennent qu'à trente-fix francs (d). C'est encore une vove que la Compagnie prend pour mortifier le Damel, dont les revenus

Commerce de Fakiyu.

confiftent dans les Salines de Biyurt (e).

Artifice des Négres pour se dispenser de

L'AUTBUR n'a pù se désendre, dit-il, de donner place ici à l'artisse des Négres d'un Village voifin de Joal. Ils avoient publié, dans le Canton, que tous les Chevaux qui entroient dans leur Village mouroient subitement. Les Prançois & les Anglois s'étoient laissé persuader par ce bruit, sur-tout de- Ros. puis qu'un l'acteur trançois, nomme Moreau, y avoit perdu fon Cheval par un accident qui l'auroit fait périr de même dans tout autre lieu. Enfin la mort de ce Cheval avoit confirmé le récit des Négres; jusqu'à ce que Brue s'informant de la vérité dans le Village même, découvrit que c'étoit une ruse des Habitans, inventée pour empécher que le Burfin, leur Roi, ne leur rendît de si fréquences visites, parce que ce Prince ne passoit jamais chez eux fansenlever tout ce qu'il trouvoit de son goût. Brue ayant traversé plusieurs sois le même Village à Cheval, fans avoir éprouvé le moindre accident, les Négres curent encore la malice de répandre qu'il s'en étoit garanti par la vertud'un Grifgris François. Le Bur, qui ne pouvoit se procurer un Grifgris si puisfant, n'en eut que moins de hardiesse à visiter le Village; & vray-semblablement les Négres auroient empoisonné ses Chevaux, pour se délivrer de l'honneur dangereux de le voir; car les Rois Négres ne marchent iamais qu'à Cheval (f)

DE Joal jusqu'à la rivière de Palmerin, on compte sept lieues, qui font, à peu près toute l'étendue du Royaume de Sin au long de la Côte. Il est beaucoup plus large de l'Ouest à l'Est. Le terroir en est fertile & bien cultivé, à l'exception des Frontières, que les incursions des Sujets du Tin & du Damel ont rendues fort défertes. On trouve dans ce Pays une grande abondance de Palmiers, & de Bananiers, avec beaucoup de fruits & de coton. Les Négres de Joal font fiers & brutaux. Le feul moyen de les tenir dans la foûmission est de se bien fortisser dans un Comptoir bâti de pierre, ear ils n'ont point assez d'adresse & de sorce pour entreprendre un siège. Mais, pour leur inspirer plus de terreur, il feroit à-propos que les Vaisseaux qui font le commerce sur cette Côte, mouillassent quelquesois dans leur Port, qu'ils y prissent leur provision d'eau & de bois, & qu'ils chargeassent plus souvent les marchandises du Pays, qui demeurent dans les Magasins.

Moven de tenir les Négres de Joal en respect.

Le principal Commerce du Royaume de Salum se fait au Village de Kahone,.

( d) I. Original Anglois dit vingt-cinq livres, mais c'est encore beaucoup plus qu'il ne faut; Labat compte que le Barrii de sel ne revient à la Compagnie que vingt-cinq fols, à cause du (f) Labat. Tom. IV. pag. 253. & juiv.

prix auguel elle fait monter les marchandifes qu'elle donne en échange. R. d. E. (f(e) Labat. Tom IV. pag. 242. & fair.

#### VOYAGES DES FRANÇOIS EN 424

BRUZ. 1714. Commerce fe fait à Ka-

hone, ou Kohorne, près de l'endroit où la rivière de Gambra forme (g) celle de Salum. On y pourroit établir un bon Comptoir, parce que les Marchands Mandingos s'y arrêtent avcc l'or, l'yvoire & les Esclaves qu'ils ont tirés des Royaumes de Tombuto, de Bambara Kana, & des autres Régions plus Oriendu Royaume de Salum qui tales. Ils feroient fort fatisfaits de trouver a Kahone, un Marche, qui leur épargneroit cinq ou fix jours de chemin jusqu'aux Comptoirs d'Albreda & de Jilfray, fans compter les droits confidérables qu'ils font obligés de payer au Roi de Barra. La meilleure faison pour le Commerce de Kahone est depuis le mois de Novembre jusqu'au mois de Mai, en ménageant sa route pour s'y trouver au commencement de Janvier, qui est le tems auguel on y voit arriver les Marchands Mandingos. Ils y amenent annuellement fept ou huit cens Esclaves. Ils y apportent une grosse quantité d'yvoire, & souvent quatre cens marcs d'or.

Les François préférés aux Anglois dans le Commerce.

LES Anglois qui font établis sur la rivière de Gambra, & qui traversent autant qu'il leur est possible le commerce des François, vont jusqu'à Barakonda pour rencontrer les Mandingos. Mais comme ils manquent souvent de Facteurs pour entreprendre ce voyage, les Marchands Négres ne les trouvant point au rendez-vous font alors obligés de descendre à Jilfray, où les Anglois ont un Comptoir, vis-à-vis Jamesfort. Il arrive de-la que les François du Comptoir d'Albréda partagent leur commerce, d'autant plus que sur la reputation d'avoir de meilleures marchandifes, & d'être plus civils que leurs compétiteurs, les Mandingos les préfèrent toûjours aux Anglois. Mais l'Auteur observe qu'outre ces deux raisons, ils sont assez venges par la mort presque certaine de trois ou quatre Agens du Comptoir Anglois, que leur intempérance & la faifon des pluyes font périr tous les ans. Enfuite ces places étant remplies par de nouveaux Facteurs, qui ne font accoûtumés ni au climat, ni au commerce du Pays, le tort qu'ils peuvent causer à la Compagnie Françoife n'est jamais fort redoutable.

Confeils pour le fuccès du Commerce de France.

La meilleure voye, continue l'Auteur, que le Comptoir de Gorée puisse prendre pour conserver son commerce, & l'étendre dans l'intérieur des terres. feroit. 10. d'entretenir les Forts & la Garnison de Gorée dans un état qui ne lui laissat rien à craindre des Ennemis de l'Etat en tems de guerre. ni des Pyrates & des Négres pendant la paix; 20. d'avoir ses Magasins toùiours bien fournis de marchandifes de l'Europe; 30. de n'être jamais fans quelques Vaisseaux bien armés, pour éloigner les Batimens d'Interlope, enfin d'étre sans cesse en état de contenir les Négres par la terreur. & de les forcer à l'observation des anciens Traités. Il faudroit s'attacher sur-tout à nourrir les jaloufies dont le fond fubfifte toûjours entre le Damel & le Tin, & ne jamais permettre, s'il étoit possible, que les Couronnes de ces deux Princes se trouvent réunies fur la même tête. En confervant ces deux Puissances dans l'équilibre, la Compagnie Françoife fera toûjours en état de leur faire la loi, ou du moins d'empêcher qu'elles ne puissent imposer de nouveaux droits sur les marchandifes, hauffer le prix des provisions, ou retrancher la liberté de prendre de l'eau & du bois dans leurs Ports.

(g) Suivant les Informations des Anglois, bras de celle de Gambra. [ Voyez le Tome fui-H la rivière de Salum ou de Boriali n'est pas un vant.]

# TARIF des Echanges pour les Cuirs & les Efclaves , à Rufisco , Portodali & Joal, avec le Damel, le Bursin & leurs Sujets.

MARCHANDISES D'EUROPE.

Grains on Perles d'argent

MARCHANDISES DU PAYS.

Avec les Officiers des deux Rois.

Avec le Peuple.

|    | Chains out cries a argent  |      |           |   |                                  |
|----|----------------------------|------|-----------|---|----------------------------------|
|    | uni                        | 2    |           | 2 | Cuir & demi 2 Cuirs. Tarif des E |
|    | Perles d'arg. travaillées. | 1    |           | I | Cuirs & demi 2 Cuirs. changes.   |
|    | Siflets d'arg.& la chaîne. | 1    |           | 1 | Esclave r Esclave.               |
|    | Cornets d'ar. & la chaîne. | 1    |           |   | Esclave I Esclave.               |
|    | Makatons & la chaîne.      | 1    |           |   | Esclave I Esclave.               |
|    | Grands baffins de cuivre.  |      |           |   | Cuirs 8 Cuirs.                   |
|    | Petits baffins             |      |           |   | Cuirs 4 Cuirs.                   |
|    | Bujis, ou Kowris           |      |           |   | Cuir I Cuir.                     |
|    | Corail.                    |      | once      |   | Cuirs 24 Cuirs.                  |
|    | Chapeaux communs           |      |           |   | Cuirs 12 Cuirs.                  |
|    | Chemifes groffes           |      |           |   | Cuirs 12 Cuirs.                  |
|    | Couteaux de Flandres.      |      |           |   | Cuir & demi , . 2 Cuirs.         |
|    |                            |      | paire     |   | Cuirs 4 Cuirs. 7                 |
| 4  | Cardes                     |      | aune      |   | Cuirs 30 Cuirs.                  |
|    | Drap rouge de Berry        |      |           |   |                                  |
|    | Eau-de-vie.                |      | pinte     |   | Cuir & demi , . 2 Cuirs.         |
|    | Echarpes de taff, a frang. |      | • • • • • |   | Esclave I Esclave.               |
|    | Barres de fer de 9 pieds.  |      |           |   | Cuirs 12 Cuirs.                  |
|    | Papier commun              | 2    | mains     | ı | Cuir & demi 2 Cuirs.             |
| IJ | Laine rouge ou jaune       |      |           |   |                                  |
|    | filée                      |      | onces .   |   | Cuir & demi 2 Cuirs.]            |
|    | Affiettes d'étain          | 1    |           | 3 | Cuirs 4 Cuirs.                   |
|    | Etoffes rouges, jaunes,    |      |           |   | *                                |
|    | bleues                     | 1    | aunc      |   | Cuirs 8 Cuirs.                   |
|    | Rubans de couleur          | I    | aune      | 6 | Cuirs 8 Cuirs.                   |
|    | Sabres                     | 1    |           | 8 | Cuirs 12 Cuirs.                  |
|    | Linge                      | 1    | aune      | 6 | Cuirs 8 Cuirs.                   |
|    | Grains de verre            | 1000 |           | 1 | Cuir 1 Cuir.                     |
|    | Petits grains de verre     |      |           |   |                                  |
|    | rouges                     | 10   | rangs .   |   | Cuir & demi 2 Cuirs.             |
|    | Grains rouges moyens       |      | rangs .   |   | Cuir & demi 2 Cuirs.             |
|    | Gros grains rouges         |      | rangs .   | ī |                                  |
|    | 6 rouges                   | 3    | Б         | • |                                  |

(a) Labat, Tom. V. pag. 236.



III. Part.

Hhh

CHAPITRE

#### **《以母以母以母以母以母以母以母以母以母以** CHAPITRE XI.

Troisième Voyage du Sieur Brue sur le Senégal. Son retour au Sénégal, en 1714, avec la qualité de Directeur Général

III. Voyage. 1715.

Brue est averti par un Marbut.

A du Commerce de France en Afrique, Brue prit la réfolution de pénétrer dans le commerce des Gommes, qui étoit fujet à quantité de fraudes & d'artifices, dont on avoit accusé plusieurs Officiers de la Compagnie. Le 4 de Mars de l'année fuivante, Schan Schi, Chef des Marbuts Morcs, qui se nomment Serins (a), le fit avertir qu'il étoit tems d'envoyer ses Barques pour le Commerce. Il partit le 7, avec deux Barques & deux Canots Negres, accompagné de dix-huit Blancs & d'autant de Laptots, [avec trois Interprétes.] Dans fa route, il toucha au Port de Maka, réfidence du petit Brak, qui lui envoya un Bœuf, pour lequel il lui fit prefent d'un baudrier d'écarlate. Après l'avoir traité à bord, avec deux ou trois de ses Grands, il continua

fon voyage.

LE 10 de Mars, il jetta l'ancre à Serinfalli. Le Pays entre ce Village & celui de Maka, est sort uni, & consiste en vastes Plaincs, qui feroient en France les plus belles Prairies du monde. Il étoit autrefois rempli de bestiaux, quoiqu'il s'y en trouve à prefent fort peu. Mais à la place on voit de grands troupeaux de Daims & de Gazelles, qui traversent la rivière pour ve-nir paître dans un si beau lieu, quoique les Négres leur fassent payer cette nourriture bien cher; car dans la faison de la fécheresse, c'est-à-dire, au mois de Mars & d'Avril, ils mettent le feu aux herbes; & les flammes chassant tous ces animaux à l'extrémité de l'Isle, ils en font une prodigieuse boucherie. Leur chair est excellente.

Boucherie d'animaux.

La fertilité du terroir, depuis Serinfalli jusqu'à Buksar, y attire, avec leurs troupeaux, les Négres (b) qui se nomment Sargamts. Ils donnent, pour cette permiffion, quelques marques de reconnoilfance au Chef du Pays. On fait dans le même Canton les plus grands Canots que les Négres employent pour se rendre à Maka & à Biyurt, où ils vont charger du sel. qu'ils échangent pour leur maiz avec les Foulis. Quoique cette Région fût autrefois si abondante en troupeaux noirs, qu'il en sortoit tous les ans vingtcinq ou trente mille Cuirs, à peine en fournit-elle aujourd'hui le tiers. Ce changement est venu des guerres que les Négres ont eucs avec les Mores, & qui ont caufé la ruine des deux Partis. L'occasion qui les avoit fait naître est trop remarquable pour ne pas demander une courte digression (c).

Guerre des Mores contre les Négres.

LES Mores qui introduilirent le Mahométisme parmi les Négres surent longtems l'objet de leur vénération. Cette prévention que leurs Marbuts ou leurs Pretres remarquerent en leur fayeur, leur inspira le dessein de prendre, sur

💞 (ε) Labat, Afriq. Occid. Tom. III. pag. 77. negal. (v) And les Mores, R. d. E.

des hommes si simples, la même autorité dans le Gouvernement civil qu'ils s'étoient procurée dans la Religion. Ils commencérent à s'emporter contre le pouvoir abiolu que les Rois Negres exerçoient fur leurs Peuples. & le traitèrent de tyrannie. D'un autre côté ils représentérent la liberté comme le plus grand de tous les biens. Une doctrine de cette nature fut extrémement agréable aux Négres, qui font les plus paresseux de tous les hommes. L'aversion qu'ils ont pour le travail leur fit embrasser toutes les propositions des Prêtres, fur-tout lorsque ces Imposteurs leur promirent que s'ils vouloient secouer le joug de leurs Rois, le ris & le millet croîtroient pour eux naturelle-

BRUE. III. Voyage, 1715.

ment, par la vertu de leurs Grifgris.

La révolte commença par le refus qu'ils firent de travailler aux Lugans de leurs Rois. Les Princes du Pays s'étant efforces de les faire rentrer dans la fonmission, ils appellèrent les Mores à leur fecours. Ce fut alors qu'on vit paroître les Marbuts à leur tête. On en vint aux mains plusieurs fois. Le Brak & le Damel furent tués dans une fanglante bataille, & leurs Troupes entièrement défaites. Le Burba Ghiolof, qui avoit embraffe leur cause, fut vaineu à son tour & contraint de chercher un azile dans les Terres du Roi de Galam, dont les Sujets, comme ceux du Siratik, avoient refulé de prêter l'orcille aux féductions des Marbuts. La mort ou la fuite de ces trois Princes avant laissé leurs Etats à la discrétion de leurs Ennemis, les Mores de Mavre (d) enle- tués dans une

Commence. ment de la révolte des Né-

verent la plus grande partie des jeunes gens pour l'Esclavage, [ & les conduifirent à leur Roi (e) ] tandis que les Marbuts & leurs partifans pillèrent le Pays, fans mettre de diffinction entre leurs Ennemis & ceux qui avoient imploré leur affiftance. Pendant ce tems-là, il ne paroiffoit aucun effet de ces promesses de bonheur & d'une abondante moisson, qui avoient fait prendre les armes à tant de miférables. La famine qui vint après la guerre, en fit périr un nombre incrovable. Le reste ouvrit enfin les yeux; & revenant de leurs folles efpérances, ils choifirent de nouveaux Princes dans les plus anciennes samilles du Pays. Ces Princes formérent une armée du débris des trois Nations , & chasserent les Marbuts , qui n'étant plus supportés par le Roi de ment des Maroc, se trouverent trop soibles pour leur rélister. C'étoit dans une si lon- Royaumes

Trois Rois

Le Pays s'est rétabli insensiblement, sur-tout en Bestiaux, par la désense d'en tuer, excepté dans certaines occasions. Comme ce fage réglement en a beaucoup augmenté le nombre, on peut espérer que les habitans seront bientôt en état de fournir l'ancienne quantité de cuirs. Le Seigneur ou le Prince

& fa valcur.

Rétabliffegue guerre, que Riquet, dont on a déja vû le nom, avoit fignalé sa conduite

du Canton où Brue aborda, se nommoit Kaye. Il étoit neveu du Brak, à la Cour duquel il se trouvoit actuellement. Ses semmes & les Chess des Villages voifins ne manquèrent pas de faire au Général François leurs complimens & leurs présens. Il y avoit dans le même Canton un autre Seigneur nommé Médecin Né-Ker, dont le Territoire nommé le Petit-Bukfar, est situé à l'opposite du Grand- gre. Bukfar, fur le bord gauche de la rivière. Sans aucune forte d'étude, il s'attribuoit des lumières extraordinaires en Médecine, & cette réputation lui

cruel Muley Timail. (d) Angl. de Maroc. R. d. E. (e) Cc Roi étoit le fameux, ou plûtôt le

BRUE. III. Vovage. 1715.

attiroit quantité de malades, dont il ne fai oit pas scrupule de se faire payer à grand prix. Brue ayant à bord la femme d'un Chef Négre des environs du Fort S. Louis, qui étoit attaquée depuis quelques années d'une facheuse infirmité, la mit entre les mains de Ker, comme la dernière ressource à tenter pour sa guérison. Il accompagna sa prière d'un flacon d'eau-de-vie, spécisique auffi agréable pour les malades Negres que pour le Médecin. [Mais en H-faifant entendre que la femme du Chef fut redevable de fa fanté à ce remêde (f), l'Auteur ne nous apprend pas pourquoi il en avoit réfervé l'expérience au Docteur Négre. 7

res. Elles font graffes & d'un goût admirable; & ce qu'il y a de commode dans la chasse de ces Oiseaux, c'est qu'on en tue vingt-cinq ou trente d'un

rivière des Maringouins n'a pas plus de quatre toifes de largeur. Elle est si

[On trouve fur les Côtes de cette Isle, une infinité de farcelles, grises & noi-Lis

coup de fusil.] Le terrain, depuis Buksar jusqu'à la Rivière des Maringouins, est parfaitement au niveau de la Mer, pendant l'espace de trois licuës, ce qui expose les Barques à des vents capables de les renverser. On trouve fort ordi-Ecune de nairement fur la surface de la terre, dans cette étendue de Pays, une matière Mer changée en croute de blanche & folide, d'un goût fort âcre & fort amer. Quelques-uns l'avoient pris pour du falpêtre, & fondoient de grandes espérances sur cette opinion: mais Brue jugea que ce n'étoit que l'écume des flots, qui étant pouffée par le vent, reçoit sa condensation de la chaleur, & forme cette croute salée. La

baffe, qu'elle ne devient navigable que dans le tems des Inondations. Mais fa petitesse n'empêche pas qu'elle ne porte ses eaux jusqu'à la Mer. En 1645. un Bâtiment Espagnol arrivé sur cette Côte, y débarqua quelques hommes, oui bâtirent un Fort. Ils s'y maintinrent jusqu'à la fin de leurs provisions, mais Fort bati par des Espagnols lorfqu'elles vinrent à manquer, ils prirent le parti de s'engager au fervice du inconnus.

Sieur Collyer, qui étoit alors Directeur de la Compagnie Françoife au Fort. Saint-Louis. On se figura que c'étoient des Criminels transportés pour recruter quelque Garnison Espagnole en Afrique; mais ils s'accorderent fidellement à cacher leur fortune & leurs noms. Les environs de la rivière des Maringouins forment un terroir marécageux, qui produit une espèce de maiz fauvage, nomme Gernotta. Brue vit environ deux cens femmes | entièrement nues, ] qui s'occupoient à le recueillir. [ C'est particulièrement en cet endroit qu'on trouve les Oifeaux (g), auxquels les François ont donné le nom de

IL artiva le 14 de Mars à Scrinpate, où il trouva une Barque de la Com-pagnie, qui ayant fait le Voyage de Terrier-Rouge, pour le Commerce des gommes, avoit eu quelques différends avec les Officiers du Siratik, au fujet des droits. Elle avoit pris le parti de retourner; mais elle apportoit deux cens Moutons & quatre-vingt Boufs, pour les conduire au Fort Saint-Louis. Chaque Mouton ne lui revenoit qu'à fix ou fept fols, & chaque Bœuf à trente-cinq ou quarante. Brue se procura ici deux Autruches, qu'il sut surpris de trouver apprivoisées en arrivant au Fort Saint-Louis. On lui fit aussi préfent de douze de leurs œufs. Il les prit comme une bonne provision pour le Carême.

· Autruches apprivoifées; groffeur de Lurs œufs.

> (f) Labat n'infinue point que cette Femme pèce de Maîz, & de ces Oiscaux, dans la fuite, où l'on parlera de l'Histoire Naturelle de fut guérie. R. d. E. (2) On trouvers la description de cette es- ce Pays.

Carême, parce que d'un seul on peut faire une omelette pour huit hommes (b).

BRUE III. Voyage. 1715.

Le lendemain, c'est-à-dire le 15, il arriva au Désert, Marché ordinaire des Gommes, qui y sont apportées par les Mores de la Tribu d'Alad-al-Haij. De-là. il dépêcha au Brak un Alkaïde, avec un présent de quelques flacons d'eau-de-vie, pour inviter ce Prince à venir recevoir lui-même les droits établis. L'Alkaïde revint le 16, & déclara au Général que le Prince son Maître avant commencé par s'enyvrer à l'arrivée du présent, ne seroit pas en état de venir d'un jour ou deux ; sans compter qu'il étoit arrêté par la crainte des Mores, qu'il avoit pillés peu de jours auparavant, & qui cherchoient l'occasion d'en tirer vengeance. Enfin le Député fit entendre au Général que s'il vouloit obliger beaucoup le Brak , il falloit lever l'ancre & l'aller jetter devant son Village, pour lui épargner la peine ou le danger d'en sortir.

Marché des

CETTE demande étoit si raisonnable, que mettant à la voile aussi-tôt, le Général alla mouiller devant le Village d'Ingherbel ou Garebal, résidence du mouiller à In-Roi. Il fit connoître son arrivée par trois coups de canon. Le lendemain, sherbel. il fit charger toutes les armes & disposa les deux barques qui étoient alors avec la sienne de manière qu'elles pussent se secourir réciproquement, s'il arrivoit quelque défordre, comme il ne manque jamais d'en arriver, fur-tout quand

le Roi s'est enyvré. Après cela J ayant vu paroître ce Prince sur le rivage, avec un cortége de trente Chevaux, il le fit prier de ne prendre que cinq ou fix de ses gens pour venir à bord. Le Brak y consentit, & ne se sit accompagner que de Mulo, Riquet, Kayé, & Menbros, quatre de ses Grands, avec ses Guiriots, Mantel, fon Amiral, deux Valets, & fon Alkaïde. Brue le recut fous une Tente, qu'il avoit fait dreffer sur le tillac. Ils se serrerent plusieurs fois la main, [ sans se découvrir la tête.] Après quelques momens de silence. le Général déclara qu'il étoit venu pour payer les droits & renouveller le Traité de commerce & d'amitié: mais qu'il avoit trois faveurs à demander au Roi. 10. Que le Commerce fut ouvert à Serinpate au-lieu du Défert, parce qu'attendant de jour en jour des Vaisseaux de l'Europe, il auroit plus de facilité à renvoyer la Barque de la Barre (i), qu'il avoit amenée avec lui; 20. Que Sa

Il prie le Rol Maiesté se privat du plaisir de boire pendant qu'elle seroit à bord, pour éviter de ne pas boire de quelques

le Commerce. LE Brak écouta paisiblement ces propositions, & s'engagea sans peine aux deux dernières; mais il répondit à l'autre, qu'il prioit le Général de trouver bon que le Commerce s'ouvrit au Désert , parce que s'attendant à se voir attaqué par les Mores, il espéroit que les François lui accorderoient leur fecours. Mulo, qui paroiffoit le plus confidérable de fes Grands, appuya cette demande par des raisons si fortes, que pour obliger le Roi, Brue promit d'ouvrir le Commerce, non-seulement au Désert, mais au Port même d'Ingherbel, s'il le deliroit, & de l'affifter de toutes les forces de la Compagnie. Tous les Courtifans poufférent un cri de joye à cette promesse. Le Brak té- tre le Brak &

tous les défordres qui étoient capables de troubler leur bonne intelligence ;

30. Qu'elles ne demandat cette année aucun présent, parce qu'il n'y avoit, dans les Magazins de la Compagnie, que les marchandises nécessaires pour

Accord en-

(b) Labat. Tom. III. pag. 88. & fuiv. pagnie pour transporter les marchandises des (i) Cestune Barque entretenue par la Com- Vaisseaux au Fort Saint-Louis, R. d. E. Hhh 3

moigna lui-même beaucoup de reconnoissance pour les offres du Général : & BRUE se bornant à demander l'ouverture du Commerce au Désert, il l'assura d'une III. Voyage. 1715. parfaite amitié.

Les droits furent payés fans aucune contestation. Mais le Roi ne se souvint pas long-tems de la parole qu'il avoit donnée de ne pas boire. Il deman-

Age & figure du Brak.

da si souvent de l'eau de-vie, que Brue se crut obligé d'en saire apporter. Contre fa coûtume, ce Prince but avec modération. Il paroiffoit âgé d'environ 46 ans. Sa taille étoit haute, avec un embonpoint rasfonnable. Il n'avoit rien dans ses habits qui le distinguat de ses Courtifans; mais il avoit l'air noble. & le fon de la voix fort agreable. Lorfqu'il étoit fobre, c'étoit un des plus raifonnables & des meilleurs hommes du monde. Il fe nommoit Fara Pinda, du nom de fon Père & de sa Mère, suivant l'usage des Princes Négres du Pays. Les droits confistèrent en Makatons d'argent, en ser, linge ( k ), basfins, corail, ambre jaune, colicrs de verre, eau-de-vie, & quelque argent en cípèces; le tout de la valcur d'environ cent écus. Le Brak fit présent au Général d'un jeune Esclave, pour lequel Brue lui donna huit piastres (1). Il souhaita d'être falué à fon départ de quelques coups de canon. Cette fatisfaction lui fit accordée d'autant plus volontiers qu'on étoit content de fa conduite. Toute sa Cour & le Peuple qui étoit en foule sur le rivage, marquèrent leur joye par de grandes acclamations (m). Le même jour Brue reçut la visite des deux Sœurs du Brak. Le Roi leur

Vilite que Brue recoit de deux Princeffes.

L'une des deux Princesses étoit semme d'un Scigneur Negre qui se nommoit Brieu. L'autre étoit encore à marier. Elles étoient toutes deux jolies & bienfaites, fur-tout la plus jeune, qui, avec un teint aussi noir que le jais, avoit l'air vif & gracieux. Elles avoient à leur fuite deux Esclaves & un Guiriot de leur féxe, dont les cheveux étoient chargés de Grifgris dans un grand nombre de petites boëtes d'argent, de différentes formes. Brue reçut ces deux . Dames, le chapeau à la main, & les conduisit sous sa tente, où il leur préfenta d'abord du biscuit blanc, qu'elles trempèrent dans de l'eau mêlée de miel. Enfuite il leur fit fervir des Prunes de Brignoles & d'autres confitures. Portrait de Elles bûrent, à fa prière, un verre de malvoisse. A leur départ, elles lui firent des excuses de n'avoir aucun présent à lui offrir ; mais elles lui promirent qu'à fon retour du Défert, elles ne manqueroient pas de lui témoigner leur reconnoissance. Leur habillement consistoit en deux pagnes noirs, à rayes blanches, l'un qui leur servoit de jupon, l'autre qui leur couvrant le corps en manière d'écharpe, tomboit par derrière avec une longue queuë. Ce pagne fupérieur est une grande marque de distinction, & se porte différemment. Quelques femmes le passent en bandoulière, & laissent voir un bras nud. avec une partie du fein. Dans les grandes chaleurs, clles le quittent entièrement, & demeurent nues jusqu'à la ceinture. Les deux Princesses avoient des coliers de corail, entre-melés de grains d'or, avec quantité de clous de girofle liés en faifceaux, qui leur tomboient fur la poitrine. A chaque bras el-

les portoient deux bracelets, l'un d'or, l'autre d'argent, & des chaînes du mê-

Père, nomme Fara Komba, avoit été tué dans la guerre contre les Mores.

ces deux Dames.

<sup>(</sup>k) Il est bon d'avertir ici que les Négres l'extrémité du bras droit. mefurent la toile à la grande coudée des Mores, qui ett depuis la hanche gauche, jusqu'à

<sup>(1)</sup> Angl. dix piastres. R. d. E. (m) Labat. Tom. III. pag. 96. & fuiv.

BRUE. III. Veyage. 1715.

me métal. Leurs pieds étoient ornés de petits coquillages & de grelots audesfous de la cheville. En arrivant à bord elles avoient des sandales de cuir rouge, comme celles des anciens Romains; mais elles fe les firent ôter, pour être plus à leur aife. Leurs cheveux tomboient par derrière en deux treffes, avec quelques brins d'or & de corail à l'extrémité. Sur la tête, ils étoient relevés en touffe, à l'aide d'un petit bonnet de coton qui les foûtenoit; & fur le front, ils étoient partagés comme ceux des Villageoifes de France; cc qui n'empêchoit pas qu'il n'en tombât quelques boucles fur les temples & au long des oreilles, mais sans cacher les pendans, qui étoient deux anneaux d'or. Les Princesses mariées portent de grands morceaux de corail au-lieu d'anneaux. Leurs fourcils étoient fort noirs. Elles les entretiennent dans cette couleur, en se les frottant souvent avec un morceau de plomb. On leur remarquoit une affectation continuelle à montrer les mains; fur-tout leurs ongles, qu'elles avojent fort grauds & rougis à l'extrémité. Leurs dents étojent extrémement blanches & bien rangées. Elles leur donnent cet éclat de blancheur avec le bois de Ghelele, dont on a déja parlé. Apres une longue converfation, où elles marquèrent toutes deux beaucoup d'esprit & de bon sens, elles chantèrent un air du Pays, & firent danser leur Guiriotte, qui surprit Brue par fon agilité, mais avec des postures lascives & indécentes, qui lui causèrent peu de fatisfaction. Il fit present d'une lunette d'approche (n) à chacune des deux Princesses, & les faiua d'une décharge de son Artilleric à leur départ (0). LE 18, il reçut une seconde visite du Brak, accompagné d'une de ses sem-

Autre visite que Brue reçoit du Brak.

Visite de Shamchi,Chef

mes & de fes trois filles. Ce Prince s'affit fans façon fur une caiffe, la jambe érendeu fur les genoux de fa femme, qui étoit affite prés de lui. Une de fes filles, qui fe mit entre fes jambes, lui tenoit la cuiffe accolée d'un bras. Les deux autres étoient à terre auprès de leur Mêre, & firentquantité de petites fingeries pour divertir le Roi. Leur fluustion, dit l'Auteur, auroit fait le figlet d'une penture fort grotefque. Pendant que Brue entretenoir le Roi, on vint lui annoncer l'arrivée de étament ()). Chef des Mores. Il fe han de ritte de la comment de la comment

(n) Angl. Il fit préfent d'un Miroir. R. d. E.

(a) Laint. Tom. III. pag. 101. Éf jûre.

p) Ce Performage parout érite in midme que
celai que Barbot appeile. Schi-Schi-mi. & qui
de Treire-Reuge. Il faifoit le moditions d'Arbitre entre les François, les Mores, & les
Desile qui apportiont de la gomme. Ce Shicelai qui apportiont de la gomme. Ce Shidans le Paya des Mores, fix feunines ou deux
mois avant les débordemens ad Serigal, ain
de les infiraire du tom dans lequel fe feroit
mome Aill, qui cite chargé de cet employ;

auffl éculte dans fa Ville, que fie tenoti te Marché de la Gomme Mais il perdit cet avantage pour s'être révolée contre fon Souverain, ne fojognat neu Mores Azoaghes. Volla ce que dit Bartott, pag. 46. firaquol il elt à propos de remarquer, qui autheut du Schegel II de la Perger A. que control de la Perger de Control de la Perger A. que control de la Perger de Control de Perger A. que control de la Perger de de la

droit.

(q) Angi. entouré d'un Matel ou pièce de
Moulichne, qui iui tenoit lieu de turban. R. d. E.

#### VOYAGES DES FRANÇOIS EN 432

BRUE. III. Voyage. 1715.

ment étoit un pagne de coton, à la manière des Négres; mais il avoit pardeffus une écharpe de laine blanche, avec des ornemens de foye rouge, [dont : il étoit négligemment envelopé, à peu près comme les mauvais peintres représentent les Apôtres. ] Les gens de sa suite étoient vêtus de même. Le Général lui fit quelques présens ; & sçachant qu'il étoit venu pour le Commerce des Gommes, il lui indiqua le jour où l'ouverture du Marché devoit fe faire au Défert. [Le même jour Brue donna au Commis, qu'il renvoya au LP. Terrier-Rouge, ce qui manquoit aux droits du Siratik, lui ordonnant de pouffer la traite le plus qu'il pourroit ; & des qu'il le vit parti, il fit lever l'ancre & alla mouiller au Désert. 7

Description du Défert.

Le Désert (r) est une plaine vaste & stérile au Nord du Sénégal, bornée au loin par de petites Collines de fable rouge, & couverte de ronces qui n'ont pas beaucoup d'épaisseur. C'est dans ce lieu que se faisoit depuis longtems le Commerce des Gommes. Le Général, pour se garantir de l'attaque des Mores, fit entourer les Magazins qu'il éleva au long de la Rivière, d'un fossé large de six pieds & d'autant de profondeur, désendu par une have d'épine. Il fortifia foigneusement la porte, & mit pour la garder deux Laptots bien armés, avec un Interpréte, pour éxaminer & pour introduire ceux qui viendroient s'y présenter. Près de la porte, [ il y avoit une case qui servoit de Corps-de-garde, & ] il éleva un Cavalier, fur lequel il plaça deux petites Piéces de canon. Les deux Barques furent rangées contre la rive, & Fort nue Brue l'artillerie pointée vers les Ouvrages du Fort. Le Brak & le Schamchi qui virent toutes ces préparations, & qui n'en ignoroient pas les motifs, approuvèrent les précautions du Général, comme la meilleure vove pour prévenir

y batit pour la füreté du Commerce.

les défordres pendant la Foire. Le 1 d'Avril, Schamchi avant reçu avis de l'approche des Caravanes. Arrivée des Carayanes. vint avertir Brue qu'il étoit tems de régler les prix. Après quelques contestations sur les mesures, sur la nature des échanges, & sur les frais de l'entretien des Mores, le Général se relacha de quelque chose en fayeur de la paix; mais il obtint en récompense que de trois-cens quatre-vingt livres dont la mesure avoit été composée jusqu'alors, elle monteroit à cinq-

Engagement des François pour l'entretien des Mo-

rcs.

Les François font obligés de pourvoir à l'entretien des Mores qui apportent les Gommes, [dont ils se nourrissent pendant le Voyage.] Cet engagement les expose à quantité de fausses dépenses, parce que, sous prétexte de Commerce, il arrive une multitude de Mores, qui ne cherchent que l'occasion de vivre quelques jours aux dépens d'autrui, ou de satisfaire leur inclination au larcin. Mais Brue régla tellement cet article, qu'il n'étoit obligé de nourrir que ceux qui auroient apporté des marchandifes, & dans la proportion même de ce qu'ils auroient apporté. Cette nourriture fut fixée à deux livres de Bœuf & autant de Kuskus pour chaque portion, & tel nombre de portions pour chaque quintal. Les Commis qui furent nommés pour la distribution, reçurent ordre de la finir auffi-tôt que les marchandises seroient délivrées. On parvint ainsi à purger la Foire de Voleurs & de gens oilifs (s).

tr (r) Barbot dit pag. 45. que les Mores ap- (r) Labat. Tom. III. pag. 306. & fuiv. pellent le Desert Asgor,

On



ARABIERS en MOOREN, zittende op hunne KAMEELEN, PEERDEN en OSSEN, om de Gommen naar SENEGAL te brengen.



On commença le 5 d'Avril à mesurer les Gommes. Cette opération se fit fans défordre, parce qu'on ne reçut les Marchands que l'un après l'autre. Ill. Voyage. Le Géneral y affifta éxactement, & fit veiller avec le même foin à tout ce qu'il ne pouvoit éclairer par sa présence. Aussi-tôt que le Commerce sut ouvert, on vit arriver chaque jour de nouvelles Caravanes, de dix, vingt, & trente Chameaux, ou de voitures traînées par des Bœufs & gardées par les Commerce. Propriétaires des Gommes & par leurs domestiques. Ces Mores ont l'apparence d'autant de Sauvages. Ils n'ont pour habit que des peaux de chèvre autour des reins; & des fandales de cuir de Bœuf. Leurs armes font de longues piques, des arcs, & des fléches, avec un long couteau attaché à leur cein- femmes Moture. Leurs femmes, qui font portées fur le dos des Chameaux, ont des che- resques. mises de coton blanc (1), & par-dessus, une pièce d'étoffe rayée, en forme de jupe ou d'écharpe. Une partie de leurs cheveux est relevée sur la tête; le reste est lié par derrière & leur tombe jusqu'à la ceinture. Cet habillement est modeste. Pour coëffure, elles ont une pièce de linge entrelassé (v). Les filles ne portent qu'une piece d'étoffe rayée, autour des épaules; & plus bas une jupe de peau affez courte, coupée en plufieurs bandes, qui les couvre affez bien lorfqu'elles sont en repos ou dans un tems calme; mais le moindre mouvement, ou le fouffle du vent les met en défordre. Ces Moresques ont le teint olivâtre, les traits réguliers, de grands yeux noirs fort beaux & fort brillans, la bouche petite & les dents d'une blancheur extrême. Quoiqu'elles avent l'air fort vif, elles ont plus de retenue que les femmes des Négres. Elles apportent leur provision de beurre & de lait dans des outres fort nettes, des boëtes à tabac, & des bourfes de différentes fortes, composées de paille-

de ris ou de jonc, & tissues avec beaucoup d'art. Le n'est pas besoin de Sentinelles pour découvrir l'approche de ces Caravanes. Les Chameaux poussent des cris hideux qui les trahissent bien tôt. Leurs foulons (x), c'est-à-dire les facs dans lesquels ils apportent les gommes, sont des peaux de Bouf fans couture ; [ dont les ouvertures tant des jambes, que du col font liées avec des courroyes.] Les Mores n'ont pas d'autres commodités pour renfermer leurs marchandises, ni même pour le transport de leur eau.

Comme on avoit pris toutes fortes de foins pour empêcher qu'ils n'entraffent plusieurs à la fois dans l'enclos, c'étoit un spectacle amusant que de voir leurs efforts & leurs contorfions pour entrer l'un avant l'autre; car les Motes font

une Nation fort bruyante (y).

Le premier jour de la foire, Mahagni, Interpréte More de Schamchi. vint trouver Brue & lui dit que les Officiers François qui avoient eu jusqu'a- des Officiers lors la conduite du Commerce s'étoient toûjours accordés avec lui pour faire du Commer. tourner à son avantage un huitième de profit, qui devoit revenir à son Maître; ce, & que de son côté, il leur avoit ménagé le commerce privé de l'or & de l'ambre gris que les Mores apportoient à la foire. C'étoit précifément ce que le Général s'étoit propose d'approfondir. Il déclara d'un air ferme à l'Interpréte, que s'il continuoit cette injuste pratique, il en avertiroit son Maître; & cet honnete Agent, fâché de s'être trahi fans précaution, promit d'être à l'avenir plus fidele.

Exercice du

III. Part.

lii

cr(x) Labat dit Toulons. R. d. E. (1) Angl. de coton noir. R. d. E. (y) Labat, Tom. III. pag. 113. & fuir. (v) Angl. de linge roulé comme une cou-ronne. R. d. E.

BRUE. III. Voyage. 1715. A l'arrivée du Général on lui avoit préfenté une Jeune Négreffe d'une fortjolie figure, qui lui avoit offert diverfes fortes de fervices, tels qu'elle étoit accoutumée de les rendre aux François qui étoient venus avant lui. Elle avoit foin, lui dit-elle, de leur laver les piets, de les peigner & de les fervir dans l'intérieur du Magafin forfqu'ils revenoient faitguées du travail. Brue admira la délicateffe de fes Facteurs, & reçut la Négreffe pour blanchir fon linge; mais la diffenda du refte de fes offres.

Détail du

La préfènce du Général entretint l'ordre & la tranquilliée pendant coute la durée de la foire. On mefiara les gommes dans un vaifieau cubique, que les Mores appellen Quantar. Il en revenoit au Brâx une certaine quantité fur chaque quintal. Ses Commiffaires la mettoient dans un faç; èt lorqu'ils en sovient reçu le poids d'un quintal, ils laifoitent aux Agens de la Compagnie la liberté d'emporter ce qui leur appartenoit. Un Officier de Schamchi prenoit le compte de tous les quintaux quife melturoient, parce que ce Chef More a fattribue le droit d'un huitième fur toutes les gommes qui font vendues à la Compagnie. Comme c'est lui-même qui régle le pris des gommes & le poids du quintal, on trouve tolijours le moyen de faire tomber ce droit fur les Marchands Mores, [ & non fur les acheeurs ] [ par des compenfations qui font;

Le Prince Addi allarme le Brak.

à l'avantage de Schamchi ou de ses Officiers.] LE Brak, qui se reprochoit d'avoir pillé les Mores, étoit dans la crainte continuelle de leur vengeance. Ses Espions lui rapporterent un jour au soir qu'ils avoient remarqué parmi eux des mouvemens extraordinaires, & qu'il en étoit arrivé quelques-uns avec des armes, de la part d'Addi, Prince More qui avoit fon camp dans le voifinage. Cet avis l'avoit jetté dans une si viye allarme, qu'il étoit prêt à quitter Ingherbel, lorfque fur de meilleurs conseils, il prit le parti de faire communiquer ses craintes au Général François & de lui demander du fecours. Il étoit minuit lorsque son Courier arriva au Magafin. Brue éveillé brufquement & frappé lui-même de cette nouvelle, fe détermina fur le champ à s'éloigner du rivage avec fes deux Barques, en laiffant deux Facteurs & fes Laptots pour la garde du Magafin. Lorfou'il fe préparoit à partir, il lui vint un autre exprès pour lui apprendre que le Prince Addi ne s'approchoit d'Ingherbel que pour faire une visite de civilité au Brak, & qu'il en avoit fait demander la permission; mais qu'il étoit accompagné de vingt fufiliers, dont on pouvoit appréhender quelque violence. Sur quoi le Brak faifoit prier Brue de lui envoyer quelques hommes bien armés, pour foûtenir fa réputation & faire connoître aux Mores qu'il avoit des amis. Brue lui envoya douze de ses Laptots, avec trois Officiers Négres. Le Prince Addi étant entré dans Ingherbel affecta de faluer le Brak par une décharge de fa moufqueterie. Elle lui fut rendue par treize Fufiliers Négres, que le Brak avoit à son service, & par les quinze Laptots du Général. Ceux-ci ayant tiré à bale, les Mores ne parurent pas contens d'une civilité de cette nature. Cependant les deux Princes eurent une longue & fecrette conférence, qui finit par des témoignages éclatans de leur fatisfaction. Addi préfenta au Brak un Bœuf gras, & le Brak lui donna un jeune Esclave (2).

Secours que Brue envoye au Brak.

Le même jour Addi vint rendre fa visite au Général. La conversation dura long-tems

hong-tems. Le Prince More parloit Arabe. Schamehi, qui l'accompagnoit, ré- B & v z.pétoit ses discours en Langue des Négres à l'Interpréte, qui les rendoit en III. Voyage. François à Brue. Addi loua beaucoup les Hollandois, qui étoient alors en 1715. possession d'Arguim. Il vanta les droits & les présens qu'il recevoit d'eux. C'étoient cent susils, cent pistolets, quatre barrils de poudre, quatre de bales, Addi se loue & cent écus pour chaque quintal de gomme ; fans compter une groffe quantité des Hollande biscuit blanc, de miel, de prunes, de miroirs & d'autres merceries. Brue dois. répondit que les Hollandois s'étoient rendus coupables d'une injustice en se faififfant d'Arguim, & que les égards qu'ils avojent pour les Princes Mores cesseroient aussi-tôt qu'ils pourroient se passer de leur protection (a). Il retint le Prince à dîner. On ne lui fervit d'abord que de l'eau & du miel pour liqueur. Mais ayant consenti à goûter du vin de Canarie, il ne se fit pas presser ensuite pour boire toutes sortes de vins François. Addi étoit d'une taille médiocre, mais fort bien prife. Il paroiffoit extrémement robufte. Il avoit les fes Habits. traits réguliers, le nez aquilin, les dents belles, la barbe longue & les cheveux courts. Sa tête étoit nue, mais il avoit le corps entiérement couvert. Il portoit pour habit une forte de chemife blanche, qui s'élargiffoit fur ses hautes-chausses, avec une ceinture de mousseline, d'où pendoit un couteau en forme de poignard. Par deffus, il avoit une cufaque d'étoffe blanche, avec un capuchon qui pendoit par derrière. Après le dîner, Brue lui fit présent de plusieurs choses qui paroissoient lui plaire. Il fuma, il prit du casse. A son départ, il fut salué de cinq coups de canon. Brue, qui l'avoit reçu sur sa Barque, le conduisit jusqu'au rivage, dans l'espérance de voir son Cheval; mais il fut furpris de n'y trouver que des Chameaux, pour sa monture & celle de fa fuite. Quoique les Mores ne manquent pas de Chevaux, ils les ménagent

beaucoup, & les réfervent particulièrement pour leurs expéditions. L. R. Brak vint remercier le Général du secours qu'il lui avoit envoyé, & pa-

rut mettre beaucoup d'ardeur & de bonne-soi dans les témoignages de son amitié. Il lui amena plusieurs jeunes Esclaves, mais il n'en refusa pas le payement. Le même jour, un More, nommé Barikala, fit présent au Général d'une Aigle apprivoifée, de la grandeur d'un Coq-d'Inde, [de couleur fauve.]

Elle n'avoit rien d'ailleurs qui la distinguât des Aigles ordinaires. Sa familiarité avec les hommes alloit jusqu'à se laisser prendre par le premier venu, & dans peu de jours, elle prit l'habitude de suivre le Général comme un chien. Mais elle fut tuée malheureusement par la chûte d'un barril, qui l'écrasa sur le tillac (b).

LE 10 d'Avril, la principale femme du Brak rendit une visite au Général, accompagnée des Dames de sa Cour. Elles étoient montées sur des Anes, Suttancrend à avec un cortége de dix ou douze semmes à pied & d'autant d'hommes, entre circonstances, lesquels étoient deux Guiriots. Brue recut la Sultane à l'entrée de sa Barque & la conduisit dans sa chambre, où elle s'assit d'abord sur le lit, avec trois de ses principales Dames. Les autres prirent les places que le hazard leur offrit, & le fauteuil demeura au Général. Toutes ces Dames étoient couvertes d'un fort beau pagne de coton noir, qui prenant depuis la tête avec la forme d'un turban

Visite que la Sultane rend à

(a) N'est-ce pas là le cas de toutes les Paysétrangers? Nations, qui font des Etabliffemens dans les (b) Labat. pag. 126. & fuiv. Iii 2

BRUE. IH. Voyage. urban, leur tomboli jufu'à la ccinture. Plus bas, elles avoient un fecond pagne qui trainoi jufu'à terre, & fous lequel il y en avoit un troifieme qui eur fervoit de jupon. Après lea premières civilités, elles ôtérent le pagne fiperieur, & laifièrent voir leur tête, qui étoit coeffée comme celle des deux. Princeffes dont on a déja vû le portrait. Bientôt elles fe défirent auffi du fecond pagne, qui les laiffa prefique nues. La Sultane n'étoit pas une beaute régulière, mais elle avoit le virâge agréable, & la taille fine, avec un air de majefté & de douceur qui rendoit fa figure fort touchante: fes dents & celles de toutes les autres Dames étoient d'une grande blancheur. Elle fit préfent au Général d'une boête d'or de Filigrame, travaillée à la Morcfique.

remplie d'épices & de petits grains d'or.

Ella fic influite apporter des pipes, pour elle-même & pour les Dames de faite. Le tuyau ell un rofeau de dix-huit ou vingt pouces de longueur, orné d'anneaux d'or, d'argent, de corail & d'ambre. La tête eft d'or ou d'argent. La Sultane remarquant que le Général ne fumoir pas, offit de renvoyer les pipes, fi la fumée l'incommodoit. Mais lorfqu'elle eut appris qu'il ne s'en diffiendits que pour lui donner une marque de reipect, elle le força de recevoir fa propre pipe & s'en fitapporter une autre. La converfation fur fort vive, & Brue n'eut pas peu d'embarras à répondre aux queflions qu'on lui faifoit de tous côtés par la bouche de fon Interpréte. Elles roulérent prefique toutes fur les Dames de France, fur leur beauté, leur habilitement, leur galanterie, fur la magnificence de la Cour de France, & fur la manière dont les femmes l'arquôtes vivent avec leurs maris. Le bonheur de n'en avoir qu'un paroifioit leur faire envie. On fervit le déjeuner, c'eft-à-dire, de l'eau-de vice & du vin.

Sujet de leus entretien. Galanterie qu'elle fait à

Brue.

A l'heure du dîner, le Général qui sçavoit que les femmes du Pays ne mangent jamais devant les hommes, prit volontairement le parti de se retirer. Elles furent traitées suivant leurs usages. Mais Brue leur envoya quelques mêts de fa table, fur-tout plusieurs pieces de pâtisseric Françoise. La Sultane v fut si sensible qu'elle but à sa santé, & qu'elle le fit prier de venir boire à la sienne. Il passa aussi-tôt dans la chambre des Dames, où il acheva de dîner à leur table. Ensuite il leur fit servir du caffé, & du chocolat qu'elles tronvèrent délicieux. A leur départ il leur fit présent de miroirs, de corail, de cloux de girofic; & de coliers de verre aux femmes de leur fuite. Il conduifit la Sultane au rivage, il l'aida à remonter fur fon Ane, & la fit faluer de cinq coups de canon. Elle laissa passer peu de jours sans lui envoyer quelque présent. L'Auteur nomme deux Pintades, mâle & femelle, si privées qu'elles mangeoient sur son assiete, & qu'avec la liberté de voler au rivage, elles revenoient fur la Barque au fon de la cloche pour le dîner & le fouper. Pendant toute la foire. Brue ayant observé les jours de sête & les jeunes de l'Eglise (c), & n'ayant pas manqué de faire réciter foir & matin les prières à bord,

Pintades privées.

> iaus les Mores le prirent pour un Marbut François (4). Le Défert et infelté par une forre de Milans, que les Négres appellent Eleft. Ces animaux font s'oracces, qu'ils venoient prendre les alimens des Matelois julques dans les plats. El arriva un jour qu'un Matelot ayant faix pregiller sa ration, la mit sur un morceau d'écorce, pour la pouvoir porter, où

(c) Aigl. & lesDimanches, R. d. E.

(d) Labat, pag. 132 & fuio...

il devoit l'aller manger, un Ekuf, s'abbattit dessus, & l'empoigna, mais cette viande brûlante lui grilla les Serres, & l'obligea de lâcher prife & de s'enfuir à vuide.]

III. Voyage.

BRUE, qui ne se ménageoit pas dans l'éxercice de ses fonctions, gagna une colique violente, pour avoir dormi à l'air après s'être extrémement fatîgué. Ses Chirurgiens avoient employé vainement toute leur habileté à le foulager, lorfqu'un More, qui étoit venu lui rendre vifite, lui confeilla, comme un reméde ordinaire à sa Nation, de faire dissoudre de la gomme dans du lait & d'avaller cette potion fort chaude. Il fuivit ce confeil. & fut guéri fur le champ.

Remède More pour la colique.

Le 15 de May, il arriva au Désert un Marbut, qui prétendoit revenir de la Meccue. Brue le reconnut pour un imposteur, au récit qu'il faisoit de la tombe du Prophète, qu'il avoit vu, disoit-il, suspendue dans l'air entre les mains de quatre Anges, qui se relevoient d'heure en heure, pour soûtenir ce précieux fardeau. Cependant il le retint à fouper; après quoi le Marbut fe présenta au Peuple, pour le conduire à la prière. Elle sut suivie d'un folgar, ou d'une danfe, qui dura toute la nuit, avec un mélange de chants tirés des versets de l'Alcoran, à l'honneur de ce nouveau Saint. Le Général lui fit présent de quelques mains de papier, pour faire des Grisgris; qui sont le principal revenu des Prêtres Mores.

Marbut im-

On vit arriver, le 17 May, une nouvelle Caravane, avec des apparences qui annonçoient moins une troupe de Marchands, que des Voyageurs d'une haute diffinction. Elle étoit précédée par un grand nombre d'hommes armés. les uns montés sur des Chameaux, d'autres à cheval, avec un tambour & deux Addi. trompettes à leur tête. Cette avant-garde étoit fuivie de huit ou dix Chameaux. qui portojent fur leur dos des fiéges couverts de drap bleu. Enfuite on voyoit un autre Chameau, beaucoup plus gros, chargé aussi d'un grand siège ouvert, mais ombragé par un parafol, fur lequel étoient affifes deux femmes vis-à-vis l'une de l'autre. Autour de ce Chameau marchoient plusieurs hommes à pied, armés de mousquets & de fabres. Dix ou douze Cavaliers bien montés fermoient la marche. Schamchi apprenant qui étoient les Dames, se hâta d'aller à leur rencontre, & fit dire en même tems à Brue, que c'étoient la mêre & la femme du Prince Addi qui venoient pour le voir.

Vifite que Brue reçoit de la Princesse

LE Général fit mettre auffi-tôt tous ses gens sous les armes, & prit la résolution de recevoir les Princesses dans son Magasin, parce que les deux Barques étoient si chargées qu'il n'y restoit plus d'espace libre. Un de ses Officiers les recut d'abord à la porte du Fort, avec une décharge de mousqueterie, au son des hauthois & des tambours. Brue fit quelques pas hors du Bâtiment pour aller au-devant d'elles; & les ayant introduites dans la fale, il les plaça dans une alcove, converte d'un beau tapis & de coussins. Elles n'y furent accompagnées que de deux ou trois Dames de leur fuite & d'un Guiriot. Les autres s'arrêterent dans une antichambre, & tout l'Equipage attendit dans la Cour, avec beaucoup d'ordre & de retenue.

Portrait de

La Princesse mère de Sidi Addi avoit été très-belle semme, mais l'embonpoint avoit altéré ses traits. Son habillement consistoit dans une belle mante ces deux Printrede toile noire des Indes, qui descendoit jusqu'à terre; [dont les épaulettes € festes. s'attachoient par devant avec des agrases,] & dont les manches étoient si longues qu'elles lui couvroient les mains. Une partic de ses cheveux étoit raf-

femblee-

438

BRU's. III. Voyage. 1715. femblée fur le haut de la tête; le refle lié d'un neuel de robans tomboit négligemment fur les épaules, avec un voile de mouffliene rayée, qui flottoit pardeffiss. Elle avoit à chaque oreille un anneau d'or, dont le diamert étoit au moins d'un demi-pied. Son colier étoit d'or, mélé de grains d'ambre. La femme du Prince paroiffoit âgée d'environ dix-huit ans. Elle étoit plus grande que ne le font ordinairement les femmes de fa Nation, mais parfaitement bien-faite, les traits réguliers, les yeux noirs, bien ouverts & remplis de feu; la voix douce, & toute la figure agrefable. Elle avoit du rouge au vifaçe; mais fon text la figure agrefable. Elle avoit du rouge au vifaçe; mais fon text le fuel difference que fes cheveux étoient entremels de fait de la comme de de corail, de qui de condende comme fa mère, avec la feule difference que fes cheveux étoient entremels de fait de la corail de la corail. Ca qui accondinate la publication de la corail de la

Leur converfation. La viville Princeffe commença par un compliment fort civil. Elle dit au Genéral que fint a réputation de fon cracérer, elle n'avoit pas fint difficulté de paffer un peu for les lois de la hienfiance pour venir voir un Euranger. Enfiniteelle lui préfienta une boise d'or de une chaine de fligirame, fort ben travaillées. La jeune Princeffe lui fit aufil fon compliment de fon préfent, il leur fit à toutes deux une réponfe polie. La convertaion devin fort agréable, de les deux Dames marquérent beaucoup d'efprit de d'enjouement. Brue ayant demandé à la Princeffe Douatière fit la jeune Dame, qu'elle avoit avec elle, étoit la Sultane, ou la première femme du Prince Addi (f), elle lui répondit que les Mores n'avoient qu'une femme légiment de qu'elle la voit avec voyeint qu'en femme légiment de qu'el fia boil eur en permettoit d'autres, les perfonnes de diffinction de de conduite ne les voyoient qu'en ferme à la dérobet.

Elles font dlner Brue avec elles,

À l'heure du diner, le Genéral demanda aux deux Dames fi elles étoient réfolues de manger fuivant leurs ufages, où fi elles lui éroient l'honneur d'accepter un diner à la Françoife. Elles lui en laifferent le choix, en le priant feulement qui in y et le pas dans la fale d'autre homme que l'interpréce. On mit auflit-tôt une table fort baffe. Brue s'affit, comme les Dames, en croifant les jambes fur un couffin. Les plats furent apportet jufqu'à la porte par les Domettiques François, & les femmes des Princeffer les alloient recevoir. L'Interpréte les plaçois fur la table, & faioit le retle du fervice autour de Genéral. On avoit eu foin de fe pourvoir de kuskus, & de quelques aurres mêtes à la Morefque. Mais les Dames eurent la complafance de ne toucher de la completa de de ne toucher de la completa de de ne toucher la fage qu'elles voyuent faire au Général de fa fourchette & des autres inferient de la face de la conferient de des autres inferient de la face de la conferient de de sautres inferient memor, avec beauceup de grace, l'ufage qu'elles voyuent faire au Général de fa fourchette & des autres inferient memor de de la des autres inferient de la face de la conferient de la face de la co

Leur chant & leurs Instrumens,

PENDANT le dîner, la Princesse mère sit chanter quelques airs à sa Guiriotte, qui étoit une jeune fille extrémement jolie, [& fort parée, c'est-à-;--

 une chofe aufli remarquable. Cela nous fait voir combien ceux qui voyagent uniquement dans des voies de commerce, font peu curieux des contumes étrangères, qui n'ont pas un raport direct avec leur principal but.

dire que sa tête étoit couverte de quantité de petits colifichets d'or, d'argent, d'ambre & de corail. Elle lui fit toucher un Instrument composé d'une calebaffe couverte de parchemin rouge, avec douze cordes, les unes d'argent, d'autres de leton, dont le son ressembloit à celui de la Harpe. Les deux Dames parurent charmées de l'accueil qu'elles avoient reçu du Général. Elles acceptèrent quantité de confitures qu'il les pria d'emporter, & pluficurs paires de gants parfumés, qui étoient pour elles un présent d'autant plus agréable . qu'elles n'en avoient jamais vû. Brue les conduifit enfuite jusqu'à leur Chameau; & les fit faluer, à leur départ, d'une décharge générale de fa moufqueterie & de fon canon.

III. Voyage, 1719.

Un Pêcheur lui apporta le même jour un jeune Crocodile vivant, long d'environ cinq pieds. Mais personne n'ayant voulu prendre la commission de l'apprivoiser, on prit le parti de lui casser la tête. Brue n'en trouva pas la chair défagréable, [elle n'a de mauvais qu'une odeur de muse, qu'il est difficile de lui ôter.]

LE 9 de May, un Officier François, qu'il avoit envoyé pour le Commerce à Terrier-Rouge, revint avec cent cinquante quintaux de gomme, mais fans yvoire & fans or, parce que les Mores avoient porté leur or & leur yvoire a Portendic [& à Arguim,] où il étoit arrivé quelques Vaisseaux Hollandois. Le tems du Commerce approchant de fa fin, & les eaux du Sénégal commençant à s'enfler, Brue renvoya ses Barques chargées au Fort Saint-Louis. Le 24, il jetta l'ancre devant Ingherbel, où rendant visite au Brak, il le trouva fous le portique de son Palais, occupé à juger un procès fort fingulier. Un Marbut s'étoit engagé avec un Seigneur Negre à lui donner un Grifgris ou un charme qui le rendroit invulnérable à la guerre. Il avoit reçu, pour une faveur si précieuse, un Cheval d'une beauté rare. Mais ce merveilleux Amulete n'avoit point empêché que le Négre n'eût été tué dès le commencement du combat. Ses Héritiers, qui n'avoient pas ignoré le marché, redemandoient le Cheval au Marbut. Le Brak voyant arriver Brue lui deman- Il juge un Proda son opinion. Il parut clair au Général que le Grisgris ayant été sans ver- ces bizarre. tu, le Cheval devoit être restitué aux Héritiers; & son jugement servit de

Vifite que

Sentence (g). APRÈS cette audience, il fut conduit dans l'appartement du Roi, qui ne différe de ceux de ses Sujets que par le nombre & la grandeur des bâtimens. Femmes & ses La nature de l'édifice & les meubles sont à-peu-près les mêmes. Ce qui diftingue feulement le Palais Royal, c'est qu'il est renfermé dans un vaste enclos de rofeaux, qui reçoit de l'ombre d'une grande quantité d'arbres, autour desquels sont les appartemens du Roi, ses magasins, ses étables, son chenil, & les logemens de ses femmes & de ses Officiers. La porte de cet enclos est gardée par cinq ou fix Négres, armés de sabres & de zagayes. Après une longue conférence où les engagemens du Commerce & de l'amitié furent renouvellés, le Tagaraf, un des principaux Officiers du Palais, conduifit le Général à l'audience de la Sultane ou de la principale Reine. Cette Princesse étoit affife fur fon lit. Sa chambre étoit couverte de nattes, fur lesquelles cinq ou six de ses s'occupoient à filer. Elle fit asseoir Brue à son côté; & lorfan'il

(g) Labat, Tom. III. pag. 148. & fuit.

## O VOYAGES DES FRANÇOIS EN

BRUE. III. Voyage. 1715. lorfaçii fle leva pour fe recirer, elle quitta aufi fa porture & le reconduift judqu'à la porte. Il rendit faccellement fa vitica è touces les autres femmes, car le Brak en a plaficurs, qui ont chacune leur maifon & leur famille. Recontrant enfoite auprès du Roi, il le trouva dans fa cour, affis au pied du nu Latanier, d'où il voyor faire l'exercice à quelques Chevaux qu'on lui offroit à vendre. Les Mores qui les éxerçoient ne manquoient pas d'art & de grace pour les conduire; mais quoique ces animaux fuffent de belle encolure, in n'avoient pas de bouche; ce que Brue crut devoiratribuer à leurs brides, qui lui parurent fort mal-faites. Il vit aufil les Chiens du Brak. Ce Prince en avoit dischuite; grands, les orreiles belles, & de l'elpèce de nos lévriers; mais avec deux propriétés rarss dans cette efpèce, le nez & les youx excellens. On les nourrifloit avec du fon de maix trempé dans du lait; & lorfqu'ils avoient tué quelque piéce de gibier, on leur donnoit les entrailles.

Départ du Genéral, & galanteries du Brak. A l'houre du diner, le Général fut conduit dans une chambre où le Roi l'Attendoit. Doutes les femme de ce Prince lui envoyérent chacunc un plat de leur cuifine. Comme il avoit apporté de l'eau-de-vie & du vin., le Brak fut de la melliteur humeur du monde, avec effec de modetation pour ne pas renyvers. Brue pritenfluite congé des femmes du Roi, de fes feurs & de les filles, qu'il n'avoit pas veus le matin, & qu'il ne quite pas fans leur avoit la queiques petits préfens. Il en reçut auiti de toutes ces Princeffes. Enfin lorfiqui il ut recourné pour faire fes dermiers aldeux au Brak, il fut furpris de voir monter à cheval avec toute fi. Cour, dans la réfolution de conduiré fes Hôtes jufquia bout de la rivière. Cette politeffe fut accompagnée de toutes fortes de galantenes. Le Roi fi faire quantité de fauts & de courbetre à fun-coup, il fer approchoit du Général en branlant fa zagave d'un air libre & gracieux. On amens neclques Efclaves qu'il lui vendit, & dont il rești le pris fur le champ. A fon départ, But le fatua de quelques coups de canon.

Droits de Schamchi. Le jour fuivant, les droits de Schamchi furent régles. Il lui revenoit dix quintaux, des huitièmes qu'il s'attribuoit fur les gommes; mais on ne manqua pas de déduire ce qu'il avoit emprunte l'année d'auparavant. Il fit un nouvel emprunt, de la valeur de trente quintaux de gomme en marchandifes, qui devoit étre pris fur les huitièmes de l'année fuivante. Cette méthode le met en état de conémuer le Commerce, de l'intérelle beaucoup à l'avantage de la Compagnité.

Richeffe du Commerce François.

Baus parit du Défert le 1 de Juin 1715, avec plus de fept cens quintaux de gomme, fans y comprendre cequi étoit venue d'Errier-Rouge. Comme il avoit fait monter le quintal à fept cens livres, poits de Paris, fa cargilión fe trouva de quarte cens mille livres de gomme, quarte las Mélaves, l'yvoire, les plumes d'Autruche, l'or & l'ambre gris. Les venus étant contraires, il fut obligé de jetter l'antere pluficurs fois, d'attendre le reflux des marées pour retourner au Fort Saint-Louis, où toutes ces richeffes arrivèren heureufement (b).

4 (b) Labat. pag. 155. & fuiv.

#### C IL

III. Voyage, 1715.

Observations sur la Gomme du Sénégal, & sur son Commerce.

OUOIQUE le Pays aux environs d'Arguira & de Portendic, foit for mauvais, & la Côte très-dangereuse, les François, les Anglois, les Hollandois & les Portugais s'y rendent avec beaucoup d'empressement. & s'efforcent tous d'y établir leur commerce, parce que c'est le seul endroit, avec le Sénégal, où les Peuples de l'Afrique apportent les gommes. Cette marchandise est peu importante en apparence; mais deux raisons principales du commerce en font un objet considérable. 10. Elle s'achete à fort bon marché dans le Pays, & se yend fort cher hors de l'Afrique. 20. Elle occupe une grande partie des Manufactures de l'Europe, & sert ainsi à faire circuler l'argent. Elle fournit à l'entretien d'une infinité de personnes.

Importance

IL n'est donc pas surprenant que les plus riches Marchands de l'Europe entreprennent de porter leur commerce du côté d'Arguim & de Portendic, Ils n'ont que cette voye pour empêcher que toutes les gommes ne tombent Rations de entre les mains des François, qui font seuls en possession du Sénégal, c'est-à-l'Europe pour dire, de tous les autres Ports ou cette marchandise est apportée. C'est la vé- y participer. ritable raison qui a jetté les Hollandois dans une si grosse dépense pour établir un Comptoir dans l'Isle d'Arguim, & qui leur a fait chercher une retraite à Portendic lorsqu'ils ont été chassés de cette Isle. Ils ont réussi, par cette voye, à partager d'abord le commerce des gommes avec les François. Enfuite ils l'ont attiré presqu'entièrement dans leur Comptoir, en payant les gommes fort cher, & failant des échanges à perte, pour engager les Mores à tourner de leur côté. Lorsque ces artifices ne produisoient rien, ils employojent le Prince Alischandora & d'autres Seigneurs Négres à piller les gommes que les Mores portoient au Sénégal. C'est ce qu'on a vû plus d'une fois, malgré les Traités formels de ce Chef de la Tribu [qui s'apelle Terar-

Efforts des

Artifice des

za, ] avec la Compagnie Françoife, qui n'a jamais manqué de lui payer les droits & de les accompagner de présens. La gomme s'appelle gomme du Sénégal, ou gomme Arabique, parce qu'avant que les François eullent des Comptoirs au Sénégal, elle ne venoit que de nature du l'Arabie. Mais depuis que le Commerce est ouvert par cette voye, le prix en commerce des est tellement diminué qu'on n'en apporte plus d'Arabie. Cependant il en vient

Origine &

encore du Levant. On prétend même qu'elle est meilleure que celle du Sénégal, par la feule raifon qu'elle est plus chère; car au fond elles font toutes deux de la même bonté. L'artifice confifte à trier la plus belle, c'est-à-dire la plus claire & la plus féche, & celle qui est en gros morceaux, qu'on fait pas-

ser hardiment pour la véritable gomme d'Arabie.

III. Part.

LES Médecins prétendent que cette gomme est pectorale, [humectante,] anodine, & rafraîchissante; qu'elle épaissit les humeurs séreuses & les em- la gomme du pêche d'entrer dans la masse du sang pour le corrompre; qu'elle est excellen- Seuegal. te pour le rhume, fur-tout lorsqu'elle est mélée avec le sucre d'orge, suivant l'ulage de Blois, où l'on en fabrique beaucoup; que c'est un spécifique contre la Diffenterie & les Hemorragies les plus obstinées. On lu attribue quantrité d'autres effets, [ que Labat ne veut pas rapporter, de peur de se brouil-

BRUE.

1715.

ler avec la Faculté. Ce qui l'étonne, c'est qu'on ne se soit pas encore avisé de la faire prendre en bol avec du liège; rien à son avis ne seroit plus propre à absorber les humeurs peccantes, & les empêcher de se répandre sur les poumons. & autres parties nobles où elles caufent de si grands défordres. Pour prouver que ce qu'il dit n'est pas sans fondement, voici comment il argumente. Chacun convient que ce qui fert à la nourriture de l'homme, lui fert aussi de médicament. Or ] il est certain, qu'un grand nombre de Négres qui la recueillent, & les Mores qui l'apportent au marché, n'ont pas d'autre nourriture; qu'ils n'y font pas réduits par nécessité, faute d'autres alimens, mais que leur goût les y porte, & qu'ils la trouvent délicieuse. Ils n'y employent pas d'autre art que de l'adoucir par le mélange d'un peu d'eau. Elle leur donne de la force & de la fanté. Enfin , par sa simplicité & ses autres vertus , ils la regardent comme une diéte excellente. Si elle a quelque chose d'inspide, on peut lui donner, avec une teinture, l'odeur & le goût qu'on desire (a). Il paroît étrange, ajoûte l'Auteur, que ceux qui l'apportent, de plus de trois cens milles dans l'intérieur des terres, n'ayent aucune provision de reste lorsqu'ils arrivent au Marché; mais il est bien plus surprenant qu'ils n'en ayent pas eu d'autre que leur gomme, & qu'elle ait été leur unique subsistance dans une si longue route. Cependant c'est un fait qui ne peut être contesté. & sur lequel on a le témoignage de tous ceux qui ont palfé quelque tems au Sénégal. Brue, qui avoit goûté fouvent de la gomme, la trouvoit agréable. Les piéces les plus fraîches, c'est-à-dire, celles qui ont été recueillies nouvellement, s'ouvrent en deux comme un abricot mûr. Le dedans en est tendre. & reffemble affez à l'abricot par le goût (b)

Uíage de la gomme du Sénégal.

On fait un grand ufage de la gomme du Schegal dans pluseurs Mantactures, particulièrement dans celles de laine, & de soye. Les Teinturiers s'en fervent beaucoup austil, [fur-tout de celle qu'ils appellent vermiculée c'êt-la-lz-dire de celle qui s'étant tortillée en tombant de l'arbre, a pris, quoiqu'un peu grofilèrement la figure d'un ver.] Toute l'habitet dans le choix de cette gomme, consiste à choisir la plus s'éthe, la plus nette & la plus transparente, car la grofileur & la forme des pièces n'y metten aucune distrêmence.

Arbre qui la pseduit. L'an an a qui la porte, en Áfrique comme en Arabie, eft une forte d'Acacia, (c') affez petit (d') & cofjours verd, chargé de toraches & de pointes,
avec de longues feuilles, mais étroites & rudes. Il porte une petite fluer
blanche [compofée de cinq feuilles,] en forme de vale, dans laquelle il y apdes fliets de la même couleur, qui environnent un pâton (c') où la femence
eft renfermée. Ce pitlon [fe change en une filique de trois à quatre pouces pàde longueur, & ] et d'àbord verd; mais en meurillant il prend une couleur
de feuille morte. La femence ou-la petite graine dont il eft rempli, eft ronde, dure & blanchâtre (f'). On trouve entre le énégal du le Fort d'Arguin
trois Forêts qui portent quantité de ces arbres. La première se nomme &bli;

of (a) Labat, Afriq. Occident. Tom. I. pag.

toire Naturelle de toutes ces Régions, Tome juivant, R. d. T,

(d') Barbot dit que c'eft un grand Arbre, qui reflemble affez à celui qu'on appelle Masput en Amérique. Voyez fa Defeription de la Guinée. pag. 46. (e) Ce pitton, est le pissille de la Fleur-R., d. R.

(f) Aigl. & noiritre. R. d. E.

<sup>238. &</sup>amp; fuiv.

(27(b) Labat. Tom. III. pag. 114.

(a) Cetarticle n'appartient qu'au Commerce.

Mais on trouvera d'autres détails dans l'Hiftoire Naturelle de toutes ces Régions, Tome

bel; la seconde & la plus grande, Lebiar; & la troisième Afatak. Elles sont 12-à peu près à la même distance, c'est-à-dire à trente lieues [ d'une escalle du Sénégal, nommée le ] Défert, qui est auffi à trente lieuës du Fort Saint-Louis; & toutes trois, elles font entr'elles à dix lieues l'une de l'autre. De Sanel à Marfa ou Portendic, on compte foixante lieuës, & quatre-vingt jufqu'à la ve-23-Baye [ de Guie, d'Agnadir, ou ] d'Arguim.

III. Voyage. 1715. Trois Forêts où il s en trou-

La récolte de la gomme se tait deux sois chaque année : mais la plus con-Thidérable est celle du mois de Décembre, où l'on prétend qu'elle est [en plus nière de la regrands morceaux,] plus nette & plus séche. Celle du mois de Mars est plus gluante, avec moins de transparence. La raison en est sensible. C'est qu'au mois de Décembre elle se recueille après les pluyes, lorsque l'arbre est rempli d'une séve que la chaleur du Soleil vient épaissir & perfectionner. fans lui donner trop de dureté. Depuis certe faison jusqu'au mois de Mars, la chaleur devenant excessive & féchant l'écorce de l'arbre, oblige d'y faire des incisions pour en tirer cette séve; car la gomme n'étant que de la seve extravalée qui transpire par les pores de l'écorce, on est forcé, lorsqu'elle ne fort pas d'elle-même, de bleffer l'arbre pour l'en tirer (g).

ELLE se mesure, pour la vente, dans un vaisseau cubique nommé Quantar, ou Quintal, de la grandeur dont on convient entre les Européens & les elles meiure. Mores. La meiure des Hollandois, Ioriqu'ils étoient en possession d'Arguim, contenoit le poids de deux cent vingt livres de Paris, qui leur revenoient à

la valeur d'une piaître d'Espagne sévaluée à trois livres, monnoye de Fran-D'ce; &] en marchandises, [elle leur coutoit douze cadenats; ou deux (b) onces de Corail; ou quatre baffins de cuivre; ou une demi-aune de drap fin; ou trois quarts d'aune de drap commun; ou deux barres de fer plat; ou trois aunes de revêche; ou fix aunes trois quarts de toile baftos, c'est-à-dire couteline bleue, ou fix aunes & demie de toile platille (i). Les Interlopiers, qui faifoient le Commerce à Portendic & dans la Baye d'Arguim avec la permission du Gouverneur Hollandois, avoient une mesure qui contenoit environ sept cent livres de Paris.

It ne sera point inutile de joindre ici les droits qu'ils payoient aux Hollandois, sur les marchandises qu'ils donnoient en échange dans le commerce des gommes, & les présens que le Prince Alischandora éxigeoit d'eux, pour mille quintaux du poids qu'on vient d'expliquer.

de recueillir la goinme. Il prétend que dans la faifon les Mores dépouillent l'arbre de fon écorce avec de petits instrumens de fer, & que peu de tems après, la fubiliance aqueuse qui étoit dessous, s'endurcit & se gromele. Il ajoûte que les Arabes la conservent fraîche d'une année à l'autre, en la mettant sous terre. Mais il ne cite aucune autorité. Voyez sa Des-

(g) Barbot explique autrement la manière cription de la Guinée, pag. 46. [Le même Au-recueillir la goinme. Il prétend que dans la teur donne auffi une Defcription du commerce de Gomme que font les François, mais cette Description est fort imparfaite, en comparaison de celle que nous avons extrait de Labat.] (b) Les Auteurs Anglois disent douze on ces; mais nous avons suivi ici Labat. R. d. E.

O(i) Labat, Tom. III, pag. 239. & fuiv.

#### VOYAGES DES FRANCOIS EN

Baur.

II. Voyage.

Onorrs du Gouverneur Hollandois d'Arguim pour fa protection & le
courtage de mille quintaux, à une demi-piaftre par quintal, . . . 3000 L

#### Prix des Gommes en Marchandises.

Tarif des Contrebandiers d'Arguim & de Portendic. MILLE piéces de drap de laine bleue, nommé Blaeukaten, de vingt-cinq aunes de Hollande (k), à 17 guilder (f) ou 21 liv. 5.1.
par pièce, 21250<sup>th</sup>.
CINQ cens douzaines de petits miroirs, à 7 fols la douzaine, 175
CINQ cens douzaines de petits basis, à 6 fols la douzaine, 150
DEUX mille cadenats à 5 fols pièce, 500
DEUX mille couteaux de Flandres, à 5 fols pièce, 500

Droits du Prince Alischandora , pour la Cargaison d'un Vaisscau.

C. Prince a long-tema éxigé deux mille quatre cens piaftres en ephéces. Mais il pouvoir prendre la moité de cette fomme en marchadifes, c'elt-àdire, en trois cens piéces de toile bleue, évaluées à douze cens piaftres, quoiquan fond leur valeur foit de vange & une liv. cinq fois par priece; ce qui monte à neuf mille neuf cens foixante-quinze livres (m), [de façon qu'il re-Lisoit en tout.]

LES présens en différentes sortes de marchandises montentà . 2870 - 10

Les appointemens de l'Interpréte, pour cent jours de service, à une demie-piastre par jour, payables, moitié en espèces, moitié en toile bleue,

tié en toile bleue,

LES gages de vingt Ouvriers Mores, pour charger le Vaif-

feau pendant le même espace de tems, à un quart de piastre par jour, payables de la même manière que ceux de l'Interpréte, . 1418 - 15

Total. . . 14414 - 5

. . 25575 L-

CETTE dernière somme ajoutée à la première de 25575 liv. sans y comprendre les autres frais du Vaisseau, fait celle de . 39989 -

C a qu'il y a de fort remarquable, c'est que les droits du Prince Alischandora regardoient coutes fortes de Vaistleaux, sausdithiction de leur grandeur. Ainsi let Hollandois, au-lieu d'employer des Baitmens de trois ou quartecens tonneaux, auroient trouvé beaucoup d'avantage à n'en avoir que de mille ou douze cens (n).

EN 1715, Brué régla, au nom de la Compagnie Françoife, un Tarif des poids fort différent, tant au Défert qu'à Terrier-Rouge fur le Sénégal. Le quintal des Mores pefoit, dans ces deux lieux, cinq cens livres de Paris. MAR-

(k) L'aune de Flandres, telle que l'employent les Holiandois, ne fait qu'environ la moitté de celle de Paris.

celle de Paris.

(L) Monnoye de Hollande que nous appel
(n) Labat, pag. 246. & fuire.

| MARCHANDISES.                           | Nomb.        |       | Quinta | ux de gomme. | Bruz.<br>III. Voyage.<br>1715. |
|-----------------------------------------|--------------|-------|--------|--------------|--------------------------------|
| Argent en Espèces, ou Piastres d'Alle-  |              |       |        |              |                                |
| magne, à 48 fols pièce                  | 4            |       | . :    |              | Tarif des<br>François réglé    |
| Perles d'argent uni, à 5 f. 6 d. piéce. | 24           |       |        | I.           | par Brue en                    |
| Ambre jaune                             |              |       |        | . I.         | 1715.                          |
| Cadiz ou Serge noire & bleue            | 8 aunes      |       |        | I.           |                                |
| Chaudières de cuivre, pesant 12 livres. | I            |       |        |              |                                |
| Chaudrons de cuivre de fix livres       | 2            |       |        |              |                                |
| Corail                                  | I once       |       |        |              | •                              |
| Coliers, nommés de Cornalines           | 6            |       |        |              |                                |
| Drap rouge commun                       | 2 aunes.     |       |        |              |                                |
| Drap bleu                               | 2 aunes      |       |        |              |                                |
| Barres de fer plates, de 8 à 9 pieds.   | 2            |       |        |              |                                |
| Cloux de girofle                        | 80           |       |        |              |                                |
| Mains de papier à 20 feuilles la main.  | 20           |       |        |              |                                |
| Pagnes de coton du Pays                 | 5            |       |        |              |                                |
| Reveches rouges ou bleues               | 3 aunes & de |       |        |              |                                |
| Baffins de cuivre rouge.                | 4            |       |        |              |                                |
| Spares, ou perches qui fervent de       | 4            |       |        | . 1.         |                                |
| mâts aux tentes.                        | •            |       |        | - 7          |                                |
| Bafros bleus                            | 2            |       |        |              |                                |
|                                         | 12 aunes     |       |        |              |                                |
| Toile blanche.                          | 12 aunes.    |       |        | . I          |                                |
| Calico, ou Toile des Indes              | 5. aunes & d | emie. |        | . I.         |                                |
| [Cordes de] Grains de verre rouge,      |              |       |        |              |                                |
| de moyenne grosfeur                     | 40           |       |        |              |                                |
| [Cordes de] Grains de verre rayé        | 18           |       |        |              |                                |
| Grains de verre jaune                   |              |       |        |              |                                |
| [Cordes de] Grains jaunes massifis      |              |       |        | . I.         |                                |
| Petits grains de différentes couleurs.  | 24000        |       |        | . 1          |                                |
|                                         |              |       |        |              |                                |

# Différence du prix des Marchandises en France & au Sénégal.

|   |                                     | en Franc | e. |   |   |       | au | Sénézal. |                         |
|---|-------------------------------------|----------|----|---|---|-------|----|----------|-------------------------|
|   | Piastres (o) d'Allemagne            | 2liv. 1  |    |   |   | 4 lis |    | iols.    | Différence              |
|   | Perles d'argent unies (p)           | 5 10     |    |   |   | 10    |    |          | des prix en             |
|   | Ambre jaune, l'once                 | Ĭ        |    |   |   | 2     |    | - 5      | France & 2u<br>Sénégal, |
|   | Serge de Cadiz , l'aune             | 1 10     |    | ٠ |   | 4     |    |          | Senegat.                |
|   | Bassins de cuivre rouge, la piéce.  | 1 10     | ,  | ٠ | ٠ | 3     |    |          |                         |
|   | Corail la livre                     | 45       |    |   |   | 160   |    |          |                         |
|   | Drap rouge ou bleu, l'aune          | 12       |    | ٠ | ٠ | 10    |    |          |                         |
|   | Barres plates de fer, la livre (q). | . 3      |    |   | ٠ |       |    | 6        |                         |
| J | Cloux de girofle, [la livre]        | 8 10     |    | • | ٠ | 32    |    |          |                         |
|   |                                     |          |    |   |   |       |    | apier.   |                         |

<sup>(\*)</sup> Ouplûtôt Pataques d'Allemagne, R. d. E. France à 10 Sols au Sénégal. R. d. E. (\*) Labat les évalue à 5 fols 6 dealers en. (\*) Ángl. la barre, 3liv. . . . 6liv. R. d. E.

#### VOYAGES DES FRANCOIS EN

|       | 740                                    |                 |    | 3 |  |          |                   |
|-------|----------------------------------------|-----------------|----|---|--|----------|-------------------|
| BRUE. | Papier la rame.                        | en Fr<br>2 liv. |    |   |  | 8 1L. au | Sénégal.<br>fols, |
| 1715. | Pagnes, ou étoffes de coton, la piéce. | 1               | 10 |   |  | 4        |                   |
|       | Revechel'aune.                         | I               | 01 |   |  | 4        |                   |
|       | [Chaudières de cuivre rouge la livre.  | 1               | 4  |   |  | 1 .      | . 4].             |
|       | Toiles diverses, l'aune                |                 | 18 |   |  | 2 (r).   |                   |

er(r) Labat. Tom. III. pag. 166.

# HAPITRE

Etat des Pays, au Nord du Sénégal, d'où l'on tire la Gomme.

Six Tribus Mores.

Erreur des

Ecrivains de

l'Europe fur

Peupies.

E Pays au Nord du Sénégal, qui s'appelle Zarra ou le Désert, & que la plûpart de nos Géographes ont nommé le Défert de Barbarie, est habité, suivant le témoignage de Leon, par six Nations ou Tribus de Mores; les Sanagas, les Souenzigas, les Fuergas, les Lamphins (a), les Bardons & les Levatas. Ces Peuples font fitués, depuis l'Océan vers l'Est, l'un après l'autre dans l'ordre où l'on vient de les nommer. Ainsi les Sanagas, Zanajas, ou Zaneghas, car leur nom se trouve écrit différemment, sont les plus Occidentaux. bordent la Mer, & possédent le Pays où croît la gomme, & dans lequel Arguim & Portendic se trouvent renfermés. Quoiqu'ils ayent la même origine que les Mores de Barbarie, ils sont distingués d'eux par la différence des Pays qu'ils habitent, comme ils le font des Arabes, qui viennent fouvent commercer avec eux. Cependant les Ecrivains de l'Europe confondent ordinairement tous ces Peuples; & Labat fur-tout, est habituellement dans cette erreur. L'Espagne fut d'abord conquise par les Arabes, & dans la fuite, arrachée de e nom de ces leurs mains par les Mores de Fez & de Maroc. Nos Historiens & nos Géographes modernes n'ayant pas mis de distinction entre ces deux conquêtes, employent fouvent les noms de Mores & d'Arabes pour désigner indifféremment les deux Nations. D'autres se sont servis, avec la même indifférence, du nom de Mores pour fignifier tous les Mahométans. C'est ainsi que pour suivre le langage des Portugais & des autres Nations de l'Europe aux Indes Orientales. nous n'avons pas donné d'autre nom, dans le premier Volume de ce Recueil. aux Mahométans de l'Afie. Enfin les Arabes mêmes de Barbarie, qui sont en grand nombre & qui n'admettent aucun mêlange, n'ont pas laissé d'être confondus sous le nom de Mores par la plûpart de nos Auteurs, qui paroissent ne pas connoître d'Arabes hors de l'Arabie. Cependant Labat mérite quelque indulgence, lorsqu'il assure (b) que la gomme est recueillie par trois Tribus de Mores ou d'Arabes, parce qu'il se trouve en esset quelques Tribus d'Arabes établis dans le Pays du Sénégal. Mais il confesse qu'il n'à jamais sçu à qu'elles Tribus l'un ou l'autre de ces noms appartient.

Trois Tribus Arabes, & leur féjour.

La première de ces familles ou de ces Tribus s'appelle en Arabe Terarza. Son Chef étoit Alischandora, dont on a vû plusieurs fois le nom. Ce Prince.

(a) Angl. les Lamptuns. R. d. E.

(1) Afrique Occidentale, Tom. I. pag. 254-

fils d'Addi (c), n'avoit pas d'autre demeure que ses Villages errans, au Nord de la Forêt de Sahel, vers Arguim & Portendic. Aussi portoit-il volontiers la gomme de sa Forêt dans ces deux Ports; parce qu'ils étoient plus proches de lui; mais fur-tout à Portendic, où il y avoit deux pauvres Villages, compofés d'environ quatre cens personnes, qui y faisoient constamment leur ré-sidence.

BRUR III. Voyage. 17 15

LE Chef de la Tribu d'Aulad al Haji, se nommoit Chams. Cette Tribu recueille la gomme de la Forêt de Hebiar, & quelquefois celle d'Afatak, & la porte aux François dans le Défert [, Port ou Escalle dans les Etats du Roi Brak, sur la rive] du Sénégal. La Tribu d'Ebragbena, dont le Chef se nommoit Barkar, recueille la gomme de la Forêt d'Afatak, & la porte aussi à la Compagnie Françoise dans un Port du Sénégal, qui se nomme Terrier-Rouge, -de la dépendance du Siratik, à cinquante lieues de la réfidence de Bakar. Ce lieu est fur les terres du Siratik (d).]

Religion des Mores dans ces Contrées d'Afrique.

La Religion des Mores est le Mahométisme, quoiqu'ils n'ayent pas de Mosquées, ni de lieu fixe pour leur culte. Ils prient dans leurs Tentes, ou dans quelque lieu qu'ils se trouvent, au tems marqué pour la prière, après s'être laves d'eau s'ils en ont, & s'etre frottes de terre ou de fable fi l'eau leur manque (e). Les Chefs des trois Tribus Arabes, les Principaux de cha-

Hque Tribu, & celle d'Aulad al Haji presqu'entière, sont Marbuts, [ou Marabouts, comme les François les appellent par corruption.] A leur contenance grave & modeste, à leurs discours & leurs prières, qui commencent & & finissent totijours par le nom de Dieu & de leur Prophéte, on s'imagineroit qu'ils font les plus scrupuleux observateurs d'une Loi, qui, malgré les libertés qu'elle accorde, a des pratiques triftes & mortifiantes. Mais lorfqu'on les met à l'épreuve, fur-tout dans les affaires & le commerce, on n'y trouve que de l'hipocrifie, de la diffimulation, de l'avarice, de la cruauté, de l'ingratitude. de la superstition & de l'ignorance, sans aucun principe de vertu morale, ou même d'honnéteté naturelle. Ce font les Pharifiens du Mahometifme, [ dit

Labat. ] Ils parcourent la Terre & les Mers pour faire des Profélytes (f), ce

qui leur réuffit fans peine parmi les Négres (g).

La moindre espérance de gain engage ailément les Arabes dans de longs Vovages. Ceux qui habitent le Canton d'Arguim n'entreprennent guères le pélerinage de la Mecque, parce qu'il est long & dangereux; mais comme ils sont passionnés pour l'or, & que la nature n'en produit pas dans leur Pays, ils font volontiers le voyage de Tombuso, de Gago & de Galam, d'où ils le tirent quel-

quefois en abondance, [car ils n'en reçoivent point des Européens.] Il est certain quils y vont en Caravanes, fans craindre la fatigue & les dangers. Outre l'or, ils en apportent des dents d'Eléphans d'une groffeur & d'une blancheur extraordinaires, de la civette, du bézoar, & des Esclaves, pour lesquels ils donnent en echange, du fel, du drap & des instrumens de fer. Il semble que tout ce qu'ils trouvent en chemin leur appartienne. Amis, ennemis, ils

Penchant. des Arabes d'Afrique our les longs

er(c) Ceft du nom de cet Addi, que les François ont appellé Penia ou Portendic, Port d' Addi.

(3) (d) Labat. Tom. pag. 244. & fulo.

of (f) Si cela est vrai nous en pouvons con-

clure que ces Ministres de la Religion ne sont pas moins corrom; as que les autres hommes. Mais ne peut-on pas dire la même chose du Clergé Catholique; & ne peut-on pas lui appliquer avec saifon ce que Labat dit ici des Marbuts? (g) Labat, Tom. I. pag. 244. & juiv. B a v z.

traitent tout le monde en vrais Brigands. Ils reffemblent à ces Vaiffeaux qui éxercent tour-à-la-fois le commerce & la guerre. Souvent ils fe faififfent des Négres mêmes qui trafquent avec eux, & s'ils ne les gardent pas pour leur ufage, ils les vendent [aux Européens ou ] aux Mores de Fez & de Maroc, p-[avec qui lis négocient quelquéols (b/).]

Trois Tribus de Mores entre le Cap-Blanc & le Sénégal,

LES trois Tribus de Mores qui ont feurs Habitations entre le Cap-Blane & le Sénégal ne reconnillent pas de Souverains (†). Chaque Canton compole une petite République, gouvernée par un Chef, qui est ordinairement le plas riche & le plus considéré de la Tribu. Ces Chefs ont entr'eux de fréquens démélés, mais qui à appaifent auffinéalement qu'ils à élèvent. Ils ont un refpect extrême pour les Marbuts, par la crainte de leurs Grifgris (¢) & de leurs enchantemens, pluste que par un fentiment de Religion.

On trouve, parmi ces Mores, des Chevaux Barbes d'une beauté admirable, qu'il entruciennent avec beaucoup de foin. Ils nourrifient auft un grand nombre de Chameaux, de Beuts, de Moutons & de Chèvres. Mais à l'exception des jours de fêtes & des occations où ils traitent leurs amis, jamais ils ne tuent autou de ces animaux pour les manger. Ils mangent des Autruches, des Gazelles, des Cerfs, & même des Singes & des Lions, qu'ils uent à la chaffie; mais alfier arrement, car ils font mauvais tireurs. Leurs Beuts & leurs Chameaux leur fervent à transporter leur bagage, lorique la difette du fourage les force de changer de quattier, ou dans les voyages qu'ils font à Galam

Armes des Mores. Pourquoi ils n'ont pas d'armes à & a Gago, pour le commerce des Esclaves, de l'or & des pagnes.

Leurs armes ordinaires sont le fabre & la zagave. [ Ils lancent cette der-12nière avec beaucoup d'adresse & de force.] Ils ont quelques mousouets & quelques pistolets de poche, qu'ils ont achetés des Hollandois; mais la chaleur & l'humidité du climat les rend bientôt inutiles en les couvrant de rouille; & comme ils n'ont pas d'Ouvriers qui soient capables de les remettre en ordre, ils les négligent, pour reprendre leurs anciennes armes. S'ils étoient mieux armés & plus accoûtumés à la guerre, ils seroient d'autant plus redoutables pour les Européens qu'ils font naturellement braves & fort endurcis à la fatigue. [ En parlant des Peuples qui font entre Capo-Blanco & le Sé-Linégal, Labat les nomme indifféremment Mores ou Arabes, ne sçachant quel de ces noms leur convient le mieux. Si ce font des Mores, il lui femble qu'ils doivent être descendus de ceux que les Arabes chasserent, & qui parcoururent la Barbarie dans le septième siècle. Il croit cependant qu'on peut les appeller Mores à cause de leur pays, & Arabes eu égard à leur origine (1). Il observe de plus que dans plusieurs Auteurs le mot de More désigne la Religion, & fignifie la même chose que celui de Mahométan (m).] LES

♠(b) Voyez Labat, Tom. 1. pag. 297. &

♠ (4) Notre Auteur dit, Vol. I. pag. 152. qu'ils reconnoillent le Chérif de Maroc, fans lui payer néanmoins de Tributs, ni lui donner le titre de Roi, à moins qu'il ne leur en revienne quelque avantage, lis font trop éloignés de lui pour craindre fon refficitiment.
♠ (2) Labat, Tom. III. pag. 103. Ne feroite ce point aufil les Griffgits de le pouvoir des en la fille de fille de la fille d

Prêtres de certaines Seêtes de Chrétiens, qui les rendent refpectables à leurs Schätzens (2011) Cette d'affinétion ne fauroit avoir lieu chez un peuple, qui le pique d'être feparé de tout autre, & de n'avoir jamais midé lon fing avec des Nations étrangères à la fienne. 2011 noi. 1 pag. 232. 6 f fairo. Cet Aut-ur ajoûte lei une Relation des Arabes, très peu éxafée, & qui ne fait înte à fon liquet tien de noi.

Les Mores & les Arabes, aux environs d'Arguim & du Sénégal, confervent inviolablement les ufages de leurs Aneêtres. Si l'on excepte un petit nombre. qui ont leurs Cabanes sous les murs du Fort de Portendie, & vers le Sénégal, ils eampent tous en pleine campagne, près ou loin de la Mer ou de la rivière, fujvant les faifons & les besoins du commerce. Leur Tentes & leurs Cabanes ont toutes la forme d'un cône. Les premières font compofées d'une tolle groffière de poil de Chèvre & de Chameau, si bien tissue que malgré la violence & la longueur des pluyes, il est fort rare que l'eau les pénétre. Ces toiles ou ees étoffes sont l'ouvrage de leurs semmes, qui filent le poil & la laine, & qui apprennent de bonne-heure à les mettre en œuvre. Elles n'en font pas moins chargées de tous les travaux domestiques, jusqu'à celui de panfer les Chevaux, de saire la provision d'eau & de bois, de saire le pain & de préparer les alimens. Malgré ces affujettiffemens, où leurs maris les réduifent. ils les aiment & ne les maltraitent presque jamais. Si elles manquent à quelque devoir effentiel, ils les chaffent de leur maison; & les pères, les frères ou les autres parens d'une femme coupable la punissent bientôt de l'opprobre qu'elle iette fur leur famille. D'ailleurs les maris se font un honneur d'entretenir leurs semmes bien vêtues, & ne leur refusent rien pour leur parure. Tout ce qu'ils gagnent par le commerce ou par le travail est employé à cet usage. Aussi ne faut-il guères esperci d'obtenir d'eux l'or qu'ils apportent de leurs voyages. Ils le gardent pour en faire des bracelets & des pendans d'oreilles à leurs femmes, ou pour garnir la poignée de leurs couteaux & de leurs

Leurs tentes. Leurs fem-

B 2. U Er

Les femmes des Mores ne paroiffent jamais fans un long voile, qui leur couvre le visage & les mains. Les Européens ne sont pas encore assez familiers avec leur Nation, pour obtenir la liberté de les voir à découvert. Mais les hommes & les enfans ont généralement la taille & la physionomie fort belles. Quoiqu'ils ne foient pas fort hauts, ils ont les traits réguliers: leur couleur soncée vient de la chaleur du Soleil, à laquelle ils sont continuellement

Lour figure

exposés. [ Peut-être que leurs semmes sont moins noires ; mais ] si la beauté du teint leur manque auffi, elle est fort avantageusement compensée par la prudence, la modeftie, & la fidélité pour les engagemens du mariage. Elles ne connoissent pas la galanterie; apparemment, dit l'Auteur, parce qu'elles n'en trouvent pas l'oceasion. Non-seulement elles ne sortent jamais seules, mais l'usage des hommes est de détourner le visage , lorsqu'ils rencontrent une femme. Ils fe rendent même le bon office de veiller mutuellement fur les femmes & les filles l'un de l'autre, & nul autre que le mari n'a la liberté d'entrer dans la Tente des femmes. Un More, qui feroit affez pauvre pour n'avoir qu'une seule Tente, recevroit les visites & feroit toutes ses affaires à la porte, plûtôt que d'y laisser entrer ses plus proches parens. Ce privilége n'est Leur sam aceordé qu'à leurs Chevaux, ou plûtôt à leurs Jumens, qu'ils préférent beau- leurs Checoup aux males de cette espèce, parce qu'outre l'avantage d'en tirer des Pou- vaux, lains, qui leur apportent beaucoup de profit, ils les trouvent plus douces, plus vives & de plus longue durée que les mâles. Elles eouchent dans leurs Tentes, péle-méle avec leurs femmes & leurs enfans. Ils les laissent courir librement avec leurs Poulains; ou du moins ils ne les attachent jamais par le col, & leur seul lien est aux pieds. Elles s'étendent par terre, où elles servent d'oreiller aux enfans, fans leur faire le moindre mal. Elles prennent plai-III. Part.

fir à se voir baiser, & caresser; elles distinguent ceux qui les traitent le mieux :.. & lorfqu'elles font en liberté elles s'en approchent & les suivent. Leurs Maîtres gardent fort foigneusement leur généalogie, & ne les vendent pas sans faire valoir les bonnes qualités de leurs pères, dont ils produisent un état exact qui en rehausse beaucoup le prix , [sur-tout quand ils peuvent prouver qu'ils ont toré une Autruche à la course.] Elles ne sont pas remarquables par leur grandeur ni par leur embonpoint, mais, dans une taille médiocre, elles sont bien proportionnées. L'usage des Mores n'est pas de les ferrer. Ils les nourriffent pendant la nuit avec du grand millet & de l'herbe un peu féchée. Au Printems ils les mettent au verd, & les laissent un mois sans les monter.

Lear babillement.

BRUZ.

1715.

L'HABILLEMENT des Arabes est fort simple. Il n'y a que les personnes riches ou d'un rang distingué, qui portent des chemises de toile. Leurs hautes-chausfes (n) tombent jusqu'à la cheville du pied. Ils ont, par-dessus, une grande casaque sans boutons, [croisée sur l'estomac, &] liée d'une ceinture qui leur fait trois ou quatre fois le tour du corps. Cette robe, qu'ils nomment Caffetan ou Kaftan, est d'un drap de laine, ou de serge [de couleur, fort 13 fouvent] de coton, bleu ou noir, mais rarement de foye. Les manches en font longues & étroites. Dans la ceinture, ils passent un fourreau, qui contient un grand [couteau en forme de] bayonette, & quelquefois deux. Com- 17. me ils n'ont pas de poches, ils portent tout ce qu'ils ont fur eux dans leur scin. Leur bourse est ordinairement suspendue à leur ceinture; c'est un petit fac [profond] d'un tiffu de foye ou de coton, affez grand pour y mettre lars. main. Quelques-uns en portent d'un cuir fort doux, & fort fin, affez proprement brodé par leurs femmes.

ILS portent auffi à leur ceinture un mouchoir de coton, beaucoup plus long que large, qui ne leur sert guères que pour s'essuyer les mains. Les plus galans en ont deux. Leurs hautes-chausses leur tenant lieu de bas, ils ont aux picds des focs de cuir d'Espagne rouge, qui montent jusqu'au-dessus de la cheville . & des baboches ou des mules de la même matière & de la même couleur. Sur la tête, ils portent un bonnet rouge bordé de coton blanc ( .). Par-deffus tout cet habillement, ils ont une autre forte de robe, fans manches, d'un beau drap de laine [bien moëleux & frife] qu'ils nomment Haik. Elle est ornée d'un grand capuchon [pointu,] de la forme de celui des Chartreux, [à la pointe duquel pend un long Cordon, avec une houpe.] Ils next portent de fabre que dans les occasions de s'en servir. Alors ils le tiennent entre les mains, ou ils le passent dans leur ceinture, car ils n'ont pas l'usage

des ccinturons ni des baudriers.

ILS montent à Cheval en botines de cuir d'Espagne rouge, avec une masfue de guerre à l'arçon de la felle, & la lance ou la zagaye dans la main. Les Pauvres n'ont [point de chemifes, & ils ne portent] par-dessus leurs hautes-chausses (p) qu'un morccau d'étoffe passé en forme de (q) ceinture, & la plûpart vont nuë-tête & nuds-pieds. Ceux qui ont leurs Habitations près de celles des Négres n'ont guères d'autre habillement que ces Barbares. LES

<sup>(</sup>n) Angl. Leurs Calcons. R. d. E.
(o) Angl. Centouré d'une laiffe de tolle de tolle de tolle blanche, qui fuit leur turban R. d. E.

R. d. E.

## DIFFERENTES PARTIES DE L'AFRIQUE, LIV. VI. CHAP. XII. 451

LES femmes ont des chemifes & des hautes-chausses (r) fort longues. Les manches de la chemife font d'une grande largeur; mais au lieu de haïk, elles portent une piéce de drap qui les couvre de la tête jusqu'aux pieds. Leurs pendans d'oreilles font plus précieux & plus grands, à proportion de leurs rirachesses. Elles ont des bagues à chaque doigt, des bracelets [de cuivre] aux jointures du bras, des chaînes [de même métal] à la cheville du pied. &

1715. Habillement de leurs fem-

d'autres ornemens (s). Un Adouar est un nombre de Tentes & de Cabanes, où les Mores habitent, quelquefois par Tribus, & quelquefois par familles. Ils les rangent or-

Village des

dinairement en cercle, l'une fort près de l'autre, en laissant dans le centre une place où leurs bestiaux & leurs animaux domestiques passent la nuit. Il y a toûjours une Sentinelle établie, pour garantir l'Habitation des surprises de l'Ennemi, ou des Voleurs, ou des Bêtes farouches. Au moindre danger, la Sentinelle donne l'allarme, qui est augmentée par l'aboyement des Chiens; & tout le Village pense aussi-tôt à se désendre. Ces Adouars sont mobiles & se transportent d'autant plus aisément que les Mores ayant peu de meubles & d'ustenciles domestiques, ils [les mettent dans des sacs faits de poil ou de

peau de Bêtes, & ] chargent en un instant tout leur équipage sur leurs Bœuss & leurs Chameaux. Ils placent leurs femmes dans des paniers, fur le dos de ces animaux. Cette vie errante n'est pas sans agrémens. Ils se procurent Hainfi de nouveaux voifins, [de nouvelles commodités] & de nouvelles perfpectives, [ce qu'on n'a pas lorsque l'on est fixé dans un même licu.] Leurs Tentes font de poil de Chameau. Elles font foûtenues par des pieux, auxquels ils ne les attachent qu'avec des courroyes de cuir. Dans le tems de la fécheresse, ils approchent leurs Camps des bords du Sénégal, pour y trouver de l'herbe & la fraîcheur de l'eau. Dans la faison des pluyes, ils se retirent vers les Côtes de la Mer, où le vent les délivre de l'importunité des Mou-

Ils changent fouvent de

H [de millet &] de maïz. [Pour l'ordinaire] ils n'ont pas d'autre boiffon que l'eau & le lait. Leur pain est de farine de millet; non que la nature leur refuse d'autres grains, puisque le froment & l'orge croissent en perfection dans le Pays; mais les changemens continuels de leur demeure leur ôtent le goût de l'agriculture. Ils se servent quelquesois de ris. Lorsqu'ils recueillent de l'orge ou du fro-

cherons. C'est à la fin de cette dernière saison qu'ils font leurs plantations

Manière dont

ment, ils l'enferment, après l'avoir fait fécher, dans des puits fort profonds ils confervent & fecs , ] qu'ils creusent dans le roc ou dans la terre. L'ouverture de ces leurs grains. trous n'a pas plus de largeur qu'il ne faut pour le passage d'un homme; mais ils s'élargiffent par degrés à proportion de leur profondeur, qui est fouvent de trente pieds. On les nomme Matamors. Le fond & les côtés font garnis de paille. Les Mores y mettent leur bled jusqu'à l'ouverture, qu'ils couvrent de bois, de planches & de paille; & par-dessus ils forment une couche de terre, fur laquelle ils fément ou plantent quelque autre grain. Le bled fe conferve fort long-terns dans ces greniers foûterrains.

LES Mores ont des moulins portatifs, dont ils fe fervent avec beaucoup Leurs ufages d'industrie. Ils nettoyent fort soigneusement leur grain pour le moudre. [& domessiques. pour

(r) Angl. des Caleçons fort longe, R. d. E. (s) Labat, Tom, L. pag. 261. & fuiv.

452

pour cet effet, ils ont toujours des tamis avec eux.] Leur pain [qui est fait 12] BRUE, fans levain ] fe cuit fous la cendre, & leur ufage est de le manger chaud. Ils 1715. font bouillir doucement leur ris dans un peu d'eau; & lorsqu'il est à demi-

cuit, ils le tirent du feu, le couvrent & le laissent ainsi comme en digestion. Dans cet état, il s'enfle, fans fe coaguler (t). [N'ayant pas l'ufage des cuillières, ] ils fe fervent de leurs doigts, pour en prendre de petites parties qu'ils jettent fort adroitement dans leur bouche. Ils ne mangent que de la main droite, parce que l'autre est réservée pour des éxercices qui ont moins de propreté. Aussi ne se lavent-ils jamais la main gauche. Leurs viandes sont coupées en petits morceaux avant qu'elles foient cuites, pour éviter la peine de servir des couteaux à table. Mais si l'on prépare des Poules ou quelque autre pièce de volaille au ris, on les coupe en quartiers; après quoi il n'est plus besoin de couteau pour les dépecer autrement, parce que l'un en prend un quartier qu'il présente à son voisin; & celui-ci tirant de son côté tandis que l'autre tire du fien, le partage est fait en un moment. Ils mangent, comme au Levant, affis à terre & les jambes croifces, autour d'un cercle de cuir rouge, ou d'une natte de palmier, fur laquelle on fert les ali-

Leurs repas. mens dans des plats de bois ou dans des bassins de cuivre. Ils mangent succesfivement leur pain & leur viande; & jamais ils ne boivent qu'à la fin du repas, lorfqu'ils quittent la table pour se laver. Les femmes ne mangent point avec les hommes. L'usage ordinaire est de manger deux fois le jour ; le matin, & vers l'entrée de la nuit. Les repas sont courts, & se sont avec un grand filence. Mais la conversation vient ensuite, du moins entre les personnes de distinction, lorsqu'on commence à fumer, à boire du cassé, ou du vin & de l'eau-de-vie, pour se procurer les amusemens que chacun peut tirer de fon rang ou de ses richesses. Les Marbuts mêmes ne se resusent pas ces plaifirs, lorfqu'ils peuvent les prendre fecrétement & fans scandale (v).

Ils n'ont pas de Médecins.

LES Mores de ces Contrées n'ont pas de Médecins. La fanté, qui est un bien commun dans leur Nation, [fur-tout pour ceux qui n'ont pas d'habitude 17 avec les Européens,] les délivre de cette servitude. S'ils sont sujets à quelques maladies, c'est à la Dissenterie & à la pleurésie, mais ils s'en guérissent eux-mêmes avec le secours des Simples. Barbot assure nettement (x) qu'ils ne font fuiets à aucune maladie, & que l'air de Zarra est si bon, qu'on y porte les Malades comme à la fource de la fanté & de la vic.

Superflition de leurs femmer.

ILS font passionnés pour leurs enfans, & sans cesse attentifs à les garantir de toutes fortes de maux. Leurs femmes font perfuadécs, comme celles d'Efpagne & de Portugal, que certaines gens ont les yeux empeftés & capables de communiquer des Maladies par leur regard. Elles ne connoissent pas d'autre reméde que les Grifgris, c'est-à-dire des amuletes composés de quelques verfets de l'Alcoran, que les Marbuts envelopent dans de petites boëtes ou de petits facs, & qu'ils vendent fort cher. Les Arabes établis en Syrie font esclavcs de la même fuperstition (y).

Les enfans mâles reçoivent la circoncision à l'âge de treize ou quatorze ans. Ils se marient ensuite, aussi-tôt qu'ils sont en état d'acheter une semme. UN

ef(t) C'est apparemment ce qu'on nomuie

(x) Description de la Guinée, pag. 534y.) Voyez le Chevalier d'Arvieux, dans fon Voyage en Palestine.

(v) Labat, uti fup. pag. 278. & fuio.

## DIFFERENTES PARTIES DE L'AFRIQUE, LIV. VI. CHAF. XII. 453

Un père qui a plutieurs filles devient bientôt riche par les Chameaux, les Chevaux . les Bœuss & les Chevres qu'il reçoit en les mariant. L'Amant convient de prix avec la famille, & doit le payer avant que fa femme lui foit délivree. S'il ne la trouve pas de fon goût lorfqu'elle arrive chez lui, il peut la

1715. Femmes qui

renvoyer; mais il perd tout ce qu'il a donné pour l'obtenir.

Lorsov'un More a rendu le dernier soupir, sa fenime, ou quelque parent de la famille met la tête à la porte de la Tente & pouffe un horrible eri. A ce fignal, toutes les femmes du voifinage se mettent à erier aussi de toute leur force; de forte qu'en un moment la nouvelle de cette mort est répandue dans l'Adouar. Tous les Habitans s'affemblent autour de la tente, où les uns jettent des cris, & les autres chantent les louanges du Mort. On s'imagineroit, aux temoignages d'un intérêt si vif, qu'ils sont tous ses narens ou ses intimes amis. Mais c'est une simple formalité; & malgré toutes ces grimaces, il n'y en a pas un qui ne foit ausli prêt à rire qu'à pleurer. Ensuite on lave le corps, on l'habille, on le transporte dans quelque lieu élevé, où l'on creuse une fosse dans laquelle on place le corps, la tête un peu élevée & le visage tourné à l'Ett. On remplit la fosse, & l'on jette dessus quantité de pierres,

Funérailles des Mores.

pour la garantir des bétes fauvages (z).

Les Marbuts font presque les seuls qui scachent fire l'Arabe. En général toute la Nation est ensevelie dans l'ignorance. Cependant il se trouve un grand nombre de particuliers qui connoillent fort bien le cours des Étoiles, & qui parlent raifonnablement fur cette matière. L'habitude qu'ils ont de vivre en pleine campagne leur donne beaucoup de facilité pour les Observations. Ils ont presque tous l'imagination fort vive & la mémoire excellente; mais leur Histoire est mélée de tant de fables, qu'il est difficile d'y rien comprendre. Leur habileté principale est pour le Commerce. Ils n'ignorent rien de ce qui appartient à leurs intérêts (a). Ils font adroits & trompeurs. Sans goût pour les arts, ils ne laiffent pas d'Aimer la mufique & la poëfic. L'Inftrument qui les amuse le plus, ressemble à nos guitarres. Ils composent des vers, qui ne paroiffent pas méprifables à ceux qui connoiffent le génie des HLangues Orientales, [dont la leur est descendue.]

Leurs sciences & leurs

LEURS armes ordinaires font la zagaye, dont ils fe fervent avec beaucoup ¿d'adresse, le sabre [ & le poignard.] On a déja remarqué que les armes à feu qu'ils reçoivent des Hollandois ne leur font pas d'un grand ufage, parce qu'ils manquent d'art pour les remettre en ordre. Leurs combats se font à che-

Hval. Ils font excellens cavaliers. [Leur adresse ne paroît pas moins dans les Pfervices qu'ils tirent de leurs Bœufs & de leurs Chameaux.] [Ils vont annuellement, pour les affaires de leur Commerce, en nombreuse Caravane, à Tom-

but, Gago, & les pays plus avancés dans le Continent (b).]

CETTE partie de l'Afrique produit des Chameaux d'une groffeur & d'une force extraordinaires. Ils ne font pas incommodés d'un poids de douze cens de plufieurs livres. On les accoutume à se mettre à genoux pour recevoir leurs charges; espèces & mais lorsqu'ils se trouvent assez charges, ils se levent d'eux mêmes, & ne leurs propriéfouffrent pas volontiers qu'on augmente leur fardeau. Il y a peu d'animaux

Chamenix

bles à l'honneur, & qu'ils reçoivent bien les (3) Labat ibid. pag. 285. & fuiv. (a) Barbot prétend au contraire qu'ils ont Etrangers. Descript. de la Guince, pag. 534le cœur libre & ouvert, qu'ils font fort fenfi-(b) Labat pag. 291. & Juit. Lll 3

auffi faciles à nourrir. Le Chameau se contente de branches d'arbres, de ronces & de joncs (c), qu'il mache à loisir. Il est capable de demeurer chargé pendant trente ou quarante jours, & d'en passer huit ou dix sans boire & sans manger (d). Sa nourriture commune est le maiz & l'avoine. Lorsqu'il est revenu de quelque long Voyage, ses Maîtres lui donnent la liberté de chercher à vivre dans les plaines, où il trouve toûjours de quoi se nourrir. Si l'herbe est fraîche, on ne lui donne de l'eau qu'une fois en trois jours. Il boit beaucoup lorfqu'il en trouve l'occasion; & loin d'aimer l'eau bien claire, il la trouble avec le pied pour la rendre bourbeufe.

LE Chameau à le col fort long, à proportion de sa tête, qui est fort petite. Il a fur le dos une bosse assez épaisse, & sous le ventre une substance caleufc, fur laquelle il fe foûtient lorfqu'il plie les jambes. Ses cuisses & fa queuë [semblables à celles de l'Ane] sont petites; mais il a les jambes longues & fermes, & le pied fourchu comme le Bœuf. La nature l'a rendu traitable & docile, fort utile aux besoins des hommes & peu incommode pour la dépenfe. Il vit longtems. Son naturel le porte à la vengeance; & s'il est maltraité fans raison par ses guides, il faisit la première occasion de leur marquer son reffentiment, par quelques coups de pieds, [ qui heureusement sont peu dan E gereux.] Il aime la mulique & le chant. La manière de lui faire hâter fa marche est de fifler ou de jouër de quelque instrument. On assure que les femelles portent leurs jeunes une année presqu'entière, & qu'elles ne s'accouplent qu'une fois en trois ans. Auffi-tôt qu'un jeune Chameau paroît au jour, les Mores lui lient les quatre pieds fous le ventre, & le couvrent d'un drap. fur les coins duquel ils mettent des pierres fort pefantes. Ils l'accoutument ainfi à recevoir les plus gros fardeaux. Le lait des Chameaux est un des principaux alimens des Mores. On mange leur chair, lorfqu'ils deviennent vieux. ou peu propres au fervice, & l'on affure que malgré sa dureté elle est saine & nourrissante. Les Mores donnent à cette espèce de Chameau le nom de Jimels ( e ).

Chameaux nommés Bechets.

Dromadaires.

ILS en ont une autre espèce qu'ils nomment (f) Bechets, mais qui est rare en Afrique, & qui ne se trouve guères hors de l'Asie. Elle est plus foible que la première, quoiqu'elle ait deux bosses sur le dos.

La troisième espèce se nomme (g) Dromadaires. Elle est plus soible encore que la feconde, & ne sert ordinairement que de monture. Mais en récompense elle est extrêmement légère à la course; sans compter qu'elle réfiste fort long-tems à la soif. Aussi les Mores en sont-ils beaucoup d'estime. Le mouvement de cet animal est si rapide, qu'il faut se ceindre la tête & les reins pour le supporter (b).

TARISTOTE & les Anciens Naturalistes ont dit que le chameau avoit l'estomac

 (c) Angl. de Chardons, qu'il. R. d. E.
 (d) Labat dit bien que ees Animaux peuvent paffer dix jours (ans boire; mais il ne (f) C'eft plutot Baft ou Bift , car Becbet fignine un Chameau en pature avec fon Poudit pas qu'ils puissent rester aussi long-tems

g (g) Barbot dit que les Mores les appellent Raguabils & Elmabaris. Au reste on verra fans manger, R. d. E. (e) Ou Jam. [Les Naturaliftes Arabes di-CPl'Histoire naturelle de ces Pays au Tome fulfent que l'inclination à la vengeance, si forte

parmi eux, vient de ce qu'ils mangent la chair (b) il faut auffi fe faire ller fur la felle, & de eet Animal.} fe couvrir la bouche pour n'être pas fuffoqué.

## DIFFERENTES PARTIES DE L'AFRIQUE, LIV. VI. CHAP. XII. 455

l'eftomac double. On remarque que les membranes de la bouche & de la langue de cet Animal sont ridées & dures, la nature l'ayant ainsi jugé-à-propos, afin qu'il pût se nourrir de ronces & de chardons. ] Les Chimistes attribuent beaucoup d'effets aux diverses parties du corps des Chameaux. Mais sa principale vertu est dans son urine, qui étant séchée & sublimée au soleil. produit le vrai sel ammoniac, drogue fort connue, & souvent contresaite par les Hollandois & les Vénitiens. Ce sel, lorsqu'il n'est point altéré, a tant de force & d'acreté, qu'étant mêlé dans l'eau forte ou dans l'efprit de nitre, BRUE. 1715.

il diffout l'or (i).

L'AUTRUCHE est le principal oiseau du même Pays. Il est si commun, qu'on en voit souvent de grandes troupes dans les déserts qui sont à l'Est du & leurs pro-Cap-Blanc, du Golphe d'Arguim, de celui de Portendic, & fur les bords de Priétés. la rivière de S. Jean. Ces oiseaux ont ordinairement six ou huit pieds de hauteur, en les prenant de la tête aux pieds; mais leur corps a peu de proportion avec leur grandeur, quoiqu'il foit affez gros, & qu'ils avent le derrière large & plat. Il femble qu'ils ne foient composés que de pieds & de col. Le plus grand avantage qu'ils reçoivent de leur taille est de voir de fort loin. Ils ont la tête fort petite, & couverte d'une forte de duvet jaune. La nature, qui est toûjours sage dans ses opérations, n'a pas cru devoir une défense plus forte à des têtes qui ont fort peu de cervelle. En effet, rien n'approche de leur stupidité : [aussi l'Ecriture Sainte en fait-elle men- Autruches ton ( k ). Les yeux de l'Autruche font [ ovales, ] fort grands, avec de longs

Autruches

fourcils (1). Les paupières supérieures sont aussi mobiles que celle de l'Homme. Elle a la vue ferme. Son bec est court, dur & pointu. Sa langue est petite & fort rude. Son col, qui est ausii long qu'on l'a déja repréfenté, est couvert de petites plumes, ou plûtôt d'un poil fort doux & comme argenté. Ses aîles font trop petites & trop foibles pour foûtenir dans l'air un corps si pesant; mais elles l'aident à courir avec une vîtesse surprenante, fur-tout avec la faveur du vent; elles lui fervent de voiles, & rien n'égale alors sa légèreté, au-lieu que si le vent est contraire, les aîles & le corps demeurent immobiles (m). Les plumes du corps sont douces. Elles reffemblent à la laine ou au coton. Celles des mâles font plus blanches, plus longues & plus épaisses que celles des femelles, dont la couleur est ordinairement grife ou d'un brun foncé. Celles du derrière, quoique de la même espèce que celles des aîles, sont plus courtes & plus noires qu'aux semelles. La queuë est tolijours blanche, du moins lorsque l'Autruche est parvenue à toute fa grandeur. Ses cuisses ressemblent beaucoup à celles de l'homme. Elles font groffes & charnues, couvertes d'une peau dure & épaiffe, ridées, d'un blanc sale qui tire sur le rouge; ses jambes longues, grosses & fortes, couvertes d'écailles depuis la jointure supérieure jusqu'aux pieds, qui font aussi fort gros & de la forme de ceux des Bœufs; mais la corne est diftinguée en articles, & même armée de griffes, qui lui servent à lever ce qu'elle veut prendre. Si quelqu'un la poursuit, elle prend des pierres qu'elle jette derrière elle avec beaucoup de force.

<sup>(</sup>i) Labat Vol. I. pag. 270. & fair. (k) Voyez Job. XXXIX. vvf. 17. (i) Angl. avec de longs cils. R. d. E.

<sup>(</sup>m) Angl. Si le vent est contraire, alorselle ferre fes alles. R. d. E.

436

Baur. 1715. Leur ficondité.

Les Autruches multiplient prodigieusement. Elles couvent leurs œus plufieurs fois l'année, & jamais elles n'en couvent moins de quinze ou feize à la fois. Ce n'est point en reposant dessus qu'elles leur rendent l'office de mères. Elles les placent au Soleil, où la chaleur les fait éclore; & les jeunes n'ont pas plutôt vû le jour qu'ils cherchent leur nourriture (n). Les œufs sont fort gros. Il s'en trouve qui pésent jusqu'à quinze livres, & qui suffisent pour raffasser fept personnes. On affure qu'ils sont de bon goût & sort nourrissans. L'écaille en est blanche, unie & fort dure, quoique d'une épaisseur médiocre. On en fait des taffes, & des ornemens pour le cabinet des curieux. Les Turcs & les Perfans les fuspendent à la voûte de leurs Mosquées [où ils fervent d'Ornement, au milieu de leurs lampes.] L'extrémité de l'aîle des Autruches est armée d'un os pointu, de la longueur d'un doigt.

Ses vertus.

LES Arabes n'estiment pas seulement l'Autruche pour ses plumes, qui sont une marchandise recherchée, mais encore pour sa chair, qui toute dure qu'elle est, passe chez eux pour un mêts délicat. Comme ils ont peu d'adresse à tirer, qu'ils font mal pourvus d'armes à feu, & qu'ils n'ont pas de chiens formes à la course, ils chassent les Autruches à cheval, en prenant soin de les pousfer tofijours à contre-vent. Lorfqu'ils s'apperçoivent qu'elles commencent à fe fatiguer, ils fondent dessus au grand galop, & les achevent à coups de fléches & de zagaves (0). L'AUTRUCHE est d'une voracité singulière. Elle dévore tout ce qu'elle

Sa voracité.

rencontre; herbe, bled, offemens d'autres animaux, jusqu'aux pierres & au fer (p). Mais les corps durs passent au travers de son corps, avec peu d'altération. D'une infinité de vertus que les Chimiftes attribuent à cet oifeau, on n'en connoît pas une affez avérée pour mériter un éloge férieux. Son principal mérite consiste dans ses plumes. Elles sont en usage dans tous les Pays de l'Europe pour les chapeaux, les dais, les cérémonies funébres, & fur-tout pour les habillemens de theâtre. En Turquie, les Janissaires s'en servent pour orner leurs bonnets. On n'estime que celles qui sont arrachées à l'oiseau tandis qu'il est vivant. Mais les Arabes en sont des amas, dans lesquels ils sont entrer indifféremment les bonnes & les mauvaises. Dans la difficulté de les distinguer, les Facteurs n'ont qu'une régle; c'est de presser le tuyau, qui doit rendre une liqueur rouge, femblable à du fang, lorsque les plumes sont d'une Autruche vive. Autrement, elles font légères, féches & fort fujettes

Ufage de fes plumes.

> (n) Elian (Liv. XIV. Chap. XV.) prétend que les Autruches aident à la fécondité de leurs œufs par leurs regards, & que les œufs font remplis de petits vers qui fervent de nourriture aux petits. [ Mals on fçait qu'il faut ferfices fortes de choics que pour lui fervir de lest

aux vers (q).

leurs plumes de fang. Voyage de Lybie, page 158. Il aioûte que les Autruches s'apprivoifent affement dans leur jeuneile. (p) Quelques uns crayent qu'elle n'avale

fier peu aux anciens Naturalites.]

(o) Jannequin affüre qu'ils ne les tuent qu'à (4) Labat, ubi fup. Tom. II. pag. 1. & fuiv.

coups de bâton, dans la crainte de fouiller



CHAPITRE

### DIFFERENTES PARTIES DE L'AFRIQUE, LIV. VI. CHAP. XIII. 457

#### COMPAGNOR ntipe di in elle diffe diffe diffe diffe diffe di in : A : diffe diffe di in di in diffe di in di in di in di 1716.

#### HAPITRE XIII.

Relation de la Découverte du Royaume de Bambuk, ou Bambouc, & de fes Mines d'or, en 1716.

ES richeffes du Royaume de Bambuk excitoient depuis long-tems toute l'ardeur des Compagnies Françoifes. Elles n'avoient pas eu de Directeur Général qui n'eût recommandé à ses Agens, d'employer tous leurs soins pour la Découverte d'un Pays, d'où venoit l'or qu'ils recevoient des Sujets du Siratik, & de ne rien négliger pour s'en ouvrir l'entrée. Les affaires du Commerce François, qui avoient reçu tant d'altération par la mauvaise conduite d'une grande partie de ses Officiers, avoient besoin d'un secours si puisfant pour se rétablir.

CETTE découverte étoit réfervée à la Compagnie de 1606, & Brue fut . Premières le premier Directeur qui se procura les éclaircissemens nécessaires pour re- tentatives monter jusqu'à la source des trésors que les Négres apportoient au Sénégal pour la déconverte de Bam-& fur les bords de la Gambra. Il avoit vû quelquefois julqu'à quatre cens marcs buk. (a) d'or entre les mains des Mandingos. C'étoit pour approfondir cet important secret qu'il avoit fait le voyage du Royaume de Galam, & qu'il avoit entrepris d'y établir plusieurs Comptoirs. Il vouloit s'avancer par degrés vers le Pays qui mérite justement le nom de terre d'or (b), puisqu'outre les rivières, il s'y trouve plusieurs Cantons qui portent ce précieux métal en

abondance.

CE n'étoit pas une entreprise aisée. Les Mandingos du Royaume de Galam, & les Sarakolez, qui font les Habitans naturels du Pays, [& qui trafiquent à Bambuk, ] comprenoient également qu'il n'étoit pas de leur intérêt d'introduire des Étrangers, dont le premier soin seroit de faire tourner un si riche commerce à leur avantage, & qui ne s'établiroient peut-être dans le Pays que pour les en chasser. Ils consentoient volontiers à partager avec les François le commerce de leur propre Pays : mais ils ne vouloient pas les recevoir pour Associés dans celui de Bambuk & des autres Pays à l'Est. En un mot, leur jalousie allant jusqu'à leur faire exclure les Sujets du Siratik, leurs voifins, leurs pareils en couleur & leurs frères en religion, il étoit aifé de s'imaginer qu'ils admettroient bien moins les Européens, dont ils connoiffoient le génie entreprenant & l'humeur audacieuse.

D'AILLEURS les Peuples de Bambuk n'ignoroient pas les avantages de leur Autres oblia-Pays. L'expérience leur avoit fait connoître depuis long-tems combien les cles, hommes de toutes fortes de Nations & de caractères étoient passionnés pour le précieux métal qu'il renfermoit dans son sein, & quelle ardeur ils auroient eue à s'en rendre maîtres, s'ils avoient trouvé de la facilité dans les circonftances. Par cette raifon ils n'y recevoient aucun Etranger, fous quelque pré-

INTRO-

Obstacle de la part des Mandingos.

a) Le marc est de huit onces. (b) Voyez Labat, Afrique Occid. Tom. IV. pag. 1. & fuit. III. Part.

1716.

COMPAGNON. texte qu'il se présentat, à la reserve d'un petit nombre de Négocians qui leur apportoient les commodités que la nature a refusées à leur climat; de forte que si l'on excepte les occasions du Commerce, personne ne pouvoit se vanter d'avoir pénétré dans le Royaume de Bambuk. Ceux qui l'avoient tenté avoient payé leur curiofité bien cher, & l'on ne connoissoit pas de Voyageurs qui fussent revenus pour en faire le récit.

Préparatifs du Directeur François pour les vaincre.

CEPENDANT la Compagnie Françoise, qui n'entreprenoit rien qu'avec prudence, n'étoit pas disposée à risquer ses peines & son argent, sans être bien füre que l'or dont les Mandingos & les Sarakolez faisoient un si riche trafic [avec les Fûlis, les Anglois & les François] venoit réellement de Bambuk. & n'étoit pas peut-être apporté de quelque Région beaucoup plus éloignée. Il falloit commencer par faire découvrir non-feulement les lieux, mais encore la quantité de métal qui s'y trouvoit; chercher le moyen d'y former des Etablissemens; s'en rendre maître, s'il étoit possible, autant du moins qu'il étoit nécessaire pour empêcher que les trésors du Pays ne passassent dans d'autres mains; projet dont l'éxécution n'avoit pas moins de difficultés que de dangers.

Difficultés qui l'arrêtent.

La première démarche & la plus indispensable étoit de s'établir d'abord dans le Royaume de Galam. Brue se l'étoit proposé dès l'année 1698, près d'un lieu nommé Dramanet, où il avoit tracé le plan d'un Fort. Il avoit eu le même dessein dans l'Isle de Kaygnu, près des Cataractes de Felu : & cette double entreprise auroit réussi, particulièrement la première, s'il eut été libre alors de fuivre ses vûes, & s'il avoit eu le nombre d'hommes & les matériaux nécessaires. Mais il lui falloit le consentement de la Compagnie, qui toute prévenue qu'elle étoit par les informations qu'il avoit pris foin de lui envoyer, marquoit tant de lenteur dans ses délibérations, que le renfort d'hommes & les autres secours qu'il lui demandoit n'arrivérent point au Sénégal a-

vant le milieu de l'année 1700.

LES foins du Directeur s'étoient bornés dans cet intervalle à cultiver le commerce de Galam, autant qu'il l'avoit pû avec la petite quantité de marchandifes qu'il recevoit de France. Il n'avoit pas cessé d'y envoyer des Barques dans la faison. Ses présens & ses promesses lui avoient fait obtenir l'amitié des Princes [& des Grands] du Pays. Il s'étoit affüré de leur protections pour les Etablissemens qu'il-méditoit; & dans leur faveur qu'il avoit acquise à leur Cour, il crut avoir trouvé l'occasion d'envoyer un de ses Facteurs à Bambuk, & d'approfondir enfin la fituation & les richesses de cette Con-

A quotil s'étoit réduit pendant deux

If employe le Frère Apollinaire. Caractère de ce Religicux.

ENTRE les François qu'il avoit laissés à Dramanet, il faisoit beaucoup de fond fur l'intelligence & l'habileté d'un Frère Augustin , nommé Apollinaire , Chirurgien de profession, qui avoit servi la Compagnie dans cette qualité, avant que d'embrasser l'état Religieux , & qui étoit rentré depuis à son service. Comme il joignoit des mœurs fort réglées aux qualités de l'esprit, il

y avoit beaucoup d'apparence que la confidération même qu'il s'étoit acquise parmi les Negres serviroit à lui ouvrir un passage libre dans leur Pays, & le feroit recevoir fans défiance [ fous la conduite des Mandingos qui rendroient témoignage à fon caractère. Il rapporta long-tems ses soins à ce grand projet.] Mais les Mandingos eurent l'adresse d'éluder toutes ses offres. Il fut obligé de réduire ses observations au Royaume de Galam; ou, s'il les étendit

#### DIFFERENTES PARTIES DE L'AFRIQUE, LIV. VI. CHAT. XIII. 450

tendit au-delà, ce ne fut que dans une partie de celui de Kaffon, environ Compagnon. quatre lieuës au-deffous de la Cataracte de Govina. Les Négres du Pays lui refuserent constamment la liberté de pénétrer plus loin, sous prétexte de leurs guerres, qui ne leur permettoient, ni de lui servir de guides, ni de lui accor-

1716. Ses entrepri-

der le passage (c). CEPENDANT il fut plus heureux du côté de la rivière Falemé, qu'il remonta jusqu'à la chaîne de rocs qui est vis-à-vis de Kuygnura. Il y mit dans les interêts de la Compagnie, le Seigneur de ce Village, & l'attacha par des liens si forts, que les François ont tiré des fruits constans de son amitié. Brue avoit laissé au Frère Apollinaire un affortiment de marchandises pour le Commerce. Il l'avoit recommandé particulièrement au Chef des Marbuts de Dramanet qui ne se relâcha point de son zéle dans toutes les occasions de lui rendre service. Ce sut sous sa protection que Frère Apollinaire se procura une maifon à Dramanet, & qu'en vendant ses marchandises, il acquit beaucoup de lumières fur tout ce qui regarde la fituation & le commerce du Pays, Mais il n'exécuta rien de plus dans le cours d'une année; & rassemblant toutes ses connoiffances, il en fit un Mémoire daté le 8 d'Octobre 1699, qu'il prit foin d'envoyer à la Compagnie. Il en reçut de nouvelles instructions, & diverses demandes auxquelles on le pressoie de répondre. Comme il n'excelloit pas dans l'art d'écrire, il crut qu'il lui feroit plus facile de faire le voyage de France que de fatisfaire par fes lettres aux questions de la Compagnie. Dans cette réfolution, il arriva au Fort Saint-Louis le 16 de Septembre 1700. Deux mois après, il s'embarqua pour l'Europe, avec des Lettres du Directeur Général, qui rendoient témoignage à son mérite, & qui exhortoient la Compagnie, non-feulement à le récompenser avec distinction, mais à le retenir à fon fervice dans quelque poste honorable.

Compte qu'il en rend à la Compagnie,

Il retourne

BRUE avoit abandonné le dessein du Fort dont il avoit tracé le plan à Dramanet; ou du moins, en ayant différé l'éxécution jusqu'à l'arrivée des fecours de France, il commençoit à désespérer de cette entreprise, depuis deux ans d'une attente inutile; lorsqu'en 1700, il recut par les Vaisseaux de la Compagnie, ce qu'il n'avoit pas cessé de demander avec des instances continuelles. Il dépêcha auflitôt un Facteur à Dramanet pour commencer le Fort. Mais cet Officier eut la présomption de changer le terrain que le Général avoit marqué. Sous prétexte d'en prendre un plus commode pour charger & décharger les marchandifes, il bâtit si près de la rivière, qu'à la première net, Inondation le Fort fut emporté par la violence des flots, avec une perte considérable pour la Compagnie. Cette disgrace chagrina d'autant plus le Gé- ses vues. néral, qu'elle rompoit toutes ses mesures. Cependant il se hâta de la réparer par de nouveaux ordres. Comme la quantité des marchandifes augmentoit à mesure que le Commerce acqueroit plus d'étendue, il sit prendre un lieu plus élevé, & donner aussi plus d'élévation aux édifices (d), pour mettre d'abord à couvert les biens de la Compagnie. L'enclos fut environné d'une bonne terraffe, fur laquelle on plaça quelques piéces de canon. Brue se disposoit à

fin bàtir un Fort à Drama-

On fult mal

<sup>(</sup>c) Labat ibid. pag. 6. & fain. (d) Angl. & il y construist des logemens, R. d. E.

I 7 I 6.
Il oft rappellé

s'y rendre, pour achever d'en faire un Fort régulier. Mais, contre son attente, il fut rappellé en France le 12 d'Avril 1702 (1).

Indi rappelle

Styra nx 'les informations des Mandingos, la rivière de Falemé fépars

Gambra paroiffent fouvent, foit par eux-mêmes, foit par les Négres libres,

Ampois, ou de Fafecurs. Ils fe rendent dans ce lieu par la rivière de Cambra, qui eft

Leva Acms; ou de de Fafecurs. Ils fe rendent dans ce lieu par la rivière de Cambra, qui eft

De peranche (7) du Sénégal, man siqui n'eft pas navigable au-dellis de Ba-

Anglois, ou leurs Agens, qui s'approchent des Etabliffemens François.

Rivière de Falemé. rakotta, parce qu'une chaîne de rocs dont elle est traversée y forme une de ces chûtes d'eau qu'on a nommées Cataractes. Les Gromettes, & quelquefois même un Capitaine Anglois nommé Agis (g), laissant leurs Barques à Barakotta, venojent avec une fatigue incroyable julqu'a Kaygnura. Ils étojent obligés de faire à pied une route auffi dangereuse que difficile, sans ôser prendre à l'Est de Falemé, parce que les Négres y sont si défians qu'ils ne permettent à personne l'accès de seur Pays. Cette rivière de Falemé (b), après un cours dont la longueur n'est pas encore bien connue, vient se rendre dans la rivière du Sénégal à Dughiuma. Elle forme une grande Isle nommée Babadegu, qui renferme les Contrées de Bambuk, de Makanna, de Jaka, & de Gadda, partie des Royaumes de Galam & de Kasson, avec divers autres Pays à l'Est, dont les Européens n'ont point acquis la connoissance. On n'y a trouvé jusqu'à présent qu'une chaîne de Rocs, près de Kaygnura; mais c'est assez pour y rendre la navigation impossible, dans tout autre tems du moins que celui des pluves. [Son lit est étroit &] ses eaux sont fort ra-17pides, avec beaucoup moins de profondeur que celles du Sénégal. Ses débordemens arrivent dans la même faison. Les lieux mêmes où elle est navigable sont d'un accès si difficile, par (i) la hauteur des rives qui sont en même tems escarpées & couvertes d'arbres ou de grandes bornes, qu'on n'y peut faire passer ni hommes ni animaux pour tirer les Barques. On ne va pas plus aifément à la voile, parce que les arbres coupent fans ceffe le vent. [de forte qu'il faut continuellement aller à la rame.] Cependant il se trouve sur les bords, quantité de Villages qui communiquent l'un à l'autre par des routes, & dont l'accès est fort aife par terre (k).

Les François attaqués à Dramanet dans leur Fort de Saint Jofeph.

Le départ du Directeur Général l'ayant empéché de former à Kayguu l'Etabliffement qu'i s'éctoir propolé, devint fatal à celui de Dramanet. Les Marbuts Mandingos fe repentirent bientôt d'avoir repu les François. Ilsne fecrurent pas obligés, dans l'abfence du Général, d'obferver le Traité d'Alliance qu'ils avoient avec lui. On ignore fi ce changement vint de la diminution du

(G(e) Labat ibid, pag. 11. & fuiv. De L'life,. dans fon Afrique Françoife, appelle ce Fort Montarly.
(f) On fuit ici l'Auteur, quoique cette fup-

(f) On fuit ici l'Auteur, quoique cette supposition ait déja été combattue dans un article précédent, & qu'elle paroisse détruite dans le Fome suivant.

(g) Il en a été parlé ti-devant. (b) Cet endroit n'est pas sans difficulté, car

dans la fuppolition de l'Auteur, il paroit ici que

la Gambra fe sépare du Séoégal au dessous de Barakota; mais û cela est, comment la Paleet, qui fort de cette réviere ment de la rétaiges peut de la réviere de constant de la réviere de la raviere de la réviere de la réviere de la raviere de serviere de la raviere de la raviere de la raviere de serviere de la raviere de serviere de la raviere de la ravi

(k) Labat Tom. IV. pag. 20. & ∫isiv.

## DIFFERENTES PARTIES DE L'AFRIQUE, LIV. VI. CHAP. XIII. 461

Commerce ou des artifices des Anglois, qui infinuèrent aux Négres que la COMPAGNON. Compagnie Francoife n'avoit poussé si loin ses découvertes que pour leur im-

poser la loi, & remonter jusqu'à la source de l'or (1). [Quoiqu'il en soit, les Marbuts ajoutèrent foi à ce que leur disoient les Guinéas & autres Marchands qui vont en Caravane; que les François étoient dangereux, s'infinuant dans l'esprit des autres par des promesses & par des présens; mais que quand une fois ils seroient établis, ils leveroient le masque, & réduiroient, toute la Nation à l'Esclavage.] Ces discours furent soûtenus par une lettre qu'on prétendoit avoir reçu de Sale, & qui portoit que les François devoient se joindre Negres par dile Pays. Austi le Fort de Dramanet, qu'ils avoient nommé Saint-Joseph, fut-

1716.

On les rend odicux aux

aux Mores de Maroc, pour conquérir une partie de l'Afrique, réduire à vers artifices. l'esclavage tous les Négres qui étoient en état de porter les armes, & forcer le reste de travailler aux Mines. C'étoit assez pour soûlever contre eux tout il affiégé par une multitude de Négres, avant que le Commandant pût s'en défier. Malheureusement il venoit d'abattre une partie de son enclos, dans la vûe de l'élargir; & le canon du Fort ayant été démonté, la Garnison se trouvoit exposée aux fléches empoisonnées des Assiégeans, qui ne cessoient d'en lancer jour & nuit. Les l'acteurs & quelques Soldats employés par la Compagnie, se désendirent pendant plusieurs jours avec un courage extrême, & dent vaillamtuérent beaucoup de monde à l'ennemi. Mais ces Barbares, irrités par leur perte, n'en furent que plus ardens à presser le Siège. Ils y employèrent une habileté qui n'est ordinairement que le fruit de l'expérience, s'avançant la nuit à couvert de leurs fascines, & paroissant se proposer de brûler le Fort. A la vérité leurs efforts eurent si peu de succès, qu'ils ne tuèrent [ni ne blesserent] pas un homme aux Affiégés. Mais la fatigue de tant de jours & de nuits paf-

fés fous les armes, & la diminution de la poudre & des vivres, forcèrent enfin le Commandant de faire quelques propositions d'accommodement. [ Les Ennemis ayant perdu plusieurs de leurs Chefs,] Elles furent si mal reçues que perdant toute espérance, il prit le parti de profiter des ténébres pour descen-

dre dans une Barque qui étoit fous le Fort, avec ses gens, le reste de ses munitions & fes meilleures marchandifes. Il mit le feu à tout ce qu'il laissoit derrière lui; & s'abandonnant au cours de la rivière, le 22 Décembre 1702, il ne pensa qu'à retourner droit au Fort Saint-Louis. [ C'est ainsi que les Francois perdirent le riche Commerce de ce Pays pour cinq ou fix ans. ]

Les Négres ne perdirent pas la Barque de vûe. Ils s'obstinérent à la suivre au long de la rivière, dans l'espérance que l'eau lui manquant au milieu donner leur du Canal, elle feroit forcée, dans quelque endroit, de s'approcher des rives. Forc. Mais les François aimèrent mieux s'exposer à toute autre sorte de danger ; ce qui n'empêcha point que lorsqu'ils rencontroient des Basses ou des Bancs de fable, ils ne se vissent dans la nécessité de s'avancer quelquesois à la portée

Siratik.

Ils font for-

des fléches. Ils ne fortirent de cet embarras qu'en arrivant dans les Etats du APRÈS ce fâcheux événement, les Affaires de la Compagnie tombérent dans une langueur qui fit différer le rétabliffement du Fort Saint-Joseph jusqu'à l'an-

(1) Angl. qui n'eurent pas de peine à con-cevoir, que si les François formolent des Eta-Commerce de l'or. R. d. E. bliffemens de ce côté, ils feroient abfolument

Mmm 3

#### VOYAGES DES FRANÇOIS EN 462

1716. Mort confécutive de teurs Fran-

cois.

COMPAGNON. née 1710, lorsque le Sieur Mustellier, premier Directeur de la cinquième Compagnie, & le dix-neuvième depuis la concession du Sénégal [ & des Côtest] d'Afrique,] arriva au Fort Saint-Louis dans le cours du mois de May. Il en partit l'année suivante, dans le dessein de relever le Comptoir de Dramanet; mais la mort l'arrêta dans ce voyage, le 15 du mois d'Août, à Tuabo deux Direcfur le Sénégal.

IL eut pour Successeur le Sieur de Richebourg, Commandant de Gorée. qui ne posseda gueres plus long-tems le même Office. Le 2 de May 1713, ayant voulu passer la barre du Sénégal, il eut le malheur de se noyer avec quelques Matelots [après avoir jouï de fon emploi un peu plus d'un an & de 130 mi ; Il avoit cependant, ] établi un Comptoir & bâti un Fort dans le Royaume de Galam, une lieuë au-dessous de Dramanet, dans un lieu nommé (m) Mankanet. La fituation en est agréable & l'air excellent. L'ancrage pour les Barques est sur & commode, au pied d'une petite éminence, & défendu par l'artillerie & la mousqueterie du Fort. [Le Sr. Richebourg cherchoit à ne donner aucun ombrage pour ce qui regarde le Commerce aux Mandingos de Dramanet, jusqu'à ce que le Fort sût achevé: car quoique intéresses sur cet article, ils en usent plus honnétement que les Sarakolez, qui sont cependant moins puiffans qu'eux. 7

Brue renouvelle fes efforts pour le Commerce. Forts qu'il bà-Entreprife du Sieur Com-

pagnon.

BRUE renvoyé au Fort Saint-Louis dans le cours du mois d'Avril 1714, s'attacha beaucoup à remettre le commerce de Galam dans un état florissant. Il fit achever le l'ort de Mankanet, fous l'ancien nom de Saint-Joseph, & dans le même tems il en éleva un à Kaygnura, qu'il nomma Fort de Saint-Pierre (n). Des commencemens si favorables sembloient lui promettre beaucoup de succès; mais il ne voyoit réussir qu'une partie de ses espérances, par la vente des marchandises qu'il envoyoit dans ses Comptoirs; sans aucun moyen de participer à des richesses beaucoup plus considérables, qu'il ne pouvoit se promettre qu'en les allant chercher à seur source & en empéchant par là que d'autres ne les partageassent avec lui.] Il falloit, comme on l'a déja fait remarquer, avoir acquis une parfaite connoissance du Pays & de ses Mines. Brue en avoit proposé l'entreprise à plusieurs de ses Facteurs. Il avoit joint des offres fort avantageuses à ses propositions. Quelques-uns s'y étoient engagés par des promesses formelles. Mais ils s'étoient crus tous en droit de les rétracter, lorsqu'ils avoient appris de quels dangers les Blancs étoient menacés à l'entrée du Royaume de Bambuk, où la jalousie des Négres n'épargnoit rien pour éloigner les Etrangers.

Un Facteur, nommé (0) le Sieur Compagnon (2), qu'on a vû depuis Architecte à Paris, fut le seul qui ôsa risquer tous les périls d'une si grande en-

(m) Les Auteurs François mettent Macanet, mais on trouve dans tous les autres & dans la Carte Mankanet. CF(n) Voyez Labat Vol. IV. pag. 22. 89

(0) L'autorité de Labat m'ayant paru trop foible pour établir la vérité d'une Relation fi merveilleufe, le me fuls adressé à MM, de Prèmenil & David, actuellement Directeurs de la Compagnie des Indes, & chargés particulièrement des Affaires du Sénégal. Ils m'ont garanti toute l'histoire du Sieur Compagnon. R. d. T.

(p) Dans les Voyages du Chevalier Des Marchais, Tom. L pag. 125 publiés par Labat, ce Facteur est nommé Compagrion. On trouve dans cet endroit l'histoire d'une Lionne à laquelle il avoit fauvé la vie, & qui lul en témoigna sa reconnoissance, en le suivant par-tout comme un Chien. Il en fera parle dans la fuite.

treprife.

on. les récompenses II a eues pour les faigues. & abat donne à ce sujetun coup de dent -les dangers auxqueis II s'ett exposé.



## DIFFERENTES PARTIES DE L'AFRIQUE, LIV. VI. CHAP. XIII. 463

treprife. Il s'étoit fourni de toutes les marchandifes qu'il avoit crû convena- COMPAGNOM. bles au Pays, & de présens pour les Farims ou les Chefs de Village qui pouvoient favoriser son dessein par leur protection. Toutes ses mesures furent prises avec tant d'habileté, qu'ayant réussi avec autant de bonheur, il fut le premier Européen qui pénétra dans cette rédoutable Contrée, & qui acquit affez de connoissance des lieux pour y retourner plusieurs fois.

1716.

La Carte qu'on ne manquera pas de joindre à ce Chapitre, est de sa propre composition. Après y avoir tracé les différentes routes qu'il avoit suivies dans ses divers Voyages, il a pris soin de les corriger ensuite & de rectifier la pofition, & les distances des Places, sur le Recueil général de ses propres obfervations.

Son premier Voyage fut du Fort Saint-Joseph (q), en droite ligne, juf-qu'à celui de Saint-Pierre sur la rivière de Falemé. Il en sit un second, en sui-fait au Royauvant la rive Est de cette rivière depuis Onneka jusqu'à Naye. Dans le troisième il travería le Pays depuis Bahiakolam fur le Sénégal, juíqu'a Netteko & Tamba Aura, lieux qui font au centre de Bambuk & voifins des Mines les plus riches, Ainfi, dans l'espace d'un an & demi qu'il mit à voyager dans ce Royaume, il le visita de tant de côtés différens, qu'il paroît n'avoir laissé aucun endroit à parcourir. Il porta ses observations sur tous les objets qui se présentèrent dans sa route, avec l'éxactitude dont son génie le rendoit capable; autant pour satisfaire sa curiosité, que pour répondre aux espérances de la Compagnie qui l'employoit, [& mériter les grandes récompenses qu'on lui avoit

promifes (r).] La sagesse de sa conduite & ses présens lui gagnèrent aisément l'estime du Farim de Kaygnure, qui le prit moins pour un Agent de la Compagnie, Hque pour un [Artiste] curieux, dont le but étoit de s'instruire [d'un Pays dont il avoit tant entendu parler.] Il le fit conduire par son propre fils jufqu'à Sambanura, dans le Royaume de Kontu. On y fut extrémement surpris de voir un Blanc. Mais on ne le sut pas moins de la hardiesse de cet Etran-

ger, & les Négres l'auroient fort mal reçu s'il n'avoit eu pour guide le fils du Farim de Kaygnure. Tout étoit à craindre de la part d'un Peuple si jaloux

Il doit fee

de son or. Les plus passionnés proposerent de lui ôter la vie. D'autres plus modérés voulurent qu'il fut renvoyé sans lui laisser le tems d'observer le Pays. CEPENDANT le Farim de la Ville, follicité par le Fils de fon Ami, & peutêtre gagné par les présens de Compagnon, trouva le moyen de persuader à fes Sujets que leurs allarmes étoient sans fondement. Il les assura que ce Blanc étoit un honnête-homme, qui venoit leur propofer un Commerce avantageux, qu'il trouve à & qui pouvoit leur fournir d'excellentes marchandises à meilleur marché que les Négocians Mores ou Négres, auxquels ils permettoient l'entrée de leur Pays. Ces raisons, soutenues de quelques présens, qui furent répandus à propos entre les principaux Habitans & leurs femmes, produisirent un changement merveilleux. La défiance parut se changer en affection. Le Peu-

**Obflacles** 

(q) Labat Tom. II. pag. 122 donne pour latitude à ce Fort, 12 degrés 34 minutes. Il femble que c'est une erreur pour 14 degrés 34 minutes. Auffi ne dit il pas qu'il l'ait appris par

à la Compagnie. Il dit que comme ce Voyageur est plein de vie, il n'y a personne plus en état que lui, de nous apprendre s'il a lieu d'être content de fon Voyage, & quelles récompenses il a eucs pour les fatigues. Q(r) Labat donne à ce sujet un coup de dent des dangers auxqueis il s'est exposé,

#### 464 VOYAGES DES FRANÇOIS EN

1716.

COMPAGNON. ple accourut en foule pour admirer les armes & l'habillement de l'Etranger. On lui trouva du fens & de bonnes qualités. Comme il s'accommodoit à leurs manières, il s'infinua si heureusement dans leur estime, qu'il se vit bientôt autant d'amis qu'il avoit eu d'abord d'ennemis & de perfécuteurs. On lui répétoit de toutes parts: " Nous remercions le Ciel de vous avoir conduit ici. " Nous fouhaitons qu'il ne vous arrive aucun mal (s). "

Ils redonblent à mesure qu'il avance.

COMPAGNON auroit remercié la fortune, s'il n'avoit pas eu d'autre obstacle à furmonter. Mais il devoit s'attendre aux mêmes difficultés dans chaque Ville qu'il avoit à traverser. A la vérité, il n'oublia pas de se faire accompagner, dans toute la fuite de fes Voyages, par quelques Habitans du Pavs qui lui avoient paru fort attachés à fes intérêts. Cependant les jaloufies & les dangers renaissoient à chaque pas. Il fut obligé de répondre à mille questions ennuyeuses, d'essuyer des observations sort génantes; & sans l'amorce de ses présens, il auroit désespéré plus d'une sois de pouvoir pénétrer plus loin. Dans ce Pays, comme dans le reste du monde, c'est le plus sur moyen de donner de la force & du poids aux argumens. Il trouva néanmoins plufieurs Villes, où les préfens joints aux raifons furent trop foibles pour diffiper la crainte & la défiance. Si les Habitans paroiffoient disposés à ménager sa vie, ils n'en refusoient pas moins de le laisser toucher à la terre de leurs Mines. En vain leur offroit-il de l'acheter au prix qu'ils y voudrojent mettre, en les affirant par lui-même & par ses guides qu'il n'avoit pas d'autre motif que sa curiosité, & que son dessein étoit d'en faire des casfots ou des têtes de pipes. Après avoir écouté ses raisons, ils lui déclaroient que jamais il ne leur feroit croire qu'un homme pût voyager si loin par un motif fi léger. Ils lui foûtenoient qu'il étoit venu dans quelque mauvaife intention; celle peut-être de voler leur or, ou de conquérir leur Pays après l'avoir reconnu; & la conclusion ordinaire étoit de le renvoyer sur le champ, ou de le tuer, pour ôter aux Blancs la penfée de fuivre fon éxemple.

Danger oh fa vie cft expolée.

> Fermeté de Compagnon.

La fermeté de Compagnon servoit souvent à le tirer des plus dange A reux embarras. ] Etant à Torako, il envoya un de ses guides à Silabali, pour lui apporter du gbingan, ou de la terre derée, & pour inviter le Peuple à lui vendre ses cassots, qu'il promettoit de payer libéralement. Son messager fut mal recu. Non-seulement on rejetta ses demandes, mais il sut chasse brutalement, avec ordre de dire au Farim de Torako, qu'il falloit être foi pour ouvrir l'entrée de ses terres à un Blanc, dont l'unique intention étoit de voler le Pays, après y avoir fait ses observations (1). Cette réponse sut rendue à Compagnon dans la présence du Farim ; mais sans se déconcerter , il répliqua que le Farim de Silabali devoit être lui-même un fol, pour s'effrayer de l'arrivée d'un Blanc dans fon Pays, & pour refuser de vendre quelques morceaux d'une terre dont il avoit beaucoup plus qu'il n'en pouvoit jamais employer. Après ce discours, il paya le Négre avcc autant de libéralité que s'il eut réuffi dans fa commission.

CETTE

(1) Labat, Afrique Occidentale. Tom. IV. pag. 30. & fuiv. (1) Tous ces gens raifonnent fort bien avant

d'être corrompus par des présens; & lorsque

le Farim de Torako n'en avoit encore recu aucun, il avoit des idées auffi justes sur le Voyage de Compagnon, que celui de Silabali.

#### DIFFERENTES PARTIES DE L'AFRIQUE, LIV. VI. CHAP. XIII. 465

CETTE humeur généreuse sit tant d'impression sur les Habitans du Pays, qu'elle devint le fujet de tous les entretiens. Un autre Négre offrit à Compagnon de lui aller chercher de la terre pendant la nuit. Mais comme la politique du Facteur François le portoit toûjours à cacher fes vûes, il reçut cette offre avec beaucoup d'indifférence, en se contentant de répondre que lorfou il feroit mieux connu, on ne feroit pas difficulté de lui vendre de la terre & des caffots.

COMPAGNOS. 1716. Effet qu'elle produit fur les

It parvint ainsi à s'en voir apporter plus qu'il n'en desiroit. Les Farims, & le Peuple même, prirent par degrés tant de confidération pour lui, qu'ils lui rendirent des présens pour les siens, & qu'à la fin ils lui accorderent la liberté de choifir lui-même la terre qui lui plaifoit le plus, & d'en faire autant de cassots qu'il desiroit. Brue, qui continuoit de commander au Fort Saint-Louïs, envoya (t) de ces caffots à la Compagnie, avec des effais de toutes les Mines, par le Vaisseau la Victoire, qui partit du Sénégal le 28 Juillet 1716 (x).

Mines de Rambuk & leur richeffe.

Les Mines qui furent ouvertes en 1716 font marquées de plufieurs petites croix dans la Carte. Ce font celles où les Négres du Pays travaillent habituellement. La plûpart produifent de l'Or en fi grande abondance, qu'il n'est pas besoin de creuser. On grate la superficie du terrain. On met la terre dans un vase, & l'ayant démélée avec de l'eau, il suffit de pancher doucement le vase pour en faire fortir les parties terrestres, qui laissent au fond, de l'or en poudre, & quelquefois en affez gros grains. Compagnon fit lui-même l'expérience de cette méthode. Mais il remarqua que les Négres s'arrêtant ainsi à l'extrémité des rameaux d'une Mine, ne parviennent iamais aux principales veines. A la vérité ces rameaux mêmes sont fort riches, & l'or en est si pur, qu'on n'y trouve aucun mélange de marcassite ni d'autres fubstances minérales. Il n'a pas besoin d'être fondu, & tel qu'il fort de la Mine, il peut être mis en œuvre. La terre qui le produit ne demande pas non plus beaucoup de travail. C'est ordinairement une sorte d'argile de différentes couleurs, mêlée de veines de fable ou de gravier; de forte que dix hommes font plus ici que cent dans les plus riches Mines du Pérou & du Bréfil.

Maniere dont les Négres y travail-

Les Négres du Pays n'ont aucune notion des différences de la terre, ni la moindre régle pour distinguer celle qui produit de l'or d'avec celle qui n'en produit pas. Ils scavent en général que leur Pays en contient beaucoup, & qu'à proportion que le fol est plus scc & plus stérile, il produit plus d'or. Ils gratent la terre indifféremment dans toutes fortes de lieux; & quand le hazard leur fait rencontrer une certaine quantité de métal, ils continuent de travailler dans le même endroit jufqu'à ce qu'ils le voyent diminuer ou difparoître entièrement. Alors ils tournent leur travail d'un autre côté. Ils font perfuades que l'or est un être malin, qui se plaît à tourmenter ceux qui l'aiment, & qui par cette raifon change fouvent de domicile. Aussi, quand après avoir remué quelques poignées de terre ils ne trouvent rien qui réponde à leurs espérances, ils se disent l'un à l'autre, sans aucune plain-

(v) On trouve de ces Caffots à Paris dans (x) Labat ubi fup. pag. 35. & fuit. & pluticurs Cabinets.

III. Part.

Nnn

## VOYAGES DES FRANÇOIS EN

1716.

COMPAGNON. te: il est parti. Ensuite ils vont chercher plus de bonheur dans un autre

L'industrie leur manque.

SI la Mine est fort riche, & que sans beaucoup de travail ils soient satisfaits du produit, ils s'y arrêtent & creusent quelquesois jusqu'à six, sept, ou huit. pieds de profondeur. Mais ils ne vont pas plus loin; non qu'ils craignent que le métal vienne à manquer, car ils déclarent au contraire que plus ils pénétrent, plus ils le trouvent en abondance; mais parce qu'ils ignorent la manière de faire des échelles, & qu'ils n'ont point assez d'industrie pour foûtenir la terre & pour empêcher qu'elle ne s'écroule. Ils ont seulement l'usage de tailler des degrés pour y descendre, ce qui prend beaucoup d'espace, & n'empêche pas la terre de tomber, sur-tout dans la saison des pluyes, quiest ordinairement celle de leur travail, parce qu'ils ont besoin d'eau pour séparer l'or. Lorsqu'ils s'apperçoivent que la terre menace ruine, ils quittent le trou qu'ils ont ouvert pour en commencer un autre, qu'ils abandonnent de même après l'avoir conduit à la même profondeur. On conçoit qu'avec fi peu d'industrie, non-seulement ils ne tirent qu'une petite partie de l'or qui est dans la Mine, mais qu'ils ne recueillent même qu'imparfaitement celui qu'ils ont tiré; car ils ne s'arrêtent qu'aux parties fensibles qui demeurent au fond du vase, tandis qu'il en sort avec l'eau & la terre une infinité de Dépendance particules qui feroient bientôt la fortune d'un Européen.

CEPENDANT les Habitans de cette riche Contrée n'one pas la liberté

où ils font ture des Mincs.

pour l'ouver- d'ouvrir en tous tems la terre, ni de chercher des Mines quand il leur plaît. Ce choix dépend de l'autorité de leurs Farims ou des Chefs de leurs Villages. Ces Seigneurs font publicr dans certaines occasions, soit en faveur du Public. foit pour leur intérêt particulier, que la Mine sera ouverte un certain jour. Ceux qui ont besoin d'or se rendent au lieu marqué, & commencent le travail. Les uns creusent la terre, d'autres la transportent; d'autres apportent de l'eau, & d'autres lavent le minéral. Le Farim & les principaux Négres gardent l'or qui est nettoyé, & prennent garde que les Ouvriers n'en détournent quelque partie, [ce qu'ils font affez fouvent.] Après le travail, il est partagé; c'est-à-dire, que le Farim commence par se mettre en possession de fon lot, qui est ordinairement la moitié, à laquelle il joint, par un ancien droit, tous les grains qui surpassent une certaine grosseur. L'ouvrage dure aussi long-tems qu'il le juge a-propos; & lorsqu'il est fini, personne n'a la hardiesse de toucher aux Mines. Ces interruptions font la scule cause que l'or n'est point apporté régulièrement dans les mêmes saisons; car si les Négres avoient toûjours la liberté de travailler, leur paresse céderoit au besoin qu'ils ont des marchandises de l'Europe, & le travail seroit aussi continuel que la nécessité du Commerce. Leur Pays est si sec, qu'il ne produit aucune des nécessités de la vie, [manquant de toutes les choses dont on a besoin pour se vêtir & pour fe mettre à couvert.] Les Mandingos, les Guinéas & d'autres Marchands, tirent avantage de leurs besoins pour leur faire attendre longtems les moindres fecours, dans la vûc de les leur faire payer plus cher. Mais si les Européens s'établissoient une fois parmi eux, on les délivreroit de la tyranie de ces étrangers; & la connoissance qu'on leur donneroit des marchandifes de l'Europe ferviroit également à leur en faire confommer davantage & à nous procurer de l'Or avec plus d'abondance.

Mifère des Peuples de Bambak.

Cause pour laquelle l'Or

ne vient pas

régulière-

ment,

DANS cette vue, il faudroit commencer par leur fournir fur leurs frontiè-

#### DIFFERENTES PARTIES DE L'AFRIQUE, LIV. VI. CHAP. XIII. 467

res toutes les commodités dont ils ont besoin, parce qu'ils ont aussi peu de disposition à sortir de leur Pays, qu'à recevoir les Etrangers. D'ailleurs, s'ils entreprenoient de traverser celui des Sarakolez pour se rendre aux Etablisse mens de France fur le bord du Sénégal, ces Peuples, qui font pauvres, avides, méchans, & de mauvaise foi, ne manqueroient pas, au mepris de tous les Traités, de piller des passans qu'ils verroient chargés d'or. Ainsi les Francois se trouveroient engagés dans des guerres continuelles, pour soûtenir leur commerce. L'Auteur conclut que l'intérêt de la Compagnie Françoise est d'établir des Comptoirs bien fortifiés, dans un Pays dont elle a tant de richesses à fe promettre (y).

COMPAGNON. 1716. Utilitie qui on en peat tirer.

COMPAGNON, & ceux qui ont entrepris à son éxemple [& par ordre du Sr. Brue] de pénétrer dans le Royaume de Eambuk, pour confirmer l'Alliance qu'il avoit commencée avec les Farins, n'ont pu trouver en remontant la rivière de Falemé, depuis sa jonction avec le Sénégal jusqu'au Village de Naye, c'est-à-dire dans l'espace de quatorze ou quinze lieues, qu'un scul Village où ils avent découvert quelques marques de Mines d'or. Ce lieu, qui se nomme Farkarane, est une Habitation ruinée, à deux licuës de la riviè-

Noms & lieu;; des Mines connuc:,

re, au Nord-Est, près d'un Marigot ou d'un Ruisseau qui va s'y jetter. Ce Marigot a trop peu d'eau pour recevoir des Barques; mais n'étant qu'à deux lieues de la rivière, il seroit fort aise, si l'on y avoit formé un Etablissement, de transporter le minéral sur le dos des Chameaux [ou d'autres bêtes de charge.] Outre les apparences d'une Mine d'or, on y a trouvé [une Roche blanche avec des paillettes fort brillantes & dont la pierre est extrémement pefante, marques d'une Mine d'Argent des plus riches. On prendroit facilement possession d'un lieu qui est abandonné, éloigné de toute habitation, & qui n'est

Furkarane.

pas à plus d'une journée du Fort de Saint-Joseph. La feconde Mine d'or, dont on doit la découverte à Compagnon, est à l'Est de la rivière de Falemé, à vingt cinq lieuës de sa jonction avec le Sénégal, environ cinq lieuës dans les terres, entre les Villages de Sambanura & de Dallemulet. C'est un Canton haut & sabloneux, où les Négres trouvent de l'or, en lavant feulement la furface de la terre, qu'ils gratent au

Mine de Sam-

hazard, fans se donner la peine de la creuser.

LES environs de Segalla, Village à cinq cens pas de la Rive droite de l'alemé. en remontant cette rivière, & à cinquante lieuës de fon embouchure, font remplis de veines de la même couleur & de la même fubstance que celles des Mines d'or de Ghingi-Faranna; fans compter que les Négres y recueillent auffi de l'or en lavant feulement la terre. Il est d'une beauté extraordinaire, & facile à travailler. On ne doutera point que si ces terrains métalliques étoient ouverts par des mains habiles, ils ne produififfent beaucoup plus que les Négres n'en peuvent tirer.

Segalla.

LES Mines de Ghinghi-Faranna, font cinq lieuës plus loin. Il femble que Ghinghi Face Canton foit uniquement composé d'Or. Le Farim de Taroko, qui en est le ranna. maître, ayant accordé à Compagnon la liberté d'enlever autant de terre qu'il en souhaiteroit, elle sut prise au hazard, & lavée dans un vase, au sond duquel Compagnon trouva une groffe quantité d'or pur, qu'il fit fondre fort alfément

🗘 (y) Lebat, ubi fup. pag. 39. & fuiv. Nnn 2

468

1716. Rivières qui charient de l'Or

COMPAGNON. aifément. Une autre preuve de la richesse de ce terroir, c'est que tous les marigots ou les ruisseaux qui l'arrosent & qui vont se jetter dans la rivière de Falemé, charient tant d'or dans leur fable, que les Négres voifins, lorfqu'ils ont besoin d'or pendant le repos de leurs Mines, viennent aux bords de ces marigots & de la rivière de Falemé, en prennent le fable, le lavent, & tirent quantité d'or. Cette manière de le ramasser n'est desendue dans aucun tems; & fi les Négres étoient moins paresseux, elle fussiroit pour les enrichir.

Les montagnes voifines de Ghinghi-Faranna, font compofées d'un gravier doux, qui paroît entièrement couvert de paillettes d'or. Brue en communiqua des effais à la Compagnie de France, après avoir fait lui-même diverses expériences qui lui réunirent heureusement. Sans le secours d'aucun diffolyan (z), il fit, avec le feu feul, des lingots d'or d'une excellente qualité, [fur lesquels l'eau forte ne produisit aucun effet, mais dont l'eau regale fit une diffolution d'un très-beau jaune, comme celle de l'Or a accoutu-

Minc de Sahanna.

mé d'être.] Dans le même lieu, on trouve des marcailites dorées, qui furpaffent les espérances. On prétend que le Village de Nian Sabanna, fur la rivière Sannon (a), près de Turet Kandat, est un des premiers endroits ou les Peuples de cette région ont découvert de l'Or. La Mine en est riche . & le travail faeile. Mais le minéral demande d'être [broyé &] fondu, ouvrage dont les Négres n'ont aucune notion. D'ailleurs il est mélé de foussires d'arfénic, qui produifent de fâcheux effets fur ceux qui n'ont pas l'art de s'en défendre. Les Négres, qui font idolàtres de leur fanté, & qui ont unc extrême aversion pour le travail pénible, ont entièrement abandonné cette Minc. Il y a beaucoup d'apparence que le Farim de ce Canton céderoit volontiers un terrain dont il ne fait aucun ufage.

Tamba Au-

La plus riche de toutes les mines où les Nègres travaillent actuellement, 12 & Nettoko. est presqu'au centre du Royaume de Bambuk, entre les Villages de Tamba Aura, & Nettoko, à trente licuës de la rivière de l'alemé à l'Est, & à quarante du Fort Saint-Pierre à Kaygnure, fur la même rivière. Elle est d'une abondance surprenante, & l'or en est fort pur. Quoique tout le Pays, à quinze ou vingt lieuës, foit si rempli de mines qu'on n'auroit pû les marquer toutes dans la Carte, sans y mettre trop de consusion, il est certain que ce Canton de Bambuk furpasse tous les autres en richesse.

Situation de ces Mines.

CES Mines font environnées de montagnes, hautes, nues, & stériles. Les Habitans du Pays n'ayant pas d'autres commodités que celles qu'ils se procurent avec leur Or, font obligés d'y travailler avec plus d'application que leurs voifins. Le befoin fert d'aiguillon à leur industrie. On trouve, dans cet espace, des trous qui n'ont pas moins de dix pieds de profondeur; ce qui doit paroître merveilleux pour des Peuples qui n'ont ni échelles ni machines. Ils confessent tous qu'à la profondeur où ils s'arrêtent. l'or se trouve en plus grande abondance qu'à la furface. Lorfqu'ils rencontrent quelque veine mèlée de gravier, ou de quelque fubstance plus dure, l'expérience leur a fait comprendre qu'il faut brifer la marcaffite pour en tirer l'or. Lis en lavent les fragmens.

<sup>(2)</sup> Angl. d'ancun fondant, R. d. E. de Bambuk, & tombe dans celle de Falemé. (a) Elle traverie une partie du Royaume

#### DIFFERENTES PARTIES DE L'AFRIQUE LIV. VI. CHAP. XIII. 469

mens, & raffemblent ainfi ce qui frappe leurs yeux. Qui ne conçoit pas qu'a- Companon. vec plus d'industrie ils en tireroient infiniment d'avantage? Ajoûtons qu'ils 1716.

n'ont jamais été capables de pénétrer jusqu'aux principales veines.

1716. Qualités des

Toutes es terres sont argillacles, & de differêntes coulcurs; comme blanc, pourper, verd de Mer, jaune de plufiears nuances, Blen, &c. Les Négres de ce Canton l'emportent fur tous les autres pour la fabrique des caffots ou des tetes de tipe. On voir briller de tous cétés, dans la terre dont ils ferevent, du falcie d'or & despaillettes de diverfes grandeurs, mais les paillettes font fort minees. Ils appellent cette terrer Bingan, c'el-th-dire, terre d'or ou dorée. Quoiqu'elle ait été lavée lorfqu'on l'employe pour les caffots, 250 on cui récroit encôre beaucoup d'or [par le moyen du Mereure.]

teries.

Assez près du Fort Saint-Pierre à Kaygnure, on trouve un marigot dont le fond & les bords font revétus de rocailles colorées, ou de marcaffires métalliques. La coulcur & le poids femblent indiquer quelques mines aux environs; & la difficulté de les découvrir ne feauroit être infinie à fipeu de dif-

Mines près du Fort Saint-Pierre

tance du Fort.

La Village de Naye a deux Mines d'or. Celle qui eft le plus près de la rivière eft abandonnée depuis long-tems, parce qu'elle eft fujette aux finondations, & que les Nègres ne penient guères à vuider les puits. Mais on en a découvert une autre, fur la droite de la rivière, & plus eloignée, qui n'a rien à redouere du déorodement des eaux. Le Village de Naye eft affez grand. Comme il n'eft qu'à quarte lieuès du Fort saint-Joseph, il ne feroit pas difficile de fe fairfec cette Mine ou de l'arbeter.

Mines de Naye.

VINOT lieués au-deflus de Kaygurre, à gauche de la rivière de Falemé, on connoît une mine dor dans les terres de l'omana Naikamé (b), où la pureré du métal ne le cécle qu'à fon aboulance. Quoique le travail y foit alfé, les Négres l'ont abandonnee, par l'opinion fuperfitteule qu'il n'y a que des Femmes ou des Bancs qui puillent y travailler fans mourir. Les Femmes no-fint y mettre la main, parce qu'elles fe croyent menacées du même danger que leurs maris. Ainfi, conclut l'Auteur, elle paroît réfervée aux Blancs, à

qui l'intérêt feul est capable de saire méprifer les superstitions (c).

Tomana Nixkanel.

Os trouve, en différem acux, des fignes manifeltes de Minés d'or, furtout à dis-fept licués de la jontión des rivières de Falemé & du Sénégal. 1.1 Auteur déligne encore plus éxactement le lieu, en marquant la trente-fixième Kappé de bit à main drois. Il nomme fouvent ca Kapper, fins expliquer leur ulage; mais on croît comprendre que ce font des poteaux, à distances égales, qui fervout à marquer l'eloignement des lieux. La terre de ce Canno ett fiche, fiérile, & chargée d'un gravier dons, divvié en pluficur couches de cooleurs for vives, comme celle de l'anish Aura & de Nertolo. Quoile nième Pays en a quantir d'autres, qui demeuren inconnate per l'ignorance de la parefié des Nerres.

Mines de la Raque de Bois,

OUTRE l'or & l'argent, dont la nature est si prodigue dans la contrée de Bambuk, on trouve, dans quantité d'endroits, des pierres bleues (d), qu'on

taux de Bambuk.

(b) Ce lieu n'est pas marqué dans la Carte. tion. R. d. E.

(c) Angl. qui à cause de cela n'auroient (Cd) C'est peut-être, du Lapir Laquis.

pas beaucoup de difficulté à en faire l'acquisi.

Nnn 2

1716.

COMPAGNON. regarde comme des fignes certains de quelques mines de cuivre, d'argent, de plomb, de fer, & d'étain. En effet on y a trouvé [ de tous ces métaux, auffi 21 bien que I d'excellentes pierres d'aimant, dont on a pris soin d'envoyer pluficurs morceaux en France. Mais l'ardeur ne doit pas être bien vive pour des biens d'une valeur médiocre, dans un Pays où l'on nous représente l'or fi commun.

Fer extrémement commun dans tou. tes ces Contices.

A l'égard du fer, ce n'est pas seulement dans les Contrées de Bambuk, de Galam, de Kayne, & de Dramanet, qu'il est en abondance & d'une excellente qualité. Il s'en trouve dans tous les (e) autres Pays en descendant le Sénégal, fur-tout à Joël & Donghel, dans les Etats du Siratik, où il est si commun [ & fi doux ] que les Négres en font des pots & des marmites, fans autre secours que [ le feu & ] le marteau. Aussi n'en achetent-ils pas des Francois, à moins qu'il ne foit travaillé.

Autres Productions.

LE Royaume de Galam produit quantité de cristal de roche, de pierrestransparentes, & de beau marbre. Il n'est pas moins riche en bois de couleur, d'un grand nombre d'espèces, dont quelques-unes donneroient beaucoup d'éclat à la teinture de l'Europe. [On y trouve d'ailleurs des bois odoriférans.] La Compagnie de France s'est fait apporter, du même Pays, des essais de Salpêtre. Il ne demande que la peine du travail & du transport. Ce seroit é-

pargner, à l'Europe, l'embarras [& les grands fraix] de l'apporter des Indes Orientales, d'où l'on en tire beaucoup (f).

Deux fyftemes de Biue pour s'étable dans leRo aume de Bambak,

BRUE avoit formé di l'érentes vûcs pour l'établiffement des François dans le Royaume de Eambuk. Il les réduisit à un seul système, qu'il soûmit au jugement de sa Compagnie. Il vouloit d'abord qu'on n'épargnat rien pour se concilier l'affection des Farims, & pour en obtenir la permission de bâtir des Forts dans leur Pays. Il propofoit d'en construire deux sur la rivière de Falemé, & d'en faire un troisième qui fut mobile, c'est-à-dire, de bois, pour le transporter de mine en mine, suivant les raisons qu'on auroit de préférer l'une à l'autre. Le Directeur, les Officiers, les Mineurs, les Soldats, & tous les gens néceffaires à l'entreprise, auroient eu dans le Fort mobile une retraite toûjours fûre, dont la crainte des armes à feu auroit éloigné les Négres de Bambuk. Mais ce projet entraînant des lenteurs, qui ne convenoient point à l'impatience de fa Nation, il en forma un fecond, qu'il préfenta à la Compagnie le 25 Septembre 1723. Il y établissoit que douze cens hommes étoient une armée fuffifante pour la conquête du Royaume de Bambult, que l'entretien de ce Corps de troupes, pendant quatre ans, ne reviendroit qu'à deux millions de livres. Il comptoit que quatre mille marcs d'or, à cinq cens livres le marc, rembourferoient toute la dépenfe, & que les mines fourniroient annuellement plus de mille marcs. Mais on ne s'est point apperçu jusqu'à préfent que ce fystème ait été goûté (g).

Lumières qu'on a fur l'étenduc & laff. tuation de ce

On ne peut se dispenser de donner ici quelque idéc de l'étendue & de la 14 fituation d'un Royaumedont on a tant vanté les richesses. Du côté du Nord, le Royaume de Bambuk s'étend dans une partie des Régions de Galam & de Kaffon, A l'Ouest, il a la rivière de Falemé & les Royaumes de Kantu & de Kombregudu

e ) Anel, dans plufieurs autres Pars, R. d. E. (g) Labat, ibid pag. 62. & Juiv. ) Labet, Tom. IV. pag. 51. 6 jaio.

## DIFFERENTES PARTIES DE L'AFRIQUE, LIV. VI. CHAP. XIII, 471

Kombregudu (b), au Sud, celui de Mankanna, & les Pays à l'Ouest de Compagnon. Mandingo. Ses bornes Orientales font encore peu connues. On fçait feulement qu'elles touchent aux Pays de Gadda & de Guinée, où les Voyageurs Européens n'ont pas porté bien loin leurs découvertes.

1716.

LE Pays de Bambuk, comme ceux de Kontu & de Kombregudu, n'est gouverné par aucun Roi, quoiqu'il porte le nom de Royaume. Peut-être avoit- ment de Bamil autrefois des Souverains. Mais à préfent les Habitans n'ont pour Seigneurs que les Chefs des Villages, qui font nommés Farins, vers la rivière de Faleme, avec l'addition du lieu dont ils font les maîtres; comme Farim Torako, Farim Furbarane. Dans l'intérieur du Pays, ces Chefs s'appellent Elemanni, ou portent d'autres noms. Quoique leurs titres foient moins fastueux que ceux

Gouverne-

d'Empereur ou de Roi, ils ont la même autorité, & leurs Sujets vivent dans la même foûmission, aussi long-tems du moins qu'observant les anciens usages de cette Aristocratie, ils n'entreprennent point d'innovation; car il seproit dangereux ici d'afpirer au pouvoir arbitraire. [Les Mandingos n'entendent pas raillerie sur ce sujet.] Le moindre châtiment qui menaceroit les Usurpateurs, seroit une honteuse déposition ou le pillage de leurs biens.

Tous ces Farims ou ces Chefs, font indépendans l'un de l'autre; mais leur devoir les oblige de se réunir pour la désense du Pays, lorsqu'il est attaqué dans le corps ou dans les membres. Les Habitans s'appellent Malinkaps. Ils Le Pays eft. font en fort grand nombre, comme on en peut juger par la multitude de fort peupié. Villages qui font à l'Est de la rivière de Falemé, quoiqu'on n'ait pû donner place dans la Carte qu'aux plus confidérables. Le Sannon, le Gaianon, la Mansa & d'autres petites rivières qui se rendent dans celle de Falemé ou du Sénégal, font auffi bordées d'Habitations. Mais le centre du Fays n'est pas fi peuplé, parce que les lieux qui n'ont pas de rivières font fecs & ftériles.

Comme le font tous ceux qui font remplis de Mines d'Or, d'Argent, de Cuivre, d'Etain & de Fer.] La terre n'y produit ni millet, ni ris, ni légumes. La paille même y manque pour couvrir les maisons. Cette stérilité vient de la l'est moins la chaleur excessive du climat, non-seulement parce qu'il est entre le douze au centre.Rai-& treizième degré de latitude du Nord, mais encore plus parce qu'étant en- teur en appor vironné de hautes montagnes, [stériles qui réfléchissent la chaleur, & empêchent les vents d'y fouffler librement, l'air n'y trouve aucun passage, & les vapeurs qui s'éxhalent sans cesse d'un fond si rempli de métaux & de minéraux, y demeurent constamment renfermées. Aussi le séjour de ce Canton est-il fort mal-sain, & très-dangereux pour les Etrangers, quoique les Habitans naturels [& les autres Negres] n'en fousirent aucunes incommodi-

tés (i). Conne le Royaume de Bambuk produit quelques Animaux extraordinai-

res, & pluficurs Plantes qui lui font propres, il est naturel de les placer ici, [fans les confondre dans l'article général de l'Histoire Naturelle.] On y trouve une espèce de Singes blancs, d'une blancheur beaucoup plus Singes blancs.

brillante que les Lapins blancs de l'Europe. Ils ont les yeux rouges. On les apprivoise aisément dans leur jeunesse; mais lorsqu'ils avancent en âge, ils

deviennent

to (b) Labat écrit Konton & Koutess; Combe- thographe de la Carte. goudou & Combeguada; mais on a fuivi l'Or- (i) Labat, Tom. IV. pag. 1. & fuio. COMPAGNON. 1716.

deviennent auffi méchans que les Singes des autres Pays. Jusqu'à présent il n'a pas encore été possible d'en apporter un vivant au l'ort Saint-Louis. Outre la délicatesse de leur constitution, ils paroissent chagrins lorsqu'ils fortent de leur Pays, & leur triftesse va jusqu'à leur faire refuser toutes sortes de nourriture.

LE Renard ( k ) blanc oft vn autre animal particulier au Pays de Bambuk. qui n'est pas moins ennemi de la volaille que celui de l'Europe. Sa couleur est un blanc argenté. Les Négres en mangent la chair, & vendent la peau

aux Comptoirs François.

Pigcons verds. Animal nommé Ghiamala.

Las Pigeons de Bambuk font tout-à-fait verds; ce qui les fait prendre fouvent pour des Perroquets. On trouve dans le même Pays & dans les Régions voifines, un Animal extraordinaire, nommé Ghiamala. Il se retire particulièrement à l'Est de Bambuk, dans les Cantons de Gadda & de Jaka. Ceux qui l'ont vû prétendent qu'il est plus haut de la moitié que l'Eléphant, mais qu'il n'approche pas de sa grosseur. On le croit de l'espèce des Chameaux, avec lesquels il a beaucoup de ressemblance par la tête & le col. Il a d'ailleurs deux boffes fur le dos comme le Dromadaire. Ses jambes font d'une longueur extraordinaire, ce qui fert encore à le faire paroître plus haut. Il fe nourrit, comme le Chameau, de ronces & de bruyercs. Auffi n'est-il jamais fort gras. Mais les Négres n'en mangent pas moins la chair, lorfqu'ils peuvent le prendre. Cet animal pourroit devenir propre à porter les plus lourds fardeaux, si les Négres étoient capables de l'apprivoiser. Le Pays de Bambuk avant peu de paturages, on n'y voit pas de troupeaux, à la réferve de quelques Moutons & de quelques Chèvres, qui trouvent à vivre dans les lieux les plus fecs. Le Ghiamala est extrémement séroce. La nature l'a pourvû de fept petites cornes fort droites, qui dans leur pleine grandeur sont longues chacune d'environ deux pieds. Il a la corne du pied, noire & semblable à celle du Bœuf. Sa marche est prompte & se soutient long-tems. Les Négres trouvent fa chair excellente (1).

Merles blancs & tachetés. Paradis.

Quoique le Merle blanc passe pour une chimère, il s'en trouve néanmoins de cette couleur dans le Pays de Bambuk & de Galam. On y en voit auffi de marquetés. Le Monoceros ou l'Oifeau du Paradis, n'y est pas rare. Sa gran-Monoceros. deur est celle d'un Coq ordinaire, & son plumage varié, sur tout aux ailes. on l'oifeau du Son bec est crochu, comme celui de l'Aigle; ses éperons gros & robustes. Il a fur la tête deux plumes, longues de trois ou quatre pouces, qui se joignent dans un point avec l'apparence d'une corne; ce qui a fait croire mal-à-propos que c'en étoit une.

Efréce de pois finguliè-

Les Cantons fabloneux du Royaume de Bambuk produifent une espèce de poisfort fingulière. La coffe (m) en est ronde, d'environ deux pouces de diamettre [ verte, polie & couverte d'une écorce épaisse. ] La tige rampe & s'étend fort loin. Il est fort ordinaire de lui voir cinq ou six pieds de longueur. Ses feuilles, semblables au treffle, n'ont pas moins de six pouces de long, & fortent deux à deux, à cinq ou fix pouces de distance. C'est entre les deux feuilles que se placent les fleurs; mais elles sont de différentes formes. Les premières forment un calice ouvert, composé de cinq seuilles bleues, longues

<sup>(</sup>k) Angl. la Belette blanche. R. d. E. (m) Angl. la Tige. R. d. E. (1) Labat, pag. 92. & fuit.

DIFFERENTES PARTIES DE L'AFRIQUE, Lev. VI. CHAP. XIII. 473

de quinze ou feize lignes, & presque de la même largeur. Ce calice est supporté par cinq petites feuilles vertes, fort douces & fort brillantes. Le centre du calice contient quantité de filets, longs de fix lignes, d'un jaune foncé ou couleur d'orange; mais il est sans piston (n). Les autres fleurs [ qui occupent la partie de la tige opposée aux premières, 7 ressemblent à celles de nos pois. [La plus grande différence entre les unes & les autres, c'est que]

COMPAGNON. 1716.

les premières ne produisent point de cotle; au lieu que les autres en donnent une, [ de cinq ou fix pouces de long & d'environ un pouce de diametre, ] qui est partagée en petites cellules par une partite peau rouge. Chaque cellule contient un pois, de la groffeur d'une bale de moufquet, de feize à la livre. Les pois font ronds, d'un gris marbré, durs, & difficiles à cuire, s'ils n'ont été trempés dans l'eau chaude pendant onze ou douze houres. Comme ils viennent fans culture, les Négres en font beaucoup de cas, & les préférent à de meilleures espèces qui leur couteroient plus de peine & de travail. Ce qui paroît fort extraordinaire dans cette Plante, c'est que ses différentes sortes de fleurs sont placées alternativement de chaque côté de la tige (0).

Abel-Mosh ou graine de

L'ABEL-MOSH, nommé autrement la Graine de Muse ou l'Ambrette, croît en abondance & fans culture dans le Pays de Galam. Les Négres n'en font aucun usage. Leurs femmes mêmes, qui aiment beaucoup les odeurs & qui sont passionnées pour les cloux de giroste, dont elles portent des paquets autour du col, négligent cette graine, par la seule raison peut-être qu'elle est fort commune; car lorfqu'elle est cueillic (p) doucement, elle rend une forte odeur de muse qui cit sort agréable. Il est vrai que cette odeur se dissipe; mais elle peut être renouvellée avec de la graine fraîche. Les Marchands ne doivent pas fouliaiter que l'ufage s'en établiffe parmi les Négres, parce que

> Description de cette plan-

le girofle, qu'ils achetent affez cher, leur deviendroit inutile. LORSOUE l'Abel-Mosh se trouve dans un riche terroir, & qu'il rencontre un arbre auquel il puisse s'attacher, il s'élève jusqu'à six ou sept pieds de hauteur. Sans ce secours, il rampe sur la terre, & ne s'élève à la fin que d'environ deux pieds. Scs coffes (q) font rondes, blanches, tendres & couvertes d'un duvet [ & de petits rejettons fort tendres.] Les fcuilles [reffemblent à celles de la Mauve & ] croiffent deux à deux, mais d'inégale grandeur Celles du côté supérieur sont beaucoup plus grandes que les autres. Elles sont dentelées, & quoique l'échancrure ne foit pas fort profonde, elle forme des angles fi aigus qu'on les croiroit capables de piquer. [ Elles font charnnes &

un peu molasses; & ] leur couleur est un verd brillant au-dessus, & plus pale au-dessous. On prétend que ces feuilles, bouillies dans l'eau, & réduites en cataplasmes, sont un remède excellent pour les tumeurs, & qu'elles les font meurir en peu de tems. Elles ne font pas moins estimées pour les contufions & les éréfipelles (r). [Ces feuilles font attachées à de longues queues presque triangulaires & fort velues; & ] c'est de leurs aisselles que fortent

(n) Angl. fans piffiles, R. d. E.

(e) Labat, Tom. IV. pag. 99. & fuio.
(p) Angl. Loriqu'on la frotte doucement.
R. d. E. (4) Angl. fa tige eft roude. R. d. E.

Angl. contusions & entories. R. d. E.

Au refte comme cette plante ne croit pas en III. Part.

Europe, Labat lui fubilitue un remède prompt. & qu'il dit être infaidible. Il faut prendre une poignée de perfil, qu'on fera bouillir dans l'urine du Malade, quand il est à d'mi cuit, fuites en un cataplasine, dont vous autez soin de ne pas exprimer le fue; & appliquez-le fur la partie affettée, en prenant garde de ne pos

## VOYAGES DES FRANÇOIS EN

COMPAGNON.

les fleurs, composées de cinq feuilles rondes, qui forment un grand calice: Le debors et le de contaur 40°C for brillante, & de declare sociuler de pourpre. Du fond du calice il s'élève plusicurs [petits] files, su milicu défiquels estreun pitton (1) blanc, qui fe change en un fruit pyramidal, à cinq angles. Il et d'abord du nverd pale, enfaire brun & presque noir dans fa maturité. Ce fruit contient quantité de petite fremence grife, plate d'un côté, de la forme d'un roignon, & d'une odeur d'ambre qui est fort agréable. On préend que cette femence ett extraémente chaulé, & qu'elle ett d'un excellent usage dans certaines maladies. Il s'en trouve chier nous Parlameurs. On les accuté

Bataule ou beurre de Bambuk.

dana certaines maladies. Il s'en trouve chez nos Parlumeurs. On les accule même de s'en fevrip our falifier leur mulc.

ENTRE les cursolités du Payade Bambuk, Pute reçut des Marchands Mandingo politeurs calebalfes remphies d'une certaine graiffe, qui fins ètre suffi blanche que celle du Mouton avoit la même confifence. On la nomme Bassale dans le Pays. Les Nègres qui font plus bus fin la rivière lui donnent le nom de Bambuk Tult, quo beurre de l'amboit, parce qu'elle leur vient de cette Contrec. Cet un admirable prédisses, du las bus le dispéndent, proise cert pour

Son Orlgine.

meilleure vient du Pays de Ghiava, für les burds du Sénégal, trois cens vingt lieuës à l'Elt de Galam. L'artie qui produit le fruit d'où fon tire cette graif et, eft d'une grofficer médiocre (\*). Les feuilles font petites, rudes, & en fort grand nombre. Si on les predis carce les doiges, elles rendent un jus hui-leux, les incitions qu'on fait au trons de l'artie en trient la même liqueur, mais en moisibre quantié. On n'en connoit pas d'autre propriéée, parce que les Mores & les Nègres à trachent plus su commerce de leur beurre qu'à l'et unde de l'arbre qui le produit. Cependant on figai d'oux que le fruit en eft rond, de la groffieur d'une noix, & couvert d'une come, avec un petite peau fleche, brillante, [peu adherenc à la chair qu'elle couvre.] Il eft d'unt blanc rougetier, & Lerne comme leglant (\*), luitieux & d'une odeu rance

Description de l'Arbre qui le porte, & de son fruit.

feche, brillante, [peu adherente à la chair qu'elle couvre.] Il est d'unta blanc rougeatre, & ferme comme le gland (v), huileux & d'une odeur aromatique. Son noyau est de la grosseur d'une muscade, & fort dur; mais l'amande qu'il contient a le goût d'une noisette. Les Négres sont passionnés pour ce fruit. Après en avoir séparé une partie, qui tient de la nature du suif, ils pilent le reste & le mettent dans l'eau chaude. Il s'en forme une graisse qui furnage. C'est ce qui leur tient lieu de beurre ou de lard avec leurs légumes. & quelquefois fans aucun mélange. Les Blancs qui en mangent fur le pain ou dans les fauces, ne le trouvent pas différent du lard, à la réferve d'une petite acreté qui n'est pas désagréable, [ & à laquelle on s'accoutume) bien tôt. ] Brue paroît perfuade que l'ufage de cette graisse est fort fain. Les Négres l'employent d'ailleurs avec succès pour la guérison des Rhumatismes, des Sciatiques, des douleurs de nerfs, & des autres maladies de cette nature. Ils la préférent beaucoup à l'huile de Palmier. Leur méthode est d'en froter devant le feu les parties attaquées, pour y faire pénétrer la graiffe autant qu'il est possible; de les couvrir ensuite avec du papier gris, le plus doux

Son usage pour diverses maladies.

la ferrer trop fort. Si le Mainde fetient au lit, il fera entièrement guéri au bout de fept ou hut heures, ou du moins, affez bien rétabli pour marcher fans douleurs. Il ajoûte que deux de ces cataplasmes fusfisent pour guérir les plus violentes entories.

 (1) Aagl. un piîtile blanc. R. d. E.
 ☆(1) Il iemble être l'Arbre qui produit le fuif, commună la Chine, ou une eipèce fembleble.

(v) Angi. comme le Maron d'Inde, R. d. E.

## DIFFERENTES PARTIES DE L'AFRIQUE, LEV. VI. CHAP. XIII.

\*de doux. & de les tenir chaudement sous quelque drap fort épais. [Les Chirur- Compagnes giens François ont jugé-à-propos d'y meler de l'eau-de-vie ou de l'esprit de vin; mais les Négres disent qu'il vaut mieux boire cette liqueur que de s'en fervir à cet usage (x).]

(x) Labat wie fup. Tom. III. pag. 341. & fuiv.

## R. II.

## Suite des Affaires du Comptoir François à Manhanet.

"EST ici qu'il faut joindre aux Transactions du Sieur Brue, ce qu'il rapporte de Mankanet, après le rétablissement du Fort en 1718, & ce qui regarde le projet qu'il avoit formé de bâtir un Fort à Kaygnu, pour couper le Commerce des Anglois fur la rivière de la Gambra.

1718. Démêlé avec un Alkai-

Aussitor que le Fort de S. Joseph eut été rétabli à Mankanet, Brue recut plufieurs plaintes, au Fort Saint-Louis, des infultes continuelles que les Agens de la Compagnie recevoient d'un Chef Négre nommé Budel, Alkaïde de Tonka Niama. Cet Ennemi des François défendoit le Commerce, fuivant les mouvemens de son caprice, dans la vue de saire monter les droits aussi hauts que ceux du Siratik, ou de réduire les Agens à la nécessité de quitter le Pays. Brue prit la réfolution, le 31 de Juillet 1718, d'envoyer au Sieur Charles, Gouverneur du Fort Saint-Joseph, l'ordre de rassembler toutes les mumitions nécessaires pour sa désense & de commencer alors à punir rigoureusement Budel, non-feulement par le pillage & l'incendie de son Village, mais s'il en trouvoit l'occasion, en l'enlevant lui-même avec ses semmes & ses enfans. Il ajoûtojt à cet ordre, que si Tonka Niama prenoit le parti de son Alkaïde, au-lica de le corriger, & refusoit de satisfaire la Compagnie, il vouloit que Charles engageat les Bakarris, ou les principaux Seigneurs de Galam, à déposer leur Roi, pour en élire un plus agréable aux François. Ces menaces, qu'on ne chercha point à tenir secrettes, allarmèrent si vivement le Roi. son Alkaïde & les Bakarris, qu'abandonnant toute leur fierté, ils devinrent extrémement civils. Mais c'étoit un masque, sous lequel ils vouloient attendre l'occasion d'éxercer leur ressentiment.

Réfolution

La paix dura jusqu'en 1722, que l'Alkaïde & les Bakarris de Mankanet. foûtenus par Tonka Niama, recommencerent leurs outrages, & les poufferent si loin, qu'ils tuérent un Facteur à son retour du Marché. Le Gouverneur de Saint-Joseph, qui se nommoit alors Charpentier, ne se trouvant point en état de penfer à la vengeance, prit le parti d'attendre l'arrivée des Barques du Fort Saint-Louis. A peine eurent-elles paru qu'il raffembla toutes ses forces; & tournant vers le Village de Mankanet, il battit en pleine campagne les Negres qui avoient pris les armes, il en tua foixante, il en bleffa le don- des Negres. ble & fit quatre cens Esclaves. Ensuite il brûla le Village, après en avoir enlevé tous les Bestiaux. [Ceci se passa dans le mois de Décembre.]

I 7 2 2. Les troubles recommen-

Châtiment

Un châtiment si juste & si severe jetta la terreur dans tout le Pays, & força Tonka Niama & ses Bakarris d'implorer la clémence des Vainqueurs. Ils employèrent pour médiateurs les Marbuts de Dramanet, & les principaux Négocians Négres, qui s'étoient confervé l'amitié des François. Charpentier 000 2

## 76 VOYAGES DES FRANÇOIS EN

Rétabliffement du Traité ét la contirmation. fe fit preffer long-terms, & ne manqua pas, dans l'intervalle, de faire conduire les Efelaves & fon butin au Fort Saint-Louis. Enfuite ils Frendit aux follicitations des Marbuts. Le Roi defavous la conduire de fes Bakarris, qui reconnuiflant leur faute, demandérent pardon aux François, & fe reconnuier confiamires, par le frement des dans Parties. Il y abauccop d'aprendit proposition de la Compagnie de France. Le Traité fut confirmé avec les céremonies ordinaires, par le frement des dans Parties. Il y abauccop d'aprendit proposition de la Compagnie de Parties, de la confiamie de la co

Remarques fur divers Etabliffènens.

Divers projets propofés à la Compa-

gnie Françoife

our bâtir un

du Fort de Dramanet en 1762, plufieurs Falcturs étoient fait un mérite d'évrire Lurs fentimens à la Compagnie fur les lieux les plus propres à la confirmation d'un nouveau Fort. Mass la plûpart n'avoient pris pour guides que leur patilon de leur mérite. La différence des opinions tien long-tens la Compagne en furpens. Quelques-uns propofoient de bâtir à l'embouchure de la rivière de Falemé, de cet avis n'auroit pas été le moins raifonnable, s'il avor été polible de l'éxécuter. D'autres furent pour Mankanet, fains confidérer ce qu'il avoit à crianire parmi des Negres faficieux de turbulens. Es-fin d'autres louerent l'Illé de Kagnos, de prirent parti pour l'opinion de Brue, qui avoit étoipoir jugée el leu fort courandes pourvâ qu'il y éth prés de la rivière Falcmé un autre Fort, tel que celui de Dramanet, pour foûtenir le principal Exabilifiement, de que le commerce pût fuffire aux frais de ces deux Comptoirs; ce qu'on ne pouvoit connoître que par une expérience de plufieurs années.

Projet du Frère Appollinaire. Ses raifons pour l'ap-

Le Frère Appollinaire ayant été confulté, comme un homme de probité & d'expérience, déclara qu'on ne pouvoit choifir de place plus favorable que le Canton de Dramanet. 13. Parce que les provisions y sont en abondance; objet d'une importance égale pour la commodité des Agens de la Compagnie & pour l'entretien des Esclaves jusqu'à l'arrivée des Barques 20. Parce qu'on y pourroit tobiours compter fur un Commerce avantageux. & trouver pendant toute l'année l'occasion d'acheter des Esclaves, de l'Yvoire & de l'Or, pourvi que les mirchandifes ne manquaffent point au Comptoir, que les Facteurs fuffent des gens doux & civils [ & que les Guinéas ( b ) & autres Marchands Negres trouvaffent parmi eux la même justice & la même honnéteté qu'ils trouvoient chez les Anglois de la Rivière de Gambra, afin de les engager parlà à y transporter leur Commerce.] 30. Frère Appollinaire représentoit qu'à la vérité les Sarakolez de Kaygnu desiroient de voir chez eux un Etablissement François; mais qu'étant une Nation maligne & turbulente, & leurs Chefs fort [ pauvres & fort ] avides, il feroit difficile, dans le cas d'une rupture, de retirer les marchandifes d'entre leurs mains, que comme il étoit vrai neanmoins qu'on pouvoit tirer de [ plus grands ] avantages du commerce de Kaignu

(a) Voyez Labatubi fup. Tom. IV. pag. 78. f juiv. F (b) Le Pays des Guinéas fait partie de Bam-

eT(b) Le Pays des Guinéas fait partie de Bambuk, comme on l'a dit ci-deffas. Il est à l'Estentre le Sénégal & Gambra, & est différent du pays que les Européens noamant Gainéa.

Ceft, peut-être, l'Ancienne Guinée, (ou a Genehoa, comme les Arabes l'appellent) ou une partie de ce Pays; qui, felon toutes les apparences, a donné son non à la Guinée que hous connoitions.

## DIFFERENTES PARTIES DE L'AFRIQUE, LIV. VI. CHAP. XIII. 377

Kaignu [ que de celui de Dramanet, ] parce que les Caravanes de Bambara Kana s'y arrêtoient, & que les Marchands Négres feroient bien-aifes qu'on leur épargnat la peine de porter leur Yvoire & leur Or jusqu'à la Gambra, il

Pcroyoit qu'en attendant que le Fort de Dramanet fût en état de foûtenir [les dépenses qu'exigeroient l'entretien de ] celui qu'on vouloit bâtir à Kaygnu, il falloit ne pas négliger ce dernier lieu, & prendre foin d'y envoyer des Barques pour le passage des Caravanes. Il ajoûtoit qu'il seroit plus aisé de soûtenir un établissement à Dramanet qu'à Kaygnu, parce qu'ici la parelle des Sarakolets rendoit les provisions toujours rates; de forte que dans toutes les suppolitions, il étoit nécessaire d'avoir un s'ort à Dramanet, ne fut-ce que pour fournir des provisions à l'autre.

Autres rai-

BRUE.

1722.

D'AILLBURS il faisoit observer que dans les tems mêmes où la rivière est la plus basse, il y a totijours devant Dramanet un Canal d'une demi-lieue de largeur, avec fix ou fept pieds d'eau; ce qui fuffisoit pour les Barques: au-lieu que la rivière étant trop large à Kaygnu, il y avoit à peine affez d'eau pour les Canots; enfin que si les François vouloient pousser leur Commerce dans le Pays de Bambuk, il falloit absolument qu'ils ensient deux ou trois postes fortifiés sur la rivière de Falemé, particulièrement à Kaygnura;

H ce qui établiffoit encore la nécessité d'un Fort à Dramanet, pour les Provifions. | Kaygnura est situé dans un lieu fort avantageux, & depend d'un Penple ami des François. Il n'est qu'à dix-huit ou vingt lieues de Dramanet par · terre, sans être beaucoup plus éloigné par eau. C'est ce qui a sait prendre enfin le parti d'y bâtir un Fort fous le nom de Saint-Pierre, comme on l'a IL paroît par toutes ces raifons, qu'un Etabliffement à Kayenu a toffiours

déja remarqué (b)

été regardé comme un objet fort important pour le Commerce des François fur le Sénégal. Aussi Brue n'avoit-il pas cessé de presser la Compagnie, depuis son premier voyage au Royaume de Galam en 1607. L'Isle de Kaygnu, ou de Kavenesux, comme Labat l'a corrompu dans sa Langue (c), est située dans la rivière du Sénégal, un peu au-desfous des Cataractes de Felu, & vingt lieuës au-deffus de Mankaner. Sa longueur est d'environ une lieuë, & dans les plus grandes Inondations l'eau ne couvre que sa pointe Est. Les Pays voifins, habités par les Négres, font bien cultivés & fourniffent beaucoup de provisions. Mais le principal avantage de sa situation , est d'avoir à l'opposite une Ville du même nom, où les Mandingos & les autres Marchands de Tombuto, de Bambára Kana, & de plusieurs autres Contrées à l'Est & à l'Est-Sud-Est (d), ne manquent jamais de s'arrêter avec les Esclaves qu'ils amènent de l'intérieur des terres, pour les conduire fur la rivière de Gambra, où ils les vendent aux Anglois. On en doit conclure de quel avantage il feroit de pouvoir intercepter ces Marchands, & leur faire perdre l'envie d'aller plus loin, en leur fournissant ici des marchandises pour leur Or, leurs Esclaves & leur Yvoire. On composeroit avec eux d'autant plus facilement .

Conclusion en faveur de Kaygou.

Situation avantageuse de

(b) Labat, ubi fup. Vol. IV. pag. 15. & (c) Angl. Comme les François l'appellent (3) Ceci prouve que Kavanu est à l'Est des Comptoirs que les Anglois ont fur la rivière de

Gambra, & où ils trafiquent avec les Marchands de Tombuto. Ainfi cet endroit se trouve bien placé dans la Carte de l'Amérique Françoife de De L'ifle, publiée après la mort de ce GéograBRUE. 1722.

Avantage que les François en peuvent tirer au préjudice des Anglois.

facilement, que ce feroit leur épargner près de deux cens licués qui leur reftent à faire judy'aux Etablièmens Anglois fur la rivière de Gambra. Outre une nouvelle ouverture pour le debit de les marchandifes, la Compagnie feroit affirée de trouver tous les ans une groffe quantité d'Or, & depuis quinzecens jafqu'à deux mille Efclaves. A la vérité les Anglois ont porté le prix des Efclaves trois ou quatre fois plus haut qu'în d'éout anciennement, pains la vûte de ruiner le Commerce de France. Mais que deviendroit le leur fur la Gambra, § la fource en étoit coupée à la ditance de deux cens ljeués? Il feroient peut-être obligés d'abandonner tous les Etabliflumens qu'ils ont fur cette rivière.

On convient que ce Commerce avec les Mandingos ne peut procurer des Eclaves que de Banbara. Misi il eft certain que cen Végres font els meilleurs de l'Afrique pour le travail; qu'ils font rolutiles, doctles & fiddiés; enfin qu'ils ne font pas fijets, comme la plòpart des Négres de Guinée, à le defefipérer de leur condition, jufqu'à vouloir s'en délivrer par la mort ou la filite.

Ce projet demeure encore fans éxécution.

L's Seur Courbe, que Brue eux pour Successiver en 1702, suivite plan qu'il loi avoit laisse, de n'epargan aime pour engager la Compagné à baist un l'ort. à Kaignu. Mais il sit rappellé avant l'éxécution; & le Sieur Muthelier, qui prit la place en 1710, écrivit si fortement contre ce projet, qu'il parvint à le faire abandonner. Brue ayant repris l'Emploi de Directeur Genéral en 1714, rentra aussi-choi en 1814, par la compassi per cultir. Il dressi en 1727 un Mémoire, daté du Fort Saint-Louis, le 27 de Février, où toutes se raisons firent réunies avec beaucoup de force, mais avec aussi pou de succes s'el. On trouvera, dans la fuite de ce Recueil, les remarques de quelques autres Voyageurs sir l'état aduel da Commerce de France en Afrigael.

(d) Labat, Vol. IV. pag. 82. & fuiv.

Fin de la Troisième Partie.



De l'Imprimerie de PIERRE Vos, à la Haye.

TABLE

Determin Coop

# TABLE

# DES CHAPITRES ET PARAGRAPHES CONTENUS DANS CE TROISIÈME VOLUME.

#### LIVRE V.

Voyages en différentes parties de l'Afrique & dans les Isles Adjacentes avec la Delcription des Pays & des Habitans,

CHAPPEN 1. Dichilatada Edic Constrict Care Lei Libertine 2 at 1 the Matter and Treat Wheeli. Reg. t. Prengapie t. Het Constrict regards 3. Prengapie t. Het Constrict regards 3. Prenga II. He Constrict regards 4. S. Paris, II. He di Goderi, de Palan, e Hitman Merra, de Laurence Gele Farre Festion, Preng. V. Treis Françai est Jonate de Palan, e Treis Transport est Gonderio de Grando de Palan, e Hitman Construction de Constructio

Moilo en 1456, & déconverte des liles dus .

Cap. Perd.,

Cap.

L I V R E VI.

Voyages au long de la Côte Occidentale d'Afrique, depuis le Cap-Blanco jufqu'à Sierra-Léona, contenant la Defeription de plutieurs Pays & de leurs Habitans.

CHAPTER I. Belliffment det Frequete von tre le Cyll Buse of Sterne Lenne, Plag. 275.
CHAP. H. Frynge en Lybie, syntistillerment an Reymund & Stagel Jule Flowen (Plag. 25 A.
CHAP. H. Frynge en Lybie, syntistillerment an Reymund & Stagel Jule Flowen (Plag. 25 A.
CHAPTER (Prof. Decidentale of Myline . Myl. 25 A.
Reid & Kryen . 6 A.
Reide an Reide

Factor Part of Generalment, 323.

General Part of Generalment, 323.

General Part of Generalment, 323.

General Part of Generalment, 323.

Factor II. Objectation for it Reposes & Generalment, 323.

Factor II. Objectation for it Reposes & Generalment, 323.

Factor Generalment for Part of Generalment, 323.

Factor Generalment for Part of Generalment, 323.

Factor Generalment, 323.

## 480 TABLE DES CHAPITRES ET PARAGRAPHES.

Parag. VII. Supplement au Voyage de Biffor, par un Voyageur Anonyme, 410. Clark: X. Euriepfif pour dicessorii le Lac de Koppe en 1714, avec des obstructions fur le Commerce de Gorie, 1420. La Parag. II. Obstructions fur le Commerce de Gerée, 2. La Villement Voyage du Sicur Brucfur le Sentigal, 426.

Parag. 11. Observations fur la Gemme du Schel.
gai. & Jur son Commerce. 441.
Ghar. Xil. Etat der Pays, an Nord du Smel.
gai. d'eu l'on tire la Gemme. 446.
Clar. Xill. Relation de la decourter du Regamme de Bambuk, ou Bembour. 6" de jar Minter d'Or, en 2716, "11. Suite des glaires du Comptes Peragon de Machane. 11. Suite des glaires du Comptes Peragon de Machane. 475.

# AVIS AU RELIEUR

Pour placer les Figures & les Cartes Géographiques du TROISIÈME VOLUME.

| Carte des Ifles Canaries , dreffée fur les Journaux des Navigateurs.                          |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Carte de l'ine de Ténérife.                                                                   | 12            |
| Vue du Pic de Tenerite à 34, lieues au Nord-Oucit; Vue du Pic au-deffus du côté de            |               |
| Gomera                                                                                        | 27            |
| Cave fépulchrale des Guanches.                                                                | 40            |
| Carte des liles de Madère & Porto-Santo.                                                      | 42            |
| Vue de la Ville & de la Rade de l'unchai e Capitale de l'Ifle de Madère.                      | 45            |
| Carte des Iffes du Cap-Verd.                                                                  | 60            |
| Isle de May; Vue de l'Isle S. Jago, ou St. Jaques; le Havre de Praya dans l'Isle de St. Jago. | 150           |
| Plan de la Ville & des Forts de St. Jago.                                                     | 167           |
| Iffe de St. Philippe ou de Fuego avec fon Volcan.                                             |               |
| Homhes & Femmes de l'Ille de St. Jean.                                                        | 189           |
| Hommes & Femmes de l'iffe de S. Jean dons leurs Hobits.                                       | 199           |
| Vue de Porto Grande dans l'Iffe de S. Vincent.                                                | 201           |
|                                                                                               | 212           |
|                                                                                               | 214           |
|                                                                                               | 225           |
|                                                                                               | 231           |
|                                                                                               | 237           |
| Plan de Port d'Arguin.                                                                        | 245           |
| Pian du Portendie, appellé suffi Portudaddi ou Penia.                                         | 247           |
| Plan de l'Iffe de Gorée, fur les Deficins du Sr. Compagnon.                                   | 253           |
| Plan de l'Isse de Gorée avec ses Fortifications.                                              | 253           |
| Carte des Pays Voifins des Rivières de Sanaga & Gambra                                        | 272           |
| Vûe de Rufico.                                                                                | 272           |
| Habits des Negres du Cap Verd.                                                                | 275           |
| Guiriot ou Negre jouant du Balaio.                                                            | 183           |
| Cours de la Riviere de Sanaga ou Senegal.                                                     | 295           |
| Carte de l'Entrée de la Rivière Sanaga ou Sénégal.                                            | 97            |
| Partie de l'ifie de Sor, Rivière du Sénégat, Ifie St. Louis ; Petit Eras du Senégal ;         | 21            |
| Plan du Fort S. foleph.                                                                       | 108           |
|                                                                                               | 98.           |
| Cours de la Rivière du Schegal, depuis fon Embouchure, jusqu'au Défert.                       | 10            |
|                                                                                               | 23            |
| Cours de la Rivière de Sénégal, depuis le Défert jusqu'à l'ifle de Morfil, avec le Lac        | ~.3           |
|                                                                                               | 29            |
| Plan de l'ifle James fur la Gambra                                                            |               |
|                                                                                               | <del>;;</del> |
|                                                                                               | 68            |
|                                                                                               | 71            |
|                                                                                               |               |
|                                                                                               | 79            |
|                                                                                               | 92            |
| Arabes & Mores montes for leurs Chameaux, leurs Chewaux, & leurs Bouls pour ap-               | 20            |
|                                                                                               |               |
|                                                                                               | 32            |
| Carte du Cours des Ativieres de l'arcine, de Garaga, dans le l'ays de Bambue, de l'amba Awra. | 68            |



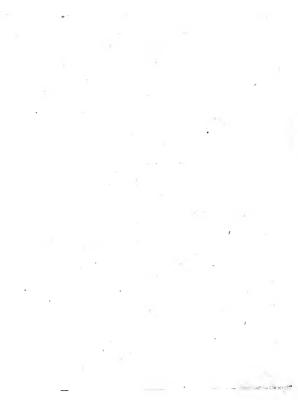



